## BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE.



# BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

## MÉDICALE ET CHIRURGICALE

### RECUEIL PRATIQUE

PUBLIÉ

#### PAR LE DOCTEUR DEBOUT

CHYMLER DE LA LÉGION D'MONNER,
HÉDECIN HONDANIRE DES INDENSAMENS , PACCIOUNTE DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDICINE
ET HEMBRE DE LA SOCIÉTÉ EMPÉRIALE DE CHRUMENE,
CORRESPONANT POS ACADÉMIS NOTALLES DE MÉDICINE ET DE TURIN,
DE L'ACADÉMIE DIS SCENACES DE L'ETRES DE NONTPELLIER,
DES SOCIÉTÉS DE MÉDICINE

DE LYON, BORDEAUX, STRASBOURG, ETC. RÉDACTEUR EN CREF.

TOME SOIXANTE-TROISIÈME.



90014

#### PARIS

CHEZ LE RÉDACTEUR EN CHEF, ÉDITEUR,

1862



DE

# THÉRAPEUTIQUE

#### MÉDICALE ET CHIRURGICALE.

#### THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE.

Du vertige nerveux et de son traitement par le valérianaie de zine

Par M. le professeun J. Delioux de Savienac.

Il y a une vingtaine d'années, un savant chimiste, qui portait un om illustre, le prince Louis-Lucien Bonaparte, ctudiait l'action de l'acide valérianique sur les bases salifiables et obtenait plusieurs nouveaux sels, au nombre desquels se trouvait le valérianie d'une part, de l'oxyde de zinc de l'autre, étaient trop bien connues pour que l'on arraivita pas bientôt à présumer l'existence de propriétés identiques dans un composé résultant de l'union de cet oxyde avec l'un des principes les plus actifs que l'on ait extraits de la racine de valériance. Et, en effet, on ne tarda pas à constater que le nouvean sel possédait une ênergie supérieure à chacun de ses principes constituants isolés, ou tout au moins que l'action pharmacodynamique de l'oxyde de zinc était singuilèrement renforcée et accrue par sa combinaison avec l'acide valérianique.

Le nouveau sel du prince L. L. Bonaparte fut immédiatement introduit dans la thérapeutique par les médecins italiens, qui Pern-ployèrent en grand nombre et sur une large échelle, en l'adapant spécialement, à diverses manifestations morbides ou perturbations douloureuses du système nerveux. Ces essais commençaient à avoir en France quelque retentissement, lorsqu'un mémoire de M. le docteur Francis Devay, de Lyon, publié en 1844 par la Gazette médicale de Paris, et traitant du mode de préparation, des caractères du valérianate de zinc et de son emploi dans les migraines et les divalérianates de zinc et de son emploi dans les migraines et les métralgies, attra justement l'attention des thérapeutisets francais

sur la valeur de ce nouveau médicament, et contribua, corroboré bientôt par plusieurs autres observations ultérieures et également favorables, à son admission définitive dans notre matière médicale.

M. Devay employa le valérianate de zinc surtont contre des névralgies faciales et des migraines; cenendant son intéressant mémoire contient une observation de névralgie intercostale, ancienne et rebelle, qui céda à l'emploi du valérianate zincique. Il présuma, toutefois, que le nouveau médicament pouvait être approprié au traitement de névralgies siégeant sur d'autres points de l'organisme, et même à d'autres états morbides de l'appareil nerveux, à certaines névroses, par exemple. Pendant les deux ou trois années qui suivirent, les expériences ne firent pas défaut : le valérianate de zine fut mis à l'épreuve dans le traitement d'un grand nombre de névralgies et de névroses. Il v eut balance de succès et d'insuecès, et après une vogue momentanée, la nouveauté thérapeutique de l'année 1844 cut le sort de beaucoup de ses pareilles en tombant peu à peu dans l'oubli. Si quelques-uns eurent tort autrefois d'avoir cru trouver dans ce médicament un calmant infaillible et un antispasmodique absolu, nul n'aurait raison aujourd'hui de n'y jamais songer et de méconnaitre les importants services qu'il peut rendre à l'occasion.

J'ai gardé, des premiers essais que j'ai faits du valérianate de zinc lors de son introduction dans la thérapeutique, un bon souvenir, et depuis je n'ai jamais manqué d'y recourir toutes les fois que s'est présentée une indication rationnelle de son emploi. M. Devay avait très-judicicusement remarqué que cette préparation ne convient pas, et qu'elle échone même, dans les états névralgiques sympathiques de quelque lésion viscérale bien établie, et notamment dans ces formes de la céphalée qui se lient aux troubles des fonctions gastriques. C'est bien effectivement, et mon expérience est conforme sur ce point, dans les états nerveux essentiels que le valérianate de zine réussit le mieux ; douleurs, mobilité, excitation, spasmes, névroses même, pour peu que tout cela dépende exclusivement de troubles d'innervation, pour peu que les symptômes jaillissent des organes nerveux sans participation actuelle avec aucun autre organe, ces lésions purement nerveuses, disons-nous, peuvent être amendées, vaincues même par le valérianate de zinc. Hors de là, il y a des mécomptes à requeillir, et les désordres d'innervation sympathiques d'une lésion placée en dehors de l'appareil nerveux ne seront, dans la presque totalité des eas, que neu ou point influences par le médicament. C'est un antinerveux pur et simple, et direct. Il n'a pas l'air, du moins, dans l'organisme, d'influencer autre chose

que l'appareil nerveux, Lorsque l'on prescrit à un individu tourmenté par des douleurs souvent fort vives et manifestement sympathiques de quelque lésion organique, comme celles produites, par exemple, par l'inflammation ou le cancer, de l'opium, de la belladone, de la jusquiame, on peut arriver à calmer plus ou moins ces douleurs; en pareil cas, avec le valérianate de zinc on échouerait radicalement. Donnez, au contraire, ce dernier médicament à un individu atteint d'une névraleie faciale essentielle ou de quelque névropathie cérébrale, également essentielle, comme celle dont nous allons nous occuper tont à l'heure, et vous aurez chance de réussir là où vous échouez si souvent avec les préparations stupéfiantes. Le valérianate de zinc produit à peine, aux doses minimes qui suffisent pour le développement de ses effets thérapentiques, des effets physiologiques appréciables ; c'est à peine si l'on constate de très-légers vertiges passagers, ou des perturbations momentanées et insignifiantes dans les sens de la vue et de l'ouie, et encore ces effets physiologiques manquent-ils complétement chez la plupart des malades. par suite neut-être d'un certain degré de tolérance ou d'accommodation, déterminé nar l'état morbide spécial où l'on a vu l'indication du médicament. Il ne produit donc, en définitive, qu'une de ces modifications inappréciables et inexpliquées du système nerveux qui se traduisent seulement par l'effet thérapentique obtenu. Or, les antispasmodiques qui agissent de cette façon mystérieuse, s'ils n'ont pas une action perceptible et explicable, n'en sont pas moins des plus purs et des meilleurs.

Quelque efficacité que l'on se croie fondé à attribure à un remède antispasmodique, après en avoir fait l'épreuve dans uns série de cas analognes, il faut bien savoir et reconnairre qu'il n'y a pas de remédes plus incertains, et que tous, éther, muse, assa-fezida, valériane, etc. ont leurs insuccès à ôcé des indications qui semble le plus légitimement les réclamer; aussi leur nombre n'est-il pas un luxe intilie, et l'on est, au contraire, fort heureux de pouvoir substituer l'un à l'autre en cas d'échec ou d'insuffisiance. Le valérianate de zinc est venu, avec des avantages incontestables, grossir la liste des médicaments antispasmodiques; mais compe eux tous, même dans les cas auxquels il convient le mieux, il rencontrera des constitutions réfractaires ou des conditions morbides exceptionnelles qui lui résisteront.

Ces réserves étant faites, on comprendra que c'est sans présomption, comme sans enthousiasme, que je recommande le valérianate de zinc contre une lésion d'innervation très-intéressante, dans le traitement de laquelle j'ai eu cependant presque toujours à constater son efficacité.

Il s'agit du vertige nerveux.

Quelques sensations vertigineuses fugaces, fortuites, sans persistance, revenant tout au plus à de longs intervalles, ou bien encore survenant dans certaines circonstances particulières, comme dans la valse, le jeu de l'escarpolette ou au bord d'un précipiee, ou enfin sous une infinence morale; ce ne sont là que des accidents sans gravité, qui préocenpent peu les personnes qui les éprouvent et contre lesquels le médecin n'a guère à intervenir. Mais lorsque le surtout lorsqu'à lui seul il est le mode d'expression d'une perversion de l'influx nerveux, au point de constituer une vériable nérvose, le vertige-névrose, comme l'a appelé M. Max Simon (Du vertige nerveux et de son traitement, Mémoires de l'Académie de médecine, 1858), il finit par tourmenter sérieusement les malades et ne peut plus, à aucun titre, être négligé par le médecin.

Ce vertige nerveux est donc, nous venons de le dire, symptomatique ou essentiel. En bien, ici encore nous allons trouver cette distinction d'aptitude qui caractérise le valérianate de zinc appliqué au traitement des névralgies. Impuissant, ou du moins très-insuffisant, très-incertain contre ces vertiges nerveux qui accompagnent symptomatiquement un assez grand nombre de lésions organiques de l'encéphale, et même contre ces vertiges que l'on dit être sympathiques de lésions d'autres organes ; utile seulement, comme nous l'allons voir, dans une certaine mesure, contre le vertige symptomatique des chloro-anémies, le valérianate de zinc révèle, dans la majorité des cas, une puissance remarquable contre le vertige nerveux essentiel. Cette espèce de névrose n'est pas très-commune; cependant je la crois plus fréquente que cette espèce de vertige sympathique que l'on a cru devoir rapporter aux lésions de l'estomac, ce qui lui a même valu le nom assez bizarre de vertige stomacal. Signalé particulièrement, on le sait, par M. Bretonneau et ensuite par M. Trousseau, ce vertige serait exclusivement sympathique, et ce qui le prouverait, c'est que, s'il disparaît, c'est sous l'influence d'un traitement dirigé contre les troubles spéciaux des fonctions gastriques. Je ne conteste point l'existence d'un vertige sympathiquement lié à certaines formes de gastralgies et de dysnepsies; mais j'incline à penser, peut-être, je l'avoue, parce que ie n'ai jamais encore eu l'occasion de le rencontrer, qu'il est encore plus rare que le vertige-névrose, que le vertige nerveux essentiel. J'oserai dire plus: la gastralgie et la dyspepsie sont des compagnes très-ordinaires de la chlorose et de l'anémie, et si, en présence d'une complication pareille, des phénomens vertigineux sont aceusés par un malade, il me paraitra beaucoup plus rationnel de les imputer à la dyscrasie sanguine que d'en placer le point de départ, le foyer primitif dans l'éstomac.

Quant à moi, les deux sortes de vertiges nervenx que j'ai surtout rencontrés et qui ont dû appeler particulièrement mon attention, sont : 1º le vertige idiopathique ou essentiel, apparaissant comme une névrose pure et dégagée de toute complication; 2º le vertige coïncidant avec l'anémie ou avec la chlorose et dépendant précisément, à mon avis, de la lésion spéciale du sang qui caractérise les états chloro-anémiques, Dans le premier cas j'ai traité et guéri par le valérianate de zinc exclusivement employé, ou tout au plus aide parfois de l'intervention de quelques antispasmodiques de second ordre, tels que des infusions on des hydrolats d'oranger et de mélisse, des notions légèrement éthérées : dans le second cas, tantôt i'ai prescrit d'abord le valérianate de zinc pour modérer le symptôme vertige, tantôt j'ai fait marcher de front la prescription du sel de zinc et celle des préparations ferrugineuses, mais toujours du moins j'ai en recours au fer et j'y ai insisté pour consolider la guérison simultanée de l'état vertigineux et de l'anémie, jusqu'à ce que la reconstitution du sang m'ait paru atteinte.

Le vertige sympathique, ou plutôt symptomatique de l'anémie, m'a semblé apparaître beaucoup moins souvent dans les cas où la déferrugination du sang, où l'hydrémie et l'oligocythémie sont portées à un haut degré, que dans ceux où il n'y a qu'un lèger degré d'appauvrissement du sang, qu'un commencement de chloroanémie. Je ne me charge pas d'expliquer ce fait, mais je crois l'avoir assez bien observé dans les conditions ordinaires où il se produit, pour être tenté de le considérer plutôt comme un symptôme de début ou de la première période des chloro-anémies, que comme une complication habituelle des périodes suivantes, dans lesquelles tant d'autres troubles nerveux se manifestent à leur tour. J'ai vu des phénomènes vertigineux, à des degrés variables d'intensité, éclater chez des individus qui, ayant subi antérieurement des pertes sanguines ou ayant été soumis à des causes quelconques de débilitation, n'avaient pas cependant encore les attributs saillants de l'anémie, qui n'offraient pas même les souffles vasculaires, dont on a fait à tort, du reste, le cachet absolu de l'abaissement des globules sanguins au-dessous du type physiologique propre et nécessaire à

l'individu: il est positif que le frottement de la colonne sanguine est munet morce dans les vaiseaux, torsepe dans un bon nombre de circonstances l'état pathologique a déjà commencé, fondé sur une dyscrasie qui se traduira proehainement par fous les symptômes caractéristiques de l'anémie ou de la chlorose. Ce qui prouve au surplus que les malades auxquels je faisais allusion tout à l'heure étaient bien réellement anémiques, c'est que, après avoir vu dinimurer ou disparaître leurs vertiges sous l'influence du valériunate de zinc, ils ont dù être soumis pendant un certain temps à l'usage du fier et d'un régime corroborant, tant pour dissiper les derniers vestigre de leurs seusations vertigineuses, que pour remonter complétement leurs forces et l'équilibre de toutes leurs fonctions.

Le vertige anémique dépend vraisemblablement d'un défaut d'excitation cérébrale par un sang dépouillé d'une partie de ses globules ; il constitue une véritable cérébro-anémie vertigineuse ; celle-ci réclame le fer sans doute, ainsi que tous les autres éléments de la médication analentique. Mais, avant que les remèdes sthénoplastiques aient agi, les phénomènes vertigineux reviennent avec une fréquence, avec une insistance, sinon même une intensité, qui désolent et effrayent les malades, et il n'y a pas de temps à perdre pour soulager. Or, on arrive généralement en pareil eas à un résultat prompt et satisfaisant par l'emploi préalable du valérianate de zinc. Lorsque, après quelques jours de l'emploi de ce sel, on s'est rendu maître des accidents nerveux en question, on passe à l'emploi du fer. Que si, au contraire, l'antispasmodique à base de zinc échoue. ou ne diminue qu'incomplétement la sensation vertigineuse, on a reconrs sans autre délai aux préparations de fer, auxquelles il est souvent très-utile de joindre les préparations de quinquina. De deux choses l'une alors : ou le fer et le quinquina finiront à la longue par réduire les vertiges, ou ils viendrout en aide au valérianate de zinc en affermissant en quelque sorte le terrain sur lequel il est appelé à agir. Mais, en tous cas, que l'on se garde bien de prendre le change sur la nature des accidents nerveux, d'antant que la méprise est facile et partant excusable ; que l'on n'aille point ici prendre les vertiges et tout ce cortége de sensations effrayantes et hizarres qui les accompagnent souvent, nour le résultat d'une montée de sang à la tête, d'une fallacieuse congestion cérébrale ; que l'on sache hien reconnaître, au contraire, que ces accidents se produisent précisément parce que le sang n'arrive pas au cerveau dans ses proportions normales ou avec les qualités stimulantes exigées pour l'équilibration de l'influx nerveux ; en un mot, pas d'empressement

à saigner ni à faire des révulsions inopportunes; stimuler le centre cérébral, au contraire, pacifier par un antispasmodique prompt à agir, tel que l'éther, ces perversions violentes d'innervation que traduisent des vertiges instantanés et portés parfois à un degré presque inquiètant d'exagération, c'est à peu près tont ce qu'il y a à faire au moment de la production des accidents; mais aussi, dès qu'ils sont passés, il est urgent d'instituer le traitement destiné à en prévenir le retour et dont nous venons plus haut d'indiquer les bases.

Il ne faut donc, comme nous en avons prévenn, attribuer qu'une efficacité relative au valérianate de zinc dans le vertige nerveux symptomatique de la chloro-anémie.

Voici même un fait qui montrera qu'en pareille circonstance ce médicament peut rester sans action.

Un officier d'une trentaine d'années avait recu, un an environ avant l'époque où il vint me consulter, une blessure grave dans un duel, à la suite de laquelle il ent une hémorrhagie très-abondante. La blessure quérit, mais l'officier resta dennis lors sensiblement affaibli. Il avait cependant toutes les apparences de la santé; son visage même était assez fortement coloré : mais il n'en était pas moins anémique, et, sous ce rapport, il était une de ces nombreuses exceptions dans lesquelles on voit l'anémie cachée pour ainsi dire sous un visage empreint du coloris ordinaire de la santé. La pâleur du visage est bien l'attribut habituel de la chlorose, mais ce n'est nullement le cachet constant de l'anémie; aussi ne faut-il point s'étonner de rencontrer les souffles vasculaires les plus marqués et les autres signes les moins contestables de l'anémie chez des personnes qui ont conservé nonobstant la teinte rosée des joues et des muqueuses extérieures. Le malade dont nous parijons, s'alanguissant de plus en plus, finit par être pris d'un état vertigineux, accompagné de douleur et de pesanteur de tête, qui inspira quelques inquiétudes, d'antant plus qu'en outre il s'y joignit bientôt un certain sentiment de faiblesse dans les membres inférieurs et même quelques fourmillements. On commençait à redouter une lésion organique de l'eneéphale; on preserivit des purgatifs et deux applications de sangsues à l'anus ; le mal redoubla. Je considérai alors la situation comme dépendante d'un vertige symptomatique d'un état anémique : je preserivis le valérianate de zinc d'ahord, et il fut continué pendant plusieurs jours; mais il échoua radicalement; le malade fut soumis ensuite à l'usage des préparations ferrugineuses, et bientôt il vit sous leur influence disparaitre complétement les vertiges, la céphalalgie, et tous les autres accidents nerveux ou supposés tels ; en même temps il cessa d'être anémique et reprit toute la plénitude de sa sauté.

À côté de cet insuecès, qui est complet, mais qui est unique dans la sérié de mes observations, je pourrais citer plusieurs autres faits plus on moins favorables à l'emploi du valérianate de zine dans le traitement de la cérébro-anémie vertigineuse. En général, l'état vertigineux s'était développé à côté d'un état anémique peu proncée en apparence; ainsi fréquemment le souffle manquait au premier bruit du cœur et dans les carotides; mais en revanche il y avait fai-blesse générale, amaigrissement, mobilité nerveuse, névralgies ambulantes et fugaces, anxiété morale survexitée par le retour incessant des vertiges. Le valérianate de zinc, prescrit alors dès le début du traitement, tantôt faisait disparaitre en peu de jours toutes ces perversions nerveuses, y compris les vertiges, tantôt les apaisait peu peu; et uthérieurement à l'aide du fer, seul ou uni au quinquina, tout rentrait dans l'ordre, fonctions nerveuses et fonctions nutritives.

Je dois ajouter que, dans le traitement de la cérébro-anémie vertigineuse, de toutes les préparations ferrugineuses, celle qui m'a le mieux réussi est le fer réduit par l'hydrogène, préparation du reste à laquelle je tends de plus en plus à accorder la prééminence, et qui me paraît la plus recommandable par la vigueur et la promptitude de son action, par la solidité de ses effets réparateurs. Le fer réduit a toutefois l'inconvénient, chez quelques personnes et particulièrement chez les femmes, de fatiguer, d'endolorir, de pincer en quelque sorte l'estomac : ce que l'on peut attribuer à l'énergie des réactions à la faveur desquelles les acides gastriques transforment ce métal pur en composé assimilable. Comme on a cependant tout intérêt, surtout lorsqu'il faut agir vite et vivement, à faire supporter le fer réduit, il serait bon d'aviser au moyen d'en assurer la tolérance. L'un des meilleurs procédés que je puisse signaler pour atteindre ce but, est d'administrer concurremment le fer et la poudre de cannelle. Je fais en conséquence étendre 5 à 40 centigrammes de fer réduit avec 1 gramme de poudre de cannelle, et ce mélance est donné deux ou trois fois par jour au commencement des repas. J'ai obtenu ainsi la tolérance de 20 centigrammes par jour de fer réduit, - et cette dose est très-suffisante, - chez des personnes dont l'estomac était fort susceptible. L'adjonction de la cannelle a. en outre, l'avantage d'introduire dans l'économie un médicament cordial, stomachique et tonique, trop négligé de nos jours, et dont s'accommodent à merveille beaucoup d'individus gastralgiques et la plupart des constitutions anémiques et débilitées.

Je dirai encore que, dans le cas de vertiges compliquant l'anémie, le quinquina, sous forme de vin, est généralement mal supporté, et que l'extrait de quinquina, ou la décoction, seule ou mélangée avec une infusion de gentiane, comme je le fais souvent, conviennent beauconn mieux. Le vin, sans doute, est utile aux anémiques, et je leur en accorde largement ; mais on comprend que, dans la cérébroanémie vertigineuse, il peut avoir quelques inconvénients. Là, en effet, il semble exciter à faux le cerveau ; il porte à la tête et augmente souvent le vertige ; le vin de quinquina en particulier a ce résultat fâchenx. Il n'est même pas très-rare de voir ce vin, qui n'en est pas moins un excellent remède dans beaucoup de circonstances, produire un peu d'ébriété et quelques sensations vertigineuses chez des personnes qui ne comptent pas actuellement le vertige dans les symptômes de leur état morbide : cela a lieu surtont chez les femmes, chez les enfants, chez les individus qui ne boivent pas habituellement de vin ou qui en sont excessivement sobres, et enfin lorsque le vin de quinquina est pris le matin à jeun ; dans ce dernier cas, je le fais prendre de préférence après les repas. La conséquence rationnelle de ces faits est donc de se défier de l'influence des dissolutions alcooliques de quinquina, et même de l'excès des hoissons vineuses, sur les individus qui sont sous le coup des manifestations du vertige nerveux.

(La fin au prochain numéro.)

#### THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE.

Coup d'œit sur une des formes les plus rares du bec-de-lièrre, les fissures horizontales, fiemarques et observations,

Par M. le docteur Denouv.

Parmi les formes diverses que les fissures congénitales des livres peuvent affecter, il en est de si rares que leur existence même est niée par hon nombre d'auteurs, tandis que d'autres sont si peu fréquentes, que la plupart des auteurs classiques, ne les ayant jamais rencontrées, les ont passées sons sience. Il arrive de là que chaque fois qu'un chiruzgien se trouve amené par les lusards de la pratique à remédier à une de ces fissures, il se croit en face d'une lésion non encore décrite. Un des membres correspondants les plus distingués de la Société de chiruzgie, M. le docteur Colson, vient de mous en offirir un nouvel exemple, en adressur à la Société, comme

un eas unique dans la seience, l'observation d'une jeune malade affectée d'un bec-de-lièvre horizontal, qu'il venait d'opérer à l'Hôtel-Dieu de Novon.

Le fait n'est pas nouveau, même pour la Société; car, sans compter les quelques exemples disséminés dans les archives de l'art, M. le docteur Deville, en 1845, lui avait présenté une jeune fille norteur d'une semblable malformation de la bouche (1). Toutefois, il est une partie de l'assertion de M. Colson qui est vraie, e'est le silence gardé par les traités de chirurgie, du moins ceux de notre pays, car, en Augleterre et en Allemagne, on trouve cette forme du bec-de-lièvre signalée dans des ouvrages à bon droit classiques.

Notre littérature médicale n'est cependant pas complétement muette sur les fissures horizontales des lèvres : ainsi M. Laroche. dans sa dissertation sur les monstruosités de la face, mentionne tout spécialement les diverses formes que peuvent affecter ees malformations, et il en est de même de M. le professeur Bouisson dans le chapitre



de son tribut à la chirurgie, qu'il a consaeré à l'étude do bec-de-lièvre Malheureusement en France les praticiens ne consultent que les ouvrages classiques. Désirant voir leurs autours combler bientôt cette lacune de leur cadre nosologique, nous allons gronper les divers exemples eonnus de fissures horizontales des lèvres, et montrer, par le nombre des eas publiés, que e'est une anomalie avec laquelle ils doivent compter désormais.

Cette lésion, non incompatible avec le maintien de la vie, lorsqu'elle existe seule, ne constitue pas seulement une difformité qui

<sup>(1)</sup> On tit dans le compte rendu de la séance du 12 février 1845 : « M. Devillé, aide d'anatomie à la Faculté, présente une jeune fille qui porte une difformité de la face, caractérisée par l'absence des commissures des levres, d'où résulte un élargissement considérable de la bouchc. M. Deville expose un projet d'opération propre à guérir ce vice de conformation. » (Gazette des hópitaux, 1845, p. 92.)

offense la vue; mais comme elle ne permet pas aux individus qui en sont affectés de retenir leur salive, elle devient une infirmité qui réclame impérieusement les secours de la médecine opératoire.

Ge genre de fissure consiste en un prolongement, plus on moins considérable, de l'ouverture buccale, ou dans le sens transversal, ou dans une direction oblique en haut, soit vers la tempe, soit vers l'un des angles des reux.

L'exemple le plus ancien, du moins de ceux que nous connaissons, est consigné dans les Ephémérides des curieux de la nature (1). Il n'est pas étonnant qu'il ait échappé aux recherches des auteurs, puisqu'il est rapporté comme exemple de l'influence que l'imagination de la mère peut exercer sur le produit de la conception. L'auteur, J. Muralt, rapporte qu'on amena dans son hôpital une petite fille, âgée de quelques mois, dont l'ouverture buccale s'étendait d'une preille à l'autre, de sorte qu'elle présentait l'aspect d'une gueule de lion. Nous reproduisons l'une des figures qui accompagnent son récit (lig. 1). L'opération fut confiée au chirurgien Freystage, qui eut recours au procédé habituellement mis en usage pour le bec-de-lièvre : l'avivement suivi de la suture entortillée. Il débuta par la réunion de la fissure du côté gauche, et celle-ci accomplie, il attaqua le côté droit; mais pendant qu'il aviva ce côté, l'enfant perdit une si grande quantité de sang, que les aiguilles coupèrent les tissus et l'opération échoua. On dut attendre le retour des forces de la petite malade, avant de renouveler la tentative.

Qu'est-il arrivé plus tard l'Pauteur n'en dit rien. S'il se montre trop heré dans son récit de l'œuvre chirurgicale, par contre, il s'étend avec complaisance sur la cause du vice de conformaties et cherche à nous démontrer comment l'imagination de la mère a pu agir pour amener cette difforinité de la bouche. Ce serait perfer notre temps que de le suirre dans cette partie de sa dissertation.

Le second cas dans lequel l'art est intervenu, et cette fois avèc un succès complet, est dù au professeur G.-J. Langenbeck (de Guettingue). Voici la traduction de sa note:

« Christian Wehnsted vint au monde avec une bouche énorme; à l'âge de dix-sept ans, elle mesurait 6 pouces 1/2, figure 2 (\*),

<sup>(1)</sup> Centuries III et IV, p. 504, année 1715,

<sup>(2)</sup> La copie que nous donnons laisse à désirer; en effet, dans le dessin original, que, grâce à l'obligeance de M. le docteur Herschell nous avons sons les yeux, la fissure de la joue A remonte jusqu'au niveau de la commissure de l'œil cauche.

L'accouchement eut lieu par le bassin, et comme l'enfant était affecté d'un pied bot varus, la mère croyait que l'extrémité de ce pied était placée dans la houche, cependant elle ne pouvait affirmer le fait, et il me semble invraisemblable. Sa langue était si volumineuse, qu'elle restait toiquires entre les dents, la mère assurait qu'il en était ainsi depuis la naissance de son fils. A quelle cause peut-on rapporter ce vice de conformation ? Pour moi, je pense que le vo-hume de la langue s'était opposé à la formation normale des parties peudant le développement de l'embryon, c'est-à-dire vers la septième semaine, époque à laquelle la bouche, sous forme d'une vaste ou-verture, occupe toute la face et s'étend d'une orville à l'autre. Par



l'avivement des bords calleux et l'application de sutures entortillées je rendis à cette bouche ses dimensions normales. » (Neue bibliotek für die chirurgie u ophthalmologie, p. 502; Hanover, 1822.

Nous passons aux faits de M. Fergusson.

- « Dans le cours de ma vie pratique, dit ce chirurgieu, j'ai rencontré des cas de fissure congénitale des lèvres qui m'ont paru ne pas se prêter à la manière ordinaire d'expliquer ces difformités; ces cas étaient, en outre, très-remarquables et fort intéressants sous d'autres rapports.
- « Le cas suivant se présenta à mon observation à King's collège hospital, en 1853. C'était un enfant de quelques mois qui présentait à la lèvre supérieure, à gauche, la fissure ordinairement appelée bec-

de-lièvre, tandis qu'à droite, une autre fissure s'élevait de l'angle de la bouehe en haut et en dehors jusqu'à l'os malaire, sans com-

munication toutefois avec la narine. On vogitata front de la fissure la geneive et la partie antérieure de l'Antre d'Highmore, tapissées de muqueuse, et on remarquait une dépression à la paroi autérieure de l'antre. En outre de cette difformité, la paupière inférieure de l'esil gauehe avait subi un arrêt de développement et avait contracté des adhérences avee la enojunctive. La figure ci-contre retrace



La figure ci-contre retrace cette forme de fissure que j'opérai par la méthode ordinaire : avi-

- vement et sutures entortillées.

  α Ce cas, autant que mes recherches me permettent de juger, est unique dans la science. M. Thomas Wakley (Loncette, 14 août 1857)
- a traitá un cas à peu près analogue à Royal free hospital (\*).

  a Dans ma pratique privée, j'ai reneontré, dans ces deruières années, deux eas qui, ansis lieu que les précédents, se redusent à l'explication que l'on donne généralement sur les eauses du hecdièvre. La gravure suivante domera une idée de l'état des partieis intéressées dans les deux cas en question (\*). L'angle de la bouche s'étendait horizontalement jusqu'au hord antérieur du masseter. Vue de profil, la bouche s'étendait si loir en arrière, que l'ou avait dit avec heauneoup de justesse de l'un de ces enfants qu'il avait une bouche de porc. Je ne sais si felle citait la bouche de la femme à la figure de ecclon, qu'on montrait il y a une soixantaine d'années; mais il est ecrtain que la bouche de see enfants rappelait parfaitement elle du porc. Une circonstance assez renarqualle, c'est que

<sup>(1)</sup> Cette indication est fausse; nous avons en vain cherché cette observation dans le volume de la *Lancette* auglaise, année 1857.

<sup>(</sup>f) Ne voulant pas multiplier inutilement les dessins, nous ne reprodutions pos cette seconde figure donnée par M. Fergusson. Celles que nous publions permettront aux lecteurs de se faire une idée exacte de la lésion dans cette forme de la fissure qui se rapproche beaucoup de la petite maiade de Muralt (fig. 1).

TOME LAIR. 4re LIVE.

e tragus était chez chacun d'eux tiré en bas vers le côté de la face et se trouvait à 4 caminètre au-desons et en avant de as situation normale. Chez un de ces sujets, le tragus semblait absent ou refoulé dans une espèce de cicatrice, et chez l'autre, il faisait saillé a la joue, comme 5'il avait dét irraillé ou enlevé de a situation ordinaire, et fixé dans sa position anormale où il aurait formé des adhérences.

« Je traitai ces cas comme des hecs-de-lièvre ordinaires; ce sont les seuls exemples de ce genre que j'aie jamais observés, et je ne me rappelle pas en avoir trouvé de semblables dans les ouvrages. » (A system of practical surgery, 4° édition, p. 575.)

Viennent ensuite les observations publiées par MM. Rynd, de Dublin, et Colson, que l'on trouvera plus loin. Nous avons négligé à dessein les faits de Otto, Klein et Vroliek, qui ont trait à des fœtus, et coux de Sue et de Deville dans lesquels l'art n'est pas intervenu.

Forme et aspect. — Cette sorte de l'issure buecale, que l'on désigne aussi sous le nom de macrostoma, apparaît, on l'a vu, comme une fente béante qui, partant de l'une ou des deux commissures des lèvres, se dirige à travers la joue dans une étendue et suivant des directions variables. Dans les cas les plus fréquents, la lésion affecte un seul des côtés de la bouelne et consiste dans le protongement de l'ouverture suivant une ligne horizontale qui se dirige vers le lobule de l'oreille (fig. 6). D'autres fois , la fissure remonto plus on moins obliquement en laut et en dehors, vers la tempe (fig. 9), ou même vers l'angle interne de l'oril (fig. 3). Dans les cas on l'arrèt de développement porte sur les deux côtés de la bouche, on observe une fente qui s'étend d'une origile à l'autre d'visse la face en deux moités; l'une supérieure, l'autre inférieure (fig. 4), ce qui a fait comparre la face des enfants à des gueules d'animaux.

Couses. —Les auteurs ont did longtemps en désaccord quant à l'étilotoje de ce vies de conformation. Aujourl'hui, il est une explication acceptée de tous : la théorie de l'arrêt du développement. Les belles recherches de M. Coste ont mis hors de doute la corrélation qui criste entre les variétés de bee-de-lièrre et les diverses phases du développement embryonnaire. Si M. Fergusson ignore les travaux de notre savant comparticés, il aurait pu trouver dans Harvey (') la preuve qu'il cherchait. L'illustre physiologiste n'a-t-il par dit: « Os ad utramque hians cernitur : bucce enim et labia au-

<sup>(1)</sup> De generatione animalium, exercit. 69.

timo proficiuntur, ut pote partes cutanere. In omnibus inquam fectibus (citam lumano) paulo ante partum, oris rictus, sine labiis et buccis, ad utranque aurem, protensus cernitur. Eamdem do cansam, uisi fallor, multi nascuntur cum labro superiore fisso, quia in fectus lhumani formatione superiora labra tardissime coalescunt. » Cette affirmation si expresse de Harrey, quojur'elle s'adresse spécialement au bec-de-lièvre latéral, eût di éclairer M. Fergusson; mais les beaux travaux embryogéniques de M. Coste on tini le fait hors de toute espèce de donte, et le chirurgien trouve aujourd'lmi, dans les états transitoires par lesquels passe le fetus humain, l'explication des vices de conformation qu'il observe chez le nouveau-né.

Les deux figures ci-dessous, empruntées à l'atlas de M. Coste et représentant le développement de la face chez des embryons de trente



. . .

jours environ (fig. 4) et de quarante jours (fig. 5), serviront à expliquer la production des diverses fissures congénitales des lèvres et de la joue.

La bouche et ses dépendances se forment au centre du premier arc viscéral. Le pourtour de cette ouverture (fig. 4) présente une série d'appendices dont les inférieurs E, E, forment par leur réunion, vers le vingtième jour, la l'ètre inférieure. Au-dessus d'enx, et en dehors, sont deux autres appendices D, D, d'oignés l'un de l'autre, et qui resteront plus longtemps séparés : es sont les mandibules su-périeures destinées à former par leur union sur la ligne médiane la mâchoire supérieure. Au-dessus, se trouve le bourgeon frontal A s'arrondissant en bourgeons incisifs et en un second B, dont l'ac-croissement donnera maissance à l'aile du nez. Ces bourgeons et les mandibules supérieures sont ellement écertés de chaque cété de la

ligne médiane, que l'œil est, à cette époque, refoulé tout à fait en arrière C, C, et à peine visible lorsqu'on regarde la tête de l'embryon de face.

De même que les mandibules inférieures se sont réunies pour limiter en bas l'ouverture de la bouche, de même les mandibules supérieures marchent à la rencontre l'une de l'autre pour former la bouche et les fosses nasales (fig. 5); alors les hourgeons de l'aile du nez BB se développent ; celle-ci n'est plus libre que par son bord externe et repose par ce bord sur la mandibule supérieure. C'est plus tard, que le bourrelet labial vient se surajouter aux diverses formations dont la fusion a formé l'orifice supérieur de la bouche. Dans le même temps, se passent profondément des phénomènes analogues et dont le but est le même que celui des phénomènes extérieurs, à savoir : la séparation de la bonche avec les fosses nasales et la division de celles ci en deux moitiés latérales. Sur les bourgeons incisifs, dont les ailes du nez sont des sortes d'appendices, se creusent en dedans et en haut des dépressions qui finissent par donner naissance inférieurement à une demi-voûte palatine de chaque côté. Chacune de ces demi-voûtes 0, 0, s'avance vers la ligne médiane, poussée, pour ainsi dire, par les mandibules supérieures; lenr union détermine la séparation du nez et de la bouche. Quant à la cloison des fosses nasales, elle vient toujours de la voûte et descend jusqu'à la rencontre du plancher, avec lequel elle se soude.

L'arrêt de développement d'une ou de plusieurs de ces formations suffit pour donner naissance aux difformités par division, de nature si diverse, qui portent sur les aboutissants de l'orifice buccal; tels sont les becs-de-lièrre simple et double, les fissures géniemes, la civision du voile du palais, de la voite palatine, etc. Ces anomalies sont d'autant plus rares que les formations sont plus précoces; aussi on n'a encore enregistré que trois cas de hez-de-lièrre médian, quatre cas de division congénitale de la lèvre inférieure, treize cas de fissure horizontale des lèvres. Quant aux cas de hez-de-lièrre latéral, simple ou double, il serait difficile de les compter, car ils existent par milliers. Ces chiffres s'expliquent par l'époque du développement des diverses parties de la bouche que nous venons d'esquisser.

Si les becs-de-lièrre médian et inférieur, quoique beaucoup plus arves que les fissures horizontales, se trouvent signalés dans presque tous les traités de chirurgie, cela tient aux discussions auxquelles ces anomalies ont donné lieu. Les fissures génieunes ne penvent provoquer de débats ; cependant, il est des auteurs qui ont vouln nous fournir le pourquoi de l'anomalie, M. Langenbeck, témoin de l'hypertrophie de la langue chez son malade, rapporte à l'excès de volume de cet organe la non-réunion de l'une des commissures des lèvres. Vrolick et Nieati ont fait jouer à cette cause mécanique le même rôle dans la production des autres variétés du bec-de-lièvre. Si l'on jette les yeux sur la figure 5, on verra que la langue, à l'époque du développement de l'ouverture buccale, n'est encore qu'un très-petit tubercule, dont, par conséquent, le volume ne saurait s'opposer à l'évolution naturelle des parties constituantes de cette région de la face. De plus, on a noté un bon nombre de cas dans lesquels un développement considérable de la langue existait, sans aucune division anormale des lèvres, et lorsque par hasard les deux lésions coïncidaient, elles n'étaient pas en proportion l'une avec l'autre. Ainsi, ehez le malade de Langenbeck, ainsi que le fait observer M. Burns, la fissure labiale était bien plus considérable que ne l'eût exigé le volume de la langue.

Complications. - Les auteurs, lorsqu'ils traitent des divers vices de conformation de la face, ne devraient pas négliger de signaler les autres anomalies présentées par les sujets, car l'observation ultérieure peut démontrer qu'il existe plus qu'une coıncidence entre quelques-unes de ces diverses difformités. Ainsi, dans les quatre cas de fissure horizontale observés par MM, Fergusson, Colson et Rynd, la malformation s'est étendue jusqu'à l'oreille; cette particularité, on l'a vu, a frappé M. Fergusson. Une semblable auomalie existait chez la malade de M. Colson; seulement, ignorant l'importance du fait, notre collègue ne l'a pas noté dans son observation. Chez cette jeune fille, nous avons constaté une petite tumeur cutanée sur le tragus refoulé, et la mère nous a raconté qu'il en existait une seconde sur la joue, un peu en arrière de la fissure labiale, et qu'on l'avait enlevée quelques mois après la naissance de l'enfant, Sur le dessin qui accompagne l'observation de M. Rynd. on verra que la lésion consistait dans une division du lobule de l'oreille (fig. 6); mais l'auteur ne fait également aucune meution de cette complication dans le récit qu'il nous donne de ce fait.

Dans le cas où la fissure se dirige vers la tempe, nous ne voyons signaler rien de particulier. On peut observer cependant sur la petite malade de Murall que l'influence de la cause de la malformation semble ne pas disparaitre lis ou s'arrête la fissure; celle-ci, hornée par la présence du masseter, A, fig. 4, on voil Tarrêt de développement poursuivre son action sur le tégument externe des joues et tracer un long sillon intéressant toute l'épaisseur de la peau A, B.

Lorsque la fissure remonte à travers la jone, M. Forgusson a été témoin d'une sorte d'arrêt de développement de la paupière inférioure du côté opposé (fig. 3). Vrolick nous a laissé le dessin d'un feetus de trois mois affect d'une division de la jone d'un côté, et de l'absence des paupières de l'arter. De plus, la langue faissit saillie à travers la fissure, ce qui a suggéré à cet auteur l'idéo, ainsi que nous l'avons dit, de rapporter ces anomalies à l'excès de volume de la langue. Kiesin a trouré, sur un feuta sanceréphale, cette fissure existant sur les deux jones. Sur le côté gauche, le sillon s'étendait depuis la commissure jusqu'à l'angle externe de l'eûl, landis que le sillon du côté opposé s'inclinait davantage vers la ligne médiane et se terminait à l'angle interne de l'eûl droit. Il y avait en même temps division de la voite et du voile du palais.

Les fissures congénitales des joues sont rarement simples, mais les anomalies qui les accompagnent n'ajoutent pas à la gravité du vice de conformation et ne s'opposent en rien à une intervention efficace de la chirurgie.

(La fin à un prochain numéro.)

#### CHIMIE ET PHARMACIE.

Sur une prétendue rectification de la formule des pilules bydragogues de Bontins.

La révision prochaine du Codex est une occasion bien naturelle de contrôler chacune des formules publiées par cet important ouyrage; mais toutes les observations qui se produisent ont-elles la portée qu'on prétend leur donner ? Telle est la question que je me suis posée en lisant une notice que M. Favret vient de publier à propos de la véritable formule des pilules de Bontius. Ce pharmacien accuso les auteurs des deux éditions parues du Codex d'avoir modifié la formule publiée par leur inventeur! Bontius, dit-il, avait introduit dans sa préparation de la scammonée et du sulfate de potasse il prescrivait, en ontre, de lier la masse avec du vin de Malvoisie et du sirop de roses. Pourquoi, se demande M. Favrot, avoir supprimé ces deux médicaments et avoir remplacé le malvoisie et le siron de roses par le vinaigre? Puisque ce pharmacien l'ignore, nous lui demandons la permission de lui en donner le motif. C'est que ces modifications ont été faites par Bontius lui-même, ou mieux que les auteurs du Codex se sont bornés à copier la formule de ce médecin, et que si M. Favrot avait imité leur exemple et était remonté à la source véritable, il se serait épargné la peine de dénaturer une formule qui a pour elle la consécration précieuse du temps. Voici en effet la formule donnée par Bontius (1):

Recipe: Aloës succotringe, Gutte cambodja, Gummi ammoniaci, ana partes equales; Aceto vini acerrimo dissolvantur.

Pone in vaso vitreo ad solem, fortiterque colatum, exponatur nursus, donec contraxerit consistentia masse pilularum.

Dosis ejus a drachm sem, ad drachm, j.

Rien de plus, rien de moins. Le Codex a done publié une formule des pilnles de Bontius, se rapprochant plus de la véritable que celle de M. Favrot. L'addition des quatre substances que propose ee pharmacien font de sa formule une préparation nouvelle, à laquelle son auteur peut donner, s'il le trouve bon, le nom de nouveaux grains de vie de C. Favrot, mais que je lui interdis le droit de désigner sous le titre de pilules de Bontius perfectionnées. Ce droit. je l'appuie sur l'excellente raison que voiei : e'est que les pilules de Bontius préparées au vinaigre d'après la formule du Codex, qui est la véritable, que j'emploie, ou que j'ai vu employer depuis plus de quarante années par d'autres médecins, sont un médicament très-fidèle et très-utile dans un grand nombre d'hydropisies. Modifier cette formule, en lui conservant le nom de Bontius, serait vouloir servir des intérêts autres que ceux de la seience; alors nous avons tous le droit, pour ne pas dire le devoir, de nous y opposer. Dr Al., Colson (de Novon).

----

Examen estimique de l'écorce de cusca; nouvel agent émétique. La médecine ne possède qu'un petit nombre tl'émétiques végétaux, et encore parmi eux n'y at-l-il que la racine d'hjécacuanha qui soit employée; il en résulte que la valeur commerciale de cette substance s'élive chaque jour.

Nous pensons que les thérapeutistes apprendront avec plaisir, que l'écoree du cœze, que M. Maxurier, capitaine de navire, vient de rapporter du Congo (Guinée méridionale), jonit au plus haut degré de propriétés vomitives, et qu'elle pourra au besoin servir de succédané à l'inécacuanha.

M. Ménier, qui saisit toujours les occasions d'être utile à la ma-

Jacobi Bontii in Indiis archiatri de medicina Indorum, libri IV, etc. Lugduni Batavorum apud viduam et filio Cornelii Bontesteyn, 1718, in-4°, p. 76.

tière médicale, et dout les relations commerciales s'étendent sur tout le globe, se propose de faire venir une certaine quantité de ce produit, afin qu'on puisse bien déterminer les propriétés de ce nouveau médicament. M. Mazurier n'a pu fournir aucune notion scientifique sur la provenance de l'écore de case; a la sit seudement qu'au Congo elle est employée aux épreuves judiciaires; voici comment on l'administre par les produits de l'action de l'action de l'administre de l'action de l'administre de l'action de l'acti

Le patient est amené sur la place publique; là on lui fait boire, devaut ses parents et amis, une infusion aqueuse de cette écorce; s'il vomit, c'est que le grand Etre ne veut pas qu'il meure; s'il est purgé, il est reconnu coupable, immédiatement on le met à mort.

D'après les caractères physiques des échantillons d'écorce de casca qui m'ont été livrés, on peut admettre que l'arbre qui les a fournis présente phisieurs mètres de hauteur, une circonférence de 50 à 60 centimètres et qu'il appartient à la famille des dicotylédonées,

La partie extérieure du casca est ruguesse, d'une couleur fauve avec des taches rouges; il est lisse intérieurement, d'une teinte moins foncée et sans taches; sa cassure est feuilletée, chaque feuillet est couvert d'une couche de points blancs allongés; ces points blancs, vus au microscope, sont renfermés dans des sillons verticaux dont les mailles allongées sont détruites par l'âge; c'est une résine que l'on détache facilement à l'aide d'une lame de fer aigné. Cette résine est légèrement amère, très-dure, friable, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool rectifié et dans l'éther; mise sur des charbons enflammés, elle y brûle en répandant heaucoup de furnée d'une odeur peu agréable.

32 grammes de cette écorce mesurent 9 centimètres de longueur, 3 centimètres de largeur, 1 centimètre d'épaisseur, soit 27 centimètres cubes. Cette écorce n'a pas d'odeur sensible, même par le frottement; sa saveur est très-amère; par la pulvérisation, elle ne laisse qu'une très-petitequantité de fibre ligneuse; traitée par l'eau, elle donne une infusion colorée en jaune, d'une saveur amère. Cette infusion rougit sensiblement le papier de tournésol, elle se colore en brun foncé avec le sulfate de ler; si on évapore le véhicule, ou obtient un extrait brun clair, d'une saveur très-amère, qui n'est point entièrement soluble dans l'eau; l'alcol à 33 degrés, ou l'éther sulfurique, se colorent en jaune citron; la saveur de ces véhicules se communique rapidement de la bouche à l'arrière-gorge, en produisant une contraction assez vive. Si on évapore le liquide dissolvant, on obtient un extrait jaune, sec, cassant, amer, insoluble dans l'eau chaude ou froide ç'est une resine.

#### Examen chimique,

Ecorce de casea en poudre fine..... 2 parties. Eau distillée..... S. quantité

pour l'humecter fortement, ajoutez :

Mêlez intimement à l'aide du mortier ; étendez ce mélange dans une assiette; faites sécher à l'étuve. On met la poudre qui en résulte dans un flacon bouché avec le double de son poids du mélange suivant :

> Alcool à 35 degrés.... 3 parties. Ether sulfurique..... 1 partie.

On agite ce mélange de temps en temps, pendant quatre jours ; on filtre au papier; on distille au bain-marie pour en retirer tout le véhicule employé, on traite le résidu de la distillation par l'eau distillée, légèrement acidulée avec l'acide sulfurique; on filtre au papier, nour en séparer la résine qui reste sur le tiltre. La colature qu'on obtient est jaune, d'une odeur suave, qui a du rapport avec celle de l'héliotrope, d'une saveur amère très-intense ; on laisse ce liquide dans le repos, et, par son évaporation, il reste dans la capsule une cristallisation confuse, recouverte d'un liquide jaune sirupeux d'une très-grande amertume.

Les cristaux sont blancs, solubles dans l'eau et l'alcool ; ils sont précipités de leur dissolution par l'ammoniaque en une poudre blanche qui est soluble dans l'alcool ; le liquide sirupeux est soluble dans l'eau et l'alcool, en toutes proportions : c'est l'extractif.

Le défaut de matière ne nous a pas permis de déterminer si le principe vomitif réside dans les cristaux ou dans l'extractif, ou dans la résine. Nous espérons pouvoir un jour compléter ce travail : en attendant, voici le résultat de nos essais :

Un principe acide non déterminé ;

Une résine de couleur jaune :

Du tannin:

Des cristaux que nous nommerons cascarin ;

Un extractif iaune très-amer:

Un principe aromatique :

Du ligneux.

Stanislas MARTIN.

#### CORRESPONDANCE MÉDICALE.

Amputation fémore-tibiale à la suite d'une plaie d'arme à feu. — Résection des nerfs scintiques popités interne et externe. — Guérison. — Béambulation factie à l'alde du pilon classiume.

L'amputation fémoro-tibiale est restée longtemps frappée de discredit. L'histoire de la chirurgie append que beaucoup de préventions ont régné et règnent encore contre cette opération : idées antiphysiologiques chez les anciens, craîntes chimériques chez les modernes, tout a conspiré pour écarter du cadre des désarticulations habituelles ce point d'application de la chirurgie, alors même que les lésions pathologiques étaient loin d'avoir leur sége dans la section fémorale du membre abdominal. Les travaux de M. Velpeau, de Baudens, les publications de Rognetta l'ont pourtant réhabilitée; les chirurgiens militaires et les médecins de la marine ont eu ocasion de la pratiquer en Italie et ne Crimée.

Dès 1848 nous avons défendu et préconisé cette belle et utile opération, dans un travail présenté à la Société de médecine de Montpellier, et dans notre thèse pour le doctorat avant pour titre : Des divers points d'amputation de la jambe et du pied. Nous crovons être en droit de dire que dans les lésions organiques et traumatiques qui ne comprennent que la jambe, quand ces lésions avoisinent l'articulation, l'idée de l'amputation de la cuisse domine celle de la désarticulation du genou. Quel est le chirurgien un peu vicilli dans la pratique civile et dans les hôpitaux qui n'ait vu pratiquer et qui n'ait pratiqué lui-même fréquemment l'amputation de la cuisse pour des altérations de la jambe qui n'avaient nullement envalii les surfaces articulaires, ou qui, ayant retenti jusque dans l'articulation fémoro-tibiale, n'avaient point encore causé sur les surfaces condyliennes du fémur ou sur les facettes rotuliennes des désordres incompatibles avec la guérison? Je me suis élevé, en tant qu'il était en mon pouvoir, contre cette manière de procéder, qui sacrifie sans raison une des premières règles de la chirurgie : conserver le plus de parties possible. Cette règle a détrôné le lieu dit d'élection ; elle doit détrôner la suprématie de l'amputation de la cuisse sur l'amputation fémoro-tibiale.

L'observation que je publie me permettra d'établir des règles positives sur la méthode à suivre, sur la résection des nerfs, le mode de pansement, le moyen prothétique employé après la guérison. Elle enregistre un cas de plus en faveur du drainage préventif. Obs. Dumas (Léon), vingt-trois ans, né à Lègre (Gard), voltigeur au 37° de ligne, blessé d'un coup de feu (balle) à la bataille de Solferino, est admis à l'hôpital Saint-Mandrier, le 4 novembre 1859.

Le projectile, atteignant en écharpe le cinquième supérieur de la jambe, fait voler en éclats une partie du péroné, dilacère le ligament inter-osseux, traverse le tibia do part en part et fêle cet os jusque vers son tiers inférieur. Au dire du blessé, l'hémorrhagio primitive a été considérable. Pendant la traversée sur le navire et pendant les séjours très-courts faits dans divers hôpitaux ou dans les ambulances, il a en plusieurs hémorrhagies consécutives. Doublo plaie lacérocontuse. l'une d'entrée, l'autre de sortie : longs traiets fistuleux à sunpuration ichorouse, abondante, fétide : fièvre de résoration par la présence du pus confiné dans des clapiers multiples : tout faisait prévoir la nécessité d'une amputation ; pourtant, malgré d'aussi graves désordres, et convaincu des ressources sonvent inattendues de la nature, sur un homme jeune et d'une constitution primitivement très-helle, nous avons employé tout ce que commande la chirurgie conservatrice, à laquelle tant do nos soldats ont dû d'échapper à de cruelles mutilations : débridements multiples, extraction d'esquilles, sétons tubuleux, irrigations détersives, immobilisation des fragments, attelle hyponarthécique avec ou sans la susponsion; traitement général analeptique; rien ne nous paraît avoir été négligé, mais rien n'a nu enraver un ótat devenu désormais prochainement menacant pour la vie. L'amputation a ôté jugée indispensable, et c'est dans l'articulation fémoro-tibiale qu'ello a ôté pratiquée avec un succès complet. La pièce pathologique dessinée par notre collègue et ami, le docteur Buisson, médeein principal, retrace avec un rare bonheur un des spécimens les plus intéressants recueillis dans mon service de Saint-Mandrier. (Cette pièce a été reproduite, pl. XII, fig. 4 et 2, dans le travail du docteur J. Roux : De l'astéo-myélite et des amputations secondaires. Baillière, 1860.)

Opération : à deux lambeaux, l'un antérieur, l'autre postérieur. Préliminaires. — La mensuration de la circonférence du membre (jambe), à la hautour de l'insertion du ligament rotulien à l'épine tibiale, donne, sur un sujet d'une taille ordinaire, 35 centimètres. Les deux tiers antérieurs de cette circonféreure mesurent l'étendue que doit avoir le lambeau antérieur à sa base, qui va ainsi du hord postérieur de la tête péronéale en déhors, au point le plus saillant du condyle tibial en décâms. Le lambeau postérieur ou pophité a pour mesure l'espace laissé en arrière par les deux points indiqués, soit de 10 à 41 entimètres. De ced eux points partent deux incisions

verticales de 6 eentimètres, qu'on arrondit en avant et en arrière par une courbe d'un assez long rayon, de manière que le sommet du lambeau antérieur soit à 8 centimètres de l'épine tibiale ; dissection du lambeau antérieur, exclusivement cellulo-graisseux et eutané, sans rien abandonner sur l'aponévrose jambière; section rapide du ligament rotulien et de l'expansion membraniforme, appelée ligament antérieur : section des ligaments croisés antérieur et postérieur; section des ligaments externe et interne, de la patte d'oie, du demi-membraneux, du biceps fémoral, dans l'ordre de succession que je viens d'indiquer ; flexion du membre en arrière, tout en tirant la jambe un peu en bas et la portant en avant, pour faciliter le passage de l'instrument tranchant derrière le tibia et le péroné qu'on suit en raclant les os, mais non trop bas, pour ne pas atteindre le coude de l'artère tibiale antérieure. En ee moment, pour obtenir un lambeau régulier en arrière, il est bon de soulever la iambe et de sectionner sa portion cutanée de dehors en dedans, ce qui ne demande qu'un trait rapide et demi-eirculaire, allant d'un côté à l'autre de la jambe ; un aide pince alors le paquet vasculaire et nerveux poplité, entre le pouce et l'index, et la section nette en est faite, ainsi que celle de la tête des jumeaux, du plantaire grêle, d'une petite partie du poplité, etc. Le lambeau postérieur se trouve done taillé très-nettement et a la même forme que l'antérieur, sauf la dimension qui doit n'avoir que 6 centimètres en longueur, Ligature de l'artère poplitée et des artères secondaires ; section des nerfs sciatiques poplités interne et externe à la hauteur de la gorge inter-condylienne postérieure; extirpation, par arrachement, des portions exhubérantes de ces nerfs, qui peuvent avoir jusqu'à 7 centimètres de longueur.

Résultats. — La rétraction du lambeau postérieur est considérable. (Ne pas se laisser influencer par les résultats différents obtenus dans les amplithéâtres sur le eadavre.) Le lambeau antérieur dont la base a le double de celle du postérieur, eoiffe admirablement les deux condyles, la rotule remonte naturellement en face et un pen an-dessus de la gouttière inter-condylemen antérieure; l'affrontement entre les lambeaux est d'une remarquable justesse, dès que le moignon est appuyé sur un coussin. Ne rien eraindre pour la position de la cicatrice, elle se placera très-incontestablement en arrière du moignon, quelque exhubérant que parsise le lambeau postérieur.

En somme, je viens de réhabiliter le procédé de Ravalon, tombé en désuétude comme tant de honnes ehoses; je l'ai modifié en rendant la base du lambeau antérieur d'un tiers plus étendu que le postérieur ; en arrondissant les angles, en précisant les points de départ des incisions, le modus faciendi; en liant les artères prédablement aplaties par les doigts de l'aide; en extirpant les nerfs sciatiques poplités interne et externe, dans le double but d'éviter les douleurs pendant le traitement et celles plus pénibles qui penvent survenir avrès la quérison.

Pansement. — Proscription absolue de tout ce qui pourrait ressembler à la réunion primitive; pas de sutures; pas de bandelettes constrictives; édabir un séton tubaleux à anse, dont les deux extrémités libres, sortant par le centre de la plaie, servent, pour ainsi dire, de support au faisceau des ligatures; application d'un linge femètre l'argement, grassement cératé et perforé d'un trou spécial à son centre pour le passage des deux chefs du tube à drainage, préventif de la stagnation des produits exhalés, sang, sérosité, pus, etc. Ceci disposé, cuirasse médiate à trois plans de bandelettes, formant coque, suivant la méthode Chassaignae; couche l'égère de charpie séche; triangle de Mayor.

Premier pansement: aussi tardif que possible. L'écoulement du pus, le dégorgement de cette vaste surface traumatique sont parfaitement assurés par le mode de pansement employé.

Conséquences de l'opération. — Du 17 décembre au 32 janvier (30 juns), bumas, qui a été soumis à un régime approprié, entour de soins de toute nature, que commandaient sa position et les phases diverses de la marche cicatricielle, a pu se lever et marcher avec des béquilles. Enfin, au commencement de février, il a été pourvu d'un membre artificiel et il a marché absolument comme les blessés amputés au lieu d'élection. Cicatrice linéaire correspondant à la partie postérieure du moignon; pas de fistules; pas de douleurs sous l'influence d'une convenable malaxation. Le blessé pouvait parcourir la longueur de la salle en appuyant son genou sur une chaise quelques jours après la cicatrisation complète, avec la simple précaution d'appliquer une bonne couche de ouate maintenue par un triangle.

Mais ici se présente une question qui a un caractère d'actualité bien évident, au moment des recherches intréessantes que M. le docteur Debout publie sur les appareils prolhétiques. Notre opéré a marché en prenant point d'appui sur le moignon et non sur l'isction (\*). Il s'est donc trouvé dans les mêmes conditions que les

<sup>(1)</sup> Nous engageons M. Arlaud à suivre son malade avec soin. Les cas de désarticulation du genou ne sont pas communs, et on a négligé de nous dire

amputés au lieu d'élection. Pour avoir été amputé à 14 ou 15 centimètres plus haut que ce lieu d'élection, il n'a rien perdu sous le rapport de la longueur utilisable du membre, ni sous celui de l'étendue des mouvements employés à la déambulation. Une autre considération me paraît devoir trouver place ici, et elle s'applique à tous les appareils prothétiques indistinctement, quand il s'agit des membres inférieurs : comme la main, le pied a besoin d'une sensibilité exquise pour explorer le corps qu'il rencontre. Or, les appareils prothétiques, en remplacant jusqu'à un certain point la colonne organique, si admirablement édifiée comme support, ne remplacent en rien la sensibilité perdue, Sur mon opéré, j'ai voulu appliquer la jambe à pied de Beaufort, et la marche ne s'exécutait qu'avec des hésitations très-curieuses. Dumas ne savait plus distinguer la nature du sol dès que l'œil, distrait, n'était pas la pour le prévenir d'avance. Avec cette large surface plantaire inerte, il ne palpait plus son terrain. Avec le pilon, il l'explorait beauconn mieux : d'où je conclus que, si les appareils qui reproduisent les formes extérieures ont l'avantage de mieux masquer la mutilation, ils ont le trèsgrand désavantage de rendre moins précis les mouvements possibles qui restent au malade. A ce propos, je peux me permettre de rappeler les paroles d'un officier général de la marine qui avait bravement perdu la cuisse au combat de Navarin : « Ma jambe de bois à pilon me sert à explorer le sol, comme le chirurgien explore le corps à sa surface et dans ses cavités, à l'aide d'une sonde. Quand, au contraire, i'ai ma belle jambe articulée et emmanchée d'un gros sabot (1), ie ne sais plus me diriger sans une pénible et constante

comment marchaient les mutilés. Le fait le plus eurieux à cet égard est celui d'un militaire que j'ai vu en 1855 à l'hôtel des Invalides. Il avait subi la désarticulation de la jambe en 1800, pendant la campagne d'Italie. Comme le malade de M. Arlaud, il put d'abord marcher en s'appuvant sur son moignon, mals au bout d'une année, il dut faire usage d'un cuissard. Cet homme présentait un phénomène bien eurieux : ou sait que toutes les fois qu'un os a été seié dans sa continuité, son extrémité s'effile, s'arrondit et que le tronçon osseux prend une forme conique. Un résultat semblable était survenu chez lui; sous l'influence d'une sorte d'atrophie des condyles du fémur. l'extrémité inférieure de cet os avait pris une disposition coniquo si pronoucée, quo si la mensuration ne fut venue témoigner de la longueur normale du fémur, on n'aurait pas ajouté foi aux assertions de ce militaire. La résorption de saillies osseuses aussi considérables que celles des condyles du fémur est un fait rare, surtout d'une manière aussi complète que chez ect homme. Un mouvement de retrait a-t-il lieu dans tous les cas ? Au point de vue de la prothèse cette question mérite d'être résolue, et nous en recommandons l'étude à M. Arlaud. (Note du Rédacteur en chef.)

<sup>(1)</sup> Jambe artificielle de Beaufort.

préoccupation; si jamais cette jambe merveilleuse de construction me servit bien, ce fut pour rester assis dans un salon, au spectacle ou à table; à bord, en service, personne ne la vit et ne me la verra iamais. »

D'ARLAUD,

Professeur de médecine opératoire à l'École de médecino navale de Toulon.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Leyons de clinique médicale, par M. R.-G. Graves, précédées d'une introduction, par M. le professeur Thoussear, ouvrage traduit et annoié par M. le docteur Jaccous, ancien interne lauréat des hôpitaux de Paris (médaille d'or), médecin du Bureau central, etc.

Parmi les médecins étrangers de ce siècle, je n'en sais pas qui méritat autant que l'illustre professeur de l'Ecole de Dublin, l'honneur d'une traduction française. Si c'était ici le lieu de mesurer la taille de ce médecin distingué entre beaucoup, et de le comparer à plusieurs de ses illustres compatriotes, il nous serait facile de démontrer que, comme génie, il ne doit occuper que le second rang. Sa pensée ne manque certes pas d'originalité, mais cette originalité ne se développe que dans une certaine sphère, qu'elle ne dépasse jamais ; on ne le voit sur aucun point de la science aspirer à quelque conception générale, qui tende à imprimer à celle-ci un mouvement décisif, prépare un progrès réel, s'il ne l'accomplit pas. Nous nous garderons bien assurément de faire un reproche à Graves de s'être contenu dans les limites que semble lui avoir assignées la conscience de ses facultés : c'est la gloire de l'homme de science de se juger ainsi, et de se marquer un but qu'il peut atteindre. L'art, à son tour, en tire un réel profit, car les enseignements qui sortent alors d'une observation attentive, ne se trouvant point mèlés à l'ivraie de conceptions purement imaginaires, conservent une valeur positive qui leur assigne dans le répertoire de la science une place qu'ils conserveront toujours. Par plus d'un côté, Graves, et en cela nous ne crovons pas faire de lui un médiocre éloge, rappelle l'immortel Sydenham : comme le célèbre médecin de Londres, le médecin de Dublin s'occupe peu de la tradition, en matière de science ; les lois de la nature, que la science a pour but essentiel de saisir et d'exprimer, gouvernent, commandent les faits qui se passent sous nos yeux, aussi bien aujourd'hui que du temps d'Hippocrate et de Galien ; interrogeons-les, étudions-les, scrutons-les, et la seience de la vie normale ou pathologique en sortira avec moins de risques d'erreurs, grâce à la puissance de nos movens d'investigation, qu'elle ne le pouvait à l'époque où ces grands médecins grees pensaient et écrivaient; ainsi l'entendait Sydenham, ainsi paralt également l'avoir compris le laborieux médecin de Dublin. Nous croyons, pour notre compte, que c'est faire un pent trop bon marché de la tradition; et pourtant, comme en somme il y a tou-jours assez d'esprits qui aiment à se rattacher au passé, y vivre et y rivre la chaîne du présent et de l'avenir, ne nous plaignons patrop de ces têtes rondes, de ces indépendants, de ces anahaptistes de la seience qui veulent la faire de toutes pièces : eux seuts ont les paroles de l'avenir. Mais je ne veux pas m'attarder plus longtemps dans ces réflexions générales, et vais de suite présenter une analyse sommaire de l'ouvage de l'hablie médecin irlandais.

L'ouvrage de Graves est un véritable ouvrage de clinique médicale; non qu'il se compose d'une masse souvent iucohérente d'observations, où les commentaires les plus ingénieux out peine à établir un ordre qui fuit sans cesse, mais c'est toujours en présence des faits que l'auteur pense et conclut. Dans les six premières lecons. Graves touche, sans les approfondir, à une foule de questions générales, qui préparent le lecteur à la clinique proprement dite, à la condition que son éducation scientifique première lui permette de le suivre. Il y a de nombreuses pages dans ces leçons que je voudrais pouvoir reproduire en lettres d'or ; il y en a une surtout dont je voudrais que les maîtres de la science, même parmi nons, fussent bien pénétrés, afin de leur voir donner à leur enseignement pratique la profondeur, l'exactitude rigoureuse dont il manque souvent. Le médecin de Dublin fait un tableau si effrayant des dangers de la médecine, quand c'est un médecin manquant d'expérience et de solidité dans l'esprit qui l'exerce, qu'on est naturellement conduit, en présence de ce tableau, à douter de l'utilité de l'art, si l'on en additionnait tous les résultats. Intelligence inculte, qui rend inapte à profiter des enseignements de l'expérience elle-même; études incomplètes, qui ne conduisent que lentement, et à travers mille périls, à une expérience tardive, telles sont, au jugement de l'illustre médecin de Dublin, les conditions redoutables au milieu desquelles s'exerce trop souvent la pratique médicale. Comme il y a là, nour beaucoup, une lecon d'honneur et d'humanité, qu'on me permette de citer un passage de l'auteur lui-même, qui, mieux que je ne pourrais le faire, rendra bien sa pensée. Après avoir dit les lacunes de l'enseignement clinique, et montré combien peu préparé aux difficultés de la pratique sort de là le jeune médecin que des circonstances exceptionnelles n'ont point favorisé, il démontre que le mal n'est point encore là tout entier ; cette impuissance radicale, on la retrouve souvent chez le vieux praticien lui-même, dont l'unique avantage sur les jeunes gens, suivant un mot de Zimmermann, c'est d'avoir usé plus de souliers (1) : « Du reste, dit Graves, celle-ci (l'inexpérience) n'est point l'apanage exclusif des commençants; elle est également le fait de beaucoup de vieux praticiens, dont les erreurs ne font qu'augmenter et s'accroître durant une longue série d'années, parce qu'avant recu une éducation première imparfaite, une instruction clinique insuffisante et mal dirigée, ils commencent à pratiquer sans avoir préalablement acquis les qualités qui font l'observateur ; dans leur jeunesse, ils n'ont appris ni à raisonner exactement, ni à penser avec justesse; de là est née chez eux l'habitude d'étudier superficiellement la marche des maladies et l'action des médicaments, et le temps ne peut avoir sur eux d'autre effet que de les engager plus avant dans la voie de l'erreur. Généralement présomptueux, de tels hommes ont une confiance excessive dans leur jugement, jamais ils ne reconnaissent leurs fautes, jamais ils n'en conviennent ; bien loin de compléter leur éducation, les années ne font qu'augmenter leur entêtement. qu'accroître leur aveuglement sur les résultats de leur pratique... » Dans les premières leçons que Graves consacre ainsi aux généralités qui, dans sa pensée, ont pour but de préparer l'esprit du lecteur aux lecons profondes qui suivent, nous pourrions mettre en lumière une foule d'idées saines qui n'ont point perdu leur à-propos ; mais comme nous sommes forcé de nous borner, nous aimons mieux jeter un coup d'œil rapide sur les lecons suivantes, où l'auteur étudie un certain nombre de déterminations morbides nettement définies, en expose la marche et la thérapeutique.

Parmi ces leçons, il en est une série tout entière consacrée à l'étude du typlaus feuer, qui, même aujourd'hui encore, mérite au plus haut degré de fixer l'attention des esprits sérieux. Il est vraisemblable que ce typhus se distingue de notre fièrre typhoide, hien que l'auteur ne marque pas toujours d'un trait suffisamment caractéristique les différences qui les séparent; mais s'il y a des différences qui se hient, soit à l'influence étiologique, soit à l'état général de l'économie, quand la maladie vient la saisir, il y a aussi de nombreuses ressemblances, et dans tous les cas, les saines notions thérapeutiques que le médecin de Dublin a développées surce point important dans maintes pages de sou livre, s'appliquent aussi bien

à la fièvre typhoide qu'au typhus fever. C'est ici surtout que se sont tout d'abord produitse ces idées hardies, en vertu despeulles les malades doivent être nourris, presque des le début du mal, si l'on veut laisser à l'organisme quelque chance de réagir contre l'affection morbide, au lieu de les soumettre à une diète impitoyable qui, combinant ses effets désastreux avec ceux de la maladie ellemème, les conduira infailliblement à un collapsus mortel. Ces idées commencent à se répandre parin nous, et nous pourrions citer bon nombre d'ouvrages contemporains où les auteurs leur accordent la place qu'elles méritent; mais nous doutons qu'elles soient exposées ailleurs plus judicieusement qu'elles me le sont ici : nous recommandous donc, et avant tout, aux lectours du Bulletin de Thérapeutique, la lecture attentive, la méditation de ces leçons, à tons les points de vue si remarquables.

La scarlatine, la fièvre intermittente, le choléra, la grippe, etc., sont également le texte de leçons où le savant médecin de Duhlin déploie toutes les ressources d'un esprit rompu à l'observation, et surtout à une thérapentique dont la hardiesse et la circonspection, suivant les cas, peuvent guider utilement les praticiens qui se seront hien pénétrés de sa méthode. Nous signalerons encore parmi ees lecons, qui toutes doivent être attentivement méditées, celles qui sont relatives à la pathologie du système nerveux, et où sont tour à tour étudiés l'apoplexie, le delirium tremens, la chorée, l'épilensie, les affections névralgiques, les convulsions chez les enfants, et surtout la paralysie. Sur les premières de ces maladies, il y a sans doute plus d'une lacune, si on considère l'enseignement de Graves an point de vue de la pathologie proprement dite. Depuis que ces leçons ont été professées à l'école de Duhlin, l'anatomie pathologique, la microscopie, l'analyse séméiologique même ont fait d'incontestables progrès; mais presque tout ce que le médecin irlandais enseigne sur ces divers points est d'une parfaite exactitude, et je ne voudrais pas changer les notions positives qui sont disséminées dans ces nombreuses et intéressantes leçons pour les découvertes plus brillantes souvent que réellement utiles au noint de vue pratique dont se targue quelquefois la science de nos jours. Dans tous les cas. avant de s'assimiler ces fioritures d'une foule de pêcheurs à la ligne, le médecin doit posséder d'une manière imperturbable ces notions solides sans lesquelles il n'y a pas de science pratique possible.

Les maladies de l'appareil respiratoire, les maladies du cœur laissent également quelque chose à désirer, particulièrement sous le rapport de la séméiologie, quand on sait à quelle perfection, en France surtout, le diagnostic de ces maladies est parvenu depuis Laennec jusqu'à MM. Louis, Bouilland, Andral, etc., etc.; mais ces laennes n'empéchent pas que la partout on ne seule, et on ne suive avec le plus vií intérêt la trace de l'esprit vigoureux qui se rivétel de channe naze de cet ouvrage si Écond en enseignements nositifs.

Le savant traducteur du livre de Graves, qui, plus que personne est à la piste de tous les progrès que réalise la science contemperaine, dans toutes les directions de la pathologie médicale, M. le docteur Jaccoud, ne s'est point dissimulé ces lacunes, et dans mainte adroits, il s'est appliqué à les combler por des notes substantielse qui témoignent tont à la fois et de sa science profonde, et d'un sens critique des plus remarquables. Grâce à ces sôrs commentaires de la pensée de Graves, on peut dire que l'fillaistre médicin de Dubliu vit encore, et que ses leçons, professées au commencement de ce siècle, sont tont à fait à la hauleur de la science contemporaine, et n'out pas vieilli. Pour nous, nous avons lu rave le plus vifuidre tontes ces notes, et s'i nous avons un regret à exprimer à leur enford, c'est que l'auteur vai tim is tant de réserve.

En somme, c'est là un ouvrage dont on pourrait presque d'ine que s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer: M. Jaccoud l'a fait pour la plupart d'entre nous, rendons-lui grâces; et engageons-le, en finissant, à doter la médeciue française de quelques autres traductions anglaises et allemandes que nous ne lui indiquerons pas, parce qu'il sait mieux que nous ee qui nous manque à cet égard, et qui contribueraient heureusement, avec le livre de Graves, et qui reviviller l'esprit médical français, qui va s'émiettant tous les jours un peu davantage, à le revivifier, dis-je, au contact de l'esprit plus hardiment synthétique de nos confrères d'au delà de la Manche et di Hihi, du Rhin surtout, oit tout n'est pas rêve, qutoi qu'on en dise.

#### BULLETIN DES HOPITAUX.

DE LA YÉMATINE DAS LE TRAITEMENT DE BIUDALTISME ABTICULAIRA AGU CHEZ LES ENFANTS. — Entre les propriétés physiologiques recommuse supérimentalement à la vératirine, é cet surtont de celle quí se manifeste par une action déprimante sur l'économie, par l'habtement, la prostration des forces et le ralentissement de la circulation, qu'on a cherché à tirer parti en thérapentique. C'est ainsi que cet alcaloïde est devenu, depuis quelques années, eutre les mains de maitres éminents et de plusieurs médecins distingués, un des de maitres éminents et de plusieurs médecins distingués, un des

principaux agents de la médication antiphlogistique indirecte ou contro-stimulante; et c'est à ce titre qu'on l'a utilisé dans plusieurs affections inflammaloires comme succédand de médicaments jusque-là en possession du terrain, du tartre stiblé et des antimoniaux dans la pneumonie, du sulfate de quinine ou de l'azotate de potasse à haute doos dans le rhumatisme articulaire aigu; car ce sont là les deux maladies dans le traitement despuelles la vératrine a été surtout emplorée, et où de lle l'ai d'avec le plus d'avantage.

Mais de ces deux maladies, la dernière, nous voulons dire le rhumatisme articulaire aigu, est, croyon-nous, celle où la vératrine rend en relalité le plus de services, soil que, dérivée du colchique, cette substance ait une action jusqu'à un certain point spécifique sur l'édément diathésique de cette affection, comme a paru le croire Piédagnel, au moins lors de ses premières expériences, soit que, dénuée de toute propriété de ce genre, comme le paru les mais de seu définuée, at moins lors de ses premières expériences, soit que, dénuée de toute propriété de ce genre, comme le pensent IMn. Trousseu et Piédoux, et sans douite bon nombre de médecins, elle n'agisse réellement, et en définitive qu'à la façon de tout autre agent contro simulant. Que qu'î en soil, « dans une maladie, ainsi que le font remarquer les auteurs qui viennent d'être cités, dans une maladie où l'élément inflammatoire est associé à l'élément douleur, comme dans le rhumatisme articulaire aigu, la sédation de la douleur et la dépression presque immédiate exercée sur la grande circulon, pe peuver qu'avoir généralement une heureuse influence. »

Mais la vératrine étant un médicament d'une grande énergie, qui, outre l'action déprimante qu'elle exerce sur les systèmes circulatoire et nerveux, peut déterminer des troubles du côté du tube digestif, cette énergie de son action spéciale fait qu'on peut avoir carainte de l'appliquer au traitement des maladies de l'enfance aprudence paraîtrait, en effet, devoir imposer une certaine réserve à l'égard de son emploi chez les jeunes sujets, comme en général, d'ailleurs, à l'égard de l'emploi de tous les moyens de la médication déprimante, des faits, encore assez nombreux, d'accidents funestes témoignant que cette réserve n'est pas sans raison d'être i els, par avemple, ceux de morts subites dans les cas de croup traités par le tartre stibié à haute dose, comme en a rapporté M. le docteur Bricheteau dans une nes derniers fascicules.

Cependant, il faut savoir le recomaitre, l'enfant supporte mieux les médications contro-stimulantes qu'on n'est porté à le penser soit à priori, soit en raison des accidents du genre de cent que nous venons de rappeler. Seulement, on peut el Ton doit poser en principe, pour les enfants, comme d'ailleurs pour les adultes, mais à

plus forte raison pour les premiers, que e'est dans les maladies d'ordre sthénique que cette tolérance s'observera surtout. Aussi ne voit-on pas les méléciens instruits, les pratieiens expérimentés, recurir à la saiguée, ui même à la méthode rasorieme, dans les maladies aigués qui s'accompagnent d'une grande dépression des forces, dans la pueumonie dite typhotide, par exemple.

Purmi les maladies d'ordre sthéuique se trouve cetainement le rhumatisme articulaire aigu: dès lors les médications déprimantes peuvent être employées chez les jeunes sujets qui en sont atteints, à condition qu'elles le soient rationnellement et avec une surveil-lance exacte des effets, la vératrine, aussi bien que le tartre stiblé à haute dose, aussi bien que la saignée générale, à laquelle beaucoup de praticiens habiles et autorisés, entre autres MM. Rilliet et Barthez, ne craignent nullement de recourir quand le cas paraît l'exiger, notamment dans la maladie qui nous occupe.

Il fant done savoir gré à M. Bouchut des essais auxquels il s'est livré, relativement à l'emploi de la vératrine dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu chez les enfants. Etquand nous disons essais, c'est un mot qui n'expeine pas l'état des ehoses en ce qui concerne la pratique du savant et laborieur médecin de l'hôpital Sainte-Eugénie; car M. Bouchut, en raison des résultats par lui observés, fait maintenant un usage fréquent, et l'on peut dire journailer, de ce médicament dans la malanie en question, se louant beaucoup des effets qu'il obtient et au point de vue de la tolérance et à celui de l'éflicacité du traitement.

M. Boueliut administre la vératrine aux enfants soit en pilules. soit dans un julen, en avant soin de l'additionner d'une quantité égale d'extrait thébaïque pour en faciliter la tolérance. Il commence par une dose de 1 à 5 milligrammes, suivant l'âge; cette dernière dose est celle qu'il prescrit en général, à partir de l'âge de dix ans, ll augmente ensuite la dose progressivement, de jour en jour, la doublant le second jour, la triplant le troisième, et ainsi de suite, en tenant compte, bien entendu, des effets produits, s'arrêtant, rétrogradant, supprimant au besoin le médicament: il a pu aller ainsi jusqu'à 35 et 40 milligrammes par jour, donnés en sept ou huit pilules, à intervalles égaux dans les vingt-quatre heures. Des qu'une amélioration sensible se manifeste et dans les douleurs et dans le taux de la circulation, il suit une progression inverse, diminuant chaque jour la dose jusqu'à revenir graduellement, et en se guidant sur l'état des choses, à la dose initiale et supprimer enfin le médicament. - Il est à noter que, assez fréquemment, pendant la durée de Padministration de la vératrine, il se produit de la constipation, sans doute sons l'influence de l'opinun dont elle est additionnée; dans ces cas, il arrive que cette constipation, au bont de quelques jours, est suivie de diarriée, d'une sorte de délacle, après quoi la vératrine est moins bien supportée. Dans le batt de prévenir cet inconvénient, M. Bouchut est dans l'habitude de faire administre chaque jour un lavement, et cette pratique lui riessis t'ús-siba

M. Bouchut a obtenu par cette méthode, qui ne diffiere pas de celle employée chez les adnites, des guérisons assez promptes, dans l'espace de quinze jours en moyenne, du jour de l'entrée à celni de la sortie, dans les cas intenses, mais sans complications; dans quelques-uns plus légers, l'amélioration et la dispartition des symptomes ont été remarquablement rapides. De ceux, en proportion ordinaire du reste, où se sont produites les complications communes du rhamatisme articulaire aigu, il en est ohi la vératrine a pu être continuée et où elle l'a été avec avantage, d'autres où il a fallu y renoncer pour recourir à d'autres moyens. En général, dans la très-grande majorité des cas, neuf fois sur dix, la tolérance a été parfaite, et jamais, grâce à la méthode d'administration employée, il n'est survenu, par le fait du méthode d'administration employée, il n'est survenu, par le fait du méthode s'administration employée, il n'est survenu, par le fait du méthode d'administration employée, il n'est survenu, par le fait du méthode d'administration employée, il n'est survenu, par le fait du méthode d'administration employée, il n'est survenu, par le fait du méthode d'administration employée, il n'est survenu, par le fait du méthode d'administration employée, il n'est survenu, par

Enfin, pour complèter ce que nous avons vu de la pratique de M. Bouchut relativement à l'application de la vératrine au truitement du rhumatisme aigu, nous ajouterons, en terminant, qu'il y a eu recours également dans une forme de cette affection qui paratrait au premier abord se prêter moins bien à l'emploi de la médication déprimente, en raisou de la diminution des forces résultant de la maladie primitive; nous voulons parler du rhumatisme searlatineux. La vératrine y a été supportée non moins bien que dans le rhumatisme franc, et a en général amené des résultats très-avantageux et très-prompts.

En résuné, il résulte des expériences et de la pratique de ll. Bouchut : que la médication contro-stimulante, par le moyen de la vératrine, peut être apphipuée au rhumatisme articulaire aigu chez les enfants aussi bien que chez les adultes, à condition de procéder avec prudence, en employant la méthode des doses fractionnées; que les jeunes sujets supportent parfaitement ce médicament, aussi bien que ceux d'un age plus avancé ; enfin, quo les résultats oblemus sont très-satisfiaisats, dignes de fixer l'attention des praticions et propres à les engager à entrer dans la même voie, et à ne pas craindre de recourir à la vératrine dans les maladies de l'enfance auxquelles elle est applicable.

# RÉPERTOIRE MÉDICAL

Estomac (De l'abstention des aliments amulacés dans le traitement du catarrhe et du ramollissement de P). Dans un cas de catarrhe et de ramollissement de l'estomae contenant des sarcines, partant de l'idée que les substances amylacees favorisent singulièrement la fermentation dans cet organe, le docteur Oppolzer proscrivit complétement l'usage de ces substances et le résultat vint confirmer ses prévisions. Les vomissements devinrent aussitôt mujus fréquents, et l'on constata dans les matières vomies nue diminution dans le nombre des sareines, Bientôt, sous l'influence du bisulfate de soude, à la dose de 157,50 pour 50 grammes d'eau distillée, les vomissements cessèrent tout à fail; le malade prenait, trois fois par jour, une cuillerée à café de la solution de bisulfate de soude. Lorsqu'on aura affaire à un catarrhe de l'estomac, ou lorsqu'on supposera l'existence d'un ramollissement do cet organe, il sera done prudent de proserire les aliments amylacés. (Geneesk Cours et Journ. de méd, de Bruxelles, juillet )

Fièvre puerpérale à forme ataxique; son traitement par une médication composée. Dans une épidémie, caractérisée par le prolapsus rapide des forces, qui régna durant l'hiver de 1860 à 1861 dans la maison d'acconchement de Giessen, le docteur Kehrer, ayant employé vainement uno foule de movens, eut recours à l'administration de la morphino et de la quinine, concurremment avec l'usage du camphre et de l'acètate d'ammouiaque liquide. Voici la formule de cette médication : Suivant l'intensité des douleurs abdominales, il faisait prendre, de deux à quatre fois dans les vingt-quatre heures, 1 centigramme de morphine, puis alternativement toutes les deux heures, 5 centigrammes de quinine ou une mixture composée de :

Camphre..... 1 grainme-Gomme arabique.... 4 grammes. Acetato d'ammoniaque 

milie....... 100 grammer. Suero blanc...... 3e grammes.

Cetto médication doit être mise en usage jusqu'à l'obteution d'un amendement notable dans les symptômes.

L'essai en fut couronné du plus heureux résultat; sous l'influence d'une forte diaphorése, en même temps que d'une augmentation dans la sécrétion des urines, des lochies et du lait, on obtenait déjà de l'amélioration au bout d'un à deux jours : dans un seul cas sur douze. l'amélioration survint sculement le cinquième jour. Le docteur Kehrer attribue une grande importance à l'administration combinée el successivo de ces divers agents médicamenteux, parea que, employés isolément, ils n'ont jamais proenré de résultats aussi avantageux. Il aioute enfin que l'administration de la quinine comme prophylactique est restée sans effet dans ses mains. Nous ferons remarquer à cet égard que notre confrère allemand emploie ce sel à beaucoup moindre dose que MM Beau et Cabanellas, dont nous avons signalé récemment encore la pratique, (Monatsch. fur Geburtsk., et Journ, de méd, de Bruxelles, juillet,

Fracture avec déplacement de la colonne vertébrale chez un acrobate; guérison. Les fractures de la colonne vertébrale, surtout quand clies s'accompagnent de déplacement et de compression de la moeile, sont presquo toujours mertelles; il est extrémement rare et par conséguent intéressant de voir à la suite de ces accidents la paralysie se dissiper peu à peu, la sensibilité et le mouvement reparaître et la guérison s'établir. C'est sous ce point de vue que le fait suivant nous a paru

digne d'être rapporté icl. F. M\*\*\*, le Leotard de Londres, faisait à l'Alhambra des exercices de trapèze lorsque, manquant la tra-verse, il fut lancé à une distance de vingt pieds avec une telle violence. qu'il rebondit trois pieds plus loln. Il chercha à se relever, mais il s'apercut que toute la moitié inférieure du corns était naralysée. Il fut transporté à Charing-Cross, où M. llancock le vit une heure après l'accident. Il constata une fracture avec déplacement de la dixieme vertebre dorsale. Toutes les parties situées au-dessous étaient comniètement paralysées du sentiment et du mouvement. Pendant le premier mois. le traitement consista à lui faire garder une immobilité absolue, en provoquant par le cathétérisme l'évacuation de l'urine.

Après cette époque, il restait encore beaucoup d'empâtement dans la région malade, qu'ou badigeonna avec de la teinture d'io-le pure ; le résultat apparent fut bon, car un peu de mouvement reparut dans les muscles de la hanche, et un peu de sensibilité dans les régions abdominale, génitale et poplitée. On lui fit prendre trois fois par jour un demi grain (25 milligrammes) de sulfate de zine et un trentieme de grain de strychnine truis fois nar iour (soit 1m.50 environ). L'usage de ces médicaments fut suivi de douleurs aiguès dans les jambes et d'augmentation de la motilité dans les cuisses et les banches, surtout à gauche. A la fin du deuxième mois, le gonflement du dos disparut, et l'on sentit distinctement l'épine et la lame de la dixième vertebre dorsale faisant en arrière une saillie de près d'un quart de pouce, légèrement inclinée à gauche, À la fin du troisième mois, il pouvait remuer les cuisses et les jambes, mais non les pieds, lever la jambe de dessus le plan du lit, la croiser sur l'autre et s'agenouiller sur son lit. La miction, la défécation étaient naturelles : les érections avaient reparu. An moment de son départ pour l'Amérique, il put, en soutenant les genoux avec une attelle, pour empécher leur flexion involontaire, se prumener par la chambre soutenn par sa femme et un ami. -La gouttière Bonnet aurait beaucoup mieux rempli que l'attelle cette dernière indication, et c'est dans des eas de ce genre, où il v a tantá eraindre les escarres et toutes les conséquence graves d'un décubitus prolongé, que le matelas à eau en caoutchoue, dont nous avons récemment entretenu nos lecteurs, serait surtout appelé à rendre des services, (The Lancet et Gaz. hebd., mai 1862.)

Goitre. De sa disparition par le changement de climat. Si 170 nn esavait déjà que le goltre est localisés presque exclusivement dans certaines régions, dont il dépasse rarement les limites soit en latitude, soit en hauteur, rien ne démontreraitsi bien son origine toute locale que l'influence qu'exerce le déplacement sur les familles goltreuses. Eu voici un exemple remarquable rapporté par M. le docteur Guyon.

Un consul belge, M. D\*\*\*, arrive à Santiago, capitale du Chili, vers la fin de 1858; il venait de Lima, avec sa femme et deux jeunes tilles, l'une âgée de dix ans, l'autre de douze. Cette famille était depuis quinze mois à Santiago, lorsqu'une dame de leurs amies, née dans le pays, fait remarquer à Mme D \*\*\* que ses deux filles sont goltrées; elles l'étaient même déjá assez fortement. La mère était restée étrangére à cette influence du pays. Alarmée sur l'état de ses enfants, M. D. consulte aussitôt les médecins du pays : tous s'accordent à lui consciller, comme le meilleur moyen à employer, l'éloignement des lieux, le changement de climat. Ge conseil est parfaitement goûté, et sa mise à exécution n'est retardée que jusqu'au départ du premier bâtiment pour l'Europe. Le départ eut lieu le 11 août 1859. La traversée fut longue (de 110 jours). Chemin faisant, les jeunes personnes, instinctivement, se passaient souvent la main sur le cou, et elles ne tardèrent pas à s'apereevoir ainsi que leurs tumeurs s'amoindrissaient pour ainsi dire ehaque jour, à tel point qu'elles avaient diminué de prés de moitié à l'arrivée du navire a Cherbunrg. De ce port M. D\*\* et ses enfants se rendirent à Bruxelles, où les tumeurs dispararent bientôt complétement. Il n'en restait plus de traces des le commencement de l'année suivante. Cette famille se trouvant dernièrement à Paris, N. Guyon a pu s'assurer lui-même de la parfaite quérison de ees jeunes personnes.

A ce fait de la disparition du goltre par le changement de climat, M. Guyon joint le suivant, fourni par les én grants du Valais, qui, en 1852 ou 1855, vincent débarquer à Alger pour y demander des terres à cultiver. Il y avait parmi eux bon nombre de gottreux, surtout parmi les femmes. On leur assigna pour habitation le cerele de Coléah, au sud-ouest d'Alger : ils v peuplèrent les hameaux. Un an environ après leur établissement dans ces hameaux, on out déià constater une amélioration sensible dans le volume des tumeurs. Cette amélioration se continua dans le cours des années suivantes, de telle sorte qu'en 1856. époque de sa dernière inspection des hameaux valaisiens, M. Guyon n'a nu en retrouver ancune. Alors, il est vrai, beaucoup de leurs habitants avaient disparu, emportés par les fièvres de la contrée, et quelques gol-treux pouvaient se trouver parmi les morts, ll s'y trouvait en effet deux on trois vieilles gottreuses, que dix-huit mois auparavant M. Guyon avait aperçues en visitant ces colons; mais leurs tumeurs s'étaient profondément modifiées, de manière à ne plus offrir que des nodosités en grande partie calcaires.

Ges faits expliquent aussi les succès obtenus à Paris chez des sujets venus des contrèes goûreuses pour se faire traiter. Le changement de climat a dû très-probablement avoir à lui sent plus d'action que les médicaments employès. (Compte rendu de l'Acad. des sciences, mai 1802).

Neevi materni: leur traitement par l'emploi topique du tartre stibié, La ressemblance si grande qui existe entre les boutons de la vaccine et les pustules produites par l'action topi-que de l'émètique nous a fait proposer, il y a longtemps déjà, d'avoir recours à l'inoculation de ce sel, dans les cas où les sujets étaient vaccinés, de préférence à l'injection de l'huile de cruton tiglium. M. le docteur Zeissl a recours au même agent, qu'il emploie topiquement. Pour cela, il fait un melange de 1 gramme de tartre stibié et de 4 grammes d'emplatre de diachylon, et il en applique une couche de l'épaisseur d'une lame de coutcau sur la tache à détruire, de manière à ce que celle-ci soit complétement reconverte et même un peu au delá de ses bords. L'emplatre est maintenu et place à l'aide de bandelettes de papier gommé. Du cinquieme au sixieme jour, la tache commence à suppurer dans toute son étendue et il se forme bientôt une croûte qui se détache ordinairement au bout de quatorze jours, Après sa chute, elle laisse une cicatrice parfaitement lisse. Quand la suppuration est trop considérable, on enlève le pansement et ou le remplace par un linge huile; dans le cas contraire, on le laisse en place jusqu'à ce qu'il tombe de lui-même. Si, par le déplacement de la matière emplastique, une partie de la tache n'est pas détruito, il faut en faire une nouvelle application sur cette partie. Ce moyen n'est nullement douloureux et est d'un effet certain. M. Zeissl avoue n'en avoir pas encore fait l'essai sur la muqueuse de la bouche : sur cette région. les emplatres seraient difficilement maintenus en place, et dans ce cas l'inoculation du médicament renrendrait son avantage. (Geneesk Cour. et Journ, de méd, de Bruxetles, ivil-

Névralgie iléo-lombaire et crurale, accompagnée de contractions choréiformes de la cuisse droile (coxalgie hystérique); chloroforme; cessation des accidents choreiques On pouvait voir récemment dans le service de M. le professeur Gosselin, à l'hôpital de la Pitiè, une jeune fille de dix-neuf ans atteinte de cette variété de douleur de la hanche avec claudication de temps à autre, que les cliniciens modernes, et notamment M. Robert, ont désignée sous le nom de coxalgie hystérique ou coxalgie nerveuse. Cette jeune fille a raconté qu'elle était suiette depuis plusieurs années à des accès nerveux qu'elle ne peut pas bien préciser, et dont on n'a pas encore été témoin à l'hôpital; que de nlus elle a été atteinte, il v a quelques années, d'une alfection semblable à celle dont elle se plaint aujourd'hui. Denuis quelques semaines les douleurs sont devenues tres-fortes et la marche impossible. M. Gosselin pensa d'abord naturellement à une maladie de la hanche, Mais en déconvrant le membre, il remarqua qu'il était le siège d'un mouvement continu consistant en une ascension avec relation légère en dehors, bientôt suivic d'une descente et d'une rotation en dedans. c'est-à-dire du retour à la nosition naturelle de l'extension. Mais ce retour n'avait pas plutôt eu lieu, que la rotation en dehors recommencait, et cette alternative de contraction et de relachement était tellement régulière. que M. Gosselin a pn, à diverses re-prises, compter 35 à 40 de ces mouvements par minute. La malade accusait de plus une douleur dans le pli de l'aine, et cette douleur offrait ce caractere particulier d'augmenter surtout par la pression qu'on exercait avec la main en dedaus de l'épine fliaque antero-superieure, et dans une étendue de plusieurs centimètres au-dessus. Il n'était pas nécessaire que cette pression fût très-forte pour éveiller une sensation très-énergiquement accusée. Son siége principal a paru être celui des deux branches abdomino-crurales du plexus lombaire. Mais il s'agissait de savoir si l'articulation de la hanche était malade, et si la sensibilité et les contractions cloniques de la fesse et de la cuisse étaient sous la désendance d'une coxalgie articulaire. Le raccourcissement apparent du membre, par suite de l'élévation du bassin. et une cambrure lombaire très-prononcée, portaient à le penser. Mais il n'était pas possible de complèter l'exploration par l'inspection des mouvements communiquès, car ces mouvements augmentaient la douleur et amenaient une contracture do presque tous les muscles péri-articulaires. Il fut décidé que l'on emploterait des frictions fortement chloroformées, et que si le leudemain l'étal des choses persistait, la malade serait endormie avec du chloroforme.

A la visite du lendemain, M. Gosselin constata que les mouvements alternatifs de la enisse et do la hanche n'existarent plus; ils avaient disparu après la troisième ou quatrième friction avec le liniment chloroformé; que le raccourcissement apparent avec élévation do bassiu avait disparu; que la malade exceutait elle-même tous les mouvements de la hunche, et qu'on ponyait communiquer à cette articulation tons les mouvements, sans qu'ils fussent transmis plus qu'à l'état ordinaire an bassin et aux articulations sacro-vertebrale et vertébrale. M. Gosselin reconnut des lors qu'il s'agissait non d'une maladie articulaire, mais d'une névralgie iléo-lomhaire necompagnée de contractions eloniques, Les choses persisterentainsi pendant quelques jours; puis, un matin, les convulsions cloniques étaut revenues avee redonblement des douleurs, M. Gossolin s'empressa de mettre à exécution lo projet qu'il avait en dans le principe, de soumettre la malade à l'anesthésie. La mulade a été facilement endormie, et l'ou a vu cesser aussitôt les contractions. Non-seulement elles n'out pas reparu après le réveil, mais elles ne se sont pas reproduites depuis, et la malade a éprouvé une diminution tellement notable de ses sonffrances, qu'elle a pu, à dater de ce moment, se lever tuus les jours et marcher. Elle a été sonmise après au traitement hydrothérapique et aux pitules de Vallet. pour combattre l'état chlorotique auquel lui u paru se lier la nevralgie ileolombaire, (Gaz. des hópit., juin 1862.)

Noix vomique dans le traitement de certaines neverous et dans I admunide certaines neverous et dans I admunide criticis neverous et dans I admunide criticis neverous et dans I admunide criticis noix avons rapporti, d'apprès
de guérison d'albuminurie par la noix
velle suplication thérapeudique nous
détermine à donner anjourc'hui le
resame d'un manoire la par le proestame d'un manoire la par le proestame d'un manoire la par le proestame d'un manoire la par le proentirurgicale de Bologne, et dans leresultat des expériences qu'il a faitee
résultat des expériences qu'il a faitee
de diversa nérvous de la vie végéde diversa nérvous de la vie végé-

tative. Les névroses dans lesquelles ee médicament a manifesté une vertu curative non douteuse sont le youissement nervenx et celui des fennnes enceintes, la toux nerveuse pério-dique, la dyspnée, l'asthme, l'hypocondrio, les pulsations exagérées et irrégulières du cœur et de l'aorte abdominule; de ees faits d'observation, il conclut que la noix vomique a pour effet non-seulement d'exciter la coutraction des muscles qui reçoivent leurs perfs de la moelle épinière, mais eneore de régulariser l'état nerveux des nerfs paeamogastriques et grand sympathique seit directement, seit au moyen des relations et des rapports qui unissent ces nerfs nu bulbe rachidien. Ce fut en essayant ee médicament dans un cas de dyspnée prèsentant en outre des symptomes d'albuminurie que M. Brugnoli conçot l'idée d'employer la médication dont il s'aglt coutre la maladie de Bright : l'efficacité de la noix vomique lui parnt ensuite confirmée par deux expériences ultérienres. Il explique ce lait en rapportant à une névrose la condition primitive de cette maladie, et en considérant comme secondaire la lésion rémale; il résulte de cette ma-Bière de voir que la noix vomique peut être utile aussi longtemus que la lesion du rein n'est ni profonde ni avaneée; dans le cas contraire, ce remede n'est pas plus efficaec que tous les autres movens qui ont déjà été expérimentés; il le prouve en rapportant quelques faits où la noix vomigne a été employée sans aucun résultat. A l'appui de l'opinion émise par

que, d'après lul, les ressources de l'art ne peuvent rien lorsque la lésion rénale est profonde et la dégénérescence de cet organe avancée tandis qu'on peut constater l'efficacité du médicament dont il s'agit lorsque l'albaminurie est accidentelle et non accompagnée de lésion organique. Il a eité à ee sujet deux observations de malades ehez lesquels il avait constaté une infiltration séreuse des extrémités Inférieures, la présence d'une blennorrhagie accompagnée d'adénito scrofulense; ees deux malades furent rapidement guéris par l'administration de la noix vomique, tandis que dans un troisième cas où, il existait une lésion des reins, il n'a retiré ancan avantage de ce médicament, même employé à dose considérable. (Presse médic. belge, juin 1862.)

M. Bruguoli, M. Gamberini a déclaré.

Ophthalmio (Emuloi de l'arsenic dans quelques formes d'), spécialement chez les enfants. Nos lecteurs doivent se rappeler encore le travail de M. Rouchut, que nous avons insèrè (t. LIX p. 455) et dans lequel notre savant collaborateur appelle l'attention des praticiens sur la valeur des preparations arsenicales, et plus particulièrement l'arséniate de soude, dans les manifestations les plus tenaces des affections serofuleuses. Dans ces derniers temps, le docteur Critchett a fait un fréquent usage de ees mêmes préparations dans le traitement de l'ophthalmic pastuleuse, cette forme si rebelle aux médications habituellement recommandèes, et il se lone beaucoup des résultats. Cet agent paraît surtont efticace chez les sujets jennes et principalement dans les cas opiniatres, alors que l'affection a une durée plus longno que d'Itabitude et est accomnaguée d'une photophobie intense et de troubles nombreux dans l'économie. Dans de semblables ens, l'usage interne de la quinine et des préparations ferruginenses produit souvent de très bons résultats, mais l'arsenie semble agir ici d'une manière tout à fait narticulière et plus efficace. On pent, du reste, l'associer aux préparations martiales. Pour les enfants scrofuleux, le vin chalybé constitue un véhicule excellent Pour nu enfant de cinq ans, six gouttes de liqueur de Fowler, administrée trois fois par jour dans une cuitlerée à café de vin chalybé, est une dose très convenable. sous l'influence de laquelle ou pourra voir disparaitro très promplement maints cas d'ophthalmie pustuleuse très-rebelle, (Med. Times et Journ. de méd. de Bruxelles, juillet.)

Utecre simple de l'estounce. Dispossité et l'uteriment. L'utécre simple de l'estonnae, quoisque bien consu au de l'estonnae, quoisque bien consu au ent expendint enterore uns des difections qui embarrassent ou qui induissent les plus souvent en errour les praticies néme les plus consommés. Ji. Cazerapprochement del plusioures faits soumis à son observation des indications diagnostiques et thérapeutiques propres à quider le praticien dans le traidupation de la consume de l'estonne de l'estonne que le creas el la résume; voiet caquels le raus el la résume;

La dyspepsie, sous ses différentes formes, constitue plus souvent qu'on ne pense le seul cortège des affections organiques de l'estomac. Ne voyaut la qu'un nétroue, ou presert des foniques, un régune approprié, el l'on artre ainsi à des alterations de plus en plus graves de l'estomac. Il ne faut pas oubier que souveni ces symptomis d'appreptiques sont dans à une inflamnation chronique de eret organe des est si rei qu'on ne reconnait quelquetrique qu'après me lidmo rhapei grave et quand l'utération est déjà complète.

Les symptômes de la dyspepsie seeondaire, liée à la chlorose, à la chloro-anémie, à une diathèse, aux exces ou à des troubles fonctionnels génitaux, n'ont pas habituellement la permanence, la progression de ceux qui sont le résultat d'une inflammation de la muqueuse gastrique. Dans celle-ci, les émollients les aliments donx, le lait surtout conviennent spéclalement; ec n'est pas le traitement ordinaire de la dyspepsie. Dans l'ulcère simple, le vin pur, les liqueurs alcooliques, les aliments excitants, quand l'estomac est à pen près vide, augmentent notablement la douleur énigastrique, et le malade recherche Instinctivement les aliments doux

Il n'est nas touiours possible de distinguer nettement la dyspepsie simple de l'irritation chronique de la muqueuse, les deux maladies donnant souvent lien aux mêmes symptomes C'est par des tâtonnements et par voie d'exclusion qu'on parvient à établir ee diagnostie. Dans les cas douteux, il faut commencer le traitement par des moyens doux, et il n'est pas rare de voir alors lous les accidents à amender. Les toniques, les ferrugineux, une alimentation forte ne convictment pas d'ailleurs toujours dans le traitement de la dyspepsie simple; souvent on les prescrit à trop haute dose et trop longtemps, La cessation de l'emploi de ces moyens a suffi quelquefois pour faire disparaître tous les symp-

tômes.

Une hématémèse abondante, suivie pendant quelques jours de selles sanglantes, est le symptôme presque pathognomonique de l'uteère de l'es-

tomae.

Dans l'ulcère simple de l'estomae, le lait, comme hoisson et comme aliment, l'eau de Vichy, les fécules au lall on aux bouillons lègers, les panades, les lutires, le chocolal, continués pendant plusieurs semaines, ont semblé à M. Casenœuve toujours utiles, et il a été quelquefois assez heureux pour

trioupher complétement des symplement dis graves qu'il avait des recent dispurses qu'il avait de la consent dispurse de la consent de la complete de la consent de la complete de la consente de la complete de la consente del consente de la consente de la consente del la consente del la consente del la consente del la consente de la consente del la consente de la consente del la consente de la consente de la consente del la consente

emollients, gélatineux, peuvent trouver leur emploi dans ce traitement. On devra, d'alleurs, recourir aux médicaments avec beaucoup de réserve. Cet santout à la bonne direction du Cet santout à la bonne direction du Cet santout à la bonne direction du L'habitaion à la campaire de l'abbitaion à la campaire de l'archive de l'arbitaion à la campaire de l'arbitaire de l'arbitair

# VARIÉTÉS.

# De la restauration du nez. Parallèle des procédés autoplastiques et des pièces de prothèse (1).

Mais revenons au sujet principal de nos recherches, les appareils prothétiques. Ce que nous avons dit des modèles destinés à remédier aux destructions complètes du nez nous dispenserait de revenir sur ce point, si nous n'avions quelques particularités à signaler.

Les auteurs, faute d'avoir recherché les occasions de se rendre compte de



l'étendue des ressources de la prothèse, professent à cet égard des idées complétement erronées. Ainsi Serre, à la fin de son chanitre sur la rhinoplastie. dit: « A quoi bon, d'ailleurs, exagérer les résultats que donne cette opération? alors même que les nez que l'on fait avec la peau du front ou des joues n'auraient pas toute la régularité désirable, ces nouveaux nez ne sont-ils pas eneore préférables à ceux que l'on fabrique en argent ou en carton? Outre que le malade qui a un de ees nez artificiels ne peut ni se moucher, ni éternuer, sans s'exposer à le voir se détacher, ne peut-il pas arriver encore que la pression exercée par

cette espèce d'opercule ulcère les contours des fosses nasales et oblige les malades à renoncer à en faire usage? » Ces faits sont possibles, à la rigueur; mais pas un des malades que nous avons interrogés tout spécialement sur ces points p'a jamais éprouvé aucun de ces accidents. Ils éternuent sans que leur pièce bouge; et les bords du nez artificiel n'irritent pas la peau sur laquelle ils reposent, à la condition toutefois que l'appareil prothétique ait été fabriqué exprés pour l'individu. Enfin, je n'ai pas encore rencontré d'individus ayant dû renoncer à ce mode de prothèse.

On a vu que, à part les perties de substance de la racine du nec, on ne parait una autres differmités que par l'asseç d'une pièce métallique représentant l'organe en entier. Cette étenden de l'appareil est commandée surtout par l'addition des branches de l'ancêtes destinées à la mainteuir en place. La portion de ces branches qui se recourbe derrière les oreilles suffit presque toigours pour mainteuir la pièce solidement fixèe; si ee mode de contention laissait à désirer, en ne s'opposerait à ce qu'un ajoutit à l'extrémité de ces branches des bouts de cordon que l'on fixerait derrière la tête à l'aide d'agrafos, ainsi qu'on le pritaine pour les serre-l'ars. Nos devous faire remouver l'artisice emblovés



par M. Charrière pour empêcher que les mouvements des branches de luncites soient transmis au nez artifiéiel. Dans tous les modèles de cet ingénieux fabrieant, les deux parties de l'appareil sont réunies au moyen d'une articulation qui rend leurs mouvements indépendants.

Lorsque la mutilation porte seulement sur le lobule et les narines, on a cherché à se passer de ce moyen de contentien, de feson à ne domer à la pièce prohétique que les dimensions de la perie de substance. Ainsi, Desault parle de ner maintenus au moyen d'un ressort introduit dans les narines, mais sans le décrie. M. Charrière a exsepté sur me malade de M. Perco de faire usage d'une forte serro-line; cette dans a dé y resoneer pour revenir à l'usage d'un net ruffiédel garni de luntetes. Nous svous signalé déju le cessité de M. Luêr.

Deux eauses s'opposent au succès de ces moyens de contention prenant un point d'appui à l'intérieur des fosses nasales; s'ils sont volumineux ils portent obstacle à l'introduction de l'air et génent la respiration; s'ils sont étroits et exercent une certoine pression sur les parols, ils finissent por provoquer Volcertation de la moqueue; aussi, les malades ne tarcient pas à recentir au modifie courant. Nons puntrions placer lei, à titre d'exception, fobse-vation d'une dans employée à la Supérierre, chez laquelle la lupus a détait, or grande partie de la livre supérieure, on même temps que le nez, et pour laquelle M. Lierra finitripel une pièce e concibence représentant la motifi disférieure du nez et toute la livre; muis f'examen de cet cessi viendra plus utiliera.

Lorsque la perte da nez est le résultat d'une maladie syphilitique on volt souvent des perforations de la voitle palatine compliquer la difformité. Si l'ouverture palatine est étroite, et placée à la partie aniérieure de la boucte, on pot ajoster à la partie inférieure du nez artificiel une petito plaque mobile qui ava appiquer ante plancher des fosses massles, et doire cette ouverture. Nons avons constaté cette application sur un des unalades que M. Broca nous a fait voir dans sous service.

Enfin, tandis que l'autopissie peni intervenir alors seulement que la cause auj praduit la perte de sulsaines est guérie, il vive est pas de même da la proublèse; celle-el rend encore des services incontestables pendant la durée de la mabalio. Ainsi dans les esse de exneroldes du nez, à marche lente, une pièce artificielte (lig. 15 et 10), en eschaint les surfaces alcrées et en maintenant les pièces do pansement, permet aux mabales du ne pas vivre complétement séquestient du mondo. En volce lu exemple qui nous est fourait par le duetter Dunglézé.

Ons. Cancroïde du nez; usage d'un nez artificiel. - « M. X., natif de Buenos-Avres, d'une constitution robuste, agé de soixante et dix ans, est atteint dennis plus de trente années d'un ulcère cancéreux du lobule du nez. Je donnais des suius à co malude pour la première fuis en 1845, L'ulcèration n'avait à cette époque que l'étendue d'un centimètre, elle était parfaitement arrundie, Je parvins à en obtenir la cicalrisation en pen de temps, Cette eure ne fut que temporaire, et l'ulcère s'étant reproduit, le malade s'adressa successivement à tous les médecins de Lima. Quoique le mal marchât avec une extrême lenteur, il se décida à partir pour l'Europe, en passant par l'Amérique du Nurd. A New-Yurk, il se laissa enlever son caneruide, et la cicutrisatiun ayant eu lieu, il se erut guéri de nouveau. Son espoir fut de peu de durée ; avant son arrivée à Paris, la plaie avait reparu, En 1854, on lui pratiqua deux opérations : la dernière fut suivie d'une autoplastie par glissement, mais sans plus de succès, Dans un voyage que je fis lei en juin 1852, je rencontrai mon ancien malade, qui me raconta ses misères et me pria de reprendre la direction do son traitement. Je renonçai pour le moment aux secours de la chirurgie active et voulus essaver des ressources des agents internes. Afin de seconder leur action, j'exigeai que le malade cessût de vivre isolé, et pour remplacer le lingo triangulaire avec lequel il couvrait son ulcération, je songeai à lui faire porter un nez artificiel. Je confiai mon malade à M. Préterre, qui, avec son habileté bien connue, lui fit une pièce en argent, tonant en place à l'aide de branches de luncttes (1). La réussite fut si cumplète, que le malade n'hésita plus à renouer ses anciennes relations, reprit ses promenades à pied et ses visites aux divers théâtres. Ce changement de vie, aidé de quelques toniques et des pansements avec une

<sup>(1)</sup> Les deux figures, 15 et 16, sont extraites de l'album inédit de N. Préterre sur les restaurations mécaniques de la face.

halle arenicale, arriviera lá anecer une clearisation compilete de l'uloirer. Pendant latrois nois que celle-ci dera, M. X.\*\* aliait raconant partout le miracle que l'avais accompli à son égard. Le mal syant repara, tontes les ciclériries chirargicales de Paris forent appelées tour à tour à lui donne l'eurs soins, et j'. Z. ili par perfeir de vue le mabley mais pendant toute la durée du lean de il fut sons ma direction. J'ai pe me convaincre des services que lui rendoit so pièce problètique. Plesieurs fois ses bords durent der clargis et cultin des moustacles positietes vincreut remplacer les naturelles ; à l'aiste de ces modifications, la plair estati cachée, et le maladu vivité de la vie commane.

(La fin au prochain numéro.)

Décret qui règle les conditions du stage dans les hôpitaux exigé des aspirants au doctorat en médecine et des aspirants au grade d'officier de santé.

Ant, "r.". — A portir da ("r novembre 1862, sul no pourro obtenir le grade de docteur em médocien ou le tirre "difficir de santé î'îl "à suit pedant le temps c'a-près fixé, comme éleve singiaire, en se conformant aux dispositions d'ordre intérieur determinées par les administrations des hospites, les feur d'un des hôpitaux place près la Faculté ou l'Ecole préparatoire où il prend ses insertiations.

Anv. 2. — Dans les Farultis de médocine, le stage prescrit par l'article pricident commencera, pour les aspirants au doctorat, après la huitième insoription validée, et se continuera jusqu'à la seizième inclusivement; pour les aspirants au titre d'officier de santé, il commencera après la quatrième inscription validée, et se continuera issurà fla douzième inclusivement.

Dans les Ecoles préparatoires, le stage commencera, pour les uns comme pour les autres, après la quatrième inscription validée, et se continuera jusqu'à la quatorzième inclusivement.

Arr. 5. — Les éleves en médociae des Ecoles préparatoires qui passeront dans une Faculté serunt soumis, pendant le temps où ils achieveront leurs études, aux conditions de stage lumposées pour la même période aux élèves des Facultés, quel que soit d'ailleurs le temps de stage qu'ils aient dijà accompli pries l'École d'où ils sortent.

Ant. 4. — Les inscriptions prises pendaut l'accomptissement du stage ne avenut délivrées, suit dans les Facultés, soit dans les Écoles préparatoires, que sur l'attestation du chef de service et du directeur de l'hospice, constainnt que l'élève a rempii avec assiduité, pendaut le trimestre expiré, les fonctious auxquelles il aux étà appélé pour le service des mabdes.

Air. 5. — Les élèves des Facultés qui auront obtenu au concours le fitre d'externe ou d'interne dans un hòpital seront toujours admis à faire compter la darée de leurs services en cette qualité pour un temps équivalent de stage.

Il en sera de même paur les élèves des Roeles préparatoires en ce qui concerne exclusivement le stage qu'ils doivent accomplir près ces Ecoles. Les élèves externes ou intornes seront tems, commo les élèves stagiaires, de justifier de leur assiduité dans les hôpitaux par des certificats trimestriets délivrés en la forme indiquée en l'article à

Ant. 6. — Les aspirants au doctorat en médecine doivent, à moins de motifs graves, dont le ministre sera seul jugē, subir consécutivement les cinq examens de sin d'études et la thèse devant la Faculté où ils ont pris leurs deux dernières inscriptions, et près laquelle, par conséquent, ils auront terminé leur stage.

Anr. 7. — Un arrêté du ministre de l'instruction publique et des cultes déterminera ultérieurement les dispositions réglementaires propres à assurer l'exécution du présent dècret.

La distribution annuelle des prix aux élèves sages-femmes de la Maternité a eu lieu sous la présidence de M. Ilusson, directeur général de l'assistance publique. Le 1er prix a été obtenu par Mile 'Roc I.argillière; les autres élèves nomméres sont: Mile Becquenot, Mile Prouveur et Mile Mallet.

M. Mouffet, chirurgien principal à la Guadeloupe, est nommé second médecin en chef à la Martinique.

Sont promus au grade de médecins-majors de 1<sup>ro</sup> classe au corps expéditionnaire du Mexique, MM. Lelorrain et Claudel; au grade de pharmacien-major de 1<sup>ro</sup> classe M. Merchies; au grade de médecin aide-major de 1<sup>ro</sup> classe M. Bernard.

MM. Cadourne, mèdecin-major, Touraire et Londe, mèdecins aides-majors, sont désignés pour faire partie du corps expéditionnaire au Mexique.

M. Graud-Boulogne, ancien vice-consul aux Antilles et médeein à Paris, vient d'être chargé par le ministre de la guerre, avec autorisation de l'Empereur, d'aller à la Vera-Cruz pour s'y consacrer au traitement des malades des armées de terre et de mer qui pourraieut être atteints de la fièvre jaune.

Ont été nommés dans la Légion d'honneur, au grade de chevalier, M. Clary, médecin aide-major, M. Thomas, pharmacieu, aide-major; au grade d'officier, M. Coindet, médecin-major de 1ºº classe.

Par arrêté de M. le directeur général des services civils, préfet d'Alger, ont été nommés: M. le docleur Ed. Bruch, professeur suppléant, chef des travaux anatomiques de l'Ecole de méleciene d'Alger, chirurgien adjoint à l'hôpital civil de Mustapha, et M. Liantaud, chirurgien principal de la marine, en retraite, médecin en chef de l'hôpital de Douéra.

M. le docteur F. Barthez vient de faire don à la Société de prévoyance des métécnis de la France d'une somme de 100 francs. Un don de la même somme lui a été également adressé par M. Marit, professeur à Alger; enfin, M. le docteur Lucas (d'Orlèans) lui a fait tenir une somme de 20 francs.

M. le docteur Gérardin, membre de l'Académic de médecine, que le mauvais état de sa santé avait engagê à retourner au scin de sa famille, qui habite Nancy, vient de mourir dans cette ville. M. Gérardin appartenait à la section d'hygiene et de médecine légale.

M. Bouis, agrégé à l'Ecole supérieure de pharmaeie, est chargé de la direction des travaux pratiques de première et troisième années; et M. Personne est chargé de la surveillance des épreuves pratiques exigées pour le troisième examen des appirants aux diplômes de 1<sup>et</sup> et 2<sup>et</sup> classes.

## THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE.

Du vertige nerveux et de son traitement par le valérianate de zine (\*).

Par M. le professeur J. Delloux de Savignac.

Voyons maintenant s'il n'y a pas encore mieux à attendre du valérianate de zinc dans le traitement du vertige nerveux essentiel.

Je ne mets pas en doute l'existence de ce vertige comme espèce nosologique, comme névrose distincte, qu'aucune sympathie ne provoque alors, et qui n'apparaît plus comme symptôme accidentel d'une autre maladie. Les incertitudes qui peuvent régner encore à cet égard dans l'esprit de plusieurs médecins doivent provenir de ce que l'occasion d'observer des faits de cette nature leur a manqué. Cette névrose est rare: mais quand elle se manifeste, et quand sa durée se prolonge, et c'est malheureusement ce qui a lieu si un traitement favorable n'en borne pas le cours, il me paraît impossible de la méconnaître indéfiniment. En effet, quelles que soient l'intensité des accidents et la fréquence de leurs retours, si ces accidents ont pu un moment en imposer au médecin pour une lésion organique grave des centres nerveux, en étudiant de près ces accidents, en constatant tout ce qui leur manque pour qu'ils soient récliement le symptôme d'une maladie irremédiable ou tout au moins compromettante de l'encéphale, en voyant enfin un degré relatif de santé se maintenir et la vie résister aux attaques violentes qui traduisent la nerte momentanée de l'équilibre des fonctions nerveuses, on ne tarde pas à se convaincre que l'on n'est en présence que d'une névrose snéciale, où la lésion dynamique est seule appréciable, mais où elle l'est à un tel point et avec un tel cachet, que l'on ne peut plus la confondre avec une autre maladie. Je conviens toutefois qu'il y a souvent de quoi se méprendre au premier abord, et je m'y suis mépris moi-même. Le vertige nerveux acquiert parfois une véhémence qui inquiète, et peut s'accompagner de phénomènes bizarres, qui, surtout si le sujet s'en préoccupe outre mesure, inspirent un mélange de doutes et de craintes sur la nature réelle de la maladie. Malades et médecins sont souvent portés à redouter une imminence de congestion cérébrale, d'apoplexie, voire même de vertige épileptique. Mais quand les malades rendent

<sup>(1)</sup> Suite et fin, voir la livraison précédente, p. 5.

TOME LXIII, 2º LIVE.

exactement compte de leurs sensations et quand les médecins analysent bien la situation, les uns et les autres reconnaissent que los phénomènes les plus caractéristiques des graves maladies que nous venons de citer font complétement et henreusement défant dans le vertige nerveux essentiel.

A'insi, dans celui-ci, pas de sensation réelle d'afflux du sang vers la tête, mais plutôt sensation de vacuité întra-crînieme, point de paralyşie d'aucum côte, pas d'embarras de la parde, jamais de perte de connaissance, et, au contraire, pour peu surtout que le sujet gardle son sang-froid, appréciation bien sentie de la situation, de toutes les perversions sensorielles intervenues, pas de perte de conscience, en un mot, clutte rarement, mais, en tous cas, sans beaucoup de force de projection, sans éctas.

Tantôt l'état vertigineux est continu et accidenté de temps à autre par des attaques plus violentes de vertige, par de véritables paroxysmes de la névrose; tantôt, et c'est le cas le plus ordinaire, la sensation vertigineuse naît inopinément au milieu d'un état physiologique régulier en apparence. C'est un véritable état d'hallucination, permanent ou temporaire, dans lequel domine l'illusion d'un mouvement gyratoire imprimé aux objets extérieurs, et où intervient, surtout an moment des attaques, une perte réelle d'équilibre qui fait vaciller, trébucher et parfois même tomber l'individu. D'autres fois, au lieu de la sensation de tournoiement, le malade croit éprouver un mouvement de va-et-vient, et s'y abandonne en effet par moments; mouvement comparable soit au roulis, soit, et plus souvent, au tangage d'un navire, et c'est dans ce dernier cas surtout que le sol semble se dérober ou se creuser sous ses pas. Il y a donc la des hallucinations traduites particulièrement en perturbations visuelles, et nous venons d'en citer plusieurs ; il faut ajouter, pour certains individus, et surtout encore au moment des attaques, des phosphènes plus ou moins étranges et un pen d'obnubilation passagère. Enfin, chez quelques autres, l'ouie se pervertit aussi momentanément, et perçoit des sons illusoires.

La sensation vertigineuse est plus forte quand on est debout el les yeux ouverts; mais l'individu couché et fermant ses yeux peut l'éprouver encore; ce n'est pas le phénomène le moins curieux de cette bizarie inaladie.

Ne serait-on pas tente de croire à une atteinte spéciale de la s'ubstance ofrébrale vers l'origine des nerfs optiques 7 des perversions visuelles, si prédominantes et toutes subjectives; en donnent du moins l'idée. Que la lésion de fonétion, en parieil cas comme en tant d'autres névroses, soit seule appréciable, c'est un fait; mais parce que l'on n'a pas démontré, ou parce que l'on n'a pu constater une modification dans les éléments matériels de l'organié d'oit naît, dans l'espèce, la fonction, cela ne prouve jas que ce soit jüiré àffaire de trouble dans le dynamisme nerveux.

Malgré l'inquiétude, la terreur même qu'il inspire aux sujets qui en sont tourmentés, le vertige nerveux essentiel ne parâti pas être grave; il se dissipe souvent de lui-même, et e'est fort heureux, cai la thérapeutique ne paraît guère bien armée contre lui.

Il m'a été donné, depuis quelques années, d'observer une dizaine de cas de cette singulière névrose. J'ai laissé passer les premiers sans tes modifier sensiblement, en me comportant à leur égard d'après les notions conrantes sur le traitement des névroses ; j'ai été plus henreux depuis le jour où j'ai eu l'idée d'opposer à celle-ci le valérianate de zinc. Si d'autres confrères en ont eu avant moi, où en même temps que moi, la pensée, il ne serait pas sans intérêt de connaître les résultats qu'ils ont obtenus et de déterminer ainsi, par un nombre d'expérimentations plus imposant que le chissre des miennes, la valeur réelle de ce médicament dans le traitement d'une névrose, qui, si elle ne constitue pas souvent un néril, crée du moins toujours un tourment pour ceux qu'elle afflige, et contre laquelle la thérapeutique n'a pas jusqu'ici à se vanter des ressources bornées et peu efficaces que l'on conseillait en son nom. Je ne connaissais an reste, jusqu'à ces derniers jours, ancon praticien qui cut signalé l'utilité du valérianate de zinc contre les vertiges nerveux. Mais dans le cours des recherches bibliographiques que j'ai dù faire préalablement à la rédaction de cet article, j'ai trouvé dans le Bulletin général de Thérapeutique (t. XXVII, p. 475) l'extrait d'un travail publié par le Bulletino delle scienze mediche, juillet 1844, par M. le docteur Baietti, où ce médecin cite, entre autres maladies nervenses favorablement influencées par le valérianate de zinc, qui jouissait à cette énoque d'une grande vogue en Italie, un cas de céphalalgie vertigineuse intense qui a cédé à l'emploi de ce médicament. Si ce seul fait m'empêche de prétendre aux honneurs de la priorité, il vient du moins à l'appui de l'oninion que l'ai acquise et que je cherche jei à faire partager, relativement à l'utilité du valérianate de zinc contre les vertiges nerveux.

Lé valériauate de zinc agit thérapeutiquement à de très-faibles doses; tous les expérimentateurs sont d'accord sur ce point. Il suffit de le douner à la dose de 10 à 20 centigrammes par jour pour oblenir, dans les nombreux états nerveux où il peut être utile, des résultats très-prompts, très-nets et très-concluants, J'ai dit : trèsprompts; si l'on n'obtient pas, an bout de très-peu de jours, tout ou partie des effets thérapeutiques attendus, si ces effets manquent surtout malgré l'élévation de la dose, qui peut être portée jusqu'à 30, 40 et 50 centigrammes par jour, il faut renoncer au médicament, car il restera probablement alors inefficace on insuffisant. J'excepte les cas où il s'agirait de maladies à marche lente, à long cours, dans lesquels toute médication doit être prolongée, continuée avec patience, pour savoir si elle doit être définitivement couronnée par le succès. Il est évident que si, par exemple, on veut répéter des essais qui ont déjà été tentés en appliquant le valérianate de zinc au traitement de l'hypochondrie, de l'hystérie, de l'épilepsie, on ne doit pas s'attendre à des résultats prochains, et qu'il faut insister sur la médication pour modifier l'organisme d'une manière durable, Mais dans les névroses d'une nature moins tenace, comme dans les névralgies, le valérianate de zinc doit manifester rapidement son influence; sinon, selon toute probabilité, il sera peu ou point efficace. Toutefois, ayant commencé l'administration du médicament à doses minimes, avant de le déclarer impuissant et de l'abandonner, il faut élever graduellement les doses, car il se peut que l'on finisse par obtenir ainsi toute la somme d'effets thérapeutiques que l'on désire.

J'administre ordinairement le valérianate de zinc, dans les cas de vertiges nerveux, à la dose de 15 centigrammes par jour, en 3 pilules, une le matin, une au milieu de la journée, une le soir; J'ai eu rarement besoin d'aller jusqu'à 20 et 25 contigrammes; J'ai eu rarement besoin d'aller jusqu'à 20 et 25 contigrammes; J'ai en les dépasser, si on le juge nécessaire. Je donne au sel la forme pilulaire, — 5 centigrammes par pilule, — et je prends un excipient inerte quand je veux apprécier nettement toute la portée thérapeutique du médicament; mais souvent aussi je prends pour excipient l'extrait de valérianc, — 5 centigrammes d'extrait pour 5 centigrammes de atrait pour 5 centigrammes de les de la file de raforcer l'action du composé unicique; je serais même disposé à donner la préférence à cette formule, au moins dans les états nerveux qui semblent les plus graves et les plus rebelles.

J'ai traité ainsi, par deux, trois ou quatre pilules par jour, ordinairement trois, chacune contenant 5 centigrammes de valérianate de zinc, plusieurs individus atteints du vertige nerveux essentiel, et tons ont été, je ne dirai pas senlement soulagés, mais guéris.

Voici, comme exemples, deux cas qui sont des plus probants,

J'avais donné des soins, il y a huit ans, à un officier de marine, d'une quarantaine d'années alors, pour une hypertrophie du cœur commençante et liée à un état pléthorique très-prononcé. Je le revis il v a un an environ ; tous les troubles du côté des centres circulatoires avaient disparu, mais, pour en arriver là, on l'avait soumis à des purgations répétées et à quelques émissions sanguines ; cependant rien n'autorisait à le croire anémique, et il offrait encore, à un degré marqué, tous les attributs du tempérament sanguin. Il venait me consulter cette fois pour un état vertigineux des plus incommodes et des plus fatigants. Il avait par moments des vertiges intenses, qui le forçaient à s'arrêter et à prendre un point d'appui, et dans l'intervalle les sensations de tournoiement, de tangage, d'ondulation du sol, étaient presque continues. Il en était venu à ne plus oser sortir, craignant de passer pour un homme ivre et même de tomber dans la rue. Comme il commandait alors un navire de l'Etat, sa situation le préoccupait au point qu'il se regardait incapable de remplir sa mission, et par suite il était à la veille de résilier son commandement. Sa conviction était qu'il se trouvait sous le coup d'une congestion cérébrale ou même d'une apoplexie imminente. Je le rassurai, et je considérai le cas comme relevant exclusivement du vertige nerveux essentiel. En conséquence, je lui prescrivis uniquement 45 centigrammes par jour de valérianate de zinc, en 3 pilules. Presque immediatement les vertiges diminuèrent de fréquence et d'intensité; au bout de peu jours ils avaient disparu, et l'innervation cérébrale avait complétement recouvré sa régularité. Non-seulement cet officier put garder le commandement de son navire, mais il partit bientôt pour une campagne sur les côtes de Syrie, sous le soleil brûlant de l'été, sans éprouver de nouvel ébranlement dans les fonctions nerveuses, ni rien qui ressemblat à un monvement congestif vers l'encéphale. Une dame d'une cinquantaine d'années, d'une constitution émi-

Une dame d'une cinquantaine d'aunées, d'une constitution éminemment nerveuse, avait et, il y a huit ou neuf ans, un rhumatisme articulaire aigu ; au bout de six nois, les douleurs et quelques fluxions articulaires persistant encore, elle alla prendre quelques bains aux eaux de Grécolis, et revint complétement débarrassée de son rhumatisme. Mais, peu de mois après, il survint, sans causes appréciables, un état nerveux complexe et bizarre, au milieu duquel dominait, lorseque je vis la malade il y a un an, un vertige nerveux à peu près continu. Elle avait alternativement toutes les sensations particulières à cet état névrosique; et de plus elle était affectée d'une proneumatore gastrique asset fréquente, qui l'incommodait surtout

au moment des digestions. Il n'y avait du reste que rarement des douleurs d'estomac : l'appétit était à peu près normal, et il n'existait ancun signe d'anémie, lei l'on va peut-être m'objecter, en considération des troubles gastriques, qu'il s'agissait d'un vertige stomacal; mais les moyens et les résultats de la cure démontreront tout à l'heure, je l'espère, que telle n'était pas la nature de la maladie. Tous les antispasmodiques y avaient passé et avaient échoué l'un après l'autre. Je prescrivis exclusivement le valérianate de zinc. à la dose de 3 pilules par jour, avec de l'extrait de valériane ; l'amélioration fut prompte et décisive, et, an bont de dix jours, les phénomènes vertigineux, ainsi que tous les autres accidents nerveux et la pneumatose gastrique elle-même, s'étaient entièrement dissipés. Comme la maladie ici datait de loin et avait été singulièrement rebelle, je continuai pendant vingt jours le traitement par le valérianate de zinc. Je m'attendais à quelque retour des accidents, et ils revinrent en effet à plusieurs reprises, mais avec une intensité décroissante : à chaque fois ils furent attaqués par le même médicament et toujours avec un égal succès. Au bout de quelques mois, l'innervation finit par reprendre son équilibre, et aujourd'hui, au milieu d'une santé parfaite, toutes les fonctions nutritives et neryeuses s'exécutent avec calme et régularité. Sauf l'infusion de camomille, que j'ai prescrite pendant quelque temps pour prévenir la production des gaz ou faciliter leur sortie, je n'ai rien administré contre les troubles gastriques et je m'en suis pen préoccupé; je ne me suis adressé qu'au système neryeux, et c'est par l'emploi exclusif d'un médicament agissant directement sur lui que i'ai obtenu la guérison. Il m'est donc impossible de rapporter le cas au vertige stomacal. En résumé, le valérianate de zinc me paraît appelé à être classé

En résumé, le valérianate de zinc me parait appelé à être classe au premier rang parmi les moyens thérapeutiques que l'on peut diriger contre les vertiges nerveux; et sous ce rapport il viendra, je l'espère, se placer honorablement à côté du cubèbe, dont le digne et savant rédacteur en chef de co journal signaini aussi tout récemment les intéressantes propriétés dans les mêmes conditions pathologiques de l'innervation.

# THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE.

Règles pratiques de l'administration du chloroforme.

Far M. le docteur Harmour, professeur agrègé à la Faculté de médecine de Strasbourg.

Aer pobulum vite,

Une conviction profonde, basée sur plusieurs milliers de faits, que la véritable cause des accidents mortels qu'entraîne l'Administration des anesthésiques est inexactement appréciée par la généralité des praticiens, quoiqu'elle ait été indiquée par plusieurs olervateurs éminents, et que les moyens les plus efficaces, on phutôt que le seul moyen efficace de les combattre n'est pus assez connu, nous a décidé à écrire ce mémoire.

Il serait extrêmement facile de lui donner les proportions les plus majestueuses, en y admettant l'analyse des documents si nombreux que la science possède sur ce sujet. Notre intention n'est point de faire un volume; nous espérons arriver à faire partager notre conviction en procédant de manière à ne pas fatiguer l'attention des lecteurs, et à ne pas abuser des moments si courts que les praticiens peuvent consacrer à leurs lectures. Le temps et l'expérience out donné à notre manière de voir une clarté qui nous dispensera d'entrer dans de longs et fastidienx détails ; nous aurons soin de toucher à peine aux points sur lesquels il n'existe pas de divergences parmi les observateurs qui ont traité ce sujet dans les écrits spéciaux, ou bien parmi les praticiens éminents qui s'en sont occupés au sein de la Société de chirurgie, Nous diviserons notre travail en deux parties : dans la première, nous examinerons quels sont les moyens d'éviter les accidents qu'entraîne l'emploi du chloroforme ; dans la seconde, quels sont les moyens d'y remédier.

 Le médecin qui administre le chloroforme doit être uniquement occupé de ce soin et être très-exercé dans cette pratique.

La première condition indispensable pour éviter les accidents que peut entrainer l'emploi des anesthésiques en général et du chloroforme en particulier, consiste à confere cette opération à un aide exclusivement occupé de ce soin. Cette vérité banule est malheureusement hien souvent méconnes ; l'in 'est pas rare, en effet, de voir le chirurgien commencer lui-même l'administration de l'anesthégiue, puis confer à un aide, trop souvent inexpérimenté, le soin en apparence facile de maintenir l'appareil on le mouchoir dans le voisituge des voies respiratoires, pour entretenir l'anesthésie pendant la durée de l'Opération. Or, celle-ci, une fois commencée, absorbe la durée de l'Opération. Or, celle-ci, une fois commencée, absorbe toute l'attention du chirurgien et aussi celle des aides, et naturellement aussi celle de celui auquel avait été confié le soin périlleux, mais en appareuce facile, de l'entrétein de l'anesthésie. Dans ces moments, toute l'attention est pour l'opération; c'est à peine s'îl en reste pour l'opéré qui, abandonné dans son sommeil, peut avec la plus grande promptitude tomber dans un de ces états que nous verrons plus loin, et dans lequel la mort peut arriver avec une effravante ranitité.

Trois choses peuvent arriver dans cette circonstance : on bien l'aide éloigne trop l'appareil des voies respiratoires, et dans ce cas l'anesthèsie se dissipe au moment oi elle serait encore nécessaire; ou hien, sans même se dissiper complétement, elle diminue tropate alors apparaissent des vonsissements qui, dans ce moment d'inatention, peuvent avoir de sérieuses conséquences pour le malade et l'opérateur; ou bien l'anesthésie est entretenue avec trop de rigueur, et alors elle peut être portée jusqu'à l'intoxication compléte, ou bien jusqu'à la résolution la plus entière des muscles, qui peut avoir pour effet l'occlusion des voies aériennes par le tassement de langue contre la paroi postérieure du plarynx, et par conséquent l'asphyxie du malade. Il est inutit d'insister sur ces accidents, dont les deux premiers peuvent entraver la marche d'une opération dificile, et dont le dernier peut conduire à la mort du malade, comme nous le vernos plus loin.

Nous regardons donc comme première condition de succès, dans l'administration du chloroforme, que celle-ci soit confidé exclusivement à un aide expériment é qui n'ait que cela à faire et qui en ait toute la responsabilité. Le chirurgien doit être complétement déchargé de la préoccupation que cause naturellement l'emploi des anasthésiques; si la responsabilité de ce qui peut arriver remonte naturellement jusqu'à lui, il est bon que sa préoccupation soit al-légée par la conviction que l'administration de cet agent merveilleux et terrible est faite avec toute la prudence et la sûreté désirables.

Le médecin qui administre le chloroforme doit comaître aussi exactement que possible, et par une longue pratique, les effets de cet agent.

Qu'on n'attende pas de nous que nous fassions ici la description des effets du chloroforme, que nous rappelions les idées doctrinales de M. Flourens sur l'aunihilation successive de telle et telle partie du système nerveux, ni que nous rappelions que les sujets chloroformés passent par les périodes d'excitation, de tobéramee, de résolution. Ces divers états sont parfaitement décrits dans les ouvrages

de M. Bouisson, dans les discours de MM. Maisonneuve, Denonvilliers, Gnersant et Robert, prononcés au sein de la Société de chirurgie; mais nous avons à faire ici, à cet égard, une observation qui surprendra peut-être, mais que nous croyons parâtement lascés sur une observation rigoureuse des faits, à savair : 1º que la théorie fondée par M. Floureus peut paraître ingénieuse, mais que l'expérience journalière la contredit de la manière la plus formelle et la plus positive. Nous avous phusieurs centaines de fois essayé de voir si les choces se passaient comme les décrit M. Floureus, et jamais nous n'avous vut la succession régulière de ce siat nerveux décrits par l'illustre académicien; aucun chirurgien, que nous sachions, ne se guide plus par ces données pour rêgler l'administration du ebloroforme.

La seconde observation que nous avons à faire est celle-ci : Rien n'est moins sur, moins constant que la succession régulière des périodes d'excitation, de tolérance et de résolution. Bien souvent pous avons vu des individus tomber directement dans une profonde anesthésie, sans avoir présenté le moindre signe d'exeitation. Quand on n'est pas prévenu de ce fait, il pent arriver, ainsi que nous l'avons vu, que dans la conviction que les périodes se succèdent nécessairement dans l'ordre ci-dessus indiqué, on continue pendant trop longtemps l'administration à doses élevées du chloroforme, et qu'on plonge les malades dans un état dont on apercoit trop tard la gravité, Nous avons aussi remarqué un phénomène plus constant que l'excitation générale, et qui, en raison de l'indication importante qu'il réclame, mérite d'en être distingué. Nous voulons parler d'un état spasmodique général, caractérisé par une contraction de presque tout le système musculaire, et auquel la glotte participe quelquefois de la manière la plus grave.

Si, en raison de la fréquence des phénomènes ebhoroformiques unnifestés par une certaine accitation, la tolérence et la révolution, ces
phénomènes paraissent encore mériter d'être distingués en périodes
pour faciliter l'étude des phénomènes de l'amesthésie, nous serions
d'avis de subdiviser la période d'excitation en période d'excitation
proprement dite et période de spasme; cur, daus cette dernière période, le laryax étant ordinairement spasmodiquement contracté, l'air
appelé par les mouvements du thorax ne peut pénétrer dans la poitrine, et il peut en résulter un commencement d'asphyxie, dont la
conséquence peut être la suspension de l'action du cœur et la mort.
Cet état sedissipe, il estruti, ordinairement, spontamément au bout de
peut d'instants, et la escassion de cet état de spasme précède ordinairepeut d'instants, et la escassion de cet état de spasme précède ordinaire-

ment la résolution complète du système muscalaire et la suspension de la sensibilité; mais ce spasme du laryux, accompagné d'un bruit d'inspiration arrètée, d'une espèce de gloussement ranque, peut se prolonger, et alors ou voil la face se congestionner et devenir bleulaire, puis d'une pialeur mortelle. Si, dans ce moment, l'accès de rid alua la poitrine n'est pas immédiatement ouvert, c'en est fait dun alade, il meurt avec la plus grande promptitude. Nous aurons just loin occasion de revenir plus amplement sur ce phénomène, d'en faire ressortir toute l'importance, et d'indiquer de quelle manière ce terrible accident peut être évide. Nous avons vu plusieurs madades près de succomber dans cet état, et ne devoir leur existence qu'à l'emploi des noyens que nous ferons connaître plus loin.

Non-seulement le médecin qui administre le chloroforme doit connaître aussi exactement que possible et pratiquement les effets de cet agent, mais il doit être aussi familiarisé, par une longue pratique, avec les accidents qu'il peut produire. Avons-nous besoin d'entrer dans de longs développements, pour montrer combien cette seconde partie de notre première proposition est importante? L'administration du chloroforme n'est pas la même chez tous les individus; bien plus, elle n'est pas toujours la même chez le même individu. Les exemples ne sont malheureusement pas rares de suiets chloroformés parfaitement et facilement une première fois, et avant succombé dans une seconde ou troisième anesthésie. Ces seuls faits réfuteraient déjà victorieusement cette proposition, qui admet « des idiosyncrasies particulières que la science ne posséderait aucun moyen de reconnaître, » mais ils démontrent aussi pour nous que, dans la chloroformisation, il y a quelque chose d'imprévu, quelque chose de neuf, qui peut apporter avec lui une gravité extrème. Si une longue expérience n'a pas fortifié le médecin contre les émotions inévitables que ces situations entraînent, il perd la tête, et ne trouve plus les movens efficaces dont le prompt emploi est la seule chance de salut. Il est donc preent, très-urgent, qu'une longue habitude pratique ait fortifié le médecin dans cette lutte contre la mort, et dans ces circonstances solennelles où « la question de vie et de mort se trouve posée, » comme l'a dit avec raison M. le professeur Sédillot. Denuis longtemps cet éminent chirurgien a confié à un même aide, M. Elser, le soin de chloroformer les malades qu'il opère ; les succès constants de cette pratique ont pu lui faire écrire cette proposition que : « le chloroforme pur et bien administré ne tue jamais, »

Entre les mains de l'aide intelligent et exercé qui est chargé de

l'auesthésie, cette proposition n'a point encore eu de démeuti ; nous en verrous pent-être plus loin les motifs.

11. Le chloroforme doit être pur et bien préparé.

Le chloroforme est l'objet de sophistications variées, mais les plus importantes et les plus l'réquentes consistent dans l'addition de certaines quantités d'alcool et d'éther. La prisence de l'alcool peut être le résultat d'une rectification imparfaite, et, dans ce cas, a quantité qui se trouve mélangée ou retenne dans le chloroforme est minime; mais, trop souvent, on a à regretter une addition frauduleuse de ce liquide. Nous en avons vu les proportions s'élever jusqu'à 30 et 80 pour 100.

On resonnati la prisence de l'alcool à l'aide du procelée décrit par M. Miahle, consistant à laisser quelques gouttes du chloroforme suspect traverser un verre rempli d'eau; s'il contient de l'alcool, il prend une teinte blanchitre opaline. Ce procédé est encore appliacable au chloroforme de 1400 de densité. Pour reconnaitre des quantités très-faibles d'alcool, on se sert avec avantage du moyeu indiqué par M. Casset : à une solution de hichromate de polasse on ajonte une quantité d'acide sulfurique suffisante pour que le chloroforme surrage; s'il le chloroforme contient des traces d'alcool, on verra, au point de séparation des deux conches du liquide, se déveloper une teinte verte, résultat de la transformation de l'acide chromique en ovule vert de chrome.

Il sera peut-être plus simple, dans certaines circonstances, de se servir du procédé suivant, basé sur la solubilité de l'acélate de potasses dans l'aclocol : on ajoute au chloroforme suspect de l'acélate de potasse ses; on secoue pendant quelques minutes dans un tubeé prouvette, puis on versera quelques gouttes du liquide sur un peu de papier hiltrer, tenn au-dessus d'un verre de montre. Si le liquide ne renferme pas d'alcool, le chloroforme, en s'évaporant, ne laissera aucun résidu sur le verre de montre 3 s'il-renfermait de l'alcool, le chloroforme laissera un résidu dont l'importance sera proportion-cule à un quantité d'alcool que renfermait le chloroforme; si cette quantité est considérable, le tout se prendra en une masse solide dans le tube.

Le chloroforme additionné d'éther sera inflammable et d'une densité plus faible que le chloroforme pur. La cherté de l'alcodo a fait autre une autre série d'alférations non suffisamment décriles et qu'il est important de coonaître, en raison d'accidents particuliers auxquels l'emploi du chloroforme a donné lieu entre nos mains à plusieurs reprises. Les malades soumis par nous et par d'autres chirurgiens au chloroforme, en ville, ont présenté, il y a quelques années, une série de phénomènes consécutifs identiques, et qui ne se présentaient pas chez les malades chloroformés à l'hôpital. Ils éprouvaient un embarras gastrique, des maux de tête, de l'inappétence, de la fièvre dont il n'a été possible de les débarrasser qu'après un traitement de plusieurs jours. Une analyse du chloroforme employé en ville a démontré qu'il avait été fabriqué avec de l'alcool provenant de la distillation des pommes de terre. Le chloroforme, en effet, préparé avec de l'alcool méthylique, de l'alcool de marc, de grain, de betterave, de garance, ou, en général, avec des alcools qui ne seraient pas d'une pureté absolue, se ressentira toujours des produits étrangers, qu'aucune rectification n'enlèvera complétement. Il est donc nécessaire que la purification de l'alcool précède son emploi à la fabrication du chloroforme, et que, s'il n'est pas entièrement privé des alcools étrangers, comme des alcools méthylique et autres, il est fort à craindre que l'action de l'hypochlorite de chaux sur ces produits ne fasse entrer dans le chloroforme des composés qu'il est de la plus grande importance d'en tenir écartés.

On a cru trouver dans l'acide sulfurique un moyen de séparer tous ces corps étrangers; mais le chloroforme rectifié par l'acide sulfurique et provenant d'alcools impurs ne devra jamais servir aux inhalations.

L'acide sulfurique devient très-souvent la cause d'une désorganisation naissante qui fait que le chloroforme qui a subi cette rectification exhale du chlore, souvent en telle quantité, qu'il y aurait danger à le respirer. On a attribué cette action aux composés nitreux existant dans l'acide sulfurique du commerce; il faudrait done préalablement débarrasser cet acide de ces composés; mais même en usant de cette précaution, ou voit trop souvent le chloroforme qui a été mis en contact avec l'acide sulfurique donner naissance à un abondant dégagement de chlore et d'acide chlorhydrique; on dirait que le contact de ce paissant acide altère la stabilité du chloroforme et le dispose à une facile décomposition.

La rectification du chloroforme devra amener ce corps à sordegré de pureté absolue. On y arrive par de simples lavages à l'eau et par des distillations répétées qui écarteront tous les produits étrangers, si toutefois on ne recueille que ce qui est fourni par une température né dépassant pas 61 degrés. La dernière rectification (souvent la huitième) servirre de contrôle, en donnant la cettitude que 15 à 20 kilogrammes de ce produit évaports à une température au-dessous de di degrés dans le même apparet în y ont pas laissé de résidu sensible,

Avec ces précautions et celle ansai d'écarter l'acide sulfurique comme moyen de rectification, on sera sûr d'obtenir un chloroforme dont la stabilité est assurée, et par conséquent la conservation facile sans altération, en ayant soin de le mettre dans un vase bien clos bouché à l'émeri et non avec du liéee.

Nous avons, à titre d'essai, conservé du chloroforme ainsi préparé, et en ce moment il est aussi pur de tout dégagement de chlore qu'au jour de la fabrication, qui remonte à plus de dix-huit mois.

Les qualités du chloroforme propre aux inhalations anosthésiques découleront facilement de ce qui précède.

Il devra être d'une pureté absolue et d'une densité de 1496 à la température de 15 degrés. Le point d'ébullition sera de 60°,8°. Il n'influencera pas le papier de tournesol. Evaporé en présence de l'acide sulfurique, il ne communiquera pas de coloration à ce corps.

Une solution de nitrate d'argent secouée avec le chloroforme n'éprouvera pas la moindre altération dans sa limpidité (absence de chlore et d'acide chlorhydrique).

Traité par une solution aleoolique d'hydrate de potasse, le chloroforme sera décomposé sans brunir et sans dégager de mauvaise odeur (absence de l'aldéhyde).

Comme conclusion de ce qui précède, nous disons que:

4º Le chloroforme qui servira aux inhalations doit être préparé avec de l'alcool d'une pureté absolue ;

2º Le chloroforme sera amené à sa densité absolue par des lavages à l'eau, qu'on n'arrêtera que lorsqu'il aura atteint une densité de 1496 à la température de 45 degrés;

3º Les rectifications auront pour but de séparer tout corps étranger dont le point d'ébullition est supérieur ou inférieur à celui du chloroforme; à cet effiet, on observers à l'aide d'un thernomètre plongeant dans la vapeur du chloroforme la température de celle-ci, qui sera maintenue à 60°,8° pendant toute la durée de l'opération; 4º On devra rigoureusement exclure le chloroforme qui aura été

préparé avec des alcools impurs et qui aura été rectifié et purifié avec l'acide sulfurique; 5° Une certaine quantité de chloroforme évaporé sur une capsule,

5º Une certaine quantité de chloroforme évaporé sur une capsule, dans le creux de la main ou sur une compresse ne devra laisser après lui aucun principe odorant.

Avec un pen d'habitude on appréciera facilement si les produits de l'évaporation sont différents au commencement ou à la fin de celle-ci; cette odeur doit être la même pendant tout le temps de cette évaporation. III. Le chloroforme doit être bien administré.

Cette proposition, émise sans commentaire, est extrêmement vague et n'engage en rien la responsabilité de celui qui l'émet, car, en cás d'accident, on peut toujours objecter que le chloroforme h'a jas été bien administré.

En la plaçant à là tête de ce chapitre, notre intention est d'y caminer les conditions d'une houne administration de cel agent aneshésique. Ces conditions sont nombreuses, et par leur importancie méritent d'être examinées avec soin dans des paragraphes séparés. Disons de suite que nous ne traiterons pass la question qui a occupé plusieurs écrivains, à savoir : Quelles soit les affections oit l'anesthesie n'est pas indiquée, ni dans quelles maladies ou dans quele états il est utile ou nécessaire au traitement de plonger les malades dans le sommeil anesthésique. Cette double question, intéressante sans doute à plus d'un titre, nous écarterait de noire sujet; nous croyons, au contraire, devoir traifer avant toute autre chose cette question préalable: Quelles sout les circonstances ou les maladies dans lesquelles Conesthésis devient un danger? car elle rentre directeinent dans notre sujet.

Les eireonstances îndividuelles ou les mâladies qui contre-indiquent l'emploi du chloroforme out été trouvées noinbreuses on rares, suivant que les médecins out été plus ou moins impressionnés par les cas de mort qui ont attristé le public médical. Cette appréciation, ayant été faite quelquefois sons l'impression de certains faits, est devenne pour quelques-uns une affaire de seitiment, par conséquent une appréciation vague, mobile el passionnée. Il s'est trouvé des consciences larges qui out restreint le cerde des contre-indications, comme il s'est trouvé des consciences timorées qui l'ont singulièrement agrandi. Voyons ce que notre expérience personnelle et celle des autres nous ont appris de positif à cet égard.

Et d'abord on a vonin exclure du bienfait de l'anesthésie les déux âges extrèmes de la vie. Nous avons pratiqué très-souvent des opérations sur des enfants âgés de quelques jours seulement, et même des opérations sur la bouche, bec-de-lièvre simple ou double, compliqué ou grave; nous avons toujours fait chloroformer les petits malades sans qu'il en soit résulté le moindre accident. Ils se réveillaient au bout de peu de temps, vomissaient le sang qu'ils avaient avadé, et continuaient à se bien porter. Nous avons quelqueis entendu faire une singulière objection à l'emploi des anesthésiques chez les enfants âgés de quelques jours. On nous disait: Les enfants m'ont pas la conscience d'eux-mêmes, ni celle de la douleur, ils ne savent ce qu'on lenir fait, cela dure peu, pourquoi les anesthésier? Evidemment ce sont là des erreurs gravès. Ils n'ont pas la conseience d'eux-mêmes, cela est vrai, mais leur sensibilité est vive, ainsi que le prouvent leurs eris et leurs pleurs; ils n'ont pas la liberté de leur jugement, cela est vrai, mais c'est une raison de plus pour les placer sous là sautvegarde de la conscience médicale, et, dans cet asile sieré, ils doivent trouver protection contre la douleur. Quelquefois l'anesthésie devient presque une nécessité pour l'opérateur, en assurant la tranquilité du petit malade.

Chez les vicillarits, di-t-on, la vie ne tient plus qu'à un fil, ils sont ans un état de débilité telle qu'un souffle pent l'éteindre ; de plus, ils sont sous l'imminence d'accidents ou plutôt de maladies cérébrales, qui peuvent éclater sous l'influence du chloroforme; les voies de la circulation, autant de maladies dans lesquelles le chloroforme peut deveuir dangereur. En regard de ces affirmations, voyez l'âge des victimes du chloroforme et comptez le nombre des vicillards! Lorsque l'indication de l'anesthésie se trouve posée, jamais l'âge n'a célé pour nois un obstacle et nous avoirs un d'autres opérateurs chloroforme avec succès un grand nombre de vicillards. Jamais nous n'avons un l'âge empécher l'emploi de l'anesthésie.

Ainsi, pour nous, les âges extréines de la vie ne constituent pasune contre-indication de l'emploi du chloroforine. Parmi les maladies qui, aux yeux d'un grand nombre de médecins, passent pou contre-indiquer l'emploi du chloroforme, on a mis en première ligne les affections du cours. Nois ne voudrious pas affirmer que ces maladies, à leur période extrême, ne fussent pas quicòptedios une contre-indication à l'emploi des anesthésiques, mais nous avons viù chloroformer des sujets affectés de inabadies de cœur et atteints d'unie infiltration générale, notamment un vieillard de soixantequinze ans, chèz lequiel une objetation était devenue urgente. La chloroformisation a été faite chez lui par l'aide exercé qui a acquis itile si grande liabileté dains l'emploi des anesthésiquies, et il n'est pas résulté pour lui le moindre accident. Il a guéri de l'affection chirurgicale, mais quatré mois après il a succombé à la suite de son affection du cieur.

Les maladies granes des noies respiratoires constituent une contre-indication à l'emploi du chloroforme, a-t-on dit. Or, il y a quelques jours seulement, une hernie étranglée s'est présentée chez une femmie affectée de fultilisée pulmonaire au troisième degré. L'opérition était (urenité, si l'On in vouluit pas alisser mourir cette maiheureuse dans d'atroces douleurs. Elle fut chloroformée, subit l'opération et guérit de la hernie, mais succomba trois semaines après des suites de la phthisie, qui avait creusé de profondes cavernes au sommet des deux poumons. Ne chloroformez pas les individus affectés d'emphysème, a-t-on dit encore, le champ de la respiration est tellement rétréci, qu'il pourrait résulter de graves accidents, la mort même, de l'emploi des vapeurs chloroformiques. Cette objection est grave comme les précédentes, sans doute, et dans ce cas comme dans les autres l'emploi des anesthésiques commande, impose la plus grande prudence, mais ne détermine pas le rejet de l'anesthésic et ne condamne pas les malheureux qui en sont affectés à subir les tortures d'une opération devenue nécessaire. Nous avons chloroformé et vu chloroformer un grand, un très-grand nombre d'individus affectés d'asthmes par altération des voies respiratoires, et affectés d'asthmes nerveux, sans avoir eu à déplorer le moindre accident

Quant à ce qui regarde l'angine de poirtine, cette névrose dont la cause reste malheureusement encore enveloppée d'un profond nystère, non-seulement cette aftection ne contre-indique pas l'emploi du chloroforme, mais elle réclame quelquefois son emploi à titre de pallaitif. Nous devons à l'emploi du chloroforme quelques moments de soulagement pour un malade qui nous fut hien cher, et qui, plus tard, fut travi à notre affection par cette cruelle maladie.

Ne chloroformez pas, a-t-on encore ajouté, les individus affectés de hernie étranglée, à cause des vomissements fréquents qui pourraient être si dangereux pendant le sommeil anesthésique. Ne les chloroformez pas à cause de la prostration profonde dans laquelle ils sont si souvent plongés, et qui les prédispose si facilement à la syncope, etc. A cela nous répondrons encore par des faits et par des faits nombreux. Depuis dix ans, nous n'avons opéré et vu opérer aucun malade affecté de hernie étranglée qui n'eût été préalablement soumis à l'emploi du chloroforme, et jamais nous n'avons eu à déplorer d'accident. La dernière opération pratiquée par nous s'est présentée dans des circonstances qui auraient fait reculer un grand nombre de chirurgiens, C'était chez une femme àgée affectée d'un étranglement datant de huit jours, et plongée dans un état de prostration profonde. Elle fut chloroformée par l'aide habile et exercé qui nous assiste ordinairement, elle fut opérée, revint parfaitement à elle, se trouva fort soulagée, mais elle succomba dans la journée à la marche progressive de cette prostration, d'où l'opération pratiquée trop tard fut impuissante à la tirer. Les effets de chloroforme s'étaient dissipés complétement; mais l'opération pratiquée peu après son entrée à l'hôpital vint trop tard pour elle. L'autopsie ne révéla aucune lésion, et constata la parfaite régularité de l'opération.

No chloroformez pas les femmes nerveuser ni les sujets chlorotiques, si prédisposés aux synoopes, a-t-on encore ajoulic. Cette exclusion nous paraît encore moins fondée que les autres, non que nous voulions la nier d'une manière absolue, mais nous disons que l'objection est plus spécieuse qu'elle n'est fondée sur des faits; car, si nous interrogeons ceux dont nous avons édé témoins, nous voyons parmi nos opérés et ceux opérés par d'autres devant nos yeux un grand nombre de femmes chlorotiques, chloro-nefiniques, de jeunes gens exténués par de nombreuses déperditions et de longues souffrances, réduits présque au degré le plus avancé du marasme, jouissant tous du hienfait de l'anesthésie.

Existe-t-il réellement des individus affectés d'idiosyncrasies particulières qui contre-indiquent l'emploi du chloroforme : idiosyncrasies existant depuis longtemps, ou se développant instantanément, ainsi que l'a prétendu le savant et bienveillant rapporteur à la Société de chirurgie? Nous ne le pensons pas et nous avons avec nous tous les éminents chirurgiens qui se sont élevés contre les troisième et quatrième conclusions du rapport de M. Robert, Nous crovons que c'est là un voile charitable et d'apparence scientifique dont on a voulu entourer les infortunés chirurgiens qui ont eu à déplorer des malheurs, afin de les mettre à l'abri de la vindicte et des récriminations. Le motif est trop charitable pour qu'il ne nous inspire pas une profonde réserve ; mais celle-ci ne nous empêchera pas de penser et de dire, puisque nous le pensons, que ces idiosyncrasies n'existent pas. S'il existait réellement de ces idiosyncrasies impossibles à reconnaître d'avance, le médecin serait sans cesse placé en face d'une éventualité de mort à laquelle il ne devrait pas exposer son malade : son devoir serait donc de renoncer d'une manière absolue au chloroforme. Les chirurgiens de Lyon ont été conséquents en proscrivant le chloroforme de leur pratique; mais nous ne partageons pas leur manière de voir ; nous pensons que la vie s'entretient et disparaît en vertu de certaines lois qu'il importe de rechercher pour les connaître et les appliquer.

L'expérience nous a appris que s'il n'y a pas d'idiospurrasies particulières contre-indiquant absolument l'emploi des anesthésiques, il se trouve cependant des individus chez lesquels l'administration du chloroforme est toujours une chose difficile, accompagnée de certains dangers, risultant du trouble de la respiration suriout, et il est à remarquer que chaque fois que ces individus sont soumis au chloroforme, la même série d'accidents se présente, à tel point qu'ils peuvent être prévus et prédits aux assistants.

De ces états particuliers ou de ces prédispositions individuelles, qui font de l'administration du chloroforme une chose délicate, à l'existence d'idiospnerasies qui en interdiraient l'emploi, il y a nue distance érnorme.

On a aussi ajouté qu'il était des sujets réfractaires au chloroforme (indivitus adomés à l'usage des boissons aleooliques ortimairement, sujets surexiciés moralement, comme on pense l'avoir remarqué en Italie et en Criméo). Il est en effet des sujets qui prot-sentent une résistance plus vive à l'action auesthésique du chloroforme, mais nous n'avons jamais vu d'individur réfractaire entre nos mains et celles de l'aide habile dont nous avons parké. Un grand nombre de sujets décharés réfractaires par d'autres médeeins ont été parfuitement auesthésiés par M. Elser.

Nous pensons donc que le bienfait de l'anesthésie peut être étendu à tous les malades et que, s'il y a des exceptions à cette règle, elles sont très-rares, si rares, que, sur plusieurs milliers de faits, elles ne se sont pas rencontrées dans notre peratique, pas plus que dans celle du matire habile à côté dumel nous observous.

(La suite au prochain numéro.)

Coup d'œil sur une des formes les plus rares du bec-de-lièvre, les fissures horizontales. Remarques et observations (1),

Par M. le docteur DEBOUT.

Symptômes. — Les suites de cette malformation sont faciles à concevoir. Lorsque la fissure est tant soit pen étendue, les individus ne peuvent contenir leur salive, et lorsqu'ils mangent, une partie des aliments s'échappe hors de leur bouche. Les observations publiées ne font pas mention de l'influence que evive de conformation exerce sur l'allaitement des nouveau-nés. Cette notion n'est pas saus importance; on va en voir la valeur lorsque nous abordierons la discussion de l'époque à laquelle l'art doit intervenir, afin de le faire avec le plus de chance de suecès. Toutefois, la suecion s'opérant surtout à l'aide de la laugue et de la votte palatine, pour peu que le manuelon de la nourrice soit un peu long, l'allaitement doit se laire sans trop de difficulté et les mauvais effets de cette difformité commencent à se laire sentir seulement lorsqu'arrive le mo-

<sup>(1)</sup> Suite et fin, voir la précédente livraison, p. 15.

ment du sevrage, pour se prononcer d'autant plus que l'alimentation réclame une mastication plus complète. C'est ce que nous avons constaté chez la petite malade de M. Colson.

Age le plus favorable à l'opération. - Dans la moitié des observations publiées de fissures congénitales de la joue, la chirurgie réparatrice n'est intervenue qu'à un âge assez avancé, huit, onze et dix-sept ans. Cette intervention tardive a tenu probablement à ce que les praticiens auxquels les familles s'adressaient ne savaient à quel procédé opératoire avoir recours ; du moins c'est ce qui est arrivé pour la malade de M. Colson. La mère nous a raconté que les médecins auxquels elle avait présenté son enfant s'étaient refusés à l'opérer. Dans le cas de Muralt, dans ceux de M. Fergusson, quoique les sniets fussent beaucoup moins àgés, ils ont opéré, ou fait opérer de suite les petits malades. Il n'y a pas, en effet, de motif pour qu'on n'applique pas à cette variété de vice de conformation des lèvres les déductions thérapeutiques adoptées pour les autres fissures labiales. Dans l'espèce, cependant, on peut tarder un peu plus longtemps en raison de la moindre difficulté apportée par la malformation de la bouche à l'acte de l'allaitement, surtout lorsque l'avivement devra porter sur une grande étendue de tissus,

Si l'expérience a démontré que la réunion des parties divisées favorisait leur développement ultériour en assurant leur partieipation à la nutrition générale, elle a égadement flav oir que les jeunes enfants supportaient mal les opérations sanglantes. Pour peu que la perte de sang soit considérable, non-seulement la réunion des parties ne se produit pas, mais encore les petits malades suecombent. Dans les cas de fissures cougénitales des joues, on agira donc plus sagement en n'opéraut pas les enfants avant leur troisième ou leur quatrème année.

Procédic apératoire. — La nature de la lésion, et surtout la région di elle siége, implique le mode de traitement qui lui couvieut. Si la première indication est d'aviver les hords de la fissure, atin d'amener la continuité du tissu des parties divisées de la joue, une indication nom noins urgente est d'en assurer le résultat au moyen de la suture entortillée, aujourd'hui surtout que l'observation cirique a douné raison aux advessaires de Louis et qu'on est revenu à la pratique de Guy de Chauliac et de Paré, c'est-à-dire à l'emploi de cette suture pour les hecs-de-lières simples. Ce moyen est mieux indiqué encore dans les cas de lissures congràntiales des joues, car la mobilité des parties est plus considérable dans ces cas que dans ceux du besed-el-lèvre latéral. Le outre, ainsi que l'a fait observer M. le

professeur Bouisson, la sulture n'est pas seulement un moyen adhésif, elle est encore un moyen hémostatique, et cette dernière action, nous venons de le montrer, est des plus précienses dans la chirurgie des enfants. Les hémorthagies intra-buccales ne compromettent pas seulement la réunion de la plaie, mais encore la vie des petits malades. Le praticien doit donc n'omettre la mise en œuvre d'aucun des agents capables d'éloigner toute cause d'hémorrhagie. La plus fréquente sont les mouvements de succion de Penfant; aussi rappellerons-nous les hons effets de l'abaisse-langue du docteur Goyrand, que l'on doit appliquer toutes les fois que l'âge des malades ne les note pas à l'abri de l'influence facheuse de cette cause

La plupart des précautions opératoires lui sont communes avec les autres variétés de fissures labiales ; ainsi, lorsque des adhérences intra-buccales s'opposent à l'affrontement de la plaie, il faut rendre la mobilité aux parties à l'aide du débridement de la muqueuse que l'on détache du rebord alvéolaire de la machoire inférieure. Cette circonstance est rare et n'a été observée que dans les cas où la fissure est étendue et tout à fait horizontale, comme chez le malade du docteur Rynd (fig. 6). Dans cette forme particulière du vice de conformation, il est encore une disposition anatomique dont il faut tenir compte au point de vue de l'acte chirurgical. Les deux bords de la solution de continuité, au lieu de réunir sous un angle aigu, forment une commissure épaisse et arroudie, ce qui force à enlever une plus grande épaisseur du tégument afin de donner à la nouvelle commissure une conformation tout à fait normale. Faute de cette précaution, les malades continuent à perdre leur salive, surtout pendant leur sommeil.

Lorsque la solution de continuité remonte vers le milieu de la joue, elle implique le soin de ne pas sacrifier trop de tissu dans celui des bords de la seissure qui est en rapport avec le canal de Sténon, afin de ne pas créer une fistule salivaire. A part ces réserves, l'opération rentre dans les règles tracées par l'expérience, quant à cet acte de svathèse chirurgicale.

Enfin, lorsque la malformation porte sur les deux côtés de la bouche, l'acte opératoire doit être exécuté en deux temps, comme dans la variété de bec-de-lièvre double.

Appayons ces considérations des exemples connus et rapportés avec assex de détails pour guider utilement la pratique. A supposer que nous ayons laissé échapper quelque fait, ceux que nous publions suffiront pour légitimer les déductions que nous avons tirées de l'éthude de la lésion.

Oss. 1. Malformation congénitale comprenant les levres et un des cétés de la face, réparée par Fopération.— Matthew Lévr, âgé de buit ans, garyon pâle, amaigri, scrofuleux, est admis à Mauth hospital le 12 janvier 1861. Cét enfant présente l'aspect le plus repoussant. L'angle des Berres du célé droit est vis-à-vis la première dent molaire, et à partir de ce point la bonche s'étend sans interruption jusqu'à la dermière molaire du célé gauche; les étents des deux mà-

choires, avec les geneives de la màchoire inférieure, se trouvant à découvert dans toute cette étendue. Il peut rapprocher les lèvres et les mettre en contact insou'à la ligne médiane, du côté droit seulement: mais cela lui est impossible du côté gauche, et quand il ferme la bouche. l'écartement des lèvres de ce dernier côté reste béant. Les fonctions digestives sont tellement altérées, qu'il semble à demi mort de faim, et il l'est en effet. Sa mère dit qu'elle ne sait comment elle l'a élevé, tant c'était chose difficile pour lui de retenir les aliments dans sa bouche, quand elle



Fig. 6.

hii donnait à manger; un écoulement de salive abondant tenait sans cesse ses vètements humides.

En examinant les portions de la joue comprises dans la difformité, au point de vue de l'opération à pratiquer, je trouvai qu'elles ne pouvaient être rapprochées suffisamment pour fermer la fente, sans dégager l'inférieure en partie de ses attaches à l'os maxillaire. Je cherchai le conduit paroidien et je le trouvai sur la portion supérieure, environ à un quart de pouce au-dessus du bord de la fente. L'artère faciale, très-peu volumineuse, était dans la portion inférieure. Ayant reconnu ces points, je pratiquai l'opération suivante le 26 janvier.

L'enfant étant tenu solidement sur les genoux d'un aide, je în sue incision à partir du point correspondant à la canine du côté gauche du maxillaire inférieur, se prolongeant jusqu'un peu au delà de l'angle de la fente, parallèle à la gencire dans tout son parcours, et entamant de part en part la membrane maqueuse, à l'endroit où elle se réfléchit sur la gencire. Cette incision donna à la lèvre inférieure de la fente une ilherté suffissante pour permettre de l'attirer l'entre de la fente une ilherté suffissante pour permettre de l'attirer

en haut de manière à recouvrir les dents et à venir rencontrer la lèvre supérieure. Avec des ciseaux, j'excisai les bords libres de chaque lèvre de la fente, à partir de la canine en haut et en bas. J'affontai alors les surfaces vives et les réunis au moyen de quatre aiguilles, dont une spécialement fut passée à chaque angle de la plaie, en faisant usage de la suture entorille. Il n'y eut à s'occuper que d'un seul vaisseau de quelque volume, lequel se trouvait à l'angle nouvellement formé de la houche; je le traversai avec l'aiguille, et tout fut dit.

L'enfant alla lien jusqu'au quatrième jour, que je retirai les aiguilles : je trouvai les parties réunies, mais non solidement, assex
cependant pour que, à l'aide de bandelettes agglutinatives et d'aut
bandage, la réunion fût confirmée en six jours de plus. Il était enchanté de sa nouvelle houche, et plus encore de Pusage qu'il en pouvait faire. Sa mère et lui quittèreu l'Idopital dans un fatt moral
beaucoup plus heureux qu'à leur entrée. Une photographie prise
trois mois après l'opération témoigne du succès de celle-ci, en montrant l'état présent de ce jeune garçon. (Francis Rynd. — Dublin
Quarterly journ., avril 1861.)

Obs. II. Division congénitale de la joue droite, se prolongeant depuis la bouche jusqu'au niveau des secondes grosses molaires, et formant une sorte de bec-de-lièvre horizontal. - Le 8 avril 1860, est entrée à l'Hôtel-Dieu de Noyon (Aisne) la nommée A. C\*\*\*, âgée de onze ans et demi. Elle porte un vice de conformation congénital trèsrare, si j'en juge par l'absence d'observations et par l'absence de toute place dans les traités de chirurgie à moi connus. La moitié gauche de la bouche est très-bien conformée, mais il n'en est pas de même de la moitié droite, qui se prolonge en forme de fente en travers de la joue jusqu'au niveau des secondes grosses molaires, et il est remarquable que les deux surfaces de ces lèvres anormales offrent un aspeet tout différent de celui des lèvres ordinaires. En effet, au lien d'être lisses, hombées, et arrondies comme à droite, elles sont plates, leur bord est froncé, irrégulier, et elles présentent des inégalités visibles, surtout dans leur partie postérieure, inégalités dues sans doute à la contraction des faisceaux musculaires, qui, à l'état normal, se continuent de haut en bas dans l'épaisseur de la joue, et qui, ici, divisés en travers par la fente congénitale, viennent s'insérer plus ou moins obliquement sur la muqueuse qui tapisse les hords de cette fente (1).

<sup>(1)</sup> La forme de la fissure de la malade de M. Colson est tellement semblable

Les dents ingisives du côté de la lésion, les canines, les petites molaires, les première et seconde grosses dents molaires sont à découvert. Quand l'enfant boit, une partie du liquide s'écoule au deliors par la fente de la joue, et quand la mastication des aliments solides a lieu, une partie des aliments s'échappe aussi au dehors. La salive s'éeoule, d'ailleurs, continuellement de la bouche, qui ne neut iamais être fermée du côté de la difformité, de telle sorte que cette petite fille bave continuellement; enfin, elle parle très-mal, et sa prononciation est toujours très-défectueuse. De plus, elle fait constamment une grimace particulière, une espèce de mone, sensible sculement sur la moitié saine de la houche, et due, sans doute, aux efforts continuels qu'elle fait pour amoindrir sa difformité, en contractant l'orbiculaire et les antres muscles des lèvres ; mais, plus elle se contraint pour cela, plus la difformité est apparente, et quelque effort qu'elle fasse, elle ne peut rien dissimuler de la laideur de sa figure. L'ouverture de la moitié droite de la bouche et de la joue, ouverture toujours béante, baignée de salive, laissant voir dans son fond les dents et les gencives, donne au visage de l'enfant un aspect étrange et véritablement hideux ; aussi elle fnit les regards du monde et elle cherche toujours à se eacher lorsqu'on fixe les yeux sur elle. Elle est très-maigre et quoique les digestions ne soient pas pénibles, il me paraît évident que la nutrition se fait mal, sans doute à cause de la déperdition continuelle de la salive, et aussi peut-être à cause du chagrin que l'enfant épronve de sa difformité.

L'intérêt de cette observation étant seulement dans la nature de la lésion congénitale, je ne m'étendrai pas beaucoup sur le traitement, qui n'a différé en rien de celui du bec-de-lièvre ordinaire. La maladie me parut consister uniquement dans une variété de la fissure, qui était horizontaleaulien d'être vertieale, equi affectait fajone au lieu d'intéresser la lèvre. Je pratiquai done avec des ciseaux de trousse l'arivement de toute la fente, en enlevant aussi exactement que possible la membrane muqueuse avec une petite portion de tissus sons-jacents et de la peau; puis je fis la suture entorfiliée pour laquelle ['employai trois épingles à pointes triangulaires et à arêtes vives. Au bout de soixante-douze heures, j'enlevai les épingles je fil des sutures se détacha de lui-même les jours suivants, te 1 °m mai 1860, A. C'' sortile de l'Hôdel-Ploie, guérie de sa diffor-

à celle du petit malade de M. Rynd, qu'il nous a paru inutile d'en donner le l dessin. Elle était un peu moins étendue et affectait la joue droite.

mité, dont il ne lui restait pas d'autres traces qu'une différence d'épaisseur entre la moitié gauche et la moitié droite; mais elle fait encore la moue: c'est un reste d'habitude de toute sa vic antérieure, et il sera difficile d'en triompher. Pourtant, avce de la surveillance de la part des parents et de la bonne volonté du côté de la petite fille, je ne doute pas qu'on n'en vieune à bout. Deux mois après l'opération, le 23 juin 4860, J'ai trouvé une amélioration notable sous ce rapport, et je suis convainent que bientôt il ne restera plus aucune trace de cette mauvaise habitude, pas plus enfin qu'il n'en existe de la difformité. L'enfant reprend aussi de l'embonpoint, et il est évident que chez elle la nutrition se fait maintenant mieux qu'avant l'opération. (Colson, Bulletin de la Société de chirurgite, 2° serie, t. 1, p. 463.)

Nous venons de revoir la petite malade de M. Colson; deux années se sont écoulées depuis qu'elle a été opérée, et les prévisions de notre distingué confrère se sont réalisées de tout, point.

## CHIMIE ET PHARMAGIE.

#### Glycérolé d'iodure de fer.

En combinant l'iodure de fer avec un corps gras, le beurre de cacao, M. Vézu avait pour but d'obtenir un médicament inaltérable. Les diverses applications de la glycérine à la bonne conservation des préparations pharmaceutiques devaient nécessairement conduire epharmacien à user de la glycérine pour atteindre son but. La solution de l'iodure de fer dans la glycérine donne un produit de couleur vert-émeraude, d'une saveur amère et astringente; les réactifs de l'iode n'y décèlent pas la présence de ce métalloïde. Elle se prépare comme la solution normale de Düpasquier, en remplaçant l'eau par la glycérine, suivant cette formule:

| Pa. | Iode           | 35  | grammes. |  |
|-----|----------------|-----|----------|--|
|     | Fer porphyrisé | 70  | grammes. |  |
|     | Glycérine      | 400 | orammes  |  |

Elle contient les mêmes proportions d'iodure de fer que la solution aquense de Dupasquier, et est destinée à la remplacer.

#### Strop d'lodure de fer à la glycérine.

Un des premiers emplois que M. Vézu ait fait de son glycérolé d'iodure de fer a été de s'en servir pour préparer un sirop. Voici la formule que ce pharmacien a communiquée à la Société de médecine de Lyon :

 Solution d'iodure de fer
 4 grammes

 Sirop de gomme
 200 grammes

 Eau de fleurs d'oranger
 30 grammes

M. Vézu réserve l'iodure de fer au benrre de cacao pour la forme pilulaire.

### Falsification de l'amidon-

Divulguer un secret surpris pendant l'ivresse constituait un crime pour Caton; les Perses, au contraire, enivraient les coupables pour obtenir d'eux la vérité. Pour nous, la reconnaissance nous a valu un aveu.

Un jeune amidonnier, pris de vin, se laissa tomber sous une voiune; dans sa chute il reçut plusieurs blessures, heureusement légéres, puisque nos simples conseils suffirent pour le guérir. A quelques jours de là, ce jeune homme vint nous remercier et nous avons dans la conversation qu'on falsifiait l'amidon avec 25 et 30 pour 100 de tale de Venise.

Ĉette falsification est facile à reconnaître; il suffit de faire dissoudre l'amidon suspet dans une grande quantité d'eau houillante, de filtrer. Le tale, étant insoluble, reste dessus le filtre; on le reconnaît ensuite aux caractères qui lui sont propres.

Stanislas Martin.

# CORRESPONDANCE MÉDICALE.

les préparations terrugineuses et l'iodure de fer, en particulier, ne doivent pas être toujours rayées des médications preserites aux pithisiques.

Dans un article publié dans le numéro du 15 juin dernier (t. LXII, p. 507), M. le docteur Millet est venn remettre en discussion la valeur des préparations ferrugienuses dirigées contre la philhisie. Ni, fort des faits dont il a été le témoin, notre confrère de Tours était borné a montrer les dangers de l'administration de ces agents dans toutes les formes et toutes les périodes de la philhisic, nous n'aurions qu'à le loure, Mais il a dépassé de heaucoup les conclusions logiques de l'expérimentation clinique et a eu le tort grave de prendre pour critérium du jugement qu'il porte de la pratique de M. Vigla. Maillot, Le Petit et moi, les fâcheux risultats fournis

par cette médication entre les mains des sœurs de charité qui l'enlourent.

Je ne veux pas abuser de l'hospitalité du Bulletin de Thérapeutique et le forcer à reproduire mes observations de guérison de phthisies, l'iodure de fer aidant. Je me bornerai à rappeler à M. Millet que, pour le médecin, s'il y a des indications pour l'emploi d'un médicament, il y a également, des contre-indications, et. pour le fer en particulier, il y a longtemps déià qu'elles sont posées. Voici, en effet, ce que dit Barbier aux pages 513 et 514 du tome l de la troisième édition de son Traité élémentaire de matière médicale : « L'expérience clinique démontre que les martiaux sont nuisibles lorsque les propriétés vitales sont très-développées, lorsque le pouls est vif et fréquent, lorsqu'il y a de la chaleur, de l'irritation et surtout de la phlogose... » « l'observation signale les martiaux comme des moyens funestes dans les maladies de poitrine, avec chaleur et irritation, dans les crachements de sang, » M. Millet a-t-il fait cette distinction indispensable? Non! Donc il s'est appuyé sur des faits non raisonnés : aussi s'est-il trompé dans ses conclusions, aussi complétement que s'il était venu dire : La saignée et les préparations de digitale, étant nuisibles dans certains cas de palpitations (anémiques, chloro-anémiques, nerveuses), sont également dangereuses et préjudiciables aux malades, jeunes et vigoureux, atteints de palpitations, causées, soit par une endocardite aigue, soit par une hypertrophie du ventricule excentrique gauche.

Ài-je donc commis une hérésie en disant que certaines préparations ferrugineuses (celles d'iodure de fer) peuvent être utiles contre la phthisie? Non; car j'ai eu grand soin, à l'exemple des maitres de l'art, de préciser les cas dans lesquels on peut les employer, et ceux dans lesquels il faut s'en abstenir.

Je renvoie M. Millet à la page 231 du tome II de la deuxième édition de mon Truité des unalitates da système respiratuire; vioci ceque j'ai écrit, depuis, à la page 21 du tome XIX du Journal de médecine de Bruxelles: « Mes observations 2, 3 et 4 démontrent l'heureuss influence de l'iodure de fer dans le traitement de la phthisie pulmonaire à marche lente, qui a pour support une affection struneuse..... L'iodure de fer pent étre tulle, administré par un praticien instruit, quand il est conseillé aux phthisiques, dont la constitution est lymphatique, dont la marche de la maladie est chronique et sur les poumons desqueis il ne se forme pas de fortes congestions sanguines, » Ayant vérifié moi-même, à l'aide de faits raisonnés, l'opinion de Barbiner et celle d'Ashwell (Gazette médicale de Paris, 1838, nº 29 et 23), ĵai écrit le passage suivant dans mon Traité de la chlorous et des maladies chlorotiques : « Il ne fant pas administrer les ferrugineux lorsque la philisie est accidentelle, lorsqu'il y a soit congestion (sanguine) bronchique ou pulmonaire, soit phlegmasie des pommons, car ils hitaient la marche de la maladie (p. 418)... » « Quand l'hémoptysie, chez une chlorotique, scra symptomatique d'une lésion du poumon (phthisie), il faudra s'attacher à détourner la congestion pulmonaire, à calmer la phlegmasie locale; pour eela donc on suspendra les préparations ferrugineuses, etc., p. 447... » Le maintiens aujourd'hui tot ce que j'à écrit en 4854 et 4855;

Je maintiens aujourd'hui tout ce que j'ai écrit en 1856 et 1855; et, malgre les faits de M. Millet, je persiste à croire que quelques préparations ferrugineuses, employées dans certains cas de philisie, sont utiles et qu'elles ne deviennent inceudiaires que lorsqu'elles sont administrées dans les circonstances que j'ai indiquées d'après Barbier et ma petite expérience personnelle.

> PUTEGNAT, D. M., correspondant de l'Académie de médecine à Lunéville.

Du traitement du zona par l'application toplque du perchlorure

Un des agents médicamenteux dont l'étude a été poursuivie avec plus de zèle est celle du perchlorure de fer; aussi il n'est pas d'expérimentateur qui n'ait pu ajouter quelque application nouvelle à celles signalées déjà par ses devanciers. J'en viens fournir la preuve-

Le mode d'action de ce sel de fer sur les tissus muqueux et cutanés, ainsi quo sur leurs sécrétions, n'a porté à étudier les effets sur la marche du zôna. Les résultats que j'en aj obtenus m'ont parn assez remarquables pour m'engager à appeler sur eux l'attention de mes confirers.

Obs. J. Charpentier, de Bury (Ose), âgé de ving-trois ans, ouviere dans la flature de M. Merecron, me consulte, au mois d'avril dernier, pour des boutons dont il souffre beaucoup, dit-fl., et qui entourent la moitié gauche de la circonférence de la taille. L'émptition date de la veille. En effic, j'aperçois dans l'espace de sept culmètres de haut, dopuis l'épigastre jusqu'à la colonne vertébrale, une centure éruptive s'arrêtant hursquement au milien de la région dorsale. Elle était formée de petits croissants, hérissés de minimes vésienles renfermant un liquide transparent, légèrement jaundire, se détachant de la peau, qui était d'un rouge vif. Ces demi-cercles zoniques étaient en assez grand nombre; le malade ne pouvait supporter le contact de sa chemise tant il était douloureux. Je preseris un badigeonnage avec le perchlorure de fer liquide, qui devra être répéd trois fois par jour, en ayant soin de recouvrir la région avec une épaisse couche de ouate. Trois jours après, Charpentier vient me dire qu'il est guéri; il me montre une peau parfaitement nette. lisse d'un rouce enorce asser intense, mais saine.

Obs. Jf. Dans le courant du même mois, un jeune homme de cette filature, dont le nom m'echappe, me consulte également pour un zôna du côté droit. Son camarade lui avait razonté la rapidité de sa guérison. Les groupes de vésicules n'étaient plus semblables; celles-ci étaient dissenincés sans acueune syméric; même prescription, même succès, dont je fus vraiment surpris.

Dans le eas snivant, le zôna était énormément développé.

Obs. III. Le 23 avril 1802, la demoiselle Hortense Commien, de Mouy, agée de einquante ans envirou, n'étant plus règlée depuis plusieurs années, d'une excellente santé habituelle, ressent, sans eause connue, une douleur épigastrique intense, une pression dans le dos et autour des fiausses côtes gauches. L'appétit est un peu perdu. Les jours suivants, une châleur brûlante, des hattements est manifestent dans la même rêgion e gle est faible, le sommeil est troublé, incomplet, puis, au bout de luit jours de malaise, une éruption se montre à la moitié ganche du corps. La demoiselle Commien applique des cataplasmes de farine de lin qui lui occasionnent des douleurs atroces. Enfin, au hout de einq jours de souffrances à partir du moment de l'éruption, elle me fait appeler.

7 mai. Je constate depuis l'épigastre jusqu'aux vertèbres du côté ganche une ceinture rouge vif, de la largeur de la main, couverte de grosses vésicules irrégulières d'un volume inégal, eriblée de petites éminences transparentes répandues par milliers et extrêmement sensibles.

J'applique, séance tenante, une couche du mélange suivant :

Je recommande de renouveler cette application trois fois par jour et de recouvrir de ouate les surfaces malades.

Le lendemain 8. Lors de ma visite, j'apprends que le sommeil a en lieu pour la première fois depuis l'invasion du zôna. Les grosses vésicules n'ont pas changé, les petites sont restées stationnaires.

 Même état. La peau se tanne, Affaissement des petites vésicules. J'ouvre les grosses vésicules, je donne issue à la sérosité et je les badigeonne de perchlorure de fer.

- 10. Insomnie et douleurs cuisantes, probablement provoquées par le médieament, ear la malade dit qu'elles ne sont pas semblables. J'ajoute du laudanum à mon liquide caustique et je badigeonne plus vigoureusement que iamais.
- 41. Affaissement de toutes les grosses vésieules; les petites sont sèches. La malade s'est trouvée si bien, qu'elle s'est lercée et s'est promenée. Le frottement de la ouate, qu'elle avait omis de renouveler, cause quelques douleurs. Continuation du moyen topique.
- 12. Toutes les vésieules sont sèches. La peau est brune, à peine sensible. Une seule application du perchlorure de fer.
- Je fais ma dernière visite et constate que la guérison est complète.
- Il a falln deux jours d'application du sel de fer pour que l'imprégnation fût faite; mais aussitôt qu'ent lieu le contact du liquide médicamenteux avec la surface malade, il yeut arvêt dedéveloppement des vésicules, puis affaissement, puis dessiccation. Si j'avais été appléd Paus tôt (l'éruption datait de einq jours), la maladie aurait avorté.
- Je erois qu'il est préférable d'appliquer le perelilorure de fer pur ; mélangé avee la glycérine, il a une action beaucoup moindre; le laudanum seul peut yêtre joint, quand les douleurs sont très-fortes; ainsi:
- 4º Au début de l'affection, larges applications de perchlorure de fer liquide, répétées trois fois par jour, afin de faire avorter l'éruption commençante.
- 2º Si les vésicules sont formées, ouvrir les plus grosses, donner issue à la sérosité et faire pénétrer un pinceau en blaireau, bien imbibé du médieament, à l'intérieur de la poehe, puis extérieurement. C'est ici que l'addition de laudanum est utile, à cause de la volueur que provoque cette application à vif du sel de fer.

A. BAUDON, D. M.

## BIBLIOGRAPHIE.

Fruid pratique de méderine Egolte, fodigé d'après des observations personnelles, per J.-L. Carren, professeur de médecine légale à l'Université de Berlin, médecin capert des tribunaux, membre de la députation schentifique de la Prusse, consciller fatime du roi de Prusse, commandeur de Taigle rouge et sembre correspondant de l'Audémic impériade de médecine de Paris, des Académies de Noscou, de Bruxelles, etc., etc., traduit de l'allemand sous les Yox de Fauteur, par Grestrez Gassan-Battaitza.

Naguère un médecin qui sait ce dont il parle, et qui parle bien de ce qu'il sait, M. le docteur Pénard, de Versailles, faisait toucher du doigt les nombrenses lacunes qui existent en France dans la médecine légale, considérée comme institution accessoire de la justice. A celui qui se sera bien pénétré, en auditeur, des pages spirituelles de notre savant confrère, de l'insuffisance de cette institution, telle qu'elle existe parmi nous, nous conseillerons, s'il veut s'édifier sur la manière dont ces lacunes devraient être comblées, de lire la préface qui ouvre le livre dont nous nous proposons de parler ici. La médecine légale, qui remonte en Prusse jusqu'au temps de Charles-Quint, est constituée, dans cette partie de l'Allemagne, sur les bases les plus solides, et, à ce titre, elle y est devenue une institution accessoire de la justice, sans laquelle celle-ci ne saurait désormais être concue, Si l'on s'avisait quelque jour, en France, d'onérer dans nos lois, à cet égard, une réforme, dont la nécessité saute aux veux des observateurs les moins attentifs, on trouverait dans les trois instances (médecine légiste, collége médical, députation scientifique), par lesquelles peut passer successivement une question litigieuse, où la médecine est impliquée, un modèle sur le patron duquel cette réforme pourrait s'opérer. M. Gustave Germer-Baillière, en donnant de l'ouvrage magistral de l'illustre médecin de Berlin une traduction française élégante, n'affiche pas la prétention de hâter une réforme, dont il ne laisse pas de sentir profondément l'urgence cependant ; mais, s'il n'a pas ce but expressément en vue, neut-être si nous y parvenons un jour, aura-t-il, en une certaine mesure, concouru à ce désirable résultat, en popularisant parmi nous un ouvrage où la médeciue légale se présente dégagée des impédiments dont assez souvent on la hérisse tout à fait gratuitement parmi nous.

Le livre de M. Casper est marqué d'un cachet particulier, que nous voudrions avant tout hien faire saisir au lecteur. Le médecin légiste, dit le professeur de Berlin, est médecin, pas autre chose, c'est-à-dire ni jurisconsulte, ni juge. » Nous ne pensous pas autrement en France ; mais dans les déductions pratiques de ce principe, M. Casper va plus loin que nous, et il semble que les magistrats de la Prusse acceptent sans conteste qu'il soit légitime d'aller plus loin que nous, Suivaut la pensée de l'auteur, dans une foule de cas qui ressortissent de la médecine légale, l'expert doit demander à la chique (médecine légale hioleque) tous les enseignements qu'elle peut donner, et la conviction du médecin doit s'appuyer aussi bien sur ces éléments diagnostiques que sur ce qu'ou appelle le corpus dédictum, que la chimie ou l'anatomie est à mem de nous fournir. « N'est-il pas extraordinaire, dii-il excellemment à cet égard, que taudis que le médecin appelé a lit flu mabale s'inquitée de tous les raquis que le dimédecin appelé au lit du mabale s'inquitée de tous les raquis que le dimédecin appelé au lit du mabale s'inquitée de tous les

faits concernant non-seulement l'état présent du malade, mais de ses antécédents, et de tout ce qui, enfin, est canable de jeter quelques lumières sur l'affection en question : n'est-il pas extraordinaire. dis-je, que ce médecin, parce qu'il est appelé par la justice, ne dojve tenir ancun compte ni des antécédents, ni des probabilités, ni des combinaisons du sens commun, et doive s'en tenir strictement aux preuves absolues, présentées par le sujet exploré, au moment même de l'exploration ? - Que pourrait-on dire avec une pareille théorie dans des expertises de maladies mentales, ou de mort attribuée à un assassinat? Sans doute, ces enseignements de la clinique, là où ils peuvent être invoqués pour élucider une question litigieuse, sans doute, ces enseignements thanatologiques, pour nous servir l'uno expression de l'auteur, n'ont pas toujours une signification assez précise pour que la justice appuie exclusivement sur la base qu'ils lui offrent des arrêts où la vie de l'homme, son honneur sont en jen ; mais dans combien de cas aussi en est-il autrement, et où les affirmations de la science, quand elles émanent d'un homme suffisamment autorisé, neuvent-elles et doivent-elles être acceptées? Il semble que l'institution du jury parmi nous aurait dû conduire naturellement à admettre cette extension de la médecino légale, ne s'arrêtant plus, comme autrefois, aux preuves absolues : vis-à-vis de magistrats intelligents, et qui n'estiment pas qu'à la robe s'attache une grace surnaturelle, les choses ne se passent pas autrement ; mais le principe n'est pas posé, et il devrait l'être.

C'est à la lumière de cette saine conception de la science dont il traite que M. Casper étudie les nombreuses questions qu'il embrasse dans son important ouvrage, Oui, l'autour a raison, son livre est une véritable clinique de médecine légale, et nous nous associons i son intelligent traducteur, M. Gustave Genner-Baillière, pour exprimer ici le vœu que quelqu'un de nos médecius légistes qui jouissent de la plus grande autorité parmi nous intronise en France cette méthode judicieuse et féconde : les matériaux ne manquent pas, les ouvriers non plus; qu'est-ce done qui pourrait empêcher la réalisation de ce vœu? Quoi qu'il doive advenir de cette idée, et en attendant qu'elle ait donnée son fruit, c'est dans l'ouvrage du savant professeur de Berlin qu'il faut surtout étudier la symptomatologie largement concue et largement exposée du viol. de la grossesse, de l'avortement provoqué, des désordres que quelques médecins ont compris sous la rubrique générale de psychoputhic sexuelle, de la simulation et de la dissimulation, des empoisonnements, de la séméiologie post mortem, de l'asphyxie, de la

pendaison, etc., etc.; nos médecins légistes, il s'en faut beaucoup, n'ont pas tout laissé à faire aux médecins étrangers dans cet ordre important d'études : mais nous disons que nul d'entre eux ne s'est placé aussi carrément que le médecin de Berlin au point de vue clinique pour saisir cette symptomatologie dans ses manifestations biologiques, thanatologiques même. Nous sommes plus riches en vivisections; Orfila a créé toute une science, en donnant à la toxicologie l'extension qu'il lui a donnée ; il sort de là partant des enseignements lumineux, féconds, utiles, qui resteront dans la science; mais encore un coup, les conclusions qui découlent de là n'ont pas et n'auront jamais la valeur précise des enseignements de la clinique médico-légale proprement dite, et l'on ne saurait trop applaudir à la méthode suivie par le savant auteur du Traité pratique de médecine légale, et qui l'a conduit logiquement à rapporter in extenso dans son livre une foule d'observations fort intéressantes, où tel ou tel eas de médeeine légale est étudié dans tousses détails, tout comme s'il s'agissait d'une fièvre typhoïde ou d'une albuminerie. Cette facon de considérer les choses de la médecine légale paraît acceptée en Allemagne, non-seulement par les médecins que M. Casper a entraînés dans sa voie par l'ascendant naturel d'une incontestable supériorité de doctrine, les magistrats eux-mêmes acceptent celle-ei, et demandent à la science les enseignements de cet ordre qu'elle peut leur donner. Habitués que nous sommes à ne marcher dans cette voie que pede claudo, il est telle observation de médecine légale racontée dans l'ouvrage dont nons parlons, où notre jugement hésiterait quand celui du médecin de Berlin n'hésite pas. La eause de cette hésitation, nous ne la placons pas seulement dans notre inhabitude à étudier les choses suivant cette méthode large et féconde, il faut en rendre responsable jusqu'à un certain degré notre magistrature elle-même. qui suspecte la science, et tend par là même à rendre plus incertaines ses conclusions.

Dans l'énumération que nous avons faite il y a un instant des principales questions traitées dans l'ouvrage de M. Casper, nous avons omis celle qui est relative à la médecine légale de l'aliénation mentale. Cette question n'a pas reçu dans ce livre de moins grands développements que les autres, et l'auteur n'y montre pas moins de sagacité, d'habitude pratique que dans toutes les autres. Pourtant nous n'oscrions accepter sans restriction toutes les solutions qu'il propose sur ces questions délicates. Nous nous demandons, par exemple, si M. Casper a seruté assez profondément l'abine de certaines lésions de la volonté, de l'instinct en coîncidence évidente avec l'intégrité parfaite des facultés de l'intelligence proprement dite. C'est ainsi que, quand il s'efforce de distinguer l'impulsion au mal que ressent une nature dépravée, de l'entraînement irrésistible de je ne sais quelle dépravation instinctive, qui peut ne se traduire par aucune forme d'hallucination, nous ne savons pas s'il est bien descendu par l'analyse médico-psychologique au fond de l'abime de la pathologie mentale. L'hallucination elle-même, qui, sans signifier nécessairement la folie, quoi qu'en aient dit Leuret et bien d'autres, l'hallucination elle-même. l'auteur en a-t-il une notion claire, profonde, qui le préserve toujours de l'erreur, quand il s'agit de l'apprécier elle-même, on d'en séparer des mouvements internes qui en revêtent les apparences? Comme c'est là une question qui, en médecine légale, a une très-grande portée, qu'on me permette, avant de terminer, d'esquisser quelques vues du médecin allemand sur ce point. L'auteur parle quelque part des voix secrètes qui poussent certains individus à accomplir des actes pour lesquels la justice intervenant pose la question d'imputabilité. M. Casper n'admet que deux cas d'irresponsabilité en pareille circonstance; puis, il ajoute; a Dans tous les autres cas, qui ne peuvent rentrer dans les deux numéros ci-dessus, la voix qui crie : Tu dois le faire, n'est autre chose que la propre voix du mauvais principe qui crie dans la poitrine du criminel, voix qui, après une lutte plus ou moins longue entre le bon et le mauvais principe, où sont posés les avantages et les dangers de l'action, triomphe dans la conscience et fait commettre le mal. Plus les avantages paraîtront séduisants en continuant à méditer l'action, plus l'homme se sentira entraîné à agir, et il est bien explicable que dans une telle lutte il ne trouve pas de repos, et qu'il lui semble de plus en plus qu'il faut le faire, » Nos aliénistes ont assurément été beaucoup plus avant dans l'analyse des phénomènes de l'ordre de ceux dont il s'agit ici, que ne paraît l'avoir fait l'illustre médecin légiste de Berlin, et nous en savons pour notre part qui souriraient à cette distinction si superficielle, qu'elle est à peine scientifique. Cela est vrai; une foule de criminels se rencontrent qui, quand l'image des châtiments qu'ils ont encourus se présente à leur esprit et les terrifie, invoquent banalement l'excuse de l'irrésistibilité, ils ne se comprennent plus, disent-ils, quelque chose les entraînait, etc., etc. Mais c'est là la phraséologie du bagne ou de l'antichambre de l'échafaud, comme c'est d'autres fois le langage métaphorique des fanfarons du crime. Mais quand on pénètre quelque peu dans cette nuit de la conscience, et que, d'un autre côté, on a compris le pauvre aliéné en proie à l'hallucination qui lui fait entendre une voix dont les orbres doivent être obiés, on sent qu'un abine sépare ces choses, et qu'îl est impossible de les confondre. M. Casper sait cela mieux que nous et le dit comme nous, et pourtant sa leçon à cet égard nous a para manquer de la précision, de la correction qui brillent dans toutes les autres; c'est pourquoi nous avons cru devoir, uno rectifier une erreur, mais plus simplement, plus modestement et plus conformément à l'humilité de celui qui écrit ces lignes, redresser une tendance qui pourrait avoir ses périls.

Ce faux jour répandu sur une question ne nuit en rien à la lumière pleine, éclatante qui brille à presque toutes les pages de ce remarquable ouvrage, et encore une fois tous les médecins qui s'intéresent aux progrès de la science, ansis bien dans l'intérèt des asintes curiosités de l'esprit que dans l'intérêt des applications de l'art, sauront gré à M. Gistave Germer-Baillière d'avoir doté la médecine français e'une si importante version.

### BULLETIN DES HOPITAUX.

OBSERVATION D'UNE OVAINOTOMIE PHATIQUÉE AVEC SUCCÈS A STRASnoung. - La seule ressource thérapeutique efficace que présento le traitement des kystes multiloculaires de l'ovaire est l'extirpation de l'organe ; les moyens médicaux, de même que la compression, les ponctions simples, ou suivies d'injections iodées, tout échoue contre cette forme de la maladie, et les femmes ne tardent pas à succomber. Se fondant sur le précepte de Celse : an satis præsidium sit si unicum est, quelques chirurgiens n'ont pas hésité à recourir à cette grave opération pour soustraire les malades au sort qui les attend, ct malgré des revers nombreux, comme il arrive toujours au début des essais d'un traitement nouveau, l'ovariotomie s'est introduite peu à peu dans la pratique des pays qui nous entourent, l'Allemagne, l'Italio et l'Angleterre sans parler de l'Amérique. L'espace nons manque pour discuter les canses du discrédit de l'ovariotomie en France; nous aurons, d'ailleurs, l'occasion prochaine d'aborder ce sujet, à propos de la communication que M. Nélaton se propose de faire à l'Académie de médecine, des deux opérations qu'il vient de pratiquer à Paris.

En attendant, nous plaçons sous les yeux de nos lecteurs le récit que M. Kæberlé vient de faire à l'Association des médecins du Bas-Rhin, du succès complet et rapide qui a couronné l'opération d'ovariotomie qu'il a pratiquée à Strasbourg, Voici ce fait intéressant ;

Obs. Mine Weee, àgée de vingt-six ans, brune, bien constituée. mariée depuis deux ans, s'est aperçue, il y a un an el demi, de la présence d'une petite tumenr mobile dans le bas-ventre. Cette tumeur, formée par un kyste de l'ovaire, grossit pen à pen, malgré toutes sortes de remèdes médicaux, et finit insensiblement par envahir toute l'étendue de l'abdomen, en reponssant fortement en avant des deux côtés le rehord des hypocondres. A plusieurs reprises, la malade ressentit dans l'abdomen des douleurs sourdes, accompagnées de nausées, de vomissements, de fièvre. Les règles ont tonjours été très-abondantes jusque vers les six derniers mois, pendant lesquels elles n'out pas parn. Parvenue enfin à un degré déjà considérable d'affaiblissement et d'amaigrisssement, les levres décolorées, tourmentée par la dyspuée, les vomituritions incessantes, la constipation et un besoin incessant d'uriner, le pouls à 90-95, elle vint s'adresser à moi. Le ventre mesurait 106 centimetres de eirconférence et était sillonné de chaque côté par de fortes arborisations veineuses par lesquelles le sang des extrémités inféricures venait se déverser dans les veines mammaires et axillaires.

La tumeur, mélhodiquement examinée, me parut formée par un syste multibealine, avec prédominance d'une grande cavité pleine d'un liquide fluctuant et opaque. Il n'était plus guère possible d'en constater la mobilité, à cause de l'énorme tension des parois de l'abdomen, accompagnée d'un commencement d'éventration ombilicale, Le toucher vaginal me révide l'absence d'une tumeur résistante dans l'excavation pelvienne; le col de l'atérna était mou, normal et pouvrait être facilement exploré avec le doigt.

La malade ayant voulu à tont prix être débarrassée de sa tumeur, je lui exposai les inconvénients et les avantages de la ponction et de l'extirpation complète. Elle se décida résolument pour l'extirpa-

tion.

L'ovariotomie me paraissait pouvoir être pratiquée dans de bonnes conditions, mais on devait s'attendre à des afhièrences pelviennes ou intestinales, à cause des accidents inflammatoires qu'en prouvait par intervalles la malade, du côté du péritoine. Encourâgpar les conseils bienveillants de M. le professeur Schnitzouberger, mon cher et honoré maître, partisan déclard de l'ovariotomie, qui a bien voulu me prêter l'appui de sa grande autorité, et par mon cher et savant collègne M. Adhemas, praticien des plus distingués et de la plus launte capacité, je m'occupai tont aussitiú de préparer la malade à la grave opération qu'elle devait subir.

Je laissai peulant (puelques jours la malade s'habituer au séjour de l'établissement Stainte-Barte, Après l'avoir soumissé au n'étgime fortifiant, au moyen de viandes griffées et rôties, de vin générale de Rhône, je lui fis prendre quelques grammes de sous-mirate de bismuth, destiné à nisorder on à décomposer les gaz hydrosulfurés qui nouvaient exister dans le canal intestinal.

Le gros intestin ayant été partiellement déharrassé de son con-

teuu par un lavement, je procédai à l'opération le 2 juin, avec le concours bienveillant et avec l'assistance de M. le professeur Seutzeuberger, de MM. les agrégés Aubenas, Hecht et Herngett, et de M. Elser, notre habite fabricant d'instruments de chirurgie, au bien vouls se charger de la chloroformisation, qu'il pratique depuis bien lontemps avec une remarquable supériorité.

M'étant placé au côté droit, j'incisai l'abdomen sur la ligne médiane, dans une étendne de neuf centimètres, à distance égale du pubis et de l'ombilic. L'incision a été faite couche par couche, jus-

qu'au péritoine.

Le péritoine lui-même ayant été incisé sur une sonde cannelée, la tumeur apparut aussidi, lisse, dépouvrue étalhérences. En cherchant à reconnaître avec le doigt s'il n'existait pas d'adhérences voisines, je tombai immédiatement vis-à-vis de l'incision sur une lame fibreuse, vasculaire, épaisse et garnie de prolongements festomois ; je reconnus aussidi la trompe et le ligament large trèslypertrophiés, que je réclinai de côté. Je ponctionnai la tumeur avec un grost procart de 8 millimétres de diamètre, et je la saisis immédiatement avec des pinces de Mueux, pendant que le docteur Aubenas comprimait exactement, par l'intermédiaire de deux draps repliés, la paroi abdomitale jusque tout autour de l'incision, atin suil les viscères et les vaisseaux abdominants sons l'influence de la tumeur, de manière à ne pas changer brusquement les conditions de la circulation.

Le liquide n'a pu être évacué sans accident, en raison de l'imperfection du trocart à canule nunie d'un tube de caoutchouc qui été employé, par suite, une certaine quantité de liquide s'est écoulée d'une manière irrégulière et a sali les abords de l'incision, mais sans toutefois bienétrer dans le cavité abdomitale.

Après avoir exactement nettoyé et épongé les parties salies, je commencai l'extraction du kyste, qui s'était vidé peu à neu pendant cet intervalle; une certaine portion put en être extraite assez facilement, ainsi qu'une masse lobulée multiloculaire de la tumenr ; j'amenai ensuite au dehors le grand épiploon fortement adhérent dans une étendue de 24 centimètres. Après avoir comé les adhérences le plus près, c'est-à-dire au ras de la tumeur, j'ai maintenu, sans m'en inquiéter, l'épiploon au dehors, dans l'angle supérieur de la plaie, afin de laisser à l'hémorrhagie veineuse qui se faisait par la surface de section le temps de se calmer; elle n'était d'ailleurs pas inquiétante, à cause de la constriction que l'épiploon éprouvait entre les lèvres de la plaie et le kyste qui s'y trouvait attiré. Mais bientôt il me fut impossible d'attirer davantage le kyste déia extrait en grande partie. M'étant assuré avec le doigt que l'obstacle provenait d'un épaississement considérable de la tumeur, de kystes multiloculaires, je fendis le grand kyste déjà complétement vide et j'essayai de ponctionner, par son intérieur, avec un trocart ordinaire, la masse qui résistait, en me guidant avec l'indicateur de la main gauche sur la paroi extérieure de la tumeur. Cette ponction, pratiquée dans plusieurs sens, n'ayant fourni qu'une petite quantité d'une matière blanchitre très-épaise, j'agrandis l'incion primitive de 3 cetimièrres, ce qui me permit d'extraire toute la timeur; mais, quoique les efforts d'extraction aient été très-médicres, la masse composée de lystes multileculaires s'était rougue dans une étendue de 14 centimètres, et il s'en était écoulé une matière albumineure très-épaise qui s'était répandue en petit quantitée abumineur les traits d'une d'extraite d'une de l'extraite d'une matière albumineure très-épaise qui s'était répandue en petit quantitée abumineur de prévionale saparitée, il est vrui, dans l'excavation pelvienne. Cette matière s'était unéangée avec une grande quantité de sérosité péritonéele saparitée du s'entraitée de caillots provenant de la rupture d'adhérences du kyste dans l'excavation pelvienne.

En même temps que le kyste fut extrait, plusieurs anses d'intestin grêle s'échapperent au dehors, où je les maintins dans l'angle

supérieur de la plaie.

Le pédicule fut étreint dans une forte ligature, le plus loin possible de l'utérus et coupé ensuite très-près de la tumeur.

Il s'était écoulé du grand kyste 42 litres de liquide brunàtre. Les parois de ce kyste avaient 4 1/2 millimètre à 3 1/2 millimètres d'épaisseur. La masse solide de la tument pesait 4 1/2 kilogramme.

Je reconnus que l'ovaire droit était sain et je m'occupai tout aussiót de détreger exactement l'excavation périveme des caillots, de la sérosité et de l'albumine épachelse provenant des kystes rupturés, en observant avez soin s'il ne s'opierait plus d'hémorthagie dans la profondeur au niveau des adhérences faibles des kystes dans le bassin.

Rassnré sur ce point, et ayant épongé exactement les organes pelviens avec une éponge bien exprimée et réservée à cet effet, je nettovai délicatement les anses d'intestin grêle que je réintégrai dans l'abdomen, puis je m'occupai enfin du grand épiploon qui était resté pendant 20 à 25 minutes exposé à l'air au déhors et qui ne laissait plus sourdre de sang que par deux veines volumineuses qui durent être liées : elles furent chacune étreintes avec du gros fil de soie dont je laissai exprès les deux chefs. L'épiploon et les anses intestinales avaient subi un abaissement de température très-notable. ce qui du reste ne m'inquiétait nullement. L'épiploon bien nettoyé ayant été replacé dans la cavité abdominale, le pédicule de la tumeur fut étreint très-fortement à 1 1/2 centimètre au-dessous de la ligature, dans un écraseur semi-lunaire, et attiré dans l'angle inférieur de la plaie. Celle-ci fut réunie par quatre points de suture entortillée, les épingles n'arrivant que sur la limite du péritoine sans l'intéresser. Les fils des ligatures épiploiques furent placés entre le dernier point de suture et l'écraseur, et fixés solidement au pédicule, de manière à ne pas plonger au delà de 1 à 2 centimètres de leur point d'émergence.

Je ne fis aucun pansement. Une simple compresse servit à recouvrir l'incision et le pédicule.

Je restai pendant deux heures auprès de l'opérée en comprimant moi-même méthodiquement l'abdomen, pour en éviter la congestion vasculaire et pour mainteuir les parties pendant les vomissements très-fréquents provoqués par la chloroformisation, qui avait dâ être prolongée pendant trois quarts d'heure. Les vomissements s'étaut calmés peu à peu au hout de deux heures, je remplaçai la compression des mains par la pression exercée par environ 1/2 kilogramme de glace renfermée dans deux vesies, placées sur une toile cirée et sur un drap replié en plusieurs doubles de chaque côté de l'incision. La glace a été missi maintenue en pernamence pendant ouze jours, dans le but de modèrer l'action d'une température trop élevée sur la décomposition du sérma, du pus, du pédicule la température da ventre au-dessous des vessies, appréciée au thermomètre, a oscillé eutre 18 et 20 deurés centierante.

Pendant les trois premières journées, l'opérée a été maintenue à la tiéte des boissons et des aliments. Four calmer sa soif pendant tout cu temps, elle n'a usé que de morceaux de glace qu'elle faissait fondre dans la bouele. Au quatrème jour, elle a pris trois bonillons, de l'orangeade, de l'eau ordinaire en petite quantifiée t de le glace pour boisson. Le cinquième jour, la nourriture a consistent que product de l'entre de l'entre de l'entre rougie. A partir du sixieme jour, l'alimentation est devenue de plus en plus substantielle et abondante. La boisson se composait d'eau rougie avec du vin ordinaire de vin de Malaga (100 grammes par jour).

Les liuit premiers jours l'opérée a pris chaque jour environ 10 centigrammes d'acétate de morphine.

A la sitté de la eldordofraisation surviment des vomissements, d'abord glaireux, que l'eau gazeuse, même en petite quantité, sembital provoquer plutôt qu'elle parvenait à les calmer; vers midi, les vomissements, toujours fréquents, se colorevat de blie, et vers le soir ils des intracti verbaitves, portracés. L'eau gazeuse ayant été complétement supprintée et l'opérée avant été réduite à l'urage de petits morcœux de glace, les vonissements dinimitérent peu à peu dans la muit, devinrent simplement glaireux et disparurent complétement vers midi du denaiteme jour, après avoir duré trente heures. Le septième jour, l'opérée a eu de nouveau trois vomissements lalieux à la suite d'un purgetif à l'Huile de ricin.

Les trois premiers jours l'opérée n'a ressenti aucune douteur dans le ventre et an niveau de la plaie; elle n'a éponoré qu'une sensation de tiraillement dans le flanc gauche (l'ovaire gauche avait dét extirpé), irradiant dans le cuisse: ce tiraillement a persisté jusqu'à la séparation de la partie moritiée du pédicule, ce qui eut lien le troizième jour le

La plaie, toujours entretenne très-proprenient, a été nettoyée trois fois par jour, les huit premiers jours, pour la débarrasser de la sérosité et pnis du pus qui en suintait et qui tendait à se décomposer rapidement sons l'influence de la température élevée et malgré la glace.

Des le second jour, le pédicule commença à se putréfier. Pour obvier à sa décomposition, je l'enduisis de perchlorure de fer, qui arrêta net la putréfaction, et il se dessécha du jour au lendemain.

La suppuration s'établit dès la fin du troisième jour, et je donnai issue à quelques bulles de gazet à une petité collection purulente qui tendait à se former sur le trajet des fils des ligatures et qui se serait immanquablement ouverte dans le péritoine sans mes soins attentifs. A partir du quatrième jour, la suppuration le long des fils et autour du pédicule a toujours été crèmeuse, de bonne nature, peu abondante et sans odeur particulière.

Je maintins le pédicule entre les mors de l'écraseur qui avaient été successivement resserrés jusqu'an sixième jour. Je le remplaçai par deux morceaux de sonde rendus rigides et liés ensemble à lettrs deux extrémités, qui restèrent en place jitsqu'à la séparation de la partie mortifée du pédicule au treizieme jour.

Dès le quatrième jour, l'opérée a été fourmentée par des gaz résultant d'une constipation opinistre. Le ventre v'élera insonsiblement et la tympanite intestinale devint de plus en plus considérable, malgré toits les moyens employés, jusqu'à ce qu'il se fit enfin une débâcle de matières stercorales, et qu'il s'échappit une quantité de gaz le dixième jour; mais ce n'est que vers le seizieme jour que les selles se produisirent spontanément et que le ventre se réduisit dès lors à des dimensions normales. La tympanite a été, dans cette opération, une complication très-grave et très-inattendue, et les précautions que j'avais prises pour le maintien du pédicule et des levres de la plaie furent très-utiles.

Les épingles des sutures ont été délachées les deux premières le cinquième jour, la troisième le sixième, et la dernière le septième jour: celle-ci avait irrité la paroi abdominale, et une suppuration assez abondante s'était opérée sur son trajet.

J'ui remplace les épingles au fur et à mesure que je les ai enlevées par des fils attachés à la paroi abdominale avec du collodiou môlé de brius de coton et réunis ensemble sous forme de cordons, que jain estrer à volonté au m neud. Au moyen de ces tils, que jain jusqu'au dix-septème jour, j'ai pu facilement n'opposer au tiraillement, à l'écartement que les lèvres de la plaie fraichement catrisées tendient à subir sous l'influence de la distension abdominale, mais il falbut trouver un moyen pour s'opposer à la traction excretée sur le pédiente. J'y reussis pleinement au moyen d'un bourrelet très-épais de linge tortillé et disposé sous forme d'un aneau tout autour du pédiente, ce qui eut de plus l'avantage de concentrer la suppuration vers ce dernier, autour duquei il n'existait aucune pression. Un bandage de corps assez serré maintenait le tout en place au moyen de liens disposés convenablement. Ce pansement a déé continué jusqu'au dix-huittéme jour.

Dans cet intervalle, la 'supparation diminua progressivement. L'un des fils des ligatures put être détaché e textrait le quinzième jour, le deuxième ne fut extrait que le dix-neuvième. Un pen d'emparlement s'était produit une petite collection purulente dans l'ésuitre, et il s'était produit une petite collection purulente dans l'épaisseur de la paroi abdominale à droite. Cette collection se l'équaturellement par l'extrémité inférieure non encore fermée de la ciettrice, sous l'influence du hourrelet circulaire et du déculhius latéral sur le côté gauche. A partir du vingtième jour la suppuration devint insignifiante: il n'existri plus que trois petits rates fistuleux borgnes, l'un du côté du péticule. Pautre le long des ligatures, et le troisieme du côté du péticule. Pautre le long ciettrisation. L'orifice de ces trajets a été maintenu béant par quelques brins de charpie jusqu'à la cicatrisation complète au vingt-quatrième jour.

Pendant toute la durée de la cicatrisation le ventre est resté mou, souple, indolore, insensible à la pression, excepté sur le trajet de l'Siliaque pendant la durée de la constipation et quelque temps après les débàcles de matières stercorales; mais il n'y a pas eu de symptôme marqué de péritonite.

Avant l'opération, le pouls de la malade accusait 90 à 95 pulsations. Le premier jour, 95 pulsations après l'opération, 90 à deux heures et 95 à dix heures du soir (vomissements porracés).

Le deuxième jour, 90 pulsations le matin, 85 à midi (cessation

des vomissements), 82 le soir (somnolence).

Le troisième jour 80, 82, 86 (indices de suppuration, irritation autour des deux derniers noints de suture).

Le quatrième jour, 90, 95, 400 (commencement de météorisme, suppuration, ventre mou, souple, indolore).

Le cinquième jour, 115, 120, 118. Le sixième jour, 128, 120, 104.

Le septième jour, 105, 98, 95.

Le huitième jour, 95.

Le pouls se mainint élevé du quatrième au huitième jour, sous "influence du météorisme abdominal, de la température exceptionzelle de l'atmosphère, d'une abondante transpiration et d'une agitation continuelle. Il s'était développé en même temps des rougeurs phlycténoïdes dans la région sacrée, sous l'influence du décubitus.

La température » étant abaissée à la suite de plusieurs orages (du cinquième au saitème jour la température de la chambre, très-spacieuse d'ailleurs et bien venitiée oir se trouvait l'opérie, duit encore à 90 degrés contigrades à dix leures du soir) et la constipation ayant fini per céder, le pouls n'a plus guère dépassé 95 pulsations ayant fini per céder, le pouls n'a plus guère dépassé 95 pulsations après le lutilitime jour, et à partir du dix-neuvième jour la manquait plus que 85 a 82 pulsations. L'opérée, d'ailleurs, se levait ators d'elle-nême de son lit, son appétit datai eccellent, sa maigreur diminuait, et toutes les fonctions de l'économie s'opéraient à merveille.

Le vingl-quatrième jour, la suppuration s'est complétement tarie. La plaie abdominale, primitivement de 13 centinètres, s'est réduite à une cicatrice linéaire de 4 centimètres, terminée à son extrémité inférieure par une dépression ombliquée. Le ventre est également souple partout. La santé est parfaite.

M<sup>me</sup> W\*\* a été présentée, le 3 juillet, à la Société de médecine, complétement guérie.

# RÉPERTOIRE MÉDICAL.

Bains de valériane dans le traitement de l'hystérie et de diverses matadies nerveuses. Le dégoût qu'inspire la valériane aux malades a éloigné beaucoup de médecins de son emploi, malgré son efficacité bjen établie dans un grand nombre de maladies nerveuses. M. Beau, ne voulant pas perdre les bénéfices qu'on peut retirer de ce méticament, l'administre depuis quelques années, le plus souvent avec succes, sons forme de bains, dans l'hystèric, les névralgies, le nervosisme, etc. Quelques observations recueillies dans son service, à l'hôpital de la Charit, démontreut l'action arde la Charit, démontreut l'action arde la Charit, demontreut l'action ardre par la comment il fail préparer un bains. Voici comment il fail préparer un bains.

#### Pn. Raeine sèche de valériane concassée... 500 grammes.

On fait infuser cette racine pendant une demi-heure, dans deux ou trois litres d'eau bouillante. On ajoute l'infusion à l'ean d'un bain ordinaire. Les effets de ces bains sont le plus souvent immédiats. Jamais nuisibles,

souvent immédiats. Jamais nuisibles, d'après M. Beau, ils soulagent toujours et très-souvent ils produisent des rèsultats surprenants. Les bains de valériane ne onstitueralent done pas seulement un palliatif, mais, dans eertains cas, un vrai moyen euratif de la maladie.

Voici deux observations prises parmi les faits de ce genre recueillis dans le service de ce médecin :

Obs. I. Une jeune fille, hystérique, àgée de dix-nenf ans, était à l'hôpital depuis plus d'un an, lorsque M. Beau prit le service en janvier dernier. Elle présentait tout le cortège des symptomes qui accompagnent ordinairement l'hystérie. On remarquait surtout une anorexie complète, une tympanite considérable avec constipation opiniatre, des nevralgies multiples intercostales, lombo-abdominales, névralgie du côté de la vessie, une anosthésie complète, avce analgésie do la moitié inférieure du corps, et des douleurs si intenses dans l'articulation coxo-fémorale qu'elles s'onnosaient à tout mouvement et simulaient une coxalgie depuis plusicurs mois.

Dans les premiers jours du mois de février, elle prit un bain de valériane; elle fut immediatement soulagée, et le soir même elle fut calme et éprouva un sentiment de bien-étre auque elle n'était pas accoutumée. Le lendemain l'appêtit se fit sentir, et le sommeil revint.

Trois jours après, une vive contrariété vint détruire les effets salutaires de ce bain; les accidents nerveux reprirent le dessus.

Le lendemain, elle prit un second bain qui produisit un sonlagement des plus marqués. L'insomnie, la tympanite et les douleurs névralgiques disparurent dans l'espace de deux jours. L'appédit était revenu depuis le premier bain. Elle a pris six hains en dix-hait jours. Au hout de ce temps, elle partait pour le Vésinet dans un état de santé satisfaisant. Il ne restait rien de tous ces symptômes nerveux, ni de la pseudo-coxalgie. Elle a été revue depois, parfaitement guérie.

Obs. II. Une autre jeune fille, hystérique, avait des attaques fréquentes et était tourmentée par des douleurs névralgiques si intenses, qu'elle ne pouvait pas marcher. Il v avait anorexie. Elle était dans l'immobilité la plus complete: la moindre pression, le plus léger mouvement lui arrachaient des eris. Les douleurs siégeaient dans tous les membres et surtout sur le trajet des nerfs lombaires et intercostaux. Cet état durait depuis plusieurs semaines, lorsqu'elle prit un bain de valériane le 28 mars. Après le bain, soulagement tres-marqué; elle souffrit beaucoup moins et put se lever pendant quelques heures. La nuit fut très-calme. Le lendemain, l'appétit revint, les douleurs furent moins intenses. Nouveau bain le 31 mars, Soulagement des plus évidents. Les donleurs disparurent complètement, et. à partir de ce iour, elle mangea trois portions. Elle sortit quelques jours après, débarrassée de ses douleurs.

#### price, department de tes abai

Cataracte double capsulo-lenticulaire et useudo-membraneuse adhérente, compliquée d'iritis chronique; iridectomie; guérison, L'iritis chro-nique, compliquant la cataracte par les exsudations plastiques qu'elle produit. apporte dans le traftement chirurgical de l'affection primitive les plus sérieux obstaeles. Il ya plus: par les exacerbations, par l'état suraigu que l'opération peut susciter dans la phlegmasie de l'iris, celle-ci, jusqu'au jour où, très-notablement abaissée, elle sera parvenue à son déclin, oppose à l'opération de la cataracte une contreindication formelle. On regarde trop généralement aujourd'hui, avec M. de Graefe, l'opération de l'iridectomie comme un moven sûr de guerir l'iritis chronique. A l'appui de cette opinion. M. Siehel rapporte qu'il y a six ans. il donna des soins à un garçon de seize ans, serofuleux, affecié d'iritis chronique. Une médication antiphlogistique et antiscrofuleuse prolongée avait amené dans la maladie une amélioration très-notable, lorsque M. de Graefe vit le malade à la clinique de M. Sichel, et. contrairement à l'avis de celui-ci, crut opportum de ne plus ajourner l'iridectonie. L'opération pratiquie par M. Sichel, avec un succe compic, cut tout a' datori, pour la sec compic, cut tout a' datori, pour la Pêtat indamunatoire de l'Iris ne tarda pas à s'accroîter. An hout de quelques senaines, l'iritis redevenne salosigné, publicipitupe et antiscrofidera, avail déterniné la production de fisuses membranes qui entraleirent l'oblitération de la papille nouvellement etation de la papille nouvellement et-

Toutefois M. Siehel ne rejette pas suas appel l'indectonie en pareil cas, mais à la condition de temporiser jusqu'a ce que la phlegmanie, dont l'irisest le siège, ait cèté à un traltement antiphlogistique approprié. L'opérariessi dans des circonstances diffielles, d'ailleurs, ainsi qu'on en jugern par la relation du fait suivas du

Mite B.", agée de vingt-deux ans, se présonte à la elinique, étant complétement avengle depuis trois ans, par suite d'une irido-choruïdite. Les deux iris ont perdu leur couleur normale et sont d'une teinte vert pâle. Les deux pupilles sont notablement rétrécies et remplies par des l'ausses membranes blanchatres, adhérentes aux bords pupillaires de l'iris, épaisses, élevées et commo raboteuses dans leur plus grande étendue, plus minccs, plus lisses et on partie interrompues dans quolques points, où de petites lacunes permettent de reconnaltre que les cristallins sont opaques. La vision est réduite à une perceptiun confuse de la lumière : la conjouctive est injectée ; il existe encore de la douleur oculocircumorbitaire et quelques étourdissements, et en même temps un état ohloro-anémique qui interdit un traitoment trop débilitant. A raison de la gravité de cet état, qui n'admettalt qu'un pronostic défavorable, il fut sursis à toute opératiun; et la malade fut soumise à un traitement tantôt légèrement antiphlogistique, altérant et dérivatif, tantot autichlorotique et tonique, (Applicatlon de 4 sangsues au-devant do chaque oreille, laxatifs, calomel avec soutre doré d'antimoine, à doses trèsfractionnées, la pommade d'oxyde noir de cuivro avec ou sans extralt de belladone, le chlorure de Inrium, l'huile de foie de morue, les pédiluves irritants, tels furent les movens alternativement mis en usage.) Après trois mois de co traitement, les iris avaient

Choléra antimonial (Du) et son influence favorable sur la dothimentérie. M. Beau, dans une de ses conférences elluiques, a signalé les divers effets de la médication stiblée et, en partieulier, la superpurgation que produit, dans certains cas, le tarrie stible, et l'influence favorable qu'exerce parfois ce choléra antimonial, aiusi qu'il le désigne, sur le dè-

but de la dothinentérie, Dans les dyspepsies qui peuplent en si grand nombre les hopitaux, l'effet thérapeutique du vomitif, dit M. Beau. est en rapport avec la quantité des matieres bilieuses rejetées par le vomissement. Si les évacuations ont été copicuses, l'amélioration est sensible, et très-fréquemment même la maladie est enrayée. Si, au contraire, les vomissements ont été rares, si l'émétique a coulé, le résultat est beaucoup moins satisfaisant. Il faut, en pareil cas, que l'émétique justifie sa dénomination, si le malade n'a pas émis de bile en quantité convenable, le but est manqué. D'un autre côté, il arrive parfois que les évacuations jugées salutaires unt eu lien en très-grande abandance, sans que le malade se trouve mieux. Il est même plus mal que la veille. On apprend alors qu'il a rempli deux ou trois cuvettes de bile, et qu'il est allé un grand nombre de fois à la selle. C'est là un choléra tout particulier, le choléra stibié ou antimonial, qui finirait prnbablement par prendre les proportions du véritable choléra, si l'on persistait dans l'usage de la médication émétique. Que l'on s'arrête, et tout se passe sans accidents. Cc choléra, en effet guérit toujours spontanément. En voici

un etemple.

In homme entre à la Charité, souffrant de douleurs vagues dans les articulations, avec anorexie et fievre.

M. Beau preserti du sulfate de quinine, à titre d'autiphlogistique. Le lendemain, l'amélioration étant nulle, et l'embarras gastrique se dessinant dal'embarras gastrique se dessinant davantage, il fnit administrer la petion ipica-stibiée qu'il formule ainsi :

Tartre stibié. 1 décigr. Poudre de racine d'ipécacuauha. 1 gramme. Kan. 120 grammes.

à prendre en deux fois à dix minutes d'intervalle. Cette potion donna lieu à tous les accidents du choièra stibié. C'était le 5 mai; le 4, amélioration sensible obtenue sans traitement spécial; le 5, le malade demandait à manger, et l'on vit clairement la maladie qu'il couvait à son entré à l'hôpital; c'était une varioloide.

Ce cholèra, ajoute M. Beau, qui ne tue jamais, vient parfois juguler à propos un état murbide dont les suites pourraient êlre mortelles. Aiusi, plusleurs fois , notamment à l'hôpital Cochin, il a vu le cholèra stibié enraver brusquement une dothinentéric au début. Sans se pronoucer sur la question de savoir s'il y a ou nou antagonisme entre les deux états morbides, ce qui est certain et d'un grand enseignement pratique, c'est que chez les sujets atteints de fièvre typhoïde bien constatée, il est arrivé que eette fievre a disparu complètement dans la tempéte cholérique provoquée par la médieation stibiée. Journ. de med. prat., juin 1862.1

Entérotomie abdominale. Extraction du calat intestinale du poist de 600 grammer. On connail thistorie des neiroilites, surtout depuis les remarquables travant de M. J. Cloquet sur ce sujet. Le fait suivant, que rapporte M. le doctur sanchez de force, n'est pas soulement interessant par la rared de l'espèce il l'est de l'espèce de l'espèce

Dona-Maria N\*\*\*, âgée de quarantecinq ans, epronyait depuis cinq ans une douleur gravative dans la région hypogastrique droite, s'irradiant dans la région inguinale. Bientôt apparut une tumeur du volume d'une noix, sans changement de couleur à la peau, douloureuse à la pression. Après deux ans passės ainsi, la tumeur augmenta graduellement; puis parurent des symptômes gastriques, anorexie, vomissements, tièvre et malaise general. La tumeur donna des signes évidents de fluctuation ; on l'ouvrit, et on donna issue à une grande quantité de pus tenant en suspension quelques débris de fissu cellulaire adipeux. On maintint une meche dans l'ouverture, et le volume de la tumeur parut diminuer, la fièvre, les symptomes gastriques dispararent, et les règles supprimées depuis deux ans se rétablirent. Mais cette amélioration ne se maintint pas, malgré eing années de traitement, pendant lesquelles on épuisa toutes es ressources de la thérapentique. L'ouverture resta fistuleuse, donnant issuo à des matières stercorales, tantôt Unides, tautôt liquides. On crut alors pouvoir diagnostiquer une tumeur ovarique communiquant avec l'intestin.

Vers le mois de novembre 1861, la tumeur avait le volume d'une tête de fœtus à terme, dure, compacte, occupaul la moitié droite de la région hypogastrique; l'ouverture do l'anus anormal était à deux travers de doigt de l'anneau ombilical, à droite de la ligne blanche, au niveau du bord interne du muscle droit de l'abdomen, infundibuliforme, laissant passer une sonde ordinaire, limitée par des bords eatleux. L'introduction d'une sonde permit de reconnaître la présence d'un calcul, non pas soulement à cause de la sensation donnée par un corps résistant, mais par le bruit métallique que donnait le choc de l'instrument, Ón chercha d'abord à dilater l'ouverture par l'introduction d'éponge préparce, mais les symptomes facheux continuant, on se décida à pratiquer

l'opération. Lo 7 septembre, après avoir incomplétement endormi la malade, le chirurgien conduisit un bistouri boutonné le long de son doigt introduit dans la fistule, fit une incisina erueiale, la branche verticale parallèle à la ligne blanche, la transversale coupant transversalement le muscle grand droit dans toute son épaisseur, y compris l'artère épigastriquo, qui fut liée. Le ealcul fut saisi avee une tenette; mais il était si adhérent, qu'il fallut le dégager avec l'ongle; il pesait 600 grammes et comptait 8 centimètres dans son diametre transversal, et 12 dans le sens de sa plus grande longueur. Co calcul était constitué par des couches concentriques de phosphate et de carbonate de chaux, de matières grasses ; il avait nour novau des matières fécales

durcies.
L'exploration attentive de la plaie permit de constater que sur aucun point l'incision n'avait dépassé les limites des adhérences péritonicales. Le traitement consista dans l'introduction

de deux grosses méches aux angles supérieur et inférieur de la plaie; le deuxième jour, il y eut une hémorrhagie provenant de l'angle inférieur de la plaie; le troisième, survinrent des symptômes tl'une péritonite qui entera l'a malade le septieme jour après l'opération. L'autopsie ne put être faite.

On voit, par cet exemple, quelle réserve il fatt apporter dans les tentatives d'extraction de ces aclasis par serve il fatt apporter dans les tentatives d'extraction de ces aclasis par l'acceptant de la consentir l'extraction de les acceptants de la largardir l'ouverture qu'avec la précution de ne pas dépasser la limité des adhérences. Li nonseil plassagerencer adherences. Li nonseil plassagerencer de la largardir de la consentir de l'extraction de la l'extraction de la l'extraction de la l'extraction de l'extraction de la l'extraction de la l'extraction de l'extracti

Laryngite chronique adémateuse (Traitement topique de la). On sait combien peu il faut compter sur les movens internes dans le traitement de la larvagite chronique œdémateuse. On neut, lorsou'il s'agit d'ulcérations synhilitiques du larvnx. aider puissamment, sans doute, à la quérison par une médication spécifique : mais dans ee cas même, l'œdeme exige de prompts secours ; et ceux-ci on ne peut les trouver que dans le traitement topique. Les principaux movens employés sont la scarification. la trachéotomie, l'emploi de la sonde larvagieune et la eautérisation. Les divers procédés de scarification se résument dans l'emploi d'une petite lame fixée à un manche recourbé, manice par la main droito de l'opérateur, tandis que l'indicateur de la main gaucho placé sur l'épiglotte sert de equiducteur. Pour la scarification larvngoscopique, M. Mandl a fait construire un instrument qui se compose d'une canule courbe à olive et d'une tige portant une lame à son extrémité; la partie olivaire est munie do quatre encoches, de manière à loger à volonté dans éhacune une même lame pivotante contenue dans l'olive. Lorsqu'on pousse le manche de l'instrument en avant, on fait sortir la lame de l'olive : en tournant également le manche, on fait exécuter un mouvement de rotation à la lame, de manière à nouvoir svarifier sur nlusieurs points. Une rondelle placée près du manche de l'instrument norte à sa face externe quatre noints creux eorrespondant aux encoches de l'olive, en sorie qu'au moyen d'un petit bouton placé sur la tige près du manehe, et qui correspond à la partie sasillante de la lame, l'opérateur sait toujours, de la manière la plus exacte, le point sur lequel il opère et l'eucoche dans laquelle il doit faire rentrer la partie tranchante.

Toutes les fois que le danger n'est pas trop imminent, M. Mandl est d'avis qu'on emploiera avec grand avantage la eautérisation. Elle lui a parfaitement réussi dans un cas d'ordème. suite de larvagite chronique, avec accès de suffocation violents et répétés, difficulté énorme de déglutition, extinction complete de la voix, insomnie, etc. La solution (d'abord une partie de nitrate d'argent eristallisée sur 8 d'eau, plus tard 1 sur 6, puis, 1 sur 4 et sur 2) fut portée à l'intérieur du larynx même, dunt tuutes les muqueuses étaient énormément infiltrées, et les cordes vocales entièrement couvertes par les replis suné rieurs; au bout de trois on quatre séances, il y avait soulagement, et disparition compléte de l'edeme au bout d'une douzaine de eautérisations. Il est bieu entendu que la larvagite

ehronique, simple ou spécifique, qui a pu déterminer l'œdéme, exige, après la disparition de ce dernier, son traitement particulier. (Gaz. des hépit., juillet 1862.)

Maladic de Bright (Traitement de la). A propos de ec qui a été publié récemment touchant l'action du bain très-chaud contre l'anasarque, suite de néphrite albumineuse, M. le doc-teur Mignot, médecin de l'hôpital de Chantelle, s'est rappelé deux cas traités par lui avec succès, par une médieation, sinon semblable, du moins analogue. Le premier concerne un cultivateur, agé de trente-huit ans, a constitution molle et lymphatique, malade depuis pres de cinq mois, lorsque M. Mignon le vit, en 1815, pour la première fois et cedématié depuis deux mois. L'anasarque était générale; il toussait beaucoup; des rales muqueux aboudants occupaient la partie postérieure des deux poumons; de la une oppression considérable; les urines rares contensient une tresgrande quantité d'albumine, que l'a-eide uitrique précipitait. M. Mignot engagea le malade à entrer à l'hôpital. Là, après avoir essayé les diurétiques, les purgatifs, et, à l'extérieur, les ventouses et les vésicatoires, il songca

à rétablir les fonctions de la neau. qui était partout froide et pâle, sans tendance à la sueur, presque dépourvue de vitalité; dans ce but, il fi convrir tout le corns et les membres d'un cataplasme de pommes de terre bouillies et écrasées avec un pilon. Ce estaplasme général fut renouvelé trois lois par jour ; il avait l'avantage de eonserver parfaitement la chaleur. grace à la compression soigneusement excreée sur lui avec des lambeaux d'étoffes de laine. On dunna, en même temps, des boissons pectorales et quelques juleps pour ealmer la toux et une nourriture légère. Au bout d'une semaine, les sueurs se rétablirent. l'enflure commença à diminuer beaucoup plus vite que la quantité d'albumine contenue dans l'urine. Cependant celle-ei se réduisit à son tour, et, après deux mois, enflure, albumine engouement pulmonaire, tout avail disparu ; la guerison était obtenue. Elle ne s'est pas démentie depuis huit ans, ainsi que M. Mignot s'en est assuré, malgré tous les accidents d'une vie consacrée au travail des champs.

Le même moyen a réussi également entre les mains de notre confrère, eltez une jeune personne de dix-neuf aus, qui, à la suite d'un refroidissement par une pluie battante, avait vu survenir une enflure aux extrémités, à l'abdomen et aux paupières, et de plus une ascite, avee albuminurie. Au bout de trois semaines d'usage des cataplasmes généraux de pommes de terre bouillies et de boissons peetorales et légérement diurétiques, son état s'ameliorait. l'enflure commençait à diminuer sur tous les points, le dépôt d'albumine s'affaiblissait ; en moius de trois mois, la guérison était compléte. (Uni. médic., juin 1862.)

Podophylinm peltatum, Ses propriétés purgatives. Parmi les médicaments nouveaux d'origine américaine introduits depuis peu dans la pratique médicale, M. R. Bentley cite le podophyllum peltatum, dont il retrace une histoire assez complète. Cette plante, que ses earactères rapprochent de la famille des renonculacées, crolt abondamment dans les bois des Etats-Unis et le long des ruisseaux. La partie employée est la racine, qui est éminemment eathartique, et dunt l'action est tout à fait comparable à celle du jalap. Elle paralt agir en exeitant les glandes mucipares de l'intestin, et détermine que abondante expulsion de matières liquides. D'après le docteur Eberle, qui l'a fréquemment employé, le podophyllum agit aussi bien que lejalap, et le doeteur Burgon le trouve préférable dans les inflammations intestinales avec tenesme et tranchées, qui exigent une prompte évacuation des matières. On l'emploie aussi dans les fièvres intermittentes et bilieuses. Pour atténuer certains de ses effets, on se trouve bien de le mêler avee du calomel ou de la crème de tartre. On l'administre en poudre, à la dose de 10 à 12 grains (0,65 à 0,8). Le podophyllum doit ses propriélés à un principe actif, le podophyllin, qui, comme le principe des renonculacees, est volatil et se perd par la dessicuation. Hodgon et Lewis, qui l'out analysé, ont reconnu une grande énergie au podophyllin, et out remarqué qu'il pouvait déterminer une éruption pus-tuleuse du nez et des paupières chez les personnes qui le préparent. Le podophyllin est administré à la dose de 2 à 5 grains (0s,15 à 0s,2), et l'extrait de podophyllum, qui est une préparation tres-usitée aux Etats-Unis, à eelle de 4 à 5 grains. (Pharmaceut, journ. et Gaz. hebdom., juin 1862.)

Rhumatisme (Valeur relative des divers traitements du). Cette communication comprend l'analyse de tous les eas de rhumatisme aigu qui, depuis einq ans, ont été traités par diverses methodes, à l'hôpital Saint-Georges de Londres. Le but de l'auteur, M. Dickinson, a élé de rechercher quel genre de traitement prévient le mieux la complication cardiaque, dans cette maladie, Or, sur 8 sujets traités par les saignées, 5 eurent une endocardite ou une périeardite ; sur 24 traités par le calomel et l'opinm, 6 offrirent la complication d'inflammation eardiaque, Sur 21 traités spécialement par l'opium (et ehez lesquels les bruits du eœur avaient été reconnus normaux avant l'administration de ce remède), il n'y eut pas moins de 14 eas de maladie valvulaire on péricardique. Sur 7 traités exclusivement par le nitrate de potasse, un seul présenta des symptòmes cardiagues. (A cette indication favorable, on peut ajouter eelle du docteur Basham, qui déclare, sur 67 eas de rhumatisme traités par le nitre à haute dose, n'avoir observé que six fois la complication cardiaque.) Sur 62, traités par les alcalins (ei rate, tartrate, acétate ou carbonate de notasse ou de sonde), on a observé, chez 7, des symptômes de maladie du eœur.

La déduction pratique de ces recherches, dit l'auteur, est qu'il est préférable de traiter le rhumatisme en donnant, à courts intervalles, une solution de nitrate, d'acétate, et de bicarbonate de potasse, en quantité telle que le malade prenne, dans les vingtquatre heures, de 40 à 50 grammes des deux derniers sels. 2 grammes d'acétate, avec 4 un 6 grammes de bicarbonate, et 50 centigrammes de nitrate de potasse, est la combinaison qui répond le mieux na but proposé. (Boyal med. and chir. soc. of London, juin 1862.)

### VARIÉTÉS.

De la restauration du nez.

Paratièle des procédés autoplastiques et des pièces de prothèse (1).

IV. Des difformités dues à la destruction partielle des cartilages des narines et de la cloison des fosses nasales.

Lorsque la perte de substance porte scalement sur les cartiliges des unrines, les modifications qui en résultent dans la configuration de ces parties sont peu importantes. Si la difformité était tant soit peu considerable, on y remédierait facilement à l'aide des procédés de la rhinoplastic balérale. Ces opérations sout froç ennues sujourn'hai pour que nons mos y arrêcie.

Il n'en est pas de même lorsque la cloison a été détruite, la pointe du ne s'affaisse et dous autre à la physicionnie un aspect des plus dispracieur, lei plus de tentaire d'autophaite possible et on ne peut recourir qu'il resai d'un nouve probblique. L'examen de ce-point de notre étude est des plus inferessaat. SI les pertes de substance lorrièes exclusivement à la claison des fonces santés sont rares, il un ces pas sainds de la differentié qu'elles déterminer, cur on observe cet affaissement du lobule à la suite de presque toutes les opérations de trinophaite.

Thomas Pennant, er voyageur anglais, qui le premier a fait connaître de Europe la michoe lindiense pour la restauration du nez, nalgré la trièce de sécials qu'il doune sur cette opération, mande d'une façon expresse, que, quand la ciolou mamquait, ou s'appellat par quelque invention ingéniense. Il est fort à regretter qu'il ne mous ait rien dit des moyens mis en œuvre dans ces ces, ni qu'aucom des chirurgies anglais qui excreed dans l'Indo, et ont pu'étuler les divers procédés employès par les rhinoplastes de cette contreraient pas combié cetts leunes. Nons ne comaissons qu'un soul cassi de rièunt pas combié cetts leunes. Nons ne comaissons qu'un soul cassi en retauration de la stillié du lobule du mez à l'aido d'un moyen mécanique ; il est du à N. le professeur al·lues Cougeu.

08s. Affaiscement du tobate du nez, muit de la destruction de la clossor, unage d'une piaque de liége; recittution de la forme de l'organe. — Un monsieur, agé d'environ trente-einq auss, à la suite d'une aucienne vérole mal suignée, vit uno portion de la charpente caritiagineuse et toute la cloison médiane de son nez étre prograssivement détruites par l'uléctrion. Lorque l'affection spécules de la contratte de la charge de l'activités par l'uléctrion. Lorque l'affection spécules qu'en l'activités par l'uléctrion.

<sup>(1)</sup> Suite, voir la précédente livraison, p. 44.

<sup>(4)</sup> Nos lecteurs trouveront de précieux enseignements à cet égard dans l'article de M. le professeur Bouisson que nous avous publié (Bull. de Thérapeutique, 1. XXXII).

cifique fut guérie, il resta une difformité des plus choquantes; los parties molles du nez, n'étant plus soutenues, tombaient vertiealement et obstruaient la large ouverture résultant de la fusion des deux narines et de la destruction do la sous-cloison. Ces résultats furent d'autant plus fâcheux que le malade était doué d'une beauté remarquable ; aussi n'osant plus rentrer dans le monde, ainsi défiguré, il alla se eacher dans un village de la Corse. Trois aus plus tard, des affaires de famille le rameuent à Paris, et l'un de ses amis le conduit à M. Jules Cloquet. Le sagaee chirurgien songea à rendre au nez sa forme normale en créant une cloison artificielle. Pour cela, il fit choix d'une lame de liége bien compact et de couleur rosée, et lui donna la forme et les dimensions de la cloison détruite. Le bord postérieur, un peu épais, fut creusé en gouttière, de façon à prendre un point d'appui solide sur la portion restaute de la eloison, tandis que le bord antérieur vint soutenir le dos du nez et lui restituer sa forme ancienne. Le malade portait toute sa barbo, et en traversant le bord inférieur de la plaque de liége avec un certain nombre de crins de la couleur de la barbe, on cut ainsi un moyen très-simple de fixer le petit appareil; il suffit de coller les crins aux poils de la moustache à l'aide d'un neu de cire. Cet artifice réussit si complétement, que cette personne ne songea plus à sa retraite et rentra dans la société, où M. Cloquet eut de fréquentes occasions de le reneoutrer pendant sopt ou huit ans.

Le résultat de cet essai du sagace professeur ne doit pas être perdu (1), et nous

(1) Ces lignes étaient éerites lorsque nous avons recu l'observation du malade de M. Nélaton, pour lequel M Mathieu a également fabriqué une plaque en gutta-percha destinée à prévenir (fig. 17) l'affaissement du nez reconstitué. M. Legouest nous a appris depuis qu'il avait tenté l'usage du même moven dans un eas de rhinoplastie pratiqué à un militaire qui s'était tiré un coun de fen dans la bouche. lei le problème mécanique était plus complexe, ear la voûte palatine était détruite, et M. Charrière a dù construire une plaque de gutta-percha supportée par un obturateur en métal. D'autres teutatives nous seront sans doute signalées et nous fourniront l'oceasion de revenir sur ee point intéressant de prothèse.



consillates aux chirurgiens qui feront désornais une application de la thirurgiens platie latérale, d'avoir recours à l'emploi du même more, nour prévaire le retrait du lobule du nouveau nez. L'innocutic complète de la tentitive y conve; seudement, au lieu de fixer la pièce de liège à l'âte de critis, nisti qu'a pa le faire M. Cloquet, nous préférerions voir ajouter, à l'extrémité natérieure de la plaque, deux orcet es éliptiques en métal qui prendraient tent print ire d'apri à la face interne des nariess. Les effets de ces ressorts surraient encore pour resultat de s'opposer au rétricésament des nariess. S' l'emploi de ce moyen prollétique était couronné de succès, la rhimoplastic latérale, c'est-à-dire par la méthode français, remplocrait avecun grand avantage la méthod français per méthod français per la méthod français per l

Le corps médical de Lyou vient de procéder à l'inauguration de la statue du professeur Bonaci, qui est érigée dans la cour principale du grand Hôtel-Dieu de cette ville. La prèsence à cette solennité des plus hautes notabilités administratives et judiciaires, celle des administratuers de l'hôpital, ainsi que la veaue de M. le professeur Réston de de M. Marjolin, délégués de l'Académie de médecine et de la Société de chirurgie prouvent combien cet hommage rendu au savant chirurgien juvanisé situit mérité.

M. Adelon, professour honoraire à la Faeulté de médecine, vient de succomber à un âge avancé. Avec ce digne médecin disparalt un modèle de diguité scientifique et professionnelle, un esprit ferme dans le vrai, un cœur tenace dans le juste et le bon.

L'Académic royale de médecine de Belgique vient de nommer membre titulaire daus la section d'anatomie et de chirurgie M. J. Crocq, professeur à l'Université de Bruxelles.

M. Erhmann, médecin du corps expéditionnaire au Mexique, est nommé médecin principal de deuxième classe.

M. Labé, l'ancien libraire de la Faculté de mèdecine, qui a tenu pendant si longtemps et avec tant de probité une des premières librairies mèdicales de Paris, vient de mourir à l'âge de soixante-six ans.

Le concours pour l'internat de l'hôpital de Strasbourg s'est lerminé par la nomination de MM. Wendling, Chanvel et Bernheim.

Le doyen des médeeins de Bruxelles, le docteur Lodewyck, vient de mourir dans cette capitale, à l'âge de quatre-vingt-un an.

Parmi les lauréats de l'Exposition universelle de Londres, nons devons cière tou parteillérement M. Charrière, Loré, Mathieu, Méricaut (instruments de chirurgie humaine et védérinaire); Béchard (bandages et jambes artificiolles) et clauste (fastruments de chirurgie et apparcils chirurgicaux en coucthosis) et clauste (partements de chirurgie et apparcils chirurgicaux en coucthosis) et viciant friere (bandages); Amous et Lami (nazonis castique et modied d'anatomic musculaire de l'homme); Duchems (de Boulogno) (photographies reportental les differents modes d'expression de la physionemis sous l'action d'individual de l'action de l'action

# THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE.

#### De la maladle de Graves, ou goître exophthalmique, et de son traitement.

Par M. le docteur L. Gaos, membre de la Société de médecine et de la Société médicale des hôpitaux, etc.

Depuis que M. Charoot relatait à la Société de liologie, en 1886, el premier fait de cacheix exophitalmique observé en Prance, et profitait de cette occasion pour faire connaître les principaux travaux publiés sur ce sujet par Joes auteurs anglais et allemands; un grand nombre de faits sont venus démontrer que l'affection n'était pas plus rare en France qu'ailleurs, et qu'il suffit que l'attention des observateurs soit évétilés sur un sujet quelconque pour qu'aussitôt les faits analogues se multiplient avec une incroyable rapidité.

En 1837, je citai moi-même, avec quelques détails à la Société, de biologie un cas de cacherie exophthalmique; puis MM. Marcé, llervieux, Fischer en relaterent de nouveaux on tentérent, en résumant des faits anciens, de constituer la pathogénie de cette curieuss affection.

En 1860, Aran, de regrettable mémoire, présentait à l'Académie, sur ce sujet, à l'occasion d'un fait observé par lui, un travail dans lequel il insistait surtout sur la nature de l'affection et sur son traitement.

C'est cette observation qui nous a valu le remarquable rapport que M. Trousseau vient de lire à l'Académic de médecine dans la séance du 15 juillet, et la discussion, non encore terminée, qui ne pourra manquer de jeter un certain jour sur des questions encore tiligieness. Qu'il me soit permis à moi, simple pionnier dans le vaste champ de la science, d'apporter ma petite pierre à l'édifice, et de faire connaîtrece que l'observation de trois cas hien constatés, bien observés, suivis pendant plusieurs années, m'a appris touchant la nature et surtout le traitement du goître exoplithalmique.

Je dis surtout le traitement, car, d'une part, je n'oublie pas que j'écris dans un journal essentiellement pratique, et d'autre part, je suis de cœux qui croient que le but final de notre art est de guérir, et qu'un progrès en thérapeulique vaut bien la découverte d'une nouvelle fibre ou d'une nouvelle cellule.

Rien de plus varié que les noms dont on a, depuis dix ans, dé-

coré la maladie qui nous occupe. Cachexie exophthalmique, procidence anémique des globes oculaires, maladie de Basedow, goitre
crophthalmique, exophthalmie anémique, maladie de Graves; toutes
ces dénominations désignent un même ensemble de phénomènes,
qui pour les uns constituent une entité morbide, pour les autres ne
sont que des symptômes indépendants les uns des autres, et se rattachant tantolt à une affection, tantolt à une autre. Le nom, dit-on,
ne fait rien à la chose; expendant il me parait préférable do ne pas
donner un nom significatif à une maladie encore si peu connue,
et je sornis assez de l'avis de M. Trousseau, de l'appeler z.
Comme cependant estle même désignation pourrait fort bien s'appitquer à plus d'une de nos maladies, je mo rango à la dénomination de maladie de Graves, paisqu'il parait aujourd'hui démontré
que l'illustre professeur de Dublin l'a lo premier hien décrite.

Mon intention n'est pas de faire ici uno monagraphie complète de l'affection, mais je erois utile de décrire les traits principaux qui la caractérisent.

Le symptome qui, en général, attiro le premier l'attentiou du malade ou de ses protesses, est une suillie plus ou moins prononcée des globes ocidaires qui déveinent extraordinairement brillants. Ce phénomène se produit lentement, graduellement; même lorsqu'il a pris un développement considérable et que les yeux parissent classés hors de leur orbite, il ne s'accompagne en général d'aucun trouble de la vision, la pupille reste mobile. La physionomie en est au contraire modifiée, et prend une expression d'égarement toute puritenlière.

Bientit vient se joindre à ce premier symptôme un développement plus ou moins considérable du oou, par le fait d'un accroissement die la glande thyroïde, d'un goûre. C'est ordinairement le lobe droit de la thyroïde, d'un goûre. C'est ordinairement le lobe droit de la thyroïde qui acquiert le plus grand volume. Ce goûre peut aller jusqu'à gêner considérablement la respiration, et dans un des faits que j'ai observés, cette dyspuée n'était nullement rapportée par le malade à sa véritableeause. De même que l'exophthalmie, le goûre est sujet à des variations de volume plus ou moins mavquées. Le plus souvent les deux symptômes augmentent en même temps, en général sous l'influence d'une émotion vive, d'une fatigue, d'une circulation suractivée, pour diminuer do nouveau graduellement et simultanément.

Enfin, le système circulatoiro présente à son tour des symptômes qui font rarement défaut et qui consistent en une accélération toute spéciale de la circulation, avec nalpitations qui, tantét hornées à la région cardiaque, se font quelquefois sentir sur tous les points de l'arbre circulatoire, et en particulier dans la Immeur thyrof-dienne. Ces palpitations retentissent souvent dans le dos, dans la numto et peuvent provoquer des accès de suffocation pénibles. L'ausculation du ceur fait entendreun souffle systolique, qui tantôt n'existe qu'au premier temps, tantôt couvre le second, souffle qui s'étend dans les vuisseaux du cou, et y est même plus intense que dans le cour. Mes observations me permettent d'affirmer que cos symptomes cardiaques ne dépendent nullement, au début du moins, d'une lésion organique persistante du cour; ils me paraissents es rapprocher bien plus de ceux qu'on observe souvent dans l'hystérie ou dans l'anémie.

A cité de ces symptômes dominants, de ce que M. Trousseau a nommé la triade symptomatique de la maladie de Basedow, il en est d'autres non moins importants, qui ne doivent pas être passés sous silence, el qui paraissent plaider en faveur d'une cause générale, obseure assurément, que nous chercheros à spécifier.

Nous placerous en première ligue des accidents franchement, nerveux, je dirai même psychiques, et qui consistent en une perversion du carnetère. Les malades deviennent inquiets, colères; lie moindre retard, la moindre contradiction los excitent; leur humeur s'altère, et ces bizarreries de caractiero vont quelquefois jusqu'à l'Ipypocendrie. Nous avons aussi noté l'insomnie dans deux cas.

Bientôl les fonctions digestives s'altèrent à leur tour; on voit survenir des diarrhées, des vomissements, mais surtout une exagération de la faiur, qui constitue une véritable houlimie of frappe d'autant plus qu'à cette période de la maladie les malades majressont souvent d'une manière extraorlinaire. Cet amaigrissement est, à mon avis, un trait important de l'alfection et s'observe, comme nous le verrons bientôt, tout aussi hien chez les malades qui n'ont pas pris d'iode que chez eeux qui ont fait usage de ce médicament.

Il n'est pas rare non plus de voir survenir une toux opiniàtre, fatigante, saecadée, revenant par quintes et pouvant s'aecompagner d'nne oppression considérable, d'une véritable orthopnée.

Chez la femme, les fonctions utérines sont ordinairement troublées, mais ces troubles ont en général précédé l'apparition des autres symptomes. Si l'aménorrhée a été souvent notée, il est copendant des cas où les premiers accidents ont consisté en de véritables ménorrhagies, ayant laissé après elles un état profondément anémique.

On a encore signalé d'autres hémorrhagies, telles que des hé-

morrhagies méningées (Hirsch), des hémoptysies ou des entérorrhagies.

Voilà, aussi brièvement que possible, les symptômes nombreux, bizarres, inexplicables pour plusieurs, qui, se trouvant réunis plus ou moins au complet chez un certain nombre de malades, ont dû naturellement éveiller l'attention des observateurs.

La marche de la maladie est en général lente, progressive, et, chose remarquable, sujette à des paroxysmes qui obligent quelquefois de recourir à l'emploi de moyens chirurgicaux. C'est ainsi que la gêne de la respiration peut quelquefois nécessiter la trachéotomie.

M. Trousseau a observé une forme aigué rapide, qui paraît constituer l'exception.

Je ne quitterai pas ce qui a rapport à la marche de la maladie sans indiquer brièvement que l'ordre d'invasion des principaux symptômes n'a rien de fixe. Cependant on peut, je crois, établir comme règle générale, que plus ou moins longtemps avant que le aplute ou que l'exophitalmie ait attile l'attention, les malades accissaient déjà des troubles de la circulation des palpitations ; que fixe eux déjà la circulation présentait une accélération inaccularie. Le plus souvent ces symptômes avaient été précédés de pertes sanguines, de diarrhées, de troubles gastriques, d'accidents nervux, pais seulement les yeux devenaient sailants, et le goître apparaisasit. Dans tous ces cas, ou presque tous, ji y avait état anémique ou chlorotique plus ou moins marqué.

Si maintenant nous cherchons à établir à quelle classe de maladies doit être rapporté l'ensemble symptomatique que nous venons de décrire, nous nous trouvons, nous devons le dire, dans un assez grand embarras.

Les auteurs qui nous ont précédé ne sont en effet nullement d'accord sur ce point. Les uns nient entièrement que ces symptomes constituent une entité morbide et les considèrent comme la conséquence, tantôt de l'anémie, tantôt de l'albuminurie, tantôt d'une lésion organique du cœur. Ceux qui y ont vu une maladie nouvelle ayant droit à prendre rang dans le cadre nosologique, Pavaient, comme l'indiquent les noms qu'ils lui ont donnés, rangée dans les cachexies (cachexie exophthalmique, exophthalmos cachextique), à cause du profond état de débitiation et d'amaigrissement dans lequel tombent les malades qui en sont atteints. De nos jours, grâce sans doute à un traitement plus rationnel, des faits nombreux de suérison ont amené à considérer l'affection comme

citant sous la dépendance directe du système nerveux. Dirons-nous pour cela que Janénie n'en est qu'un épithenomène, qu'elle n'est que consécutive? nous ne le pensons pas. Ne sait-on pas que le sang est le modérateur des nerfs, et ne vorons-nous pas tous les jours des phénomènes essentiellement nerveux suscéder à des causes puissantes de débilitation. Si l'hystèrie peut engendrer la chlorose, n'est-il pas plais fréquent de voir la chlorose negendrer l'hystèrie.

Nous pensons done que la maladie de Graves existe comme entité morbide. Les faits nombreux, bien étudiés, que possède aujourd'hui la seienee ne peuvent, je erois, laisser auenn doute dans l'esprit à cet égard. Elle est une affection nerveuse, une névrose, qui, neuf fois sur dix, reconnaît pour point de départ l'anémie ou la chlorose. C'est par l'intermédiaire de l'appareil vaso-moteur que se produisent les paroxysmes singuliers qui s'observent dans le système circulatoire, je le veux bien ; mais le point de départ de la perturbation nerveuse n'en est pas moins dans l'état ou dans la quantité du sang. Que si on m'oppose les phénomènes congestifs qu'on observe, je répondrai que rien n'est plus fréquent que les eongestions chez les anémiques, et que loin d'infirmer ma manière de voir, cette considération la confirme, au contrairo. L'appétit exagéré ne prouve pas davantage, car ce n'est pas la quantité des aliments qui nourrit, et dans la maladie de Graves cette augmentation de l'appétit coïncide toujours avec un amaigrissement excessif, preuve palpable du défaut de nutrition

de serai bref en ce qui concerne le diagnostie de l'affection qui m'occupe. Cependant il est un point du diagnossie différentiel qu'il me parait urgent de traiter, puisqu'il a donné lieu à une discussion intéressante au sein de l'Académie de médecine; et je dois avouer que j'ai été detonné d'entendre M. Trousseau, dans ses belles leçons à l'Hôtel-Dieu, dire « qu'aucune maladie ne peut être confondue ave avec legoitre exophthalmique. » Et l'éoisse nocatitutionné, qu'en faites-rous ? N'avez-rous pas vous-même déclaré que M. Rilliet avair pris pour de l'foisisme eq qui n'était, à vos yeux, que du goitre exophthalmique. Or, l'iodisme existe, on ne peut le nier, alors même qu'on pourrait peut-être, dans certains cas, l'explique autrement que ne l'a fait M. Rilliet donc on peut le confondre avec le goitre exophthalmique, et c'est à les différencier que nous allons nous appliquer un moment.

La confusion, il est vrai, ne peut avoir lieu que lorsque les deux conditions suivantes existent réunies : 1° que le goître exophthalmique soit encore au début, ou assez près du début, pour qu'il n'ait pas encore son caractère le plus tranché, l'exophthalmie, et 2º qu'on ait administré l'iode. Alors, nous l'avons dit, il n'existe que des symptômes vagues, peu prononcés du côté de la circulation et du système nerveux. Ce sont des palpitations, les yeux sont brillants, le caractère est devenu irascible, il v a de l'insonnie et un commencement de goître, nour leguel on a administré l'iode à doses fractionnées, puisqu'il est prouvé, par la longue expérience des médecins genevois, que c'est à petites doses qu'il agit le mieux. Sous l'influence de ces doses minimes d'iode, vous voyez le goître disparaître en quelques semaines. Bien des mois après, vous revoyez votre malade ; il a alors le nouls à 120, les veux à fleur de tête ou même au delà, il a maigri d'une manière effroyable. Est-ce là de l'iodisme? Non, mille fois non, c'est l'évolution de l'affection qu'il nortait alors que vous lui avez administré l'iode ; c'est la maladie de Graves. Les accidents seraient survenus, et bien des faits le prouvent, alors même que le malade n'aurait pas absorbé un atome d'iode. Mais parmi les observations que contient le mémoire de Rilliet et que l'ai lues avec intérêt, il en est plusieurs qui, trèscertainement, n'ont rien de commun avec la maladie de Graves. Dans ce cas, l'ordre d'apparition de ceux des symptômes qui se rapprochent du goitre exophthalmique est inverse. Ce sont, en généval, les symptômes d'irritation des muqueuses qui ouvrent la scène et qui persistent bien longtemps avant qu'on voie survenir l'amaigrissement, les symptômes névropathiques et enfin l'accélération du pouls et les palpitations.

De plus, signe très-importent à mes yeux, ces symptômes apparaissent pendant l'administration de l'iode et disparaissent requidement dès que l'économie ne repoit plus d'iode, tandis que dans le goitre exophthalmique on voit s'écouler souvent un temps considérable depuis la cessation de la médication iodée avant que ne surriement de nouveaux symptômes.

C'est iei le lieu de placer l'observation d'un malade que je traite depuis plusieurs sannées et pour lequel j'ai, à plusieurs reprises, de-mandé les consiels de mon excellent maître, M. Trousseau. Chose remarquable, ce fait est pour M. Trousseau comme pour moi un très-heau eas de goitre exophthalmique. Eh bien, aux yeux du monde, de l'entourage de mon malade, tous les accidents surrenus depuis deux ans sont les suites des 30 centigrammes d'iodure de potassitun qu'il a absorbés en deux mois. Et je ne parviens plus à faire acceptère e médicament à d'autres membres de la famille l

Voici ce fait :

M.  $X^{ese}$ , âgé d'une quarantaine d'années, de bonne et robuste constitution, habitant Paris, a toujours joui d'une excellente santé. Le 20 avril 1829 il viet me consulter, se plaiguant d'une toux opinitre, fatigante, revenant par quintes, principalement au moment du coucher et pendant la nuit, et s'accompagnant d'une oppression telle, qu'il est presque chaque muit contraint de se lever et d'ouvrir sa fenètre. Cet état, que M.  $X^{***}$  qualifiait du nom de grippe, dure déjà depuis plusieurs semaines.

Je fins frappé de l'expression singulière des yeux de M. N°es, et trouvai que les globes oculaires étaient plus saillants que d'ordinaire. Le pouls est vif, accélèré. L'auscullation de la poitrine ne me fournit, d'ailleurs, aucun signe morbide, l'état général est excellent, l'embopoint normal, l'appétit prononcé. Je priai M. X''' d'enlever sa cravate et constatai une déformation énorme du cou : la saillie formée par le laryux, vulgo la pomme d'Adam, était fortement dévice à droite et natut, et maintenue dans cette position par une tumeur dure, inégale, siégeant au-dessus du hord supérieur du sternum et s'enfonçant derrière est os; le cou était volumineux à sa partie inférieure, principalement à droile, et les museles sterno-cléido-mastoidieus reponsés en avant par le dévoloppement de la glande thryoïde.

Sailie des gloles oculaires, tuméfaction de la glande thyroïde, accélération de la circulation, voila bien l'ensemble des symptômes constituant la cachesie exophthalmique. de jugeai qu'en présence des symptômes graves occasionnés par le goitre, l'important, pour le moment, était de diminuer le volume de la glande thyroïde, et je prescrivis à M. X<sup>\*\*</sup> l'iodure de potassium, intus et extra; intus, au moyen des pilules suivantes, fréquennment employées à Genève, savoir : chaque soir, une pilule contenant l's milligrammes d'iodure de potassium; extra, ca n'aissul porter constamment autour du cou un sachet de soie contenant environ 50 grammes de la poudre suivante :

| Eponge torréfiée    | 100 grammes. |
|---------------------|--------------|
| Iodure de potassium | 10 grammes.  |
| Poudre de gayac     | 200 grammes. |

Réduisez en poudre fine et tamisez exactement.

Dès la seconde semaine de ce traitement, les troubles de la respiration avaient essé; an hout de deux mois le goitre avait complément disparu; il ne restait plus qu'un peu de gonflement de la partie latérale droite du cou. Je cessai à ce moment tout traitement. Pendant les mois de juillet et d'août, M. X\*\*\*, qui avait conservé son embonpoint, et dont l'appétit avait plutôt augmenté que diminué, fit un séjour en Alsace et en Suisse; à son retour, je constatai le parfait état de sa santé.

En décembre suivant, après être resté plusieurs semaines sans revoir M. X\*\*\*, le tencoutrai dans la rue et fus alarmé de l'amaigrissement survenu chez lui; il n'était plus que l'ombre de luimême. Il me dit cependant que sa santé était toujours bonne, mais qu'outre un appétit de plus en plus prononcé, il ressentait parfois des faims caniines, qu'il était forcé de satisfaire à l'instant, sous peine de tomber dans un état de demi-syncope. Le goître n'a pas reparu, la circulation reste calme, les yeux ne sont pas plus sailants qu'a printemps. Le lendemain j'examinai le thorax, je fis analyser les urienses, je ne constatai aucun autre symptôme morbide.

Cet dat dura jusqu'au 28 mars 1809; ce jour, M. X<sup>\*\*\*</sup> vint me demander s'îl devait reprendre son traitement, son goitre lui paraissant augmente de nouveau. Je constatai, en effet, que la glande thyroide faisait une saillie assez prononcée au-dessus da hord libre du stermm je le pouls est de nouveau précipile. Du reste, la santé se maintient bonne, il n'existe ni essoufflement, ni oppression, ni affaiblissement; j'ai donc fait reprendre les pitules iodurées, avec l'intention de commencer, dès que la saison rigoureuse serait passée, l'hydrothérapie qui, dans un cas analogue, m'avait rendu des services inespérés, (Voir Gaz. méd. de Paris, 1857.)

Cette seconde administration de l'iode ne fut suivie d'ancun accident. M. X\*\*\* ne prit en tout que cinquante pilules, soit wingt-cinq centigrammes d'iodure de potassium en cinquante jours. Le goitre ayant presque entièrement disparu, je cessai dereche! toute médication; pendant l'été de 1860 M. X\*\* prit un grand nombre de bains froids, passa plusieurs mois à la campagne et n'accusa aucun malaise.

Le 5 janvier 4861, M. X\*\*\* se plaint de nouveau de désordres variés, entre autres d'une séchersse extrême de la bouche, d'un manque absolu de salive, d'une irritabilité nerveuse excessive, de boulimie, de défaillances dès que son repas se trouve retardé de quelques minutes seulement. Son sommeil est agité; il n'existe néamonism i oppression, ni ambélation. La maigreur a acquis les dernières limites du possible; le pouls bat labituellement de 130 à 140 par minute. Le goltre est peu prononcé, l'exophthalmie moindre qu'il y a un an.

Reconnaissant que le traitement iodé, tout en fayant diminué

manifestement le goître à deux reprises, n'avait nullement améliore l'état général, et rencontrant dans mom malade une grande répulsion pour le traitement hydrothérapique que je lui conseillais de commencer immédiatement, je demandai l'avis et l'appui de mon excellent matier et ami M. Tousseau. Nous constatâmes ensemble les symptômes déjà mentionnés; nous constatâmes également l'absence de souffle dans la thyvoide, et la rapidité effrayante des battements du cœur. Le traitement instituté consista en une douche froide de trois minutes de durée tous les jours, et dans l'usage journalier d'une infusion de 30 centigrammes de digitale dans un litte d'eau.

Au bout de peu de jours le pouls était descendu à 100, puis à 90. L'état nerveux était considérablement amendé; je baissai la dose de la digitale à 25, puis à 29 centigrammes. Le 5 mars, le pouls ne battait plus que 76; le 29, les pulsations étaient descendues à 70. La digitale fat alors complétement supprimée et, pendant tout le cours de l'été, elle ne fut plus reprise que pendant une huitaine de jours chaque mois. L'hydrothérapie fut continuée saus un jour d'interruption, du 21 janvier au 10 novembre. L'état général \*améliora rapidoment; en août déjà l'emboupoint avait reparv., et, sauf un légre exophthalmos et une saillie très-peu marquée de la glande thyroide du côté droit du cou, la guérison pouvait être considérée comme radicale.

Le 15 décembre cependant, saus aucune cause appréciable, le goître prit rapidement un volume considérable, et le 17 déjà survenait de l'oppression pendant la marche, une gène très-prononcée dans la respiration, une rauctié remaquablle de la voix, de la toux; le pouls hatait de nouveau 100 à la minule, le sommeil était agité et pénible. Après avoir, de nouveau, pris l'avis de M. Trousseau, nous faisons rependre la digitale d'une mainère continue et faisons appliquer sur le cou des compresses froides d'alcool saturé de taunin

Le 15 janvier, le pouls avait repris un rhythuse normal, mais il n'y avait encore aucun changement dans l'état de la glande thyroïde. En mars M. X\*\*\* cessa l'emploi de la digitale, continua ses compresses au tannin et reprit l'hydrothérapie qu'il continua jusqu'en juillet dernier. J'aurias voulu reprendre l'usage de l'iodure de potassium, mais M. Trousseau, consullé, n'en détourna.

Aujourd'hui 6 août l'état est le suivant : exophthalmie peu marquée, gottre aussi volumineux qu'en janvier, oppræssion nulle, voix normale, pouls à 80, état général excellent, appétit et fonctions digestives normales, embonpoint modéré. On le voit, de tous les symptômes, le poirre, qu'a vait cédé avec une merveilleuxe rapidité à l'iode, est aujourd'hui le symptôme le plus saillant et qui résiste à tous les autres moyens employés pour le combattre.

Les lignes qui terminent cette observation me conduisent directement à parler du traitement de la maladie de Graves, et je tâcherai d'être bref.

Le traitement doit être la conséquence de l'idée que nous nous aisons de la maladie. Or, la maladie de Graves étant pour nous uno névroso, le plus ordinairement sons la dépendance d'un état général d'anémie, il en résulte que nos moyens doivent être dirigés dans le but de modifier le système nerveux et la circulation.

Dans tous les cas où l'anémie domine, je n'hésite pas à administrer les martiaux, et je dois dire que je n'en ai encore obtenu que de bons elfets. En raison même de la présence du goltre, c'est à l'iodure de fer que j'ai recours. Je n'ai jamais vu survenir les accidents dont parle M. Trousseau.

Mais nous possédons dans l'hydrothéropie un moyen qui me paralt d'autant mieux indiqué dans la maladie de Graves qu'il ngit, tout le monde le sait, tant sur le système nerveux qu'il peut, suivant la manière de l'administrer, stimuler ou calmer, que sur le saug qu'il règénère en activant toutes les fonctions d'assimilant. C'est donc à l'hydrothérapie qu'il faudra recourir toutes les fois que nous pourrons le faire. Tous les observateurs paraissent aujourd'hui d'accord sur ce point.

La digitale agit souverainement pour calmer la suractivité du système circulatiore, et comme M. Trousseau, j'ai vu souvent le pouls baisser graduellement sous l'influence de ce médicament et tomber quelquefois de 120, 130 à 70 et même au-dessaus. Aussi n'ai-jepas et épe et étomé de lire dans le travail de M. Charcot (Gaz, heb., 1820, p. 218) : « Une autre remarque importante à signaler, c'est que la digitale paraît lêtre impuissantée àmodérer les batements du cœur et à en diminuer le nombre ». Chez deux de mes malades Peffet du médicament à été, au contraire, merveilleussement promot,

L'exophthalmie exige rarement un traitement local; cependant il peut être quelquefois utile d'y appliquer quelques compresses astringentes ou émollientes, suivant les cas.

Mais je n'en dirai pas autant du goirve, qui, par son volume, son dévellest done utile, souvent urgent, de combattre spécialement ce symptôme, et malgré l'espèce d'anathème dont il a été frappé, je maintiens que le remède par excellence est l'iode. Sous ce rapport, je ne fiss aucune différence entre le goître ordinaire, endémique, et le

gottre exophthalmique, et je considère même l'iode comme agissant encore plus efficacement contre le second que coutre le premier, ce qui s'explique anatomiquement par ce fait que le gottre exophthalmique est tusjours une hypertrophie simple de la glande avec un développement exagéré du système vasculaire, hypertrophie que l'iode combai à merveille, tandis que, parmi les goitres endémiques, il en est qui, par leur structure, résistent nécessairement à tous les movens médicaux.

L'iode fait donc promptement disparaitre le goître dans la maladie de Graves; ¿ cest la un fait incontestable et, je crois, incontesté. Mais cette disparition du goître es-telle une circonstance favorable et désirable? Voilà où commencent les divergences. Pour moi, je dirai: Oui, le goître doit être combattu, parce qu'il pent amener des accidentes graves et nécessiter une opération qui, dans ce cas, présente les plus grandes difficultés et les plus grands dangers, la tracheotomie; et puisque l'iode fait disparaitre le goître, il faut emplover l'iode.

Est-ce à dire que l'emploi de l'iode soit toujours sans danger dans ce cast je n'oserais l'affirmer, car je crois à l'iodisme; mais s'il survient des accidents, nous serons toujours à même de les combattre et d'en triompher. Je donne donc l'iode; je l'ai employé dans les trois cas qu'il m'a été donné d'observer, et je le déclar, le ne l'ai va maneer aucum accident, car je ne suis pas assez crebule pour rapporter à ce médicament l'évolution normale de la maladie de Graves, et des accidents survenus six mois après la cessation de son emploi.

Il est certainement des cas où l'iode administré avec grande précaution, à doses tres-faibles, conte le goitre exoplubalmique ou medémique a été rapidement suivi des symptômes que Rilliet a si bien décrits dans son mémoire. Prévost, dont tous ceux qui l'ont connu appréciaient la haute expérience, admettait que c'est la trop rapide disparition du goitre qui est la cause de ces accidents. Je ne me permettrai pas, avec M. Troussean, de traiter de misserie une opinion défendue par un homme de la valeur de Prévost, d'autant moins que Prévost n'est pas le seul qui ait d'enis cette opinion.

Röser, dont malheurensement je n'ai pu jusqu'ici me procurer le travail in extenso, et dont je cite les opinions d'après la Gazette hebdomadaire (1800, p. 1933), admet une cechezie goitreuse, qui serait elle-même consécutive à la résorption partielle d'un goitre plus ou moins volumineux; c'est à cette cachesie qu'il rapporte les accidents attribués à l'iode. En effet, il n'a jamais vu survenir ces accidents que dans les cas où l'iode avait eu pour résultat de faire disparaître rapidement, en quelques jours, un goitre; tandis qu'il a observé les mêmes accidents chez des individus n'ayant jamais pris un atome d'iode à l'intérieur, et dont le goitre avait disparu sous l'influence d'un séton, par exemple.

Si nous rapprochons de ces faits les accidents survenus, en chors du traumatisme, après l'extirpation ou la ponction des goîtres cystiques, si enfin nous reconnaissons que les fonctions de la glande thyroide nous sont à peu près complétement inconnues, ne pouvons-nous pas, sans être taxés de nicis, admettre que disparition prompte d'un goître, c'est-a-dire de la glande thyroide, peut entrainer des accidents. C'est ainsi, pensons-nous, qu'on peut expliquer une partie des faits que Riilliet a rattachés à l'iodisme constitutionnel. Nous ne voyons pas pourquoi la disparition de la thyroide ne samrait amener des accidents, alors que nous voyons des organes réputés jusqu'ici encore moins importants être la cause de maladies tève-graves, les capustes survenales, par exemple, par exemple.

Malgré ces accidents possibles, nous n'hésitons pas à douner l'iode, alors que le goitte nous paruit réclamer un traitement spécial et direct. Nous le dounons intus et extra. Intus, d'après la formule usité à Genève: l'iodure de potassium à la dose de 5 milligrammes par jour. Un mois de traitement, c'està-dire 15 centigrammes d'iodure suffisent pour faire disparaître un goitre volumineux. Extérieurement, nous employons les sachetis iodes, dont la formule extreproduite dans inon observation. Cette formule appartient à mon maître M. Trousseau, et m'a fourni d'excellents résultats, bien supérieurs à ceux que donnet les ponmades joudrées.

Je ne rejette pas pour cela les autres moyens, et en particulier la glace sur le cou, voire même la saignée; mais ces moyens ne sont indiqués que dans les paroxysmes ou alors que le danger d'asphyxie est imminent. Ils deviendront d'un usage moins fréquent quand on aura reconun que les craintes qu'inspire l'iode dans la mahadie de Graves sont le plus souvent chimériques, et ne doivent pas empêcher le praticien de s'en servir en en surveillant l'emploi.

J'ai fini, car je crois inutile de reproduire ici l'observation que j'ai lue à la Société de biologie, et qui se trouve tant dans les mémoires de cette Société que dans la Gazette médicale de l'aris (1857), Quant au troisième fait dont j'ai parlé, j'attends quo la guérison soit encore plus complète pour en faire l'objet d'une communication nouvelle.

## THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE.

Règles pratiques de l'administration du chloroforme (').
Par M. le docteur Ilzangort, professeur agrégé à la Faculté de médecine

de Strasbourg.

Aer pabulum vite.

Règles pour l'administration du ehloroforme. Quelles sont les dispositions à prendre quand on veut chloroformer un malade?

La chambre où l'on veut opérer et chloroformer le malade doit étre spacieuse, bien éclairée et pouvant donner un accès facile et large à l'air, qui souvent a besoin d'être renouvelé. Le malade doit être à jeun si l'opération se fait le matin; si elle se fait dans la journée, le moment de celle-ci doit être assez éloigné du dernier repas pour qu'on puisse présumer que les aliments ont subi la digestion stomaçale et que la pâte chymeuse a déjà quitté la cavité ventriculaire.

Il est nécessaire de rassurer le moral du malade aussi bien sur les suites de l'opération que sur celles du chloroforme. Le bruit des iusuccès, ou plutôt des malheurs qui sont arrivés à la suite de l'administration du chloroforme sont souvent parfaitement connus des malades et ils en sont plus ou moins impressionnés ; ils ont donc besoin d'être rassurés. Quelquefois, ils se présentent avec ce faux courage, cette jactance sous laquelle s'abrite une profonde terreur. C'est au chirurgien à saisir ces nuances et à y appliquer le remède moral le plus convenable; une longue pratique met à sa disposition des moyens sûrs et variés. Il est le plus souvent nécessaire, quand on a affaire à des malades intelligents, de leur expliquer les principaux effets primitifs du chloroforme, afin que, quand ils les éprouvent, ils n'en soient ni surpris ni troublés. Cette préparation morale à la chloroformisation est presque toujours le préliminaire nécessaire de l'opération, il y apporte une grande simplification. Une précaution importante consiste à choisir le moment où l'estomac est à l'état de vacuité, soit en disposant les choses de manière à chloroformer le malade à jeun, ou bien à s'éloigner assez du dernier repas pour être sûr que l'estomac a déjà évacué le produit de la digestion.

Il est indispensable de mettre le malade dans la position horizontale, la tête légèrement élevée.

L'avantage de cette position est si grand, qu'il n'est personne qui

<sup>(1)</sup> Suite, voir la livraison précédente, p. 55.

ne la recommande par un grand nombre de motifs très-fondés, que nous croyons superflu d'énumérer; nous ne ponrrions que répéter tout ce qui a été dit avec raison à cet égard. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire ou avantageux de placer les malades sur un plan incliné où la têto occupe la partie déclive, ainsi que nous avons vu que cela se pratique dans quelques services chirurgicaux; l'inconvénient de cette situation, qui produit une véritable congestion oérébrade, n'est-rachtéé par aucun avantage, attendu que le siège des accidents est ailleurs que là où il est supposé par ceux qui ont adopté cette attitude.

Le malade doit être débarrassé de tous les liens qui, exerçant uno constriction quelconque autour du con, de la noitrine et de la taille, seraient de nature à gêner le retour du sang vers la poitrine et la liberté des mouvements inspiratoires, tant de la cage thoracique que du diaphragme, Il est même nécessaire que la poitrine et l'abdomen puissent être facilement découverts. Quand on opère sur des femmes, ces précautions peuvent facilement être prises sans que leur pudeur soit offensée; quand on doit opérer sur les parties sexuelles chez les femmes, et que l'assistance doit être nombreuse, ainsi que cela arrive quelquefois, notamment dans les cliniques obstétricales, il y a quelquefois avantage à ne laisser pénétrer l'assistance dans la salle d'opération que quand la malade est endormie. Cette précaution est souvent nécessaire aussi en ville : jusque-là. la malade reste seule avec l'aide chargé de la chloroformisation et le chirurgien, qui suffit dans la plupart des cas pour maintenir la malade dans ses mouvements, pendant la période d'excitation.

Quand on a affaire à des sujets vigourcux, habitués aux boissons alcooliques, il est bon que plusieurs aides se tienuent à proximité de la table à opération pour être prêts à maintenir le malade si besoin en était. On aura soin de tenir d'oignés de la table les instruments tranchants ou autres, contre lesquels le malade pourrait se blesser pendant la période d'excitation; les maius des aides ne doivent rien tenir dans ces moments, pour être prêtes à maintenir le malade avec toute la vigueur nécessaire. Il est plus important qu'on ne le croît do ne pas opérer le maintien préventif du malade; tonte idée de contrainte dévient pour lui un sujet d'inquétude et de trouble, qui prend de graves proportions au moment où l'intelligence commence à se trouble; il est important d'éviter ce contre-temps, Il est utile aussi de se prémunir do deux instruments dont l'emploi peut devemir nécessaires une spatule en acier pour ouvrir la bouche et desserrer les dents, en cas de spasse prolongé des élévateurs de la desserrer les dents, en cas de spasse prolongé des élévateurs de la

màchoire inférieure et de la glotte; 2º un'anneau métallique recouvrant la première phalango du médius, afin de la préserver de l'action des dents qui peuvent gravement endommager la phalango. Dans los cas où le spasme de la màchoire ost énergique et prolongé, il et nécessaire, aimsi que nous lo verrons plus loin, de maintenir le doigt dans la honche pour soulever la langue, ou plutôt pour en ramener la base en avant. Le doigt de l'aide chargé de la chloro-formisation ayant été mordu gravement par plusieurs malades chex lesquels il avait été urgent de tenir ainsi la langue éloignée de la paroi postérieure du pharyax, cet aide a en l'idée d'en protégor la première pilanlange au moren d'un anneau en maillechort, qui le recouvre comme d'une cuirasso. La longueur et la largeur de cet auneau doivent être proportionnées à l'étendue de la phalange du doigt sur lequel il doit être appliqué.

Quel est le mode d'administration du chloroforme qu'il faut préférer?

Deux modes d'administration so disputent la faveur des chirurgions, colui par le mouchoir ou la comprosse pliés en rosette, et celui par l'appareil si ingénieux do M. Charrière. Nous ne nous occuperous que de ceux-ci, les autres étant à peu près abandonnés (<sup>3</sup>).

M. Robert a dit, et on eeci nous partageons ploinement son a vis: α f° Il faut que la respiration soit toujours libre et se fasse le plus largement possible, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le nez et la bouche pour le nassace de l'air:

« 2° Il faut que l'on puisse graduor à volonté la concentration des vapeurs chloroformiques ;

« 3° Il fant renouvoler constamment l'air dans l'apparoil, afin d'éviter autant que possible toutes les chances d'accidents. »

Nous tenons pour très-lons ces préceptes; ils vont nous servir à établir contre M. Robert la supériorité du mode d'administration du chloroformo par le mouchoir, ou plutôt par la compresse sur celui par l'appareil. Disons d'abord comment nous disposons la compresse.

Elle doit avoir une longueur de 60 centimètres et une largueur de 10 centimètres, le linge étant plié en deux, suivant sa largeur. La compresse mesure, en réalité, 20 centimètres de largeur; tenue par

<sup>(</sup>i) Je ne comprends pas que sérieusement on ait pu présenter à l'Académie un mode d'administration du chioroforme consistant à introduire cet agent par une narine, l'air par l'autre. Nous ne perdrons pas notre temps à réfuter une semblable propositique.

la main gauche, elle est roude lâchement autour de celle-ci, de manière à ce qu'elle fasse un peu plus de deux tours, afin que le chef initial intérieur et le chef terminal extérieur puissent être fixés par la même épingle. Ceci terminé, la main droite prend le bord libre de la compresse entre les doigts, de manière à le froncer et le réunir en un bourrelet; il en résulte une rosette, dont le diamètre supérieur mesure environ 10 centimètres, et qui a environ 5 centimètres de profindeur, dont le fond, tenu par les doigts, est en raison des plis qui le constitueut parfaitement apte à s'imbiber et à constituer un réservoir de chloroforme, et dont les hords rigides, susceptibles de rocevoir des formes diverses, servent de pavillon d'exparaison destiné à donner une direction déterminée aux vapeurs.

La vue de cette compresse n'a rien d'effravant pour le malade, ce qui n'existe pas pour l'appareil, qui l'impressionne toujours plus ou moins; elle permet au chirurgien qui administre le chloroforme de suivre avec facilité et exactitude les mouvements du malade dans la période d'excitation, ce qui est souvent difficile et embarrassant avec l'appareil; elle permet mieux qu'avec l'appareil d'assurer la liberté de la respiration, et, ce qui est plus important encore, de la surveiller avec la plus grande attention, ce qui n'existe pas au même degré pour l'appareil; elle n'impose au malade aucune contrainte, ce qui est plus essentiel qu'on ne pense. Elle permet de graduer à volonté, comme avec l'appareil, la concentration des vapeurs chloroformiques, mais plus simplement et plus facilement qu'avec l'anneau de l'appareil Charrière, et cela par le simple rapprochement ou l'éloignement de la compresse des voies respiratoires, par l'imprégnation plus ou moins grande des plis de la rosette par le liquide anesthésique. L'air ne se renouvelle-t-il pas dans l'emploi de la compresse avec la plus grande facilité? Bien plus, et ceci est l'avantage exclusif de la compresse, l'air inspiré par les malades n'est point obligé de passer par des tuyaux, par des trous, ce qui exige un certain effort, si petit qu'il soit, qui gêne toujours la pleine et entière liberté de la respiration. Enfin, la surveillance la plus exacte de l'acte respiratoire se fait avec la plus grande facilité, et cette surveillance n'est pas aussi simple qu'on pense ; elle constitue la chose principale, la chose capitale dans la chloroformisation, car si l'air n'entre pas en suffisante quantité dans les voies respiratoires, ou si son entrée est arrêtée par une cause quelconque, c'en est fait du malade, sa mort arrive de la façon la plus subtile et la plus inattendue. Les mouvements des côtes et du diaphragme peuvent subsister et appeler l'air dans la poitrine pendant quedque temps; mais s'il y a un obtacle à son passage, que l'orcile peut quelquefois seule apprécier, le malade meurt très-rite. La surveillance de la respiration, par la vue et par l'oreitle sartout, l'auscuttation de la respiration rendue plus facile avec la rosette qu'avec l'appareit, donne enfin ce dernier et grave avantage, qui depuis longtemps lui avalut na préférence. Nous possédons l'apparaic Charrière, nous l'avons appliqué souvent, mais l'expérience finale a prononcé victoriessement en faveur de la rosette.

Comment faut-il conduire la chloroformisation?

Les choses ayant été disposées comme il a été indiqué ci-dessus, l'aide, ou le médecin chargé de la chloroformisation, met à la première phalange de l'index ou du médius de la main qui ne tient pas la rosette l'anneau métallique. Il se place, selon la nécessité de l'opération, à droite ou à gauche du malade, toujours près de la tête; il verse sur le fond de la rosette une certaine quantité de chloroforme, de manière à en imprégner les plis ; il s'assure lui-même du degré de concentration des vapeurs qui s'échappent de la rosette, en l'approchant de sa bouche et de ses narines. Cet essai est nécessaire, car il apprend si les vapeurs sont au degré de concentration voulue pour impressionner ou pour être tolérées. Si elles sont trop denses et si elles déterminent de la toux, on agite un peu la compresse dans l'air pour faire évaporer l'excès de chloroforme, et on attend un peu. Une certaine habitude abrége et simplifie ces préliminaires. La compresse étant arrivée au point voulu, on l'approche du visage du malade, en le priant de tenir les yeux fermés pour les préserver de l'action piquante des vapeurs chloroformiques, et en lui recommandant de respirer librement, tranquillement. Au bout de quelques inspirations, on approche davantage la rosette de la bouehe et du nez, et alors survient un peu de toux de peu d'intensité et de durée, mais dont la persistance pourrait être facilement combattue par l'éloignement momentané de la compresse des voies respiratoires. Il est bon de prévenir le malade que cette toux n'a aucune importance, et ordinairement il se tranquillise. A ce moment arrive ordinairement une hypersécrétion de la muqueuse buccale et des glandes salivaires ; les malades crachent faeilement ou avalent ces liquides, qui jamais ne nous ont paru causer d'embarras. Quand la chloroformisation est plus avancée, elle cesse.

Il est des médecins qui, en ce moment, excitent le malade à hâter les inspirations pour que l'anesthésic arrive plus vite; d'autres, plus craintifs, attendent un peu, suspendent l'administration pendant un instant pour recommencer plus tard; l'une et l'autre manière de faire est défectueuse ; il ne faut exciter le malade à respirer que quand il s'arrête par crainte, et, dans ce cas, il suffit de le rassurer. Il est inutile de suspendre la chloroformisation, car c'est chose à recommencer; ce sont des moments un peu pénibles qu'il faut traverser et qu'il est bon de ne pas prolonger. Il est des chirurgiens qui pensent qu'il faut abréger à tout prix ces moments d'intolérance pendant lesquels ils pensent que les accidents les plus graves se manifestent ; en conséquence ils appliquent de suite et presque hermétiquement sur la face la compresse disposée comme un bonnet de police. Tous les malades chloroformés de cette manière se débattont de la manière la plus vigoureuse; plusieurs aides sont nécessaires pour maintenir le malheureux patient, qui ressemble en ce moment à un de ces infortunés soumis à la question; ils arrivent, il est vrai, assez rapidement quelquefois à l'anesthésie; j'en ai vu tomber très-rapidement, non-seulement dans le sommeil le plus profond, mais dans un état semi-asphyxique, d'où il a été quelquefois très-difficile de les tirer. Plusieurs accidents mortels sont arrivés dans ces circonstances.

L'asplryaie, par insuffisance d'air substitué dans le gaz inspiré par les vapeurs chloroformiques, peut arriver à cette période de la chloroformisation. Les travaux de Snow, que je n'ai pas besoin de rappeder ici, prouvent dans quelles proportions la substitution des vapeurs de chloroforme à l'air peut devenir funeste. Nous condamnons hautement cette manière hrusque, je dirai brutale, de chloroformer; elle peut conduire aux plus grands dangers, ainsi que nous l'avons vu. Il fant que l'action du chloroforme soit progressive, et que les voies respiratoires aient le temps de s'habituer au contact de ce nouvel agent.

Pen à poir, et sous l'influence d'inspirations répétées, l'intelligence subit un certain degré d'obnubilation, et alors commence à période d'excitation pendant laquelle le malade commence à tourner la tête à droite et à gauche, comme pour se soustraire à l'influence des vapeurs qu'il inspire. L'aide fera bien de maintenir un peu la tête; dans ce moment, où la supériorité de la compresse sur l'appareil est surtout très-facile à apprécier, il est nécessaire, et cei est capital, que celui qui ehloroforme écoute toujours la respiration pour s'assurer qu'elle se fait réellement; la vue du thorax et de ses mouvements ne suffit pas, il flant entendre entrer l'air dans la politrine; la période d'excitation est suivie de ce que nons avons appels la période de spasme; le malade se lêve sur son séant, tend les bras, après avoir quelquefois prononcé des mots inintelligibles, sa face devient rougeatre, ses yeux sont convulsés; dans ce moment, la respiration peut être suspendue par un spasme de la glotte; on entend, en effet, un arrêt de l'inspiration, les côtes se soulèvent, mais l'air est arrêté à l'entrée des voies aériennes. Est-ce par le renversement de l'épiglotte, comme l'a dit Chelius à la Société de chirurgie ? Cela paraît pen probable ; nous pensons que cet état est dû plutôt à un spasme de la glotte. Ce spasme ne se prolonge pas ordinairement au delà de quelques secondes, et il cesse spontanément; s'il durait au delà de vingt secondes, il faudrait ouvrir la bouche avec la spatule, introduire le doigt armé de l'anneau sur la base de la langue et la presser en avant. Cette précaution a toujours suffi pour assurer la liberté de l'inspiration qui, alors, devient profonde et stertoreuse. En ce moment, il faut donner un peu plus de chloroforme pendant une ou deux inspirations, et alors l'anesthésie est obtenue; le malade, plongé dans ce sommeil bienfaisant, respire ordinairement plus paisiblement qu'auparavant. On entend alors la respiration profonde de l'homme bien endormi. L'opération peut être commencée; c'est à l'aide à avertir le chirurgien, carc'est lui qui, placé près de la tête du malade, peut le mieux apprécier, surtout par la manière dont le malade respire, jusqu'à quel point il est anesthésié. Ce point est assez délicat, et nous voyons sans étonnement la plupart des chirurgiens donner des règles variées, telles que celle de pincer le malade, soulever les bras, pour voir s'ils retombent comme une masse, etc. Aucun signe n'est plus sûr que cette respiration profonde, ronflante chez ceux surtout qui ronflent habituellement en dormant. Il faut une grande habitude pour saisir ce point délicat, qui est d'une haute importance, car on est arrivé au but, et il faut ne pas le dépasser; si on commence l'opération alors que le malade n'est pas encore en possession de cette insensibilité précieuse, l'opérateur, gêné par des mouvements qu'il ne peut pas dominer, n'est pas libre de son action. Si on v est arrivé sans le savoir, on continue àadministrer l'ancsthésique par voie croissante, et, quand on s'arrête, une intoxication profonde s'est produite; la résolution des muscles volontaires, obtenue depuis longtemps, s'étend à des muscles habituellement soustraits à la volonté et permet certains désordres, dont le plus important et le plus grave est l'application de la base de la langue contre la paroi postérieure du pharynx, et par conséquent l'occlusion des voies aériennes. Pendant quelque temps les mouvements du thorax et des parois abdominales simulent encore des inspirations; elles paraissent réelles aux assistants; mais l'aide seul, qui a appliqué l'oreille près du visage du malade, n'entend plus le passage de l'air, il voit la face devenir livide, puis pile, et au bout de quelques secondes la vie s'est éteinte si, par le procédé ci-dessus, on n'a ouvert l'accès à l'air, à l'air respirable, qui est l'aliment de la vie; ce n'est pas sans raison que nous avons choisi cette épigraphe qui résume tout notre travail, qui en est l'aime.

Quand l'anesthésie est obtenue, il est très-facile de l'entretenir en faisant respirer de temps en temps un peu de chloroforme au malade; l'entretien de l'anesthésie exige peu de chloroforme; semblable en ceci à l'ébullition, il suffit de peu de combustible pour l'entretenir, il ne faut précisément que la quantité perdue par la diffusion de la chaleur à la surface du vase; ici, c'est par la respiration que le chloroforme est éliminé, c'est par elle qu'il doit être de nouveau introduit pour être maintenu dans le sang en quantité suffisante pour obtenir la continuation du sommeil. C'est là une affaire de tact qu'une longue assistance à la chloroformisation et une longue pratique peuvent seules apprendre.

Quand on entretieut trop faiblement la chloroformisation, on en est averti moins, le plus souvent, par un commencement de retour de la sensibilité que par des efforts de vomissements et des vomissements qui précèdent immédiatement le réveil. Dans ce cas, la plupart des chirurgiens laissent cet acte s'accomplir; nous avons vu suivre une conduite tout opposée et avoz grand succès. Quand le malade commence à deprouver ces soulèvements de cœur qui annoncent l'approche des vomissements, nous avons vu arrêter cet effet par une dose un peu plus considérable de chloroforme; les malades étaient de nouveau plongés et maintenus dans leur sommel, pendant lequel les vomissements n'arrivent pas. Dien souvent cette complication génante de l'anesthésie a pu être reculée jusqu'à la fin de l'opération et jusqu'à u moment où elle pouvait se produire sans inconvénient pour le malade et l'opérateur. Nous ne sachions pas que ce moyen at jusans été indiqué.

Ši la production du sommeil anesthésique se faisait toujours suivant cette régularité ordinaire, si les idiosyncrasies particulières ne venaient donne à la production de sommeil artificiel un cachet individuel, si les nuances, dans les moments importants, n'étaient pas si difficiles à apprécier, si délicates à saisir, la choes serait fort aisée, et la science et l'humanité, qui ont éprouvé un joie si vive de caté découverte, n'auraient pas eu à déplorer un si grand nombre de malheurs. Mais en coci, comme en tout ce qui touche à l'humanité et à l'organisme vivant, les régles générales qui dominent les faits

qui surgissent de leur ensemble, sont difficiles à aisis et à formuler; essayons, pour les trouver, d'étudier la production. du sommeil anesthésique dans les divers âges de la vie et de voir pendant combien de temps peut être prolongé le sommeil anesthésique chez un malade, sans danger pour lui.

Les enfants sont elhoroformés avec la plus grande facilité. Les nouvean-nés semblent éprouver un sentiment agréable pendant les premières inhalations; ils tirent un peu la langue comme pour savourer la douceur de ces vapeurs, ils tietent peu après, font quelques grimaces, puis s'endorment très-paisiblement. Nous n'avons qu'une seule fois remarqué un léger embarras de la respiration, encore n'a-t-il pas en de durée. Le plus souvent lis s'endorment profondément en te ardent même pas à ronfier dans leur sommeil. Les enfants un peu plus agés nes out pas si faciles à s'endormir; ils se médient de ces vapeurs, es débattent souvent, se retournent la face contre les coussins; il faut les maintenir un pen, alors ils se métent à crier, et chaque cri étant suivi d'une forte inspiration, il faut savoir en profiter pour faire inspiret du chloroforme avec un peu d'abondance; au bout de deux ou trois inspirations, il se taisent et s'endorment paisiblement.

Plusieurs fois j'ai vu endormir des enfants très-tranquillement, san qu'il y ait en la mointer trace des périodes d'éccitation et de spasme. Dans un cas récent, où j'ai été obligé de pratiquer une opération sur le membre supérieur d'un enfant, l'aide caussit tranquillement avec le petit malade, lorseque celur- eis écndormit pasis-blement et profondément, comme il aurait fait à la fin d'une journée bruyante, vaince par le somme il naturel.

Il y a peu de temps, une opération était à pratiquer à un autre enfant. Au moment voulu, celui-ei fut trouvé endormi; on le elhoroforma dans cet état, sans qu'il ait manifesté la moindre tendance à une excitation, il subit l'opération et se réveilla sans se douter de ce qui était arrivé.

Chee les adultes des deux sexes, les choses se passent un peu différemment: les femmes nerveuses sont quelquefois prises de mouvements convulsifs, mais qui ont peu de durée; elles tombieut rapidement dans un sommeil profond, et c'est chee elles qu'on a surtout remarqué cette marche progressire du chloroforme, même après qu'on en a cessé l'emploi et qui commande dans ces cas la réserve la plus prudente.

Les adultes présentent les variétés les plus considérables qui exigent cette habitude de l'administration du médicament dont nous avons parlé plus haut.

La plupart des vicillards s'endorment avec une grande facilité, mais tombent aussi facilement dans cette prostration profonde, dans la résolution musculaire qui atteint aussi la langue et permet à cet organe de se tasser contre la paroi postérieure du pharyux et de constituer ainsi une véritable soupape qui s'oppose à l'entrée de l'air dans les voies aériennes; phusieurs observateurs ont signalé ce fait, mais ils croient qu'il appartient exclusivement à la vieillesse; c'est une erreur profonde, il neut arriver à tous les âges.

Quoique le malade soit profondément endormi et complétement insensible aux stimulants extérieurs, certains muscles, qui sont en partie soumis à l'empire de la volonté, conservent leur synergie d'action nécessaire à la conservation de certaines fonctions et au maintien de la régularité de leur jeu; ainsi, on a dit souvent qu'il était impossible de chloroformer les malades chez lesquels on devait pratiquer une opération dans la bouche ou dans le pharynx, de peur de voir le sang et la salive s'engager dans les voies respiratoires. C'est là une errenr, au moins d'une manière relative : ainsi, nous avons enlevé le maxillaire supérieur, le maxillaire inférieur, les amygdales, à des sujets chloroformés, et lo sang et la salive étaient crachés à l'insu des malades. Lorsque ces liquides se dirigeaient vers les voies respiratoires, leur présence éveillait une toux expulsive dont les malades n'avaient pas la moindre conscience. Il faut dire cependant que ceux qui n'ont pas une grande habitude de l'administration du chloroforme feront bien, dans ces cas difficiles et délicats, de laisser à d'autres plus habiles le soin de conduire l'anesthésie

(La fin au prochain numéro.)

Nouveau procédé de hlépharoplastie pour la cure de l'ectropion.

Par M. le docteur Alphonse Gužain, chirurgien de l'hôpilal Cochin.

Quand l'ectropion est arrivé au point de ne plus être seulement une laide incommodité; lorsqu'il devient une difformité repoussante, il faut, de toute nécessité, recourir à une opération pour relever la paupière renversée. Dans ce but, on a en resours à une infinité de moyens qui ont été abandonné pour la plupart, et qui en nous offrent plus d'autre intérêt que celui qui s'attache à l'étude des efforts de l'esprit humain. Je crois pourtant utile, avant de décrire le procédé autoplastique par lequel je reconstitue une paupière détruite, de rappeler brièvement les opérations qui ont donné les meilleurs restultats : pendant longtemps, on s'est borné à faire des incisions à

la peau, ou à exciser la conjonctive, tandis que la plupart des chirurgiens modernes, reconnaissant l'insuffisance de ces moyens, ont demandé à l'autoplastie des procédés plus efficaces.

L'excision de la conjonctive ne peut être utile que dans les cas où l'ectropion résulte uniquement de la tuméfaction de cette membrane et ne constitue pas une difformité permanente. Je ne dirai rien des divers procédés par lesquels on a pratiqué cette petite opération, ne voulant m'occupre rici que de l'ectropion qui provient de la rétraction de la pean de la joue ou de la destruction d'une partie de la paunière.

Au lieu d'exciser la conjonctive, W. Adams enleva un lamheau en V de toute l'épaisseur de la pampière, croyant qu'en diminuant cette partie dans son diamètre transversal, il s'opposerait à son renversement en dehors. Pour les cas où l'ectropion provient uniquement di hoursonfilment de la conjonctive et de la taxifé de la paupière, l'opération d'Adams pourrait avoir quelque efficacité; mais ces faits sont fort rares, et le véritable ectropion, celui dont la persistance est le caractère constant, ne résulte guère que de la rétraction consécutive à la destruction d'une portion de la paupière ou de la neur voisine de cette partie.

Cette espèce d'extropion est rebelle à l'incision semi-lunaire du procédé de Celse, à texision de la conjonctive par le procédé d'Antibus et par celui de Paul d'Egie, aussi juvariablement qu'à l'excision en V de la paupière par le procédé d'Adams. Les diverses opérations pratiquées par Dieffenbach ne méritent pas plus de confiance.

L'autoplastie, seule, peut donner à une paupière renversée par la rétraction du tissu inodulaire la forme et la direction normales.

Blépharoplastie. L'opération autoplastique la plus simple qui ait été tentée pour restaurer une paupière renversée sur la joue est celle qui a été imagnée par Wharton Jones. Elle consiste à pratiquer deux incisions qui, d'abord paraflèles, se réunissent bienôt en faisant un V irrégulier, dont la pointe est la partie la plus éloignée du bord libre de la paupière. La peau circonscrite par cette incision composée, ayant été disséquée de la pointe vers la base, on réuni par la auture les bords de la plaie qui, par leur rapprochement, empéchant le lambeau disséqué de s'abaisser, maintiennent la paupière relevée.

Nous discuterons bientôt les avantages et les inconvénients de cette opération et nous verrons que, si elle est peu dangereuse, elle a une efficacité très-contestable. Dieflenbach a imaginé un procédé de blépharoplastie qui appartient à la méthode française ou de glissement. Cette opération consiste à attirer en dehors une partie de la paupière et à y fixer son bord ciliaire avivé. Voici en peu de mots le manuel opératoire:

Faites une incision qui, partant de la commissure externe de l'eil, g'étende horizontalement en dehors, dans une étendue qui soit proportionnée au reuversement de la paupière. Faites ensuite une incision verticale partant de la même commissure et réunisses par une troisème incision l'extrémité de la seconde au milieu de la première. Yous avez ainsi circonscrit un îlot triangulaire de peau que vous enlevez par la dissection.

Le bord cifiaire étant ensuite avivé près de son angle externe, dans une étendue égale à la moitié de l'incision horizontale, et la portion correspondante de la pampière ayant été édatchée des tissus sousjacents, on attire en dehors les parties disséquées pour fixer, par des points de suture, la partie avivée du bord palpébral à la moitié voisine de la plaie horizontale. Les deux bords interne et externe de la plaie, qui se trouvent ainsi rapprochés l'un de l'autre, sont ensuite réunis par la suture entortillée.

La biépharoplastie par la méthode indienne consiste à faire près du hord ciliaire une incision dont on écarte les lèvres et à y enter un hambeau emprunté à la peau de la tempe ou de la joue. L'inconvénient le plus grand de cette opération provient de ce que la longue languette de peau sur laquelle on comple pour redonner à la paupière une étendue et une laxifé qu'elle a perdue se mortifie partiellement. Quand cet accident ne se produit pas, le lambeau étant constité par une peau doublée d'un tissu cellulaire dense manque de la souplesse qui est nécessaire à la mobilité des paupières y une saillié differme résulte de cette constitution différente des tissus réunis. Aussi est-il rare que l'on obtienne par cette méthode un résultat très-satisfissiant.

Disons, toutefois, que la difformité des paupières restaurées est bien moindre depuis que l'on a imaginé de partiquer l'occlusion des paupières par l'avivement et la sutture. C'est bien certainement la modification la plus heureuse qui ait été apportée dans la pratique des opérations de blépharophastie; en s'opposant pendant les premiers jours au renversement de la paupière qui était le siége de l'ectropion, cette suture permet au lambeau de s'appliquer plus exactement aux parties avec lesquelles il doit se souder, et plus tard del peut seule lutter efficacement contre la rétraction des tissus.

J'ai vu, dans ces dernières années, des opérations de blépharo-

plastic qui avaient incontestablement remédié à l'ectropion, grace à l'occlusion des paupières maintenue pendant six mois. Mais les cicatrices de la tempe ou de la joue et les couleurs variées des paupières nuisaient à la beauté des opérés.

Dans mon appréciation de la méthode indienne, je n'ai indiqué que quelques-uns des accidents dont l'opération est susceptible de se compliquer, et c'est là un inconvénient de ce mode opératoire, sur lequel je dois m'arrêter un instant:

La grande plaie que l'on fait à la tempe est fréquemment le point de départ d'une infection purulente. Quoique j'aie observé cette grave affection plus fréquemment lorsque le lambeau est taillé sur le front pour la rhinoplastie ou pour l'autoplastie de la paupière sunérieure, il est pourtant incontestable que les nombreuses et grosses veines qui sont coupées dans la dissection du lambeau temporal ouvrent une large porte à l'infection purulente. On comprend en outre que, la plaie qui résulte de cette autoplastie prédispose infailliblement à l'érysipèle par le trouble profond qu'elle apporte à la circulation de la partie sur laquelle on opère. L'expérience prouve, d'ailleurs, que ce n'est pas là un aperçu à priori. Enfin, la blépharoplastie par la méthode indienne est fréquemment suivie d'un accident qui, à lui seul, suffirait pour effrayer le chirurgien et le détourner de cette opération. Je veux parler de la gangrène du lambeau. Ce lambeau a, en effet, une longueur trop grande relativement à sa largeur, pour que la circulation se rétablisse de suite à son extrémité la plus éloignée du pédicule. Aussi cette portion de peau se refroidit très-vite et se gangrène souvent, quoi que l'on fasse pour s'opposer à sa mortification. Tous les chirurgiens ont reconnu le danger de la blépharoplastie par la méthode indienne. Les uns ont cru qu'ils la conjureraient par l'application d'une sangsue répétée fréquemment, ils n'ont fait que hâter la mortification ; d'autres ont eu recours à des lotions excitantes et n'ont pas été plus heureux, parce que l'on est impuissant pour parfaire la circulation dans une nortion de peau qui ne recoit ses vaisseaux que par un pédicule étroit.

L'opération de Warthon Jones, au contraire, consistant en une plaie dont les bords sont rémins par première intention, n'expose ni à la gangrène d'une partie de la peau, ni à l'infection purulente; mais elle est constamment inefficace, toutes les fois que la réfraction et un peu considérable. Si la dissection du lambeau de peau permet, en effet, de relever la paupière, la suture des bords de la plaie an-dessous de la pointe de ce lambeau ne suffit pas pour maintenir

les parties dans leur situation normale; ou, si elles sont à peu près maintenues, le lambeau étant constitué par une peau sans consistance ne peut pas s'opposer au renversement du bord palpébral.

Ayant depuis plusieurs mois dans mon service, à l'hôpital Godin, un jeune homme à qui je devais pratiquer la blépharoplastie pour un ectropion de la paupière inférieure, et n'osant avoir recours à la méthode indienne, à une époque où l'érysipèle est une complication de la plupart des opérations, l'ai imaginé le procédé suivant, qui appartient à la méthode d'autoplastie, dite méthode française, ou par adissement.

Je pratique d'abord deux incisions qui se réunissent en V renversé ( $\Lambda$ ) un peu au-dessous du milieu du bord libre de la paupière, et qui s'étoignent l'une de l'autre à mesure qu'elles s'approchent de la joue. Je fais ensuite une incision qui, partant de l'extrémité de la branche externe du  $\Lambda$ , se continue en dehors parallèlement au bord libre de la paupière, dans une étendue proportionnée au déplacement que l'on devra faire subir au lambeau qui résulte de ces incisions. Une autre incision semblable est faite en dedans, de telle sorte, qu'après avoir disséqué deux lambeaux circonservits en dedans et en dehors du  $\Lambda$ , on peut reporter la paupière aussi haut qu'on le désire.



Par les incisions AB, BO et BC, on circonscrit deux lambeaux triangulaires qui, ayant été détachés des parties sous-jacentes, peuvent être relevés de manière à ce que les deux bords AB, AB se confondent. Cette union est indiquée en A'B' dans la seconde fleure.

Pour maintenir les lambeaux dans la position qu'ils doivent garder, j'unis leurs bords correspondants, de manière que leur point le plus inférieur soit au-dessus du sommet du

triangle ou V renversé qui reste à la place qu'il occupait avant l'opération. L'adhérence des bords des lambeaux pourrait peut-être suffire à maintenir les parties au point où elles ont été reportées; mais pour plus de certitude, j'ai eru devoir consolider le résultat de l'opération en missant par la suture les bords avivés des deux paunières.

L'espace triangulaire circonscrit par les incisions qui se réunissent en V renversé correspond à peu près au point où le nerf sous-orbitaire émerge du conduit de même nom pour se répandre dans la peau de la joue et de la paupière. La partie la plus large de cetriangle recouvre le nerf et le met à l'abri du histouri ; on ne coupe donc dans cette opération que des filets nerveux dont la section ne compromet pas d'une manière appréciable la sensibilité des téguments de la région.

Les plaies triangulaires qui résultent de l'élévation des deux lambeaux latéraux se comblent très-vite et sont remplacées par une cicatriee linéaire; leurs bords correspondents se réunissent de manière à ce que leur soudure soit à peine visible; la nouvelle paupière est lisse et polie, et la peau qui la forme ne diffère en rien de celle d'une nauière naturelle.

J'ai ainsi obtenu pour mon malade un résultat que la Société de chirurgie a trouvé aussi satisfaisant que possible. Je laisserui les paupières unies pendant plusieurs mois, sachant qu'il faut toujours un temps très-long pour la consolidation de cette espèce de restauration. Le malade ne souffre, d'ailleurs, aucunement de la fermeture de l'oil.

Pour peu que l'on ait quelque expérience de la pratique de la blépharoplastie, on reconnaîtra que le procédé auquel j'ai eu recours ne peut être comparé à aucun autre pour la facilité de l'exécution; l'avenir prouvera qu'il n'en est pas de plus sût et qui expose moins à l'érrspièle et à l'infection purulente. Je ne parle pas de la gangrène du lambeau qui n'est pas plus possible que celle des lèvres dans l'opération du bec-de-lièvre. Si je ne m'abuse sur les avantages de mon procédé, la blépharoplastie va devenir une des opérations les plus simples et les plus sûres de la chirurgie.

J'avais décrit et fait connaître le mode de restauration des paupières, lorsque, en relisant ce qui a été écrit sur la blépharoplastie, j'ai trouvé un procédé qui est en quelque sorte l'ébauche du mien.

Blasius fit deux incisions se réunissant en V renversé, dont la pointe était tournée vers le hord de la paupière (on voit que c'est le premier temps de mon opération); mais il se contenta de disséquer les hords de ces incisions et d'en réunir une partie au-dessus du sommet du V, cherchant ainsi à reporter la paupière dans sa position normale.

Il est bien évident que de cette manière il est impossible de remédicr à un extropion très-prononcé. Ce qu'il falsit pour pouvoir remonfer la paupière sans triallement, je l'ai fait en taillant, en dedans et en dehors du  $_{\Lambda}$  resté en place, des lambeaux dont je réunis les bords sur la ligne médiane, en les portant aussi haut que le cas l'exige.

## CHIMIE ET PHARMACIE.

#### Du sous-phosphate ferroso-calcique, comme succédané du sous-nitrate de bismuth.

ltien ne prouve mieux la réalité du danger que font courir à la pratique médicale et la production limitée du sous-nitrate de potasse, et sa consommation croissante, que le zèle déployé pour la recherche d'un bon succédané de ce précieux médicanent.

Un honorable pharmacien de Lyon, qui s'est préoccupé aussi de ce problème, propose l'essai du sous-phosphate de chaux et de fer, dont l'action, suivant lui, se rapprocherait davantage du sous-nitrate de hismuth que l'oxyde de fer. M. Thizy fait observer que ce dernier sel, avant d'arriver dans l'intestin, exercera son action sur l'estomac, et de plus, que, se dissolvant dans les sécrétions acides de cet organe, il agira comme les sels solubles; tandis que le sous-phosphate de chaux, qui est insoluble, étant combiné au fer, arrivait dans le canal intestinal, en laissant le moins de traces possibles de son séjour dans l'estomac, pour agir ensuite comme absorbant local du gaz sulflydrique.

Mais M. Thiry sait qu'il fant à la thérapeutique des faits et non des théories; anses if a mis à la disposition des médecins de l'Hôtel-Dieu de Lyon une assez grande quantité de ce médicament. Les essais cliniques sont commencés sur une assez large échelle, pour que nous sachions bientôt à quoi nous en tenir sur les espérances conques par l'honorable pharmacien lyonnais. Quant à nous, nous avons une moins grande confiance dans la propriété absorbante du sons-phosphate de chaux et dans son action thérapeutique, surtout dans les diarrhées chroniques, maladies contre lesquelles le sousnitrate de bismuth est si puissant.

#### Emploi du chloroforme comme moyen de modifier la saveur des médicaments.

Voiei, dit M. Grave, une nouvelle propriété du chloroforme, que j'ai remarquée par hasard et qui, jusqu'ici, je crois, était restée inconnue; car aucun des auteurs que j'ai consultés n'en fait mention. Cette propriété est d'ôter l'amertume aux substances amères.

Mèlé en certaines proportions à la teinture d'aloès, de gentiane, à du sulfate de quinine en suspension dans l'eau, le chloroforme leur enlève presque complétement leur amertume.

M. Lamon vient d'ajouter un nouvel agent médicamenteux à ceux cités par M. Grave, suivant le président de l'Union pharmaceutique de la Flandre occidentale, le chloroforme annihile instantanément et complétement l'odeur de l'assa fetitida.

Il reste à savoir si le chloroforme n'enlève pas à quelques-unes de ces substances tout ou partie de leurs propriétés thérapeutiques.

## Nonveau mode d'administrer l'huile de riein.

On a souvent beaucoup de difficultés à faire prendre aux enfants même quelques grammes d'huile de ricin. Voici un moyen bien simple de la leur administrer, il n'offre aucun inconvénient et présente un avantage lorsqu'on a l'intention de n'obtenir qu'une faible purçation.

On verse dans un petit plat en terre pouvant aller sur le feu, la quantité d'huile de ricin prescrite, on easse dedans un œuf, on chauffe en agitant de manire à obtemir e que les cuisinières appellent un œuf brouillé. Lorsque l'œuf est cuit, on lui ajoute un grain de sel, ou un peu de sucre et quelques gouttes d'eau de fleurs d'oranger.

Nous avons donné à un homme une omelette faite avec trois œufs et 45 grammes d'huile de ricin; il l'a mangée sans se douter qu'elle fût préparée avec une huile purgative.

En Provence, tous les mets sont préparés avec de l'huile d'olives, le beurre étant un luxe inusité. En Chine, l'huile de rien est journellement employée pour les besoins de la vic; si elle n'agit pas comme évacuante, c'est que les Chinois y sont habitués dès l'enfance. Seulement ils oublient quelquefois que les autres peuples me jouissent pas du même privilége. Ainsi, il y a une trentaine d'années, des envoyés français erurent avoir été empoisonnés par des mandarins qui les avaient conviés à un diner. Tous les mets avaient été préparés avec de l'huile de palma christit, ce condiment les avait

horriblement purgés. Heureusement on découvrit à temps le mystère, sans cela les officiers français étaient tont disposés à brûler quelques amores et à envoyer aux jonques du Géleste Empire quelques boulets pour punir leurs hôtes chinois de leur plaisanterie.

Stanislas Mantin.

# CORRESPONDANCE MÉDICALE

Cas de guérison d'une surdité datant de plusieurs années, instautanément guérie par une friction de chloroforme pratiquée sur le côté da con correspondant à l'oreille malade.

Il y a un an, mon cher confrère, ou peut-être un peu plus, je vous parlai d'un fait véritablement remarquable de guérison d'une surdité de plusieurs années par l'usage d'une soule friction de chloroforme sur le côté du cou correspondant à l'oreille malade; je crois même que je vous donnai à ce sujet une courte note que vous vous proposiez d'insérer dans le Bulletin de Théropeutique. Dans un récent vorque que j'ai fait en Franche-Comté, j'ai vu la personne (un de mes parents) sur laquelle avait été opéré cette quérison, et je l'ai priée de m'en rappeler par écrit les détails. C'est ce qu'elle a fait dans une lettre, que je vous envoie. Pout-être trouverez-vous qu'elle vaut la peine d'être publiée.

LEUT,

membre de l'Institut,

Obs. « Je viens vous rappeler les détails de la guérison extraordinaire que vous avez opérée sur moi le 8 août 4854.

« Ce jour-là, au moment où le choléra sévissait à Gy, notre pays natal, avec la plus grande intensité, je me trouvais, depuis une heure ou deux, cloué sur mon lit, atteint d'un torticolis des plus violents, lorsque vous arrivâtes à la maison.

« Dans l'espoir d'un prompt soulagement, une friction de flanelle chloroformée, sur le col et derrière l'oreille fut à l'instant par vous ordonnée et pratiquée par vous-même : moins de trois minutes après, quel fut votre étonnement quand je vous aumonçai que, par votre friction, qui ne n'avait encore nullement soulagé de mon torticolis, vous m'aviez, comme par enchantement et subitement guéri d'une surdité de l'oreille gauche dont j'étair atteint dequis plus de trois années, n'entendant rien ou des bourdonnements continuels !

« Dans le principe, cette surdité avait été presque aussi prompte que sa guérison a été subite: elle était la suite d'une chute d'environ 4 mètres 4/2 de hauteur que j'avais faite du haut d'un mur à Chasonne, lors d'un incendie en février 1851, je crois. Elant tombé dans un grenier dont le plancher était brilé et de là dans une des chambres de l'étage, ayant la figure couverte de cendre et do paille brilée, je m'empressai de plonger ma tête dans un sean d'eau froide pour me laver, et dès le mème soir je fus atteint d'une surdité presque complète de l'orcille gauche, n'entendant rien ou que des bourdonnements continuels. Cette surdité dura jusqu'au 8 août 1854, et ce jour-là, comme je l'aï dit, moins de trois minutes apris la friction de chloroforme par vous opérée, elle cessa subitement et avec la promptitude de l'éclair; et depuis ce jour, je ne m'en suis jamais ressenit.

« Au moment où je vous annonçai la guérision de na surdité, vous vous trouviez dans une chambre séparée de la mienne par un cabinet dont les deux portes étaient ouvertes, et je vous affirmai que je pouvais compter tous les mouvements du balancier de ma pendule et entendre ce qui se serait dit, même à voix basse, dans la chambre voisine de la mienne; mon oreille du côté droit ne pouvait me venir en aide, étant couché dessus et ne pouvant faire aucun mouvement.

α Cinq ou six heures après votre friction, mon torticolis fut guéri; et depuis ce jour, 8 août 1854, je suis guéri entièrement et parfaitement de cette surdité qui datait de plus de trois ans.

« Волот. »

A.M. Létut, membre de l'Institut, député de la Haute-Saone.

Un mot encore sur les pilules de Bontins du Codex.

Je viens de lire, dans le Bulletin général de Thérapeutique du 15 juillet dernier (p. 22), une critique de la modification que j'ai proposée à la formule des pilules de Bontius du Codex, par M. le docteur Colson, que je ne puis laisser sans réponse.

Mon honorable contradicteur dit que j'ignorais la véritable formule de Bontius, et il cite à l'appui une édition de l'ouvrage do cet auteur publié en 4718, et contenant la formule des pilules telle que la donno le Codex. Je ne connaissais pas, en effet, cette édition; mais j'avais cru pouroir m'en rapporter à M. le professeur Guibourt, qui, dans sa Pharmacopée (p. 218), en donnant la formule des pilules de Bontius, s'exprime ainsi: « Cette formule est celle de l'ancien Codex de l'arris; elle differe beaucopy de celle qui avait été donnée par Bontius, laquelle contenait de plus de la scammonée et los sulfue de potasse, el prescrivait de lier les pilules avec du vin de Malvoisie et du sirop de roses résolutif. » Voilà sur quel document je me suis appuyé, et j'ai pu eroire que l'éminent professeur avait puisé à des sources aussi certaines que celles du docteur Colson.

Mais, dans son désir de critiquer, mon contradicteur ajoute que : « L'addition des quatre substances que je propose, fait de ma formule une préparation nouvelle, à laquelle il doit m'être interdit de donner le nom de Pilules de Bontius perfectionnées, » Je mets M. le docteur Golson au défi de me démontere que j'ai dit d'ajouter une seule substance nouvelle à la formule des pilules de Bontius du Codex. Ma réponse à cette assertion erronée est dans cette seule phraue, extraite de mon mémoire : « Nous n'avons rien changé à la formule du Codex, seulement nous avons remplacé le vinaigre par l'alcool à 33 degrés, dont nous avons bushle la dose. »

Maintenant la substitution de l'alcool au vinaigre est-elle fondée ? Je renvoie mon critique à M. Guibourt hui-même, dont le nom fait autorité en pharmacologie, et qui est, à bon droit, considéré comme le plus savant praticien de notre époque. l'ai cité son opinion relativement à l'action nuisible du vinaigre sur les gommes résines; l'ajoute que le Codex de 1758 a remplacé le vinaigre par le vin blane pour leur purification; celui de 1818 a substitué à son tour l'alcool au vin blane. Dois-je rappèer que les pilules de Bontius ne se conservent pas et qu'elles se déforment.

M. le docteur Colson assure que les pilules de Bontius constituent un médieament turs-fidèle et très-utile dans les hydropisies. Je ferra boserver encore à l'honorable chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Noyon, que les pilules de Bontius, étant un médieament officinal, sont préparés exclusiement d'après la formule du Codez, et que, par préparés exclusiement d'après la formule du Codez, et que, par la formule qu'il eritique. D'ailleurs, tous ses confrères ne sont pas aussi heuveux que lui daus leur emploi; aussi j'ài pa attribuer leur insuccès à l'action nuisible du vinaigre sur les gommes-résines qui les composent, et l'expérience est venue justifier mon opinion. Que mon contradicteur fasse préparer par un pharmacien quel-conque des pilules par mon procédé, et il sera convaineu, j'en ai la certitude, que j'ai le droit de les appeler pilules de Bontius perfectionnées, car il s'assurera qu'elles sont beaucoup plus actives que celles du Coles.

Quant à la dénomination de *Grains de vie de C. Favrot*, que j'ai cru devoir leur donner, je n'en discuterai pas l'opportunité avec M. Colson; nous n'avons pas la même manière de voir, car je suis

de ceux qui pensent que les médicaments gagnent à être préparés par des hommes à qui une longue habitude permet d'apprécier les difficultés inhérentes à chaque manipulation, et de mieux les surmonter. C. FAYROT.

Pharmacien à Paris.

### BIBLIOGRAPHIE.

Traitier pratique des malacides du fois, par N. le docteur Fu.-Turfon. Prazucas, proresseur de ciliaque médicale à l'Université de Berlin, membre du Cosseil supérieur de l'instruccion poblique, traduicle l'allemand par IN N. les docteurs. Lous Durásus, médecin des kolpitus de Roome, et J. Pauliscor, andein interne des hôpituss de Paris, édition revue et corrigée par l'auteur, avec 80 planches interacióes dans le texte.

de ne evois pas qu'il y ait en France une monographie des maheise du foic qui puisse se comparer, même de loin, à l'ouvrage de l'illustre professeur de clinique médicale de l'Université de Berlin. En même temps qu'ils ont prouvé l'excellence de leur sens critique, en dotant la literature médicale française de la traduction d'un ouvrage de cette valeur, MM. Duménil et Pellagot ont montré qu'ils sevent les lacuresse da sa sictere pays, si fécond cependant en productions scientifiques relatives aux questions les plus diverses.

Un exposé sommaire des maladies nombreuses qu'a tour à tour tetur étudiées et souvent approfondies M. le professeur l'revirche dans son important ouvrage, suffira à faire pressentir aux lecteurs du Bulletin général de Thérapeutique l'intérêt essentiellement pratique, nous n'hections point à le dire, que présente cette monographie, cette encyclopédie, pour employer une expression plus juste, des maladies de l'appareil hépatique.

L'ouvrage s'ouvre, sous la forme modeste d'une simple préface, par des considérations concises, mais pleines de profondeur et de sagacité sur ce que doit être aujourd'hui la dinique pour sortir de l'ordre purement descriptif de la monographie, et sur la thérapeutique, qui peut emprunder aux enseignements du passé leurs résultats empiriques, mais à la condition de s'inspirer en même temps des données de la seience moderne : à cette condition seule, celle sort de l'empirisme brutal pour entre dans le domaine de la raison. « D'ailleurs, dit notre sagace auteur, il s'agit moins pour la thérapeutique que pour la pathologie d'une reconstruction complète; qu'ul faut ic, avant tot, t'e est un examen approfondi, une utili-

sation judicieuse des résultats déjà acquis. Les matériaux légués à la médecine scientifique sont, sous bien des rapports, identiques à ces travaux de l'alchimie, d'où naquit la chimie moderne. Dans les deux cas, on s'est trouvé en présence de faits rassemblés d'après des vues fort hornées, et des lors incomplètes : là, l'idée de la pierre philosophale, ici, la recherche des spécifiques ont fait perdre de vue la nature et conduit à l'erreur. Néanmoins, la médecine doit, à l'exemple de la chimie, profiter de ces travaux du passé, et s'aider du secours de la tradition pour achever son œuvre. » C'est que, comme il l'avait dit précédemment, « entre la partie scientifique de la médecine clinique et la pratique, son but spécial, s'ouvre encore un abime sur lequel sont jetés cà et là quelques ponts rares et vacillants. Sans doute en acquérant une notion plus parfaite des phénomènes morbides, nous rendons plus certaine notre action au lit du malade; mais combien nous sommes loin encore de pouvoir instituer un traitement à l'aide de notre seule raison! Toute tentative semblable a toujours été sévèrement punie, » Si j'ai cru devoir citer ce passage de l'ouvrage de M. Frerichs, c'est que i'ai voulu tout d'abord dissiper, dans l'esprit de ceux auxquels je m'adresse, la crainte à laquelle nous inclinons tous, quand il s'agit d'un ouvrage d'outre-Rhin, que l'auteur ne se perde dans les nuages de la pure spéculation : en entendant un pareil langage, nous espérons que les plus timorés se rassureront et qu'ils entreprendront hardiment la lecture d'un livre marqué au coin d'une méthode philosophique qui préserve à la fois l'esprit libre de l'infatuation du présent et du bigotisme du passé. Après une introduction historique, où il expose d'une manière

Après une introduction listorique, où il expose d'une manière sobre et correcte tout là fois les vues longtemps spéculatives de la science sur la pathologie de l'appareil hiliaire, l'auteur étudie d'une manière générale la séméloiegie topique de cette pathologie. Dans cette sorte d'étude préparatoire, l'habite clinicien se révête déjà de la manière la plus évidente, et, bien que ce côté de la pathologie dhatique ait acquis parmi nous un haut degré de précision, nous estimons que beaucoup ne livont pas sans un réel profit cette remarquable étude. Puis, M. Ferrichs, abordant directement son sujet, traite de l'éteère. Comme c'est là un des chapitres les plus importants et les plus approfondis d'un ouvrage où l'on vise à la précision, avant d'aspirer à l'originatité, q'u'on nous permette de nous y arrèter quelques instants. Le médecin de Berlin, étudiant d'une manière générale l'etère dans les diverses conditions de ses causes pathogoniques, set noturellement anmeô à examiner successivement

les théories diverses qui ont été successivement préparées pour l'expliquer. Nous ne craignons pas d'appeler l'attention du lecteur sur ce travail, dont les conclusions sont tout à la fois demandées à la critique la plus judicieuse et à l'observation clinique la plus sévère, Voilà les conclusions essentielles de ces recherches ; nous ne pensons pas que, dans l'état de la science, on puisse dans cette direction aller plus loin. L'ictère naît de trois causes, qui sont : 1º la rétention de la bile; 2º les troubles dans la circulation hépatique, et par suite diffusion anormale; 3º enfin les troubles dans la transformation de la bile, d'où résulte la diminution dans la quantité consommée dans le sang. Cette triple série des causes de l'ictère suffit-elle pour l'expliquer dans tous les cas, où cette perturbation fonctionnelle se produit? Nous n'oserions assurément pas l'affirmer, mais nous doutons que personne fût autorisé aujourd'hui par l'observation, quand elle se pique de sévérité, à étendre le cercle de cette pathogénie. Après cette étude étiologique, M. Frerichs achève son travail en examinant successivement l'ictère an point de vue de ses symptômes, de sa marche et de son traitement : cette pathologie générale, si je puis ainsi dire, de l'ictère achevée, il reprend et termine cette intéressante monographie en étudiant à ces divers points de vue la perturbation fonctionnelle dont il s'agit, suivant la nature de la cause qui la produit, Nous le répétons, on ne saurait trop méditer cette étude magistrale où, à côté de l'observation clinique la plus large et la plus sévère, brille la hardiesse circonspecte de la critique la plus judiciense. L'acholie, l'atrophie chronique du foie, le foie adipeux, pigmenté,

L'acholie, l'atrophie chronique du foie, le foie adipeux, pigmenté, Phypérmine, l'Infiammation hépatique, l'hypertophie du foie, etc., sout ensuite étudiés dans tous les détails, que l'anatomie pathologique, la microscopie ont accumulés depuis le commencement de ce sélecé. Sur plusieurs de ces points, s'il nous étuit permis de les préciser, nous n'accepterions pas sans réserve les conclusions de l'auteur. Mais alors même que M. Frérichs dépasses, suivant notre lumble opinion, les limites de l'induction légitime, son erreur met en lumière des recherches originales dont on devra nécessairement lemir compte, quand le temps sera venu de procéder à une synthèse plus compréhensible que celle dans laquelle nous devons prudemment nous renfermer anijour l'hui.

Après avoir étudié tous ces modes vitaux de la pathologie hépatique, M. Frerichs passe à l'étude des productions pathologiques de nouvelle formation, qui peuvent se rencontrer dans l'appareil biliaire: nombreux, comme chacun le sait, sont ces états morbides,

graves surtout en sont les conséquences. Parmi ces productions pathologiques de nouvelle formation, que l'auteur passe successivement en revue, et à propos desquelles il rapporte un nombreux contingent d'observations particulières, et qui sont pour la plupart tirées de la mine féconde de son expérience propre, nous signalerons l'article consacré aux hydatides, aux échinocoques du foie. La symptomatologie en est admirablement tracée : les indications thérancutiones qui s'y rencontrent sont posées d'une main ferme et prudente tout à la fois. Ce n'est point, en effet, une chose simple, que d'ouyrir à l'extérieur une voic à des hydatides, même situées à peu de profondeur dans le parenchyme hépatique. Ils ne sont pas très rares les cas, où l'évacuation violente d'un kyste hepatique renfermant un nombre plus ou moins considérable d'échinocoques, pratiquée dans les conditions en apparence les plus favorables, et par une main habile, n'a eu d'autre résultat évident que de précipiter la terminaison fatale. L'auteur cite à cet égard des faits bien propres à commander la plus grande circonspection. Frappé de ces dangers, mais ne se laissant pas arrêter par la perspective d'une éventualité en définitive peu probable, quand l'opération est jugée opportune par un esprit sagace, et pratiquée par une main exercée, le médecin de Berlin signale quelques tentatives de médecine interne, qui ont eu nour but de faire éviter aux malades les dangers d'une évacuation violente. On sait à cet égard que Baumès a cherché à tuer les hydatides par le calomel. Laennec par le chlorure de sodinin. Hawkins par l'iodure de potassium, d'antres par l'huile essentielle de térébenthine, etc. Mais, parmi ces moyens il en est un dont l'auteur nous semble parler un peu trop légèrement, en l'absence d'expériences suffisamment probantes, c'est celui qu'on a tenté en Islande, et qui consiste à tuer les échinocoques du foie par des secousses électriques plus ou moins fortes et prolongées au moyen d'aiguilles implantées dans le kyste. C'est là une vue simple, mais essentiellement rationnelle, que Guérault surtout a fait trop succinctement connaître et qui doit être reprise. En ce moment, où l'on fait de l'électricité médicale à outrance, et où, dans cet ordre de recherches, quelques-uns s'efforcent de refaire une virginité impossible à des idées aussi fansses qu'elles sont usées, peut-être ferait-on bien de reprendre cette vue où Guérault l'a laissée : le résultat, s'il était favorable, vaudrait certes bien la peine des efforts qu'il aurait coûtés.

Pour terminer l'indication critique sommaire des principanx sujets traités dans le savant ouvrage de M. Frerichs, nous rappel-

lerons également ici le chapitre extrêmement intéressant qui y est consacré aux maladies des voies biliaires, et parmi ces maladies à celle dont la fréquence est la plus grande, et qui se lie à la lythiase hépatique. Notre savant confrère de Berlin ne partage ni les craintes excessives, ni la trop grande sécurité que quelques-uns concoivent et ont formulées dans leurs livres, à l'endroit de l'affection calculeuse de l'appareil dont il est question ici, Il sait, car l'expérience le lui a enseigné, que la présence de calculs multiples dans un point quelconque des voies biliaires peut allumer tout à coup un incendie dont les ravages sont difficilement conjurés ; mais il sait aussi que, dans un bon nombre de cas, et après des orages plus ou moins fréquents, des réactions plus ou moins vives de la sensibilité locale ou réflexes, les accidents penvent disparaître et ne plus se reproduire. Voilà réellement l'enseignement des faits : le pessimisme et l'optimisme excessifs, dont nous parlions tout à l'heure, n'en sont que l'expression erronée.

Nons ne voulons point clore cette notice, à laquelle nous aurions douné une bien plus grande étendue si nous avions voulu la proportionner à la valeur de l'ouvrage dont nous venons de parler, sans remercier encore une fois MM. Duménil et Pellagot d'avoir, par une traduction aussi correcte qu'élégante, mis à la portée de tous les lecteurs français le travail remavqualde d'un des plus éminents médicins de l'Allemague contemporaine.

# BULLETIN DES HOPITAUX.

Un not sur le traitement de la colique hépathique. — M. le professeur Trousseau nous communique les passages suivants d'une très-intéressante leçon qu'il vient de faire sur la colique hépatique; nous nous empressons de les mettre sous les yeux de nos lecteurs.

Dans le traitement de la colique hépatique et des calculs biliaires, dit M. Trousseau, une première question se présente. Un individu a des calculs biliaires, pouvons-nous l'empécher d'avoir des coliques hépatiques? Lorsque celles-ci sont déclarées, pouvons-nous sepérer les prévenir en agissant sur les concrétions qui les occasionuent, de façon à les désagréger, à les réduire en fragments assez peu volumineux pour qui lis puissent traverser les canaux cystique et cholédoque sans provoquer des accidents?

Si je parle d'après mon expérience personnelle, je répondrai à cette question par la négative. Je m'empresserai toutefois d'ajouter que mon honorable collègue, M. Barth, dont l'autorité scientifique est du plus grand poids, a publié sur ce sujet des faits inféressants qui sembleraient en opposition avec ma manière de voir. M. Barth, en effet, croit avoir obtenu la démonstration quo, en intervenant à l'aide de certains médicaments qui communiqueraient à la bile des qualités particulières, on pouvait espéren gris rules calcules contenus dans la vésicule, de manièro à les désagréger et à faciliter leur passage dans l'intestin, saus que ce passage amenăt les phénomènes de la colique hépatique.

Cette même thèse à cité soutenue par d'autres médecins; ceux-ci, pour arriver à ce but, précenisent les alcalins, qui, s'ils n'ont pas, disent-ils, une action dissolvanto sur la cholestérine, s'emparent du moins des matières grasses du saug, les entrainent en les saponifant, et empéchent leur depôt dans la bile; de plus, les alcalins, en dissolvant la matière colorante ot le mueux, empéchent la formation des conrections et désagrégent calles qui s'échient formées en leur enlevant ces deux éléments, de telle sorte que la cholestérine reste isolée et réduite en netits framenets.

C'est encore sur le principe de cette dissolution des calculs qu'útait foulde le fameux remède de Durande, qui consiste à administrer aux malades un mélange d'éther sulfurique et d'essence de térèbenthine, dans la proportion de 3 parties d'éther pour 2 d'builo essentielle. Tout récemment encore, des médocins proposaient sérieusement l'administration intérieure du chloroforme, parce que M. Gobley avait démontré que les calculs hépatiques étaient plus solubles dans cet agent chimique que dans tout autre.

Jo n'ai pas besoin de ripéter ce que je pense de ces théories chimiques appliquées aux opérations qui se passent dans le corps vivant. Ces théories, d'ailleurs, de l'avis même des chimistes, tombent ici parfaitement à faux, relativement, du moins, à l'action de l'étlere et de l'essence de téréheultine, qui, dans un vase à expérienco, ot eu contact direct avec les calculs biliaires, ne les dissolvent pas, ou ne les dissolvent pas, ou ne les dissolvent que lemement, on qui, introduits dans l'estomac, ne parvienuent pas jusqu'à la vésicule biliaire. Il est, d'ailleurs, facile de comprendre que, si dans un verre à expérience et par un contact très-prolongé avec un mensirue au maximum de saturation, la dissolution pouvait être obtenue, il servait absurde de supposer que le même het puisses étre atteint avec un dissolvant d'inté et modifié si profondément avant d'arriver dans le foie et d'être en contact avec les acleuls.

Je rejette ces théories chimiques de la dissolution des calculs

hépatiques, comme je rejette celle de la dissolution des calculs rénaux par les caux de Contrexeville, de Vals, de Pongue, ou de Viehy, Je nie done que la médecine ait la possibilité d'agir sur les uns et sur les autres quand ils sont formés ; ce qu'elle peut faire, c'est de solliciter leur expulsion en prvorquant les sécrétions biliaires et urinaires, dont les produits tendront à entrainer les concrétions qui se sont formées. Ce qu'elle peut faire surtont, c'est de prévenir le mal qu'elle est impuissante à quérir, d'empécher la production des calculs, en soumettant le malade à un traitement régulier, dont les alcalins, le chloroforme, l'éther et la téréhenthine sont les agents les plus efficacs,

Tant que la sécrétion biliaire reste normale, la bile n'a aucune tendance à liniser déposer les matières solides qu'elle tient en suspension, pas plus que lorsque la sécrétion urinaire reste normale, l'urine ne laisse déposer l'acide urique, les phosplates ou les oxalates qu'elle contient. Ce que nous devous, en conséquence, chercher à obtenir pour prévenir le retour des colinnes hépatiques, c'est la régularisation des fonctions du foie, comme pour prévenir le retour des coliques néphrétiques, nons devons chercher à régularisser les fonctions des reins.

C'est en répondant à cette indication que les eaux de Pongues, de Contrexeville, de Vichy, de Carlshad et de Vals, sont d'une si incontestable utilité dans le traitement de la gravelle biliaire, comme dans celle de la gravelle urinaire.

Sous l'influence de cette puissante médication, bien dirigée, les malades perdent la fâcheuse aptitude qu'ils avaient contractée, le le répète, ce n'est pas que les caux alcalines aient dissous les caleuls qui s'élaient formés; elles ont modifié la constitution et, peut-être, les organes sur lesquels elles semblent avoir une action toute particulière, toute spéciale,

Il faudrait bien se garder, cependant, d'abuser de cette médication alealine. Si on la continuait trop longtemps, on finirait par troubler les fonctions digestives et par équiser la constitution. Ces médicaments sont de ceux que j'appelle à longue portée, donnant à entendre par là qu'ils continuent à agir longtemps après qu'on a cessé d'en faire usage. Ainsi, après une saison passée à Vichy, à Vals, à Carlshad, à Pongues, à Contrexcille, les malades, sous l'influence de la médication, restent 0, 7, 8, 10 mois, et même davanlage, sans éprouver d'accidents.

Il est donc au moins inutile de les maintenir constamment, comme je le vois faire trop souvent, à l'usage des alcalins.

Voici, pour ma part, comment je dirige leur traitement. Lorsqu'un individu est sujet aux coliques hépatiques, je lui prescris de prendre, huit jours de suite, chaque mois, un ou deux verres au plus d'eau minérale naturelle alcaline de Vichy ou de Pougues; puis je le laisse reposer une autre semaine. La semaine suivante, il prend, au début de chacun de ses deux principaux repas, soit des perles d'éther et des perles d'essence de térébenthine du docteur Clertan, soit des capsules gélatineuses de Lehuby, qu'il peut remplir lui-même d'essence de térébenthine et d'éther dans la proportion de deux tiers de celui-ci pour un tiers de l'autre. Chaque cansule contient à peu près 12 gouttes d'éther et 6 d'essence de térébenthine. Le malade en prend ainsi 2, 3, 4; on peut, suivant la tolérance, porter la dose jusqu'à 10 et 12 dans les vingt-quatre heures. Huit autres jours de repos et reprise des boissons alcalines. Cette médication devra être ainsi prolongée pendant quatre, cinq et six mois, alors même que tous les accidents seraient complétement passés.

C'est, on le voit, une association des alcalins et du rembde de Durande; celui-cin'est modifié que dans som mode d'administration. La potion sous la forme de laquelle Durande prescrivait son mélange d'essence de térébenthine et d'éther est d'un goût très-désargéable, et de plus l'essence, ainsi donnée, a l'inconvénient d'ériter le pharynx, l'essophage, au point qu'on est forcé de ne pas en pronoger longtemps l'emploi. Les capsules, qui sout faciles à avaler et qui ne se dissolvent qu'alors qu'elles sont arrivées dais l'estomes, se foudant sur les exprésences de M. Gobbley, remplacent aujourd'hui l'éther par le chloroforme; le mode d'administration est d'ailleurs le même. Le n'ai pas besoin do dire que les proportions entre l'éther et le chloroforme, d'une part, et l'essence de térébenthine de l'autre, pourrout varier suivant les apditudes des malades.

Dans le traitement de l'affection calculeuse du foie, le régime occupe une place importante. Ce n'est pas que, tout en insistant sur la nécessité d'une alimentation végétale, je croie qu'il faille le prescrire à l'exclusion d'une alimentation animale, je dis seulement que ces deux alimentations doivent étre sagement combinées. Les malades mangeront de préférence les végétaux herbacés, cn évitant le heurre, l'Ituile, les substances grasses, qui, chez les individus dont le foie fonctionne mal, se digèrent difficilement.

Il faut insister également sur un exercice régulier qui facilite les mouvements de décomposition et de composition organiques, et qui favorise la combustion des matières grasses de l'économie. Au moment de l'accès de colique hépatique, je ne connais aucun moyen vraiment efficace pour l'empécher. L'éther et le chloro-forme donnés à petites doses, la helladone administrée à l'intérior, des frictions avec l'extrait de helladone sur la région douloureuse, de grands bains prolongés, sont les seuls moyens qui m'aient paru procurer du soulagement.

## RÉPERTOIRE MÉDICAL.

Acné rosneen (Traitement de l'). L'aené, tout le monde le salt, est une des dermatoses les plus rebelles à tous les traitements. Aussi, nous saura-tou gré de reproduire la médication et les nombreux remèdes employés depuis quarante aus par M. le docteur lletienus (de Dresde):

Contre la simple rougeur du nez oceasionnée par une pléthore sanguine abdominale, ce médeein preserit à l'in-

térieur la mixture suivante :
Pa. earbonate acide de soude, 5 gros
(environ 10 grammes); faites dissondre
dans eau de mélisse 6 onces (200 grammes); ajoutez extrait d'écorces d'orange, 5 grammes.

A prendre trois euillerées par jour.
A l'extérieur, M. lledenus recommande le laudanum à la dose de 1 gros (3 granmes), avec 4 grains (20 centigrammes) d'extrait de belladone, pour toucher le nez; il fait cusuite laver le nez et appliquer sur cet organe de petits linges trempés dans l'eau froile, et qu'on renouvelle plurau froide, et qu'on renouvelle plurau froide de l'externation de l'ext

sieurs fois par jour. Quand la potion précitée a été employée pendant quelque temps, il preserit les formules snivantes:

Pr. bicarbonate de soude, 7 grammes; poudre de rhubarbe, 5 grammes; piceacuanha, 25 centigrammes; extrait emposé de coloquinte, 1 gramme; extrait de grande chelidoine, q. s. pour faire des piules de 40 centigrammes.

8 à 10 pilules deux fois par jour.

Il faut joindre à ces pilules l'usage d'une bonne cau et le traitement externe. S'il n'y a pas de changement au bout de six mois, on fait preudre une cau minérale alealine, les bains de Mariembad ou de llambourg. Le traitement doit être continué pendant trois aux.

Si la rougeur du nez est entretenue par une disposition serofuleuse, le petit-lait uni aux sues végétaux, les

bains muriatiques, etc., rendent de bons services.

Comme remede exierne, l'auteur recommande la pommade suivante :

Axonge, 2 gros (6 grammes); sulfate de zine, 2 graius (10 centigrammes); extrait thebarque aqueux, 4 grains (20 centigrammes); extrait de ciqué, 8 grains (40 centigrammes). Mélez exactement.

Etendre cette pommade sur un linge et alterner avec des fomentations

froides.

Pendant l'hiver, on peut donner à
eertains intervalles :
Muriatede baryte 1/2 gros (4 gramme

1/2); faites dissoudre dans cau de l'aurier-cerise, 1 once [50 grammes); ajoutez essence de ciguë, 1/2 gros (1 gramme 1/2). Une demi-cuillerée, trois fois par

jour, dans une tasse d'eau fraiche. Comme remede externe, les fomentations suivantes: Acétate de plomb liquide, laudanum, teinture de benioin, de chaque

num, teinture de benjoin, de chaque 1 gramme 1/2; alcool, 15 grammes; cau de fleurs de sureau, 150 grammes. il

Eau plombique, acétate d'ammoniaque liquide, de chaque 30 grammes, étendu de son égale quantité d'eau. Cette médication compliquée s'ap-

plique à l'affection désignée par l'auteur sous le nom de simple nez rouge. Voici maintenant ce qu'il conseille pour la couperose (acné rosacea):

Extrait de helladone, extrait d'opium, de chaque 15 centigrammes ; onguent au nitrate de mercure, 3 grammes; huile d'olive, q. s. pour un liniment. A étendre sur les parties malades

avee un pineeau, ou à l'aide de petits linges qu'on laisse séjourner une demi-heure.

Si le moyen ne réussit pas, on emploiera avec précaution une forte solution de sublimé, qu'on appliquera pendant un quart d'heure, deux ou trois fols par jour.

Sublimé corrosif, 20 à 50 centigrammes ; eau distillée, 6 grammes. Lochlorure do zine, d'après llancko, est aussi très-efficace :

Muriate de zinc, 10 centigrammes; cau distillée, 100 grammes; acide muriatique pur, 2 gouttes.

Ou bien: Muriate de zinc, 20 centigrammes; cau distillée, 58 grammes; miel rosat, 6 grammes. Pour toucher plusieurs fois par jour avec un pinceau.

A l'inférieur: Muriate de zinc, 20 centigrammes ; eau distillée, 120 grammes ; acide muriatique pur, 2 gouttes ; une cuillorée à bonche toutes les trois heures. Dans les cas où la peau est très-irriable, l'luile de foie de morue à l'inférieur et à très-hautes doses, jusqu'à neuf euillerées par jour, rend d'excellents

Section recommande usus i l'edure poblassique associó il exterit de degue, à doses progressives. Il commence par do centigramas deux fois par Jour, augmente chaque jour do 5 centigramase, et arrive ainsi à la dose de mones, et arrive ainsi à la dose de puis il diminue progressivement les doses isquafí a ce qu'il soit revenu au point de depart. Pendant e temps, il appliques art la partie mahade, darant appliques art la partie mahade, darant (Deuteche Elisitik. et Gaz, méd, de Puris, juittel 8182)

Abiline (Inteflocatié du sulfate de du forma platieure sur de choré), publiant, su compencement de cettle amée, le mémoire du docter l'armé médicinales du sulhte d'amiline, et sur son application au traitement de la chorée (voir I. IXII, p. 97), nous nons sommes implicitement engagé à communique méterieure au mentique de consequence de la communique méterieure à me de consequence de la communique méterieure à me de consequence de la communique méterieure à me de communique de la communique de l

On se rappelle que M. Turnbull vavil rapporté plusieurs esa qui témoigualeut fortement en fayeur de l'efficacété de la substance par lui proposce pour le traitement des affections aerveuses, et principalement de la danse de Saint-Guy. Depais la publication médecin anglais out été reprises par un de ses compatriotes, M. le docteur Frascr, à London Hospital, M. Frascr

a administré le sulfate d'aniline à cinq jeunes sujets atteints de chorée, savoir : deux garcons de quatorze et dixneuf ans, et trois filtes de donze et quatorze ans, pendant des périodes de temps d'un mois dans deux oas, de dix, quinze et vingt-trois jours dans les autres; il l'a administré à des doses beaucoup plus considérables que celles indiquées dans le mémoire cité cidessus. Dans tous ces cas, l'action physiologique de l'aniline s'est manifestèe par la teinte bleuâtre caractéristique des lèvres, de la muqueuse buccale, etc.; mais dans tous aussi l'effet thérapentique a été pul. Il a fallu renoucer à l'usage d'un médica ment qui, au bout d'un temps assez long, n'avait amené aucun changement dans l'état des malades, pour recourir à un autro moyen, l'arsenie, remede très-employé en Angleterre contre la chorée, et sous l'influence duquel la maladie n'a pas tardé à s'amender. (Med. Times and Gaz., mars 1862.1

Glaucome (Curabilité du), L'iridectomie pratiquée souvent contre le glaucome l'a été souvent sans ayantage, d'après M. Sichel, parca que le glaucome était complet, et que la perception de la lumière était abolic. Dans le cas, au contraire, où la perception de la lumière persistait, et dans ceux où le glaucome était incomplet, l'opération a pu être sujvie de succes, et M. Sichel subordonue essentiellement à cette condition de l'état pathologique la question d'opportunité touchant l'intervention chirurgicale. Loin de concéder à l'excavation de la papille optique l'importance d'un signe constant, exclusif, pathognomonique on un mot du glaucome, il croit que, dans nombre de cas, l'idée de cette altération anatomique (l'excavation) s'est substituée, dans le diagnostic, à celle de la maladie qui affectait réellement l'organe de la vision; et ll explique l'amélioration qu'on aurait obtenue à l'aide de l'iridectomie dans de prétendus glaucomes, par une erreur de diagnostic; il pense qu'on a en affaire, suivant toute apparence, dans ce cas, à une amaurose cérébrale. Dans l'amaurose cérébrale, en effet, dit-il, si les conditions organiques de la production du mal ne permettent point de demander à l'iridectomie un moyen de guérison radicale, il n'est pas moins possible d'y trouver une source de soulagement, par suite de la déplétion directement provoquée des vaisseaux

profunits du globe. Mais il fant se garder d'inservir, comme ou l'a fait trupsouvent, au chapitre du glaneome, une anaurose cérébraie de quedque nature que ou soit, par la seule raison qu'il existe une exercition du nerf epidque. M. Siciled récerve, d'alleurs, son upiture definitive sur le résultat de celunium définitive sur le résultat de celsión de la pratiquer que dans de exa són de la pratiquer que dans de exa où la perceiption de la lumière était plus ou moins complétement abelio. (Union méd., juni 1892.)

Hernie étranglée (Enulsi lacal de la glace après l'opération de la). L'application de la glace, cembinée avec la compression, constitue unc méthede de traitement de la hernie étranglée , qui a été précouisée par Baudens dans un mémoire présenté à l'Académie des sciences, mémoire dout il a donné un résumé dans ce reeuell. (Voir t. XLVI, p. 495 et suiv.) Cotte méthode, dent les effets, dit Baudens, sent la sédation de la donlenr, le refoulement des liquides, la condensation des gaz contenus dans l'intestin hornié, l'affaissement de la tumeur, et l'enrayement des accidents inflammatoires, s'est montrée efficace, soit entre les mains de son autenr. soit dans celies d'autres praticiens, et a procuró la réduction dans un certain nombro do cas. Mais dans ceux où ello n'amène pas ce résultat si désirable, et où le chirurgien se trouve obligé de recourir à la kélotomie, n'y a-t-il pas d'inconvénients à cesser l'application réfrigérante après l'operation? Sur cette question qu'il s'est posée, M. le decteur Dumas, médeein adjoint à l'hôpital do Cette, a pensé que la suppression brusque de la ginec après la kélotomie laissant le malade exposé au dauger d'une réaction locale intense, et sans défense coutre une inflammation d'autant plus grave qu'elle recevait une impulsion nouvelle de l'ouverture du péritoine; qu'au contraire la continuation de co moyen plaçait l'opéré dans de favorables conditions, en empéchant, comme auparavant, la péritenite, soit de se déclarer, soit de s'étendre et de se généraliser. En conséquence, dans deux cas où l'application de la glace n'avait pu réussir à amenor la rentréo des parties herniées, et en il avait été nécessaire de so décider au débridement, notre confrère a repris cette application après l'opération, dans le premier cas au bout do quelques heures, à cause de symptômes qui donnaient lieu de redouter l'Invasion d'une inlammation de la séreuse alladruis inlammation de la séreuse alladouininte, et limit de la comment dans le seconi, oi l'entre de la commentation de la seconi, oi l'entre l'entre de la commentation de inflammation et assez intense dans les parties déplacées. Dans ces deux cas, non-senhement l'action du froid a dédrue parfaite inmontilé, mais encorre les accidents redoutables qui avaient commencé à se musifisster, se sont calmés et out dispara, et les malades out gaéri.

L'emploi de la glace, bien nutrement hardi, que vient de faire M. Béhier dans un grand nombre de cas de métrite et de métre-péritonite puerpérales, est de nature nun-sculement à justifier la conduite de nutre confrère de Gette, mais encore à eu encourager l'imitation. (Montzellier Médical, juin, 1862.)

Plaies gangréneuses (Emploi de l'extrait de campéche comme dé-sinfectant des). Depuis quelque temps, on s'efferee de trouver des agents qui aient la propriété de désinfecter les plaies et d'absorber la purulence. M. Desmartis propose l'emploi d'une substance qui possède cette vertu au plus haut degré; il la creit supérieure a tout ee qui a été employé jusqu'ici : c'est l'extrait de campéche (l'amatoxylum campechianum). Le hasard, ce grand inventeur, a conduit l'anteur à ectte déconverte. Nous aviens, dit-il, à soigner des cancéreux qui avaient de vastes plaies ulcéreuses exhalant une edeur des plus nauséabondes; il nous vint la pensée d'empleyer, commo astringent, sur ces chairs baveuses, d'un aspeet repeussant et d'une fétidité plus repoussante encore, une pommade composée de parties égales d'extrait de campêche et d'axonge. Dos lors toute puanteur disparet, et la purulence fut considérablement atténuée. Nous voulumes cesser pendant quelques heures sculement l'emploi de notre pommade, et presque aussitôt repararent les émanations ménhitiques et une aboudante sécrétion puruleute. Ces phénomènes se sont reproduits chez divers malades et d'une manière constante, toutes les fois que nous avons

renouvélé l'expérience.

L'hæmatoxylum, emploré dans des cas de gangrène, do pourriture d'hopital, fait disparaître le mal comme 
par enchantement. Nous nous ou sonmes serri également pour prévonir et 
arrèler cos érysipèles qui arrivent à la 
suite d'as amputations, des blessures, 
et dont la gravité fait le désespoir des 
chiurgieus. Sur leş caners utoérés, à

exhalisions fătides caractéristiques, un les plaies los plus infoctes, Petat sur les plaies plus infoctes, Petat campeles est dine antipartific, salid campeles est dine antipartific, salid respique. Cette substance a l'immense avaninge de pouvoir dres mélangeis à l'estate plus de president de la compartification de la c

Polype du rectum [Entrorriagie suite de ); cause méconue pendant un an; guériton pur l'able ion de la tumen. Dans les cas d'hémorthagie, ne voir que le fait brat de la perte de san ne peut conduire qu' une thérapeutique de lasard. Pour instituer un trallement rationnel et efficace, il fast au préalable se rendre reconnaitre si elle dépend d'une influence consiliationnelle on d'une alteration locale.

Parmi les causes qui peuvent donner lieu à un écoulement de sang par l'auus, figure le polype de l'intestin. C'est une affection qui n'est pas trèscommune; cependant elle se rencontre encore assez souvent dans le reetum, et surtout chez les enfants. Un dos principaux symptômes quí se manifestent alors consiste dans des suintements sanguinolents ou de véritables hémorrhagies pouvant donner de l'inquietude, soit par leur abondance, soit par leurs répétitions, qui à la longue amenent l'anémie et affaiblissent le sujet. C'est done un point qui ne doit jamais être négligé, que l'examen local dans les cas d'entérorrhagie, surtout si elle se prolonge ou si elle reparait à plusieurs reprises. L'exemple suivant est instructif par l'opiniàtreté de l'affection tant que l'existence du polype resta méconine, et par la rapidité de la guérison, dès que la découverte de la cause eut conduit au traitement approprié.

Un enfant de dix ans fut amené a M. Bryant pour une hémorrhagie intestinale dont le début remontait à une année: l'écoulement saugin ne s'était pas fait d'une manière coulinne pendant toute la durée de cette période; mais il revenait fréquenament, et dans les trois derniers mois il avait été très-abondant. Il se produisait de très-abondant, Il se produisait

du reste indifféremment et pendant l'acte de la défécation et dans l'intervalle des garde-robes. L'enfant avait reçu les soins d'un médeeln; mais eelui-ei n'avait jamais procédé à un examen local. D'après les symptômes, M. Bryant soupcunna des l'abord la nature de la maladie, et une exploration directe vint confirmer le diagnostic. La perte de sang était causée et entretenue par la présence d'un polype du rectum, du volume d'une noix. Le chirurgien l'attira au debors et y appliqua une ligature. A la suite de l'opération, tous les symptômes cessèrent immédiatement et n'ont pas reparu depuis. (Med. Times and Gaz., mars 1862.)

Sabine et rue. Leur emploi dans le traitement de la métrorrhagie, Pendant longtemps la sabine et la rue ont été employées d'une manière purement empirique, soit pour combattre l'aménorrhée, soit pour déterminer, dans des vues plus ou moins avonables. l'avortement ; elles étaient considérées, en un mot, comme douées, d'une manière en quelque sorte absolue, de propriétés emménagogues. Des notions plus physiologiques sur les effets produits par ces deux substances montrent que lenr action est relative à l'état dans lequel se trouvent les organes, et que si le plus souvent elles produisent le flux sanguin, elles peuvent, au contraire, dans quelques circonstances l'arrêter. Ces effets varient d'ailleurs avec les doses. C'est ainsi que nous avons publié, il y a quelques années, des faits empruntés à un jourual allemand, qui montrent que la sabine a été employée avec succes pour combattre la disposition habituelle aux avortements. Plusieurs cas de métrorrhagie, rénnis récemment dans le service de M. Beau, à l'hôpital de la Charité, ont fourni à ce médecin l'oceasion de signaler à ses élèves les bons effets qu'il obtient dans ce cas

ele l'emploi de la salàine ou de la ruse. Une jeune famme de vingi ans, hahituellement bien règilee, entre à l'Bopiella, yrant depsis dix-insti journe per l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de s'accompagnia d'autre sympagnia d'autre des non entre à l'hôpital, de ruse d'autre prescription que le séjour au lit. Mais l'hemorrhagie en continuant pas moins, il eut recours alors au moyen qu'il emploie en parell esse continuant pas moins, il eut recours alors au moyen qu'il emploie en parell esse continue de continue et quit saiste de la continue de continue de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la pitule; il continua méantie de la pitule; il continua méantie de la pitule; il continua méantie pitule, elle pati se lever impunisment; l'émorrhagie de la pitule; al plas reparu.

Deux autres malades entrées à peu près en même lemps, dont l'une avait vu survenir une métrorrhagie abondante à la suite d'un abus de colt, ont vu cesser immédiatement leur perte, après une ou deux pilules de sabine. Il y a deux ans, il s'était présenté dans le service une sèrie de métro-

rhagies, tontes avaient été également guéries par le même moyen. Voici comment M. Beau emploie ce

médicament. Il prescrit d'abord une pilule de 04:50 de sabine. Le plus souvent cette dose suffit pour arrêber la perte; mais lorsqu'elle résiste. Il donne alors deux pilules, une le matin et une le soir, Il est rare que cette seconde pilule ne mette pas un terme définitif à l'hémorrhagie. Ce n'est que très-exceptionnellement qu'il a été nécessaire de rineter oute losse.

Copendant il est des cas ob ce médicaiment échone; il change alors et prescrit la rue (une pilnle de 0°,05 de poudre de rae). Ce médicament manque encore plus rarement son effet que la sobine. M. Bean a vu des femnes atteintes de métrorrhegie qui svaiera guèrir immédialement, apprès avoir pris une pilule de 0°,55 de rue. (Gaz. des hôpis, juillet 1892.)

Tameeur advade volunieus de la région polaties, gui ré par l'excition et la caudérisation. Le suscers génulatiers de la région palatine ne avons récemment rapporté un cemple, et l'on n'en l'ouve qu'un nombre trèslitaité dans les annales de la science, et l'on n'en l'ouve qu'un nombre trèslitaité dans les annales de la science, au le le la companie de la companie de partie de la companie de la companie de partie de la companie de la companie de constitue de la companie de partie le succis de l'opération laboriesse par le succis de l'opération laboriesse par le succis de l'opération laboriesse propier la companie de que la consideration propier la companie de que la consideration propier la companie de que la companie de propier la companie de la

Un homme de cinquante-deux ans alla consuller M. Anslaux pour une

tumeur qu'il portait depuis long temps à la région du palais; au début, elle occupait la voûte palatine; peu à peu elle s'est étendue, surtout en arrière; enfin, dans ces derniers temps, elle a acquis assez subitement un volume considérable, et a amené quelques troubles fonctionnels; la respiration se faisait avec difficulté pendant le sommeil; la parole était embarrassée; il n'y avait d'ailleurs ni douleur, ni engorgement des ganglions voisins, ni gêne de la déglutition. Au moment de la consultation, la tumeur reprèsentait la moitié ou les deux tiers d'une sphereavant environ 4 centimetres 1/2 dans son diametre transversal; elle élait pent-être plus longue encore dans le sens antéro-postérieur, car en introduisant le doigt profondément dans la houche, il était difficile de s'assurer de sa limite postérieure; en avant et sur les côtés, elle était parfaitement circonscrite; lisse dans une grande partie de son étendue, elle offrait sur les côtés et en arrière deux ou trois bosselures; au toucher, elle donnait une sensation très-nette de dureté, sauf une des bosselures, qui était beaucoup moins consistante, la muqueuse qui la reconvrait était intacte et ne lui adhérait nas

Le 3 decembre, M. Ansiaux pratiqua l'opération de la manière suivante : Le malade étant assis sur une chaise, en face du jour, M. Ansiaux fait, d'arrière en avant, une incision qui comprend toute l'étendue de la tumeur; la muqueuse seule est d'abord divisée et un peu disséquée sur les côtés ; la tumenr est ensuite ouverte, et on peut en extraire, mais avec beaucoup de difficulté, et à la suite de tentatives répétées, des fragments assez nombreux d'une matière blanchâtre et d'aspect casécux. Celte partie de l'opération prend un temps assez long, et comme il s'écoule du sang en eertaine quantité et que le malade se déclare fatigué, on se décide à appliquer immédiatement le cautere actuel, ce qui est fait à plusieurs reprises, après avoir pris les précautions nécessaires pour empêcher la lésion des parties adjacentes, Après l'applieation du feu, l'hémorrhagie cesse : mais, pour plus de sûreté, on fait tenir :: u malade un fort tampon de charpie dans la bouche

Le 6, trois jours après, M. Ansiaux procède à la continuation de l'opération; au moyen de forts ciscaux et du bistouri, il résèque les parois de la tumeur; celles-ci étant très-énaisses. l'excision est difficile, les tissus résistent et ne se laissent diviser qu'avee peine. Après avoir exirpé différentes parties, M. Ansiaux applique de nonveau le cautère actuel.

Le 10, les escurres s'étant détachées en partie, il est pratiqué une seconde excision, suivie encore de la caulérisation au fer rouge; celle et dan têre répétée un graad nombre de fois, à cause de la persistance de l'hémornlagte qui finit cependant par cèler.

Le 17, la tumeur a considérablement perdu de son volume, mais il en reste encore quelques portions qui n'ont pu être attaquées directoment. L'excision est de nouveau pratiquée et suivie de l'application de quelques boutons de fen. Les jours suivants, la tumenr d'ilmine rapidement; on porte derechef le cautère netuel sur les parties encore existantes, et par là on obtient la disparition des dernières

traces de la production morbide. Six semaines après, on put constater la gaérison complète; il n'y avait plus trace de la tumeur, et l'etnt de santé de l'opéré était parâit. (Presso méd. belge, juin 1862.)

----

## VARIÉTÉS.

#### De la restauration du nez.

Parattèle des procédés autoplastiques et des pièces de prothèse (1).

Le mérile principal de notre travail devant être do rassembler tous les procidés qui out die molpojes frustacements pour roncidio rau difformités de la face, nous cryons deven pe payasser sons ilence même les faits exceptionnel. A ce titre, nous rappelous le cas suivant dans lequel te nes présentait mes conformation presque sembalho à celle du mahed de M. J. Cloquet, unais non plan par manque, maha a cuntarire par excès de dévelappenient de la dolson.

Ons. Difformité du nez var excès de hauteur de la cloison : excision du cartilage; guérison. - Un jeune homme éperdument amoureux d'une demoisello, près de laquelle, il ne nouvait se faire agréer, finit par découvrir que ce refus obstiné n'avait d'antre eause que la forme disgraciense de son nez, Il vint trouver Blandin, et après lui avoir expliqué dans quelle situation il se trouvait. le supplia de remédler à sa difformité. Le nez, prodigiousement busqué dans sa partie movenne, présentait cette courbure particulière désignée sous le nom de bee à eurbin, mais exagérée et portée à un degré vraiment ridicule. Blandin rejeta d'abord bien loin toute idée d'opération et essava de lul persuader que son nez n'était pas aussi déplaisant qu'il paraissait le croire ; tout fut inutile. Aussi voyant le désespoir profond de ee malheureux et sa résolution blen arrêtéo d'attenter à ses jours, dans le cas où toute espérance lui serait enlevée de ce côté, ce chirurgien, l'avant examiné avec plus d'attention encore, après plusieurs essals sur le cadavre, se décida à tenter l'onération que volel : Il pratiqua sur la ligne mèdiane une incision, puis, après avoir mis à un et isolé la lame cartilagineuse perpendiculaire, en réségua toute la partie exhubérante et réunit ensulte les téguments à l'aide de la suture entortillée, comme pour le bec-de-lièvre. L'opération eut un plein suecès, la cicatrice linéaire était invisiblo, et le nez ramené à des proportions très-acceptables. J'ai souvent entendu dire à Blandin, qui rapportait cette histoire avec complaisance dans ses cuurs, qu'il n'avait jamais rencontré de malade plus reconnaissant, ni éprouvé, de son côté, de la réussite d'une opération un plus grand bonheur,

Telles sont les principales et les plus nombrenses d'ifformités que le nez puisse présenter. Il en est peu, on l'a vu, auxquelles la prothèse ne sache remédier, ot elle le fait souvent avec des avantages incontestables. Les moyens qu'elle em-

<sup>(1)</sup> Suite et fin, voir la précèdente livraison, p. 91.

plote sort inoffensife; leurs formes restent celles qu'on leur danne tout d'abord. Les auriens democrate immobiles, p'avone; mais à in suite des opérations sutophistiques, les ailes du mer raccoutrées ac sont plus susceptibles de mouvements volonitaires, clies chient suitement à l'immabison de l'air dans les espiratunes un pen fortes. Ces pièces artificielles cottent un prix pen d'ext, clies réciatunes un pen fortes. Ces pièces artificielles cottent un prix pen d'ext, clies réciament une couche de printaire tottes les quatre ou elle quanées, celles citiques aussi certains soins de propreté; mais que sont ces légers inconvenients en face des dangers des opérations tants oils que étendous 2 (puait à ces demirres, şi on en excepte les résultais fournis par le procédé de M. Néhano, elles ne font que substiture le plus souvent une différentié rétident une differentié depotante. Le lambeau emprunté an front, tantifs "afrophir, tantifs "stypertrophie te présente, à non extraité, que que nai did Dieffenshehe, un pineaus de poils que l'individu doit couper chaque jour, enfin, et per-dessus tout, lea dangers autorels es conéctions extoernel les unabdes.

Laissons la parole à Vidal pour trancher cette question, sur laquelle nous ul'hésitons pas à rvenére en terminant, ou ne nous acessera pas ainsi de partialité. Nous n'avous d'autre but que la recherche de la vérile et de poser l'état réel des diverses ressources de la chirurgie réparatrice, au moment ol nous évertons. L'aveire modifiera quedque-sunes de nos concisions, est na sélence d'Iridustrie marchent toutes deux, sinum d'un pas égal, au moins d'une façon non douteuxe.

e Une chose qu'on u'oubliera pas avant d'opèrez, dit Vidal, cest qu'il s'agit d'une opération graves, dout le dut nett pas de guérire un térions incomplied crec te rie. La main la plas beureuse, la plas hable, agissant sur le sujet le mileux disposé, ne peut cerrières que trè-insquraffenient une differmité à la vérité bideuse. Les nez ainsi falrèqués ne ressemblent pas mal aux tubéroisté le la raine de certaines phatus de la famille des salonies. Ils deviennent toujours plus bide en vieillissant. Ils finissent par ce ratatiner, on hien ils s'aplatissent et ressemblent à ceux de ces vinérieus qui ont es locision et de détutis; alors les parties molles s'affaissent complétement. Ces malinerreux sout de maine de la compléte de la

« Il va quelques années un chirurglen étranger, très-habile dans l'art de rapièecter la face, passa à Paris ; il fut reçu par ses confrères comme on reçoit les hommes de talent. On lui chercha des nez à refaire : et il en refit beaucoup en peu de temps, et l'on a avoué deux morts sur cinq opérations! Voici un fait qui se rattache à ce voyage, je désire qu'il reste dans la mémoire des lecteurs commo ll est gravé dons la mieune. Un infirmier d'un grand hôpital de la capitale (Saint-Louis) avait une perte de substance à l'aité du nez qui l'Inquiètait fort peu. Un homme qui se faisait la barbe à peine une fols par semaine, et qui était destiné à vivre avec des malades, ne devait guère tenir à la beauté, à la symétrie des formes. On l'amena à subir une opération dont il ne connaissait nullement les dangers. On ne chercha nos à combler la perte de substance du nez avee la peau voisine. Comme une aile du nez était plus courte, on songea à mettre l'autro do niveau, afin do faire un nez plus court. Pour cela, il faljut fendre cet organe de so rocine à sa pointe, rotrancher uno partie de la cloison et une partie de l'aile intaete; puis, un pratiqua une infinité de points de suture, et l'on présenta un miroir au malade qui fut effrayé de sa laideur. Le lendemain survint un érysipèle qui se communiqua au cuir chevelu et qui fit perdre le malade en peu de jours l'Toute réflexion devient inutile, ce fait parle assez haut.

« Copendant si le malade demande à plusieurs reprises la rhinopastie, et si récliment une difformité hidieuse lui rend la vic è alerge, payre lai avoir fait connotire les dangers et les douleurs d'une pareille opération, on choist lour remédier à la pete compliée de nes la méthode indenne, avec la modification apportée par Blandin quant à la section du pédicule du lambeau. » (Traité de pathologie externe, etc., l. III, p. 450.)

Nous cryona svoir démontré que la méthode française ou la rihinoplastie la triefa avex embneaux garai de périote était de beaucom préférable et que la était l'avenir de l'autoplastie, pour remédier aux difformités qui reasortissent de l'autoplastie. Si l'étendec de la perte de substance ne permettait pas de comblet toute la bréche à l'aiste du prociée de M. Nachou, ne pourrait-on faire appel aux deux méthodes, et dans un premier temps parer à la perte de subsance de la racie de une a' l'aisté d'eux cour l'authous, emprunte au front, en ayant soin d'enlever le périoste en même temps que les téguments y la racine du nez réconstitule, on serminera l'exverse na la rihoussiste laierine.

Un fait nous a frappé vivement dans notre caquête et nous devons le consisgenr ici, évat la folitile avec haquelle les mutilès e constantent, du moins dans les chasce inférieures, des moyens employés pour parer à leur difformité, Ainsi acun des individus que nous avons vas à la Salpérirer et à Bietire, porteurs de nei rufficiels, u'enviait le sort de cent sanguels on avait recontré le nex, et de même ceux qui avaient suit la rindopalate terrouvean ner blen préferable à la pièce artificielle dont leurs compagnous d'informate devaient frie usage. Ceta une gries d'était; et les effits de octe heureuse disposition d'esprit ne sont détruits dans les classes plus directs de la société que par les alficient de la consiste de la conference de leur information de la contraction de le consiste de leur informatic productive de criticials qui vient leur rappeter à chaque moment l'existence de leur infirmité; pour leurs infirms, celle-ci dévients avenut le but de balisanteries et de serversonne.

Sont nommés chevaliers de la Légion d'houneur: MM. Chailly-Honoré, membre de l'Académie de médecine; Jumigny, médecin en chief des hospiees de Bourges; Théeuenon et Gauvérit, médecins-majors dans l'armée de terre; plucher, ancien sous-aide, médecin-adjoint à l'hópital de Ríom, comptant quarantie-sept almées de médecine exercée gratultement en faveur des pauvres.

M. Claude Bernard, professeur de médecine au eullége de France, professeur de physiologie générale à la Faculté des sciences, est promu officier de la Légion d'honneur.

Par arrèté du 26 mai, M. le préfet de la Haute-Garonne vient de nommer membre du Conseil central d'hygiène de Toulous: MM. Estevenet, H. Laforque et J. Delage, en remplacement de MM. Cany et Gaussail, démissionnaires, et de M. Dougnac, dont la délégation est expirée.

M. Rideau, chirurgien principal de la marine, et M. Gaymard, chirurgien de 2º classe, ont succombé à la Vera-Cruz, victimes de leur dévouement à leurs devoirs.

Une correspondance du Mexique avait annoneé que les médecins-majors Verjus ct Bintol avaient été faits prisonniers; nous sommes heureux d'apprendre que des nouvelles plus récentes sont venues démentir ce fait.

# THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE.

Note sur l'emploi de l'alcoolature d'acoult contre la métrorrhagie.

Par M. le docteur Marrotte, médecin de la Pitié.

Semblables aux autres hémorrhagies, les écoulements sanguins de l'utérus ne constituent pas une malatie spéciale; ils ne sont que le symptôme d'une autre affection, d'un déément morbide qui prime les indications. Plus je vieillis dans l'étude et la pratique de la médecine, plus jen m'affermis dans la conviction que cette recherche, cette détermination des indications capitales, est la seule voie qui conduis à une thérangeutique rationnelle et efficace.

Soit ignorance de notre part, soit insuffisance de la matière médicale, nous ne trouvons pas toujours les agents complétement appropriés à ces affections élémentaires. Il y a donc intérêt à en augmenter le nombre; non pas que je sois de ceux qui regardent comme impossible de faire de bonne thérapeutique sans un arsenal de drogues nouvelles, fabriquées dans les laboratoires ou apportées de loin. Je pense, à cet égard, comme notre honoré confrère le docteur Fonssagrives, que « la matière médicale contemporaine est engagée dans une mauvaise voie, ct qu'elle ferait mieux de consacrer tous ses efforts à étudier les agents dont elle dispose plutôt que de les user dans une recherche aussi stérile qu'ardente de movens nouveaux, » Ainsi ai-je fait pour l'aconit. Conduit par l'induction, c'està-dire prenant en considération les propriétés physiologiques de ce médicament, en particulier son action stupéfiante sur le système capillaire, je me suis demandé s'il ne réussirait pas là où avaient échoué d'autres hémostatiques de l'utérus. Je ne viens donc pas proposer un médicament nouveau, mais une application nouvelle d'un des agents les plus utiles et les plus actifs de la matière médicale.

L'aconit n'est pas plus un spécifique contre la métrorrhagie que la cannelle, l'ergot de seigle, l'uva ursi, l'opium, la saignée et tutit quanti. Les hémorrhagies qu'il arrète, dans certaines circonstances, cédent à des agents analogues ; lui-méme les remplace quelquéois, sans inconvénients; mais il a, en général, as sindications spéciales.

Avant de rechercher ces indications, rapportons quelques-uns des faits où j'ai constaté l'efficacité de l'aconit. L'alcoolature est la préparation dont je me suis toujours servi.

Ons. I. Syphilis. — Métrorrhagie. — Emploi de l'alcolature d'aconit. — Guérison rapide. — Simon Madeleine : vingt-sept ans, fleuriste, tempérament lymphatique, constitution forte ; entrée à la

Pitié, le 10 novembre 4861, salle Saint-Paul, ne 32. Cette femme jouit d'une honne santé habituelle; elle est fortement, mais régulièrement réglée. Accouchée il y a six mois, elle contracta alors une syphilis, dont elle offre actuellement les manifestations secondaires (rossole, angeine, cancitous cervicaux, vaginite chronituue).

(roseoie, angine, gangilous cervicaux, vaginite curonique).

Ses règles ont paru pour la dernière fois le 15 octobre et, depuis lors, l'écoulement sanguin n'a pas cessé d'être assez abondant, et l'engage à se faire admettre à l'hôpital. Je constate l'abondance de cette perte à la présence des caillots assez volunineux, et, comme cette fernume est atteinte, en même temps, d'embarras gastrique, jie prescris un vomitif, dès one nettrée dans mes selles,

Chiendent sueré.

13. La perte continue (alcoolature d'aconit, 4 grammes).

 La perte se suspend (alcoolature d'aconit, 4 grammes, et une pilule de protoiodure de mercure).

On cesse l'acouit et on continue la pilule.

La perte a disparu: il ne reste que des douleurs lombaires, et elle demande sa sortie.

Dans cette observation, la syphins n'a eu évidemment aucune influence sur le développement de la métrorrhagie. Quelle en a été la cause? sont-ce des excès de coît? C'est ce que je n'ái pu savoir; toujours est-il qu'll n'existait aucun état organique de l'utérus capable de l'expliquer.

Obs. II. Ménorrhagie, suite de fatigues et durant depuis quinze jours, arrêtée dans les vingt-quatre heures par 60 gouttes d'alcoolature d'aconit. - La femme de chambre d'une de mes clientes, âgée de vingt-cinq à vingt-six aus, d'une constitution faible, d'un tempérament lymphatique et nerveux, sujette à la dyspepsie, avait fait, avec ses maîtres, un assez long voyage, suivi d'un déménagement fatigant au retour. Sous cette influence, ses règles, qui étaient habituellement régulières et ne duraient que quatre à cinq jours, devinrent assez abondantes pour constituer une perte. Lorsque je fus consulté, elles duraient depuis quinze jours, ce qui avait beaucoup fatigué la malade, qui était faible et pâle, Je conseillai 60 gouttes d'alcoolature d'aconit dans un verre d'eau sucrée, à boire en trois fois dans la journée. Le lendemain, tout écoulement sanguin avait cessé, quoique la malade n'ent pas cessé de vaquer à ses occupations. Néaumoins le médicament fut continué deux jours encore, pour éviter une récidive.

Les règles suivantes furent normales.

Oss. III. Métroirrhagie proviquée par un purgatif et des efforts, durant depuis quinze jours et arrêtée en douze leurre par l'ed-coolature d'acount. — Le 12 mai 1802 entrait dans mon service la nommée Jarreth, cuisinière, âgée de vingt-sept ans. Cette femmé parêt assex viçoureusement constituée, maigrés a pileur actuelle; effe n'a jamais fait de maladie sérieuse et n'a pas eu d'enfant. Ses règles n'out jamais présenté d'irrigelarité.

Il y a deux mois settlement, sans cause comme, elle a éprouvé, dans la fosse l'iapue ganche, une douleur, d'abord assex légère, qui s'irradiati dans les reins et dans la cuisse du même côté. Bientôl, cette douleur devint plus vive; mais la malade, obligée de travier pour vivre, continuà à se livrer à ses occupations ordinaires. La menstratation n'en conserva pas moins sa régularité normale.

Il y a trois semaines, luuti purs après la cessation des règles, la malade crut utile de prendre un pargatif (31 granmes de sulfate de soude), et se livra en même temps à des efforts violents. Elle fut prise d'une heimorrhagie utérine intense, an moment où elle venait de gravir quarante marches d'escalier, chargée d'un lourd fardeau.

Malgré cet accident, elle continua de travailler quinze jours encore, l'hémorrhagie persistant avec des différences marquées d'intensité, suivant que la malade se fatiguait ou prenait du repos.

Enfin, épuisée par une perte de sang incessante, Jarreth entra à l'hôpital et fut couchée au numéro 8 de la salle du Rosaire.

Voici quel était alors son état : visage pale, bourdonnement dans les oreilles, brouillard devant les yeux pendant la station verticale, qui est pénible. L'appétit est diminué, mais non perdu; selles rares; bruit de souffle léger au cœur et dans les gros yaisseaux. Le soir, le pouls s'accélère,

En découvrant la malade pour pratiquer le toucher, on s'aprepoir que la chemise est tachée par une quantité notable de sang. Le col de l'utferus est à l'état normal, ni ouvert, ni ramolli; il a conservé as direction habituelle. Le corps a son volume ordinaire; mobile dans tout le reste de sa circonférence, il est manifestement adhé-rent à gauche; dans tous les mouvements qu'on lui imprimi, pi pivote sur un point fitse, placé dece côté. Il est probable que cette delicrence est le reliquat d'une pedi-périonitei circonscrite, remontant à deux mois et qui a donné, pour tout signe de son existence, les douleurs vives qu'elle ressent es à gauche, il y a deux mois, et qu'elle ressent encore avec une intensité beaucoup moindre. Par le palper abdominal, à part la sensibilité dans la fosse iliaque gauche, on n'observe ni tumeur, ni même le plus léger empâtement,

Tel était l'état de la malade constaté le 13 mai, à la visite. Prescription: repos absolu au lit; julep gemmeux, additionné de 4 grammes d'alcoolature d'aconit. Le 13, au soir, l'hémorrhagie était arrètée.

44 et 15. Même traitement. L'hémorrhagie ne s'est pas reproduite. Il en est de même le 16, quoique la malade se soit levée. Les 18 et 19. Elle descend au jardin avec la même impunité.

Le 20. Suspension de l'alcoolature d'aconit,

Le 23. La malade sort guérie de sa métrorrhagie, mais conservant dans les reins, dans la fosse iliaque et dans la cuisse du côté gauche des tiraillaments douloureux assez vifs.

Obs. IV. Ménorrhagie pendant l'allaitement. — Emploi de l'alcoolature d'aconit le troisième jour des règles. — Suppression dans les vingt-quatre heures. — M<sup>me</sup> M\*\*\*, âgée de trente ans, mère de trois enfants, dont le dernier a six mois, d'une bonne santé habituelle, a été régulièrement et modérément menstruée, avant son mariage.

Quèlques jours après son premier accouchement, qui a cu lieu il y a dix ans, elle a été atteint d'une nivraligi e lombo-saerée très-intense, à marelue continue rémittente, accompagnée de fièrre et présentant, comme épiphenomène, une perte abondante. Cette maladie a éclé, mais assex difficilement, à l'emploi du sultate de qui-nine et des solunées vireuses. Les autres conches n'ont pas été suivies d'accidents semilables. Mais plusieurs fois, de douleurs analogues, quoique moins intenses, se sont manifestées, soil à l'écrapation de la comment de la commentation a acquis plus de duvé (sept à huij query et plus d'àbondance. Plusieurs fois, elle a pris les proportions d'une perte, tantôt sous l'influence de douleurs névralgiques, tantôt à la suite de faitgues ou d'émotions morales.

Cotte dame, qui ne se préoccupe pas beaucoup de sa santé, est restée longtemps sans me parler de toutes ees eirvonstances; une fois cependant que la ménorrhagie se prolongeait et la fatiguait plus que de coutume, elle me consulta, et je lui conseillai "lalcoolutre d'aconti (160 gouttes dans un verre d'eau sucrée, à prendre dans les vingt-quatre heures). Cette dose devait être augmentée progressivement, si la nerte tardait à s'arrêter.

Cette dane m'avait fait quelques infidélités pour l'homoopahie. J'ai appris tout récemment seulement, et à propos de l'objet principal de cette observation, que l'aconit avait promptement diminute, puis suspendu l'hémorrhagic et qu'il avait produit les mêmes effets dans deux ou trois circonstances semblables.

Cotte fois-ei, M= M=\*\* n'avait pas osé employer l'acontt, parce qu'elle nourrissait et qu'elle eruignait qu'il n'exerçàt me action fiacheuse sur la santé de son enfant. Elle me raconta qu'accouchée il y a six mois, elle avait revu ses règles au bout de trois mois; que, depuis leur retour, celles-ci avaient constitué une véritable perte, durant de huit à dix jours, sans douleurs; que cette troisième fois, elles s'annoncaient avec les mêmes caractères.

Le sang ne coulant que depuis trois jours et voulant modérer récoulement, mais non le supprimer, je lui conseillai de prendre dans les vingt-quatre heures la dose de 60 gouttes qui arait déjà modéré, puis suspendu la ménorrhagie, et qui ne devait pas, à ce que je pensais, avoir plus de portée dans un eas où l'écoulement sanguin était plus intense. Coutre mon attente, le sang avait complétement cessé de couler, au hout de vingt-quatre heures. Quoique la malade accustif quelques vertiges et du mal de tête, je ne crus pas devoir rein tenter pour rappeler les règles, et je fis hien; çar tous ces accidents sesond dissibés, contre vingt-quatret trente-six heures.

Ous. V. Métrorrhagies répétées à chaque époque menstruelle, depuis une dernière couche. — Rétablissement de la menstruation à l'état normal par l'usage de l'alcoolature d'aconit, employée pendant trois époques successires. — Mes Pess, demourant à Paris, rue de l'Etchiquer, est âgée de vingt quelques années, et parit avoir une assez bonne constitution; mais elle est devenue nerveuse, impressionnable, à la suite de chaggins et en particulier de la mortisme de l'apprendant aucun dérangement de la mentstration, jusqu'à sa seconde grossession.

Celle-ci s'était accomplie sans accident notable, ainsi que l'acconchement et les suites de concles, jusqu'an premier retour des règles, qui eut lieu au hout de six semaines et qui amena une perte sauguine assez abondante. Il en fut de même les mois suivant. Au lieu de durer cinq jours, comme auparavant, la menstruation persistait de quinne à vingt jours, abondante, avec des recrudescences et des rémissions alternatives, et s'accompagnant de ténesure utérin.

Il en était résulté un affaiblissement notable, de la pâleur et des troubles fonctionnels (vertiges, palpitations, etc.), conséquences de l'anémie,

A la sitième époque, les règles durant déjà depuis hui jours, je fus consulté et je prescrivis 60 gouttes d'actoolature d'aconit, à prendre en trois fois dans la journée, étendue d'eau sucrée. Le lendamin, la perte était notablement diminnée; elle était arrêté da fin du second jour. Le médicament fut continué deux ou trois jours encore, pour prévenir la récêdire.

Aux trois époques qui suivirent celle-ci, l'alcoolature d'aconit fut administrée au commencement du cinquième jour, terme de leur durée normale. Une dose a suffi pour que le sang cessât de couler, et depuis lors la menstruation est restée dans ses limites physiolologiques, permetant ains à la malade de recouver es sainté.

96s. VI. M. Dess., demourant rue du Faubourg-Montmartre, agée de trente-inq à trentes-ix ans, d'une faible constitution, d'agée de trente-inq à trentes-ix ans, d'une faible constitution, de de de dispense, et à de la leucorrhée, a eu trois centants, le derné il y a quatre mois, à quelques années du second. Pendant sa dernère grossesse, elle a éprouvé à deux reprises une attaque de varlegle lombo-utérine, intense et menagant de provoquer un avortement.

L'accouchement fut facile, mais suivi immédiatement d'une perte abondante, qui se renouvela quinze heures après et fut difficilement arrêtée. La malade resta sujette à des colques, qui me parurent être des névralgies erratiques, avec ténesme utérin.

Les règles in ayant pas reparu pendant trois mois et la malade restant faible, déclorée, sans appetit, tourmentée par des spasmes brystériques, je conscillai six pilules d'iodure de fer, chaque joir, et du vin d'absimtle. Une diraine de jours appeir l'emploi de cette médication, la menstruation parut, mais très-abondante et dura buit jours, au lieu de deux à trois, terme ordinaire avant la dernière grossesses. La malade ne crut pas nécessaire de m'appeler, aussi n'aje papris ces détails que leumos suvant, oit e sang repartut avec

une abondance beaucoup plus grande qu'à l'époque précédente et qui constituait une véritable perte. Il coulait depuis cinq jours, lorsque je sus appelé (2 novembre 4861).

Je recommandai le repos absolu dans la position horizontale, que la malade n'avait pas gardé jusqu'alors, et de deux heures après midi à mimit quatre tasses d'infusion d'uva ursi contenant cluccune 20 gouttes d'alcoolature d'aconit, tant j'avais hâte de modérer la perte; a liments froids.

Le lendemain, 3 novembre, à dix heures et demie du matin, 16coulement sanguin était rébuit aux proportions de règles très-modérées. La malade se plaignait de raclualgie et de névralgie susorbitaire. Elle n'avait pas d'appét l'Prescription : Du matin au soir, boire trois fasses de tisane, additionnées de 20 gouttes; contimuer le repos dans la position horizontale.

Le soir; malgré ma défense expresse, la malade sortit et alla au spectacle; mais elle fut bientôt forcée de rentrer chez elle, torturée par des douleurs de reins très-vives, exacerhantes, tênesmoïdes, tout à fail analognes à celles de l'acconchement. La malade pril d'élle-même, de neur heures du soir à uneil neures du matin, quatre quarts de lavement, additionnés de 10 gouttes de laudanum, et obtint ainsi un calme relatif, sans sommeil.

A novembre. Je vis M\*\* D\*\*\* sur les dix heures du maiin; elle me raconta ce que je vies ale dire, ajoutant que les douleurs pul l'avaient si fort égrouvée la mit précédenten étaient qu'un degré plus intense de ce qu'elle avait resenti la veille, quelques heures après l'ingestion des deux premières tasses de tissane et qu'elle avait rappéé douleurs de reins, ce qui me lit pense que l'una urais récharger à ces douleurs. Il est probable, en effet, que ce médicament avait empéché la fluxion sanguine, rappéée par la marchia de se se satisfaire, d'où les douleurs ténesmoides qui avaient puni la malade de son eszapade. Toujours est-il que les douleurs avaient enses et que l'écoulement sanguin était presque nul. (Trois doses de 20 outtes d'alcoolature d'acont dans de l'ense suscrée.)

5 novembre. La malade a pris quatre doses du médicament, parec que la ménorhagie avait assez notablement augmenté dans la journée; mais depuis la muit elle est revenue aux proportions de a veille. Les douleurs fénensoulées ont complétement disparu. (Ginq doses de médicament sans uva ursi, à prendre dans les vingt-quatre heures.)

6 novembre. La perte est entièrement arrêtée, la santé s'est peu à peu rétablie, et les règles ont repris, depuis lors, leurs proportions normales.

Ons. VII. — Métrorrhagie. — Varioloide intercurrente qui augmente lu perte. — Akcolature d'aconit. — Guérison. — Caué, Marie, âgée de vingt-quatre ans, lingère, l'ymphatique, constitution moyenne; entrée à la Philé le 10 juniver 1861. Cette ille est acconchée il y au mois à l'Hôlet-Dieu. Primipare, elle n'a présenté rien de notable dans le travail ni dans ses suites. Elle sort au bout de quinze jours, n'ayant pas cessé de perdre un peu de sang

chaque jour, et depuis lors elle perd toujours et assez abondamment.

A son entrée, elle était dans un état de fièvreet de malaise général, pour lequel on la reçut dans le service de M. Bernutz (service des femmes en couches), puis les symptômes d'une érupion variolique s'étant montrés, elle passe le 11 janvier dans le service de M. Marratte.

Le 44 au soir, la fièvre est vive. Il existe une éruption de varioloïde pustuleuse conoïde discrète, plus aboudante à la face que sur les membres et le tronc.

Il y a très-peu d'angine; on ne voit rien de particulier sur la gorge; pas de douleurs lombaires; pas d'épistaxis.

La perte continue et a pris des proportions assez considérables. La malade a rendu aujourd'hui du sang et des caillots en grande quantité.

è. Le toucher, pratiqué avec précaution, découyre un col mou, déchiqueté, sensible, encore un peu volumineux, légèrement entr'ouvert.

L'état fébrile est fortement accusé : anorexie, soif, léger affaissement général.

42. La perte continue, à peu près dans les mêmes proportions; toutofois la fièvre a cessé et les houtons varioliques se développent lentement (alcoolature d'aconit, 3 grammes).

43. Le mieux est sensible; la perte a diminué ainsi que la sensibilité du bas ventre; apyrexie (aconit, 3 grammes).

14. Apyrexie; appétit; l'acumen des boutons s'aplatit un pen; la porte a bien diminué, mais non pas cessé complétement, anssi l'aconit est-il porté à 4 grammes.

15. Les boutons avortent complétement et se sèchent sans s'élargir. La perte a complétement cessé; la malade se trouve trèsbien; apyrexie complète (aconit, 3 grammes).

 La perte ne reparaît pas; l'état général demeure excellent (aconit, 2 grammes).

47. Perle mille; au toucher on trouve: le col petit, revenu sur lui-même, encore un peu mou, très-légèrement sensible, sans traces de déchiquetures à l'orifice; rieu dans les culs-de-sac, ni douleur, ni résistance; un peu de constipation.

49. La malade, se trouvant bien, quoique encore un peu faible, demande sa sortie.

Ainsi, dans cette observation, 40 grammes d'alcoolature d'aconit répartis sur trois jours ont fait cesser une métrorrhagie durant depuis un mois et augmentée par une varioloïde.

Ons. VIII. Varioloide compliquée de métrorrhogie. — Geslain, Augustine, âgée de vingt-six ans, conturière, lymplataique, constitution moyenne; entrée à la Pitié, salle Saint-Charles, n° 15, le 24 décembre 1860. Cette femme était traitée, dans le service, pour une métries imple, caractériés surtont par des fluents blanchies, des douleurs abdominales et lombaires, et pour laquelle on epophysit soit l'alun, soit le intrée d'argent.

Le 4 janvier au soir, je la trouve dans un état fébrile intense; chaleur générale; rougeur de la face. Les douleurs lombaires ont augmenté et la gorge est un peu douloureuse. Elle avait eu le matin une purgation (buile de ricin, 15 grammes).

Lé S, on trouve une éruption de varicelle pustuleuse conside discrète, généralisée et manifeste surtout à la Gac. Ce même jour commence une perte intense, qui se prolonge tout le jour, avec émission de quelques caillots et d'une grande quantife de san qui quide, (Les règles étaient venues il y a quime jours.) La fièvre est tombée (alcolature d'aconit, 3 granmes).

6 janvier. La fièvre est nulle ; la perte continue, quoique un peu moins intense : les boutons restent stationnaires (alcoolature d'a-

conit, 3 grammes).

7. La perte dure encore un peu; elle cesse à peu près complétement dans la journée; il ne reste plus que quelques taches sur le linge (aconit, 4 grammes).

8. La perte étant à peu près nulle, on cesse l'aconit.

13. Le mème état persiste jusqu'à aujourd'hui. C'est à peine si quelques gouttes de sang tacheut le linge de la malade. Hier elle eut un petit mouvement de fière secondaire (de suppuration). L'éruption se développe; les boutons grandissent. L'état général actuel est très-ben.

45. L'application du spéculum montre que le col est demeuré gros; une petite ulcération occupe la partie interne de son orifice. Sécrétion blanchâtre du vagin.

24. Elle ne perd plus du tout en rouge. L'état général est excellent.

23. Exeat.

Dans l'observation précédente, la perte était une continuation, une exagération des règles; dans celle-ci, elle constituait une véritable métrorhagie, c'est-adire une hémorrhagie tout à fait indépendante de la menstruation, puisque celle-ci avait paru quinze jours auparavant; dans l'observation VII, la varioloïde avait été l'ocasion de la perte; dans celle-ci, elle l'avait provoquée de toutes pièces. Chez toutes les malades de l'hôpital, le toucher a été pratiqué, et nous n'avons pas trouvé de lésion à laquelle se rattachât l'hémorrhagie; car nous ne pouvons attribuer cet effet à l'adinfirence qui fixait la corre gauche de l'utérus dans l'observation l'exceptée, c'est par induction seulement que l'ai conclu à l'était d'intégrité de l'utérus; la réserve imposée par la pratique civile n'ayant pas permis d'examen direct.

Les cas que je viens de rapporter ne sont pas les seuls contre lesquels j'aie employé l'alcoolature d'aconit. Ainsi j'en ai fait usage chez des femmes atteintes d'hémorrhagies épiphénoméniques de névralgics lombo-utérines ; l'aconit me semblait de nature à remplir la double indication fournie par la névralgie elle-même et par l'écoulement sanguin. Mais, soit que le médicament ait été employé à dose insuffisante, soit que la névralgie ne fût pas de nature à céder à l'aconit, je n'ai pas obtenu de résultat de nature à m'encourager à poursuivre mes essais. J'en dirai autant des hémorrhagies liées à la métrite aigué ou chronique, à la pelvi-péritonite. Le traitement de la maladie a toujours été le meilleur hémostatique. Chez les femmes chlorotiques ou épuisées par des pertes de sang, l'aconit n'a pas eu les effets prompts et évidents que nous avons reconnus dans les observations citées plus haut. Je me suis beaucoup mieux trouvé de la teinture de cannelle. L'aconit a également échoué chez une femme accouchée depuis un mois, chez laquelle l'utérus était le siége de cette congestion atonique, symptôme d'un défaut de contractilité. Il était volumineux (corps et col), mollasse; le col, gros et entr'ouvert. Vingt-quatre heures après l'emploi du seigle ergoté. l'écoulement sanguin avait diminué de moitié; il avait cessé tout à fait le troisième jour, quoiqu'il durât depuis un mois.

Il m'a réussi, un contraire, chez une dame de ma clientèle, qui conservait des lochies sanguines une huitaine de jours après la lièrre de lait et qui s'en trouvait fatiguée. N'ayant pas recuelli ce fait avec détails et n'ayant pas eu l'occasion de renouveler l'emploi de l'aconti dans des circonstances semblables, j'attendrai des expériences ultérieures pour apprécier cette nouvelle application du médicament.

Les faits que je viens de rapporter sont insuffisants, par leur nombre et par leur variété, pour déterminer d'une manière positive les indications de l'aconit dans la métrorrhagie; mais ils autorisent à penser que ce médicament est surtout efficace dans l'hémorrhagie utérine essentielle, c'est-à-dire liée à une simple fluxion et plus spécialement peut-être à la fluxion menstruelle exagérée, lorsque cette fluxion ne se complique pas de congestion asser notable pour exiger la saignée et qu'elle présente un caractère actif ou sthénique. Dans les cas de déhitité générale ou d'anémie, la cannelle lui sera préférable ou devra du moins lui être associée. Dans certaines métrorrhagies symptomatiques, elle pourra être un adjuvant utile; mais le traitement vraiment efficace sera celui de la maladie à la-quelle se ratatech l'hémorrhagie.

On a pu voir dans le détail des observations qu'une dose de 2 à 4 grammes d'alcoolature était, en général, suffisante pour arrêter

la perto. Dans quelques cas d'hémorrhagies symptomatiques, jo l'ai progressivement portée à 8 on 10 grammes en vingt-quatre henres, sans inconvénients.

# THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE.

Règles pratiques de l'administration du chioroforme (†).

Par M. le docteur Hzangorr, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Strasbourg.

Acr pobulum vites.

Quelle peut être la durée de l'anesthésie?

Nous ne dirons pas qu'elle neut être indéfiniment prolongée, mais nous ne saurions indiquer une limite de temps précise ; nous avons fait plusieurs opérations de fistules vésico-vaginales dont la durée s'est prolongée pendant deux heures. De temps en temps on donnait un peu de chloroforme pour entretenir l'anesthésie : nous avons appliqué le forceps eliez une femme éclamptique chez laquelle les accès avaient été tenus en échec par le sommeil chloroformique, tout en permettant les contractions utérines et la continuation du travail pendant une durée de dix-huit heures. Denx henres après la délivrance la femme s'est réveillée, et de son sommeil chloroformique et de son coma éclamptique. Plus d'un kilogramme de chloroforme avait été employé dans cette chloroformisation prolongée ; chaque fois que son sommeil anesthésique avait eu tendance à cesser, un nouvel accès d'éclampsie avait semblé imminent. Il n'est pas à ma connaissance un cas de chloroformisation aussi prolongée. Pendant tout ce temps, le pouls s'était maintenu régulier ; la rospiration. large et profondo, suffisait à l'hématose et à l'anesthésic. La matrice continuait à se contracter régulièrement, le col se dilatait, s'effaçait enfin complétement; le travail s'avança régulièrement jusqu'au moment où il fut possible de procéder à l'application du forceps, qui amena un enfant qui vit encore. Quant à la mère, elle se rétablit promptement, seulement, elle n'a encore aujourd'hui aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je ne parle pas naturellement des cas de chloroformisation ayant duré deux heures ; ils sont trop vulgaires pour que je les mentionne. On a dit : c'est au début qu'arrivent ordinairement les accidents, et, chez tous les individus qui ont succombé, on avait fait usage de quelques grammes à peine, qui

<sup>(4)</sup> Suite et fin, voir les précédentes livraisons, p. 55 et 109.

avaient immédiatement sidéré les malades. Il ne nous appartient pas de révoquer en donte la sincérité, la bonne foi des auteurs qui ont en la générosité de publier leurs insuccès ; mais nous dirons que, souvent, nous avons vu arriver des accidents à des périodes avancées des opérations, alors qu'un temps assez long s'était déjà écoulé dennis que les malades avaient été anesthésiés : mais déià ces malades, chloroformés avec peu de soin nar des aides souvent inexpérimentés et dans des conditions que nons regardons comme essentiellement manvaises, ces malades, dis-je, an lieu d'être entretenus avec soin et avec peu de chloroforme dans la continuation de leur sommeil, étaient plongés dans un sommeil plus profond, une résolution générale ; alors l'obstacle à l'introduction de l'air s'étant produit d'une manière silencieuse et non avercue tout d'abord, la poitrine continuant ses mouvements, on était demeuré rassuré jusqu'au moment où une pâleur mortelle, succèdant à un état violacé de la face, avait averti du danger que lo malade avait conru et qui avait déià entraîné un commencement de syncope et presque la mort : le sonlèvement de la base de la langue fait alors , pendant une de ces inspirations qui allait être la dernière, comme dit M. Ricord dans son langage pittoresque, co soulèvement de la langue, fait en ce moment, permit au malade de recevoir encore de l'air, la seule chose qui pût le sauver en ranimant l'hématose prête à être suspendue. Ces faits, dont nous avons été témoin, nous ont donné depuis longtemps la conviction profonde de la nécessité de cette manœuvre pour sauver les malades arrivés à cette période,

Réveil des malades.— Il suffit de cesser les inhalations pour voir survenir le réveil des malades; célui-ci est ordinairement immédia-tement précédé des efforts de vomissement, et, quand ces efforts se montrent et que le vomissement a lieu, on peut être assuré que les malades vont se réveiller; ils restent encore pendant quedques instants tranquilles, les yeux fermés ; ils no prennent pas encore part à la conversation, mais ils ont conscience de ce qui se nesse; peu à peu ils se réveillent, ne conservant après les vomissements aucun souvenir de ce qui s'est passé. Telle est la marche normale des choese, qui impost cottefois au chirurgien quelques précautions qu'est utile de signaler. Ainsi, il ne devra pas quitter le malade avant qu'il soit revenu à lui, et avant de s'être assuré complétement que la respiration et la circulation, mais la respiration surtout, qui tient la seconde fonction sous sa dépendance, ne soient revenues à l'état normal, à leur régularité parfaite,

Il est des malades, rares il est vrai, mais il en est quelques-uns

qui conservent un état de prostration assez considérable, dont il est bon de les tirer par une petite dose de vin ou de tout autre stimulant diffusible; souvent aussi les malades ont eu à subir une opération fort grave ayant entraîné une perte de sang fort importante. Dans ces cas, il est bon de les relever par les moyens ci-dessus indiqués et en ayant soin d'appliquer des linges chauds à la région précordiale et sur les extrémités. On comprend qu'une partie des accidents consécutifs dans ces cas, et la majeure partie de ces accidents se rapporte à l'hémorrhagie et aux lésions qui ont constitué l'opération plus ou moins grave que le malade a eu à subir. Quand ces conditions n'existent pas, les malades se réveillent sans éprouver cette prostration dont on a beaucoup parlé, en attribuant son origine à l'emploi du chloroforme, tandis qu'elle appartient à l'opération et à l'hémorrhagie qu'elle a entraînée. Cette hémorrhagie prédispose à la syncope, comme on sait; aussi est-il indiqué de chloroformer avec soin dans les cas où les malades doivent perdre beaucoup de sang.

Quels sont les accidents qui accompagnent l'administration du chloroforme?

Au début de la chloroformisation, les malades toussent quelquefois avec assez de persistance et d'opiniâtreté. Cet accident léger et de peu d'importance tient à deux causes : ou bien à l'emploi d'un chloroforme qui renferme un peu de chlore ou d'acide chlorhydrique libre, qui, par conséquent, a été mal purifié ou purifié avec l'acide sulfurique. Dans ces cas, la toux n'est pas facile à modérer, car le contact de ce gaz est très irritant nour les voies aériennes. même à une dose minime, ce qui impose l'obligation de n'employer qu'un chloroforme pur, présentant les conditions que nous avons exposées plus haut; ou bien la toux résulte d'un manque de précautions dans l'emploi du chloroforme au début des inhalations. Il est très-important d'habituer les voies aériennes au contact de ces vapeurs, et cette habitude se prend assez vite quand on use de ménagements. Une excellente précaution consiste à respirer soi-même dans la rosette chargée de chloroforme. De cette manière on peut très-bien apprécier la densité des vapeurs compatible avec les premières inhalations. En somme, cet accident est minime, et il n'entraîne aucune gravité, il peut tout au plus rendre la chloroformisation plus ennuyeuse, plus pénible, pour le malade et pour le médecin.

Quand les malades ont fait quelques inspirations, ils éprouvent quelquefois une hypersécrétion de la muqueuse de la bouche et des glandes salivaires. Une salive abondante inonde leur bouche, mais les malades ont encore asset de conscience pour la cracher le plus souvent ou pour l'avaler; cette hypersécrétion des liquides buccaux disparait ordinairement quand la chloroformisation est plus avancée, et même quand celle-ci est plus avancée, la synharmonie des muscles de la déglutition est suffissamment conservée, pour qu'il ne soit pas à craindre que ces liquides ne s'introduisent dans les voies aériennes, ce qui pourrait seul causer quelque danger; mais le danger de l'obstruction des voies aériennes ne vient pas de ce côté. En somme donc, cette saivation n'est pas un accident; c'est tout au plus un phénomène secondaire de la chloroformisation, phénomène qu'il est hon de connaître, comme tout ce qui tient à l'administration du chloroforme, mais qui n'est aucunement redoutable.

On a attribué à la présence de ces liquides dans les voies aériennes le stertor de la respiration qu'on entend quelquefois. Nous croyons que ces liquides ne jouent qu'un rôle secondaire dans la production de ce nhénomène.

Trouble de l'hématose. — Il peut se produire, ainsi que l'a établi M. Maisonneuve, avec l'autorité qui lui appartient en pareille matière; il peut se produire, dans les diverses périodes de la chloroformisation, un trouble profond de l'hématose, qui est, selon nous, l'accident capital qui cause la mort des malades. Il mérite que nous nous y arrétions, pour étudier les divers mécanismes de l'asphyxione.

Au début de la chloroformisation, il peut se faire que l'appareil mal disposé, que la compresse trop chargée dégagent des vapeurs chloroformiques en telle abondance qu'elles laissent une place insuffisante pour l'air. Le malade respire, il respire largement, et précisément pour cela, il inspire des gaz impropres à l'hématose, et au bout de peu d'inspirations, c'en est fait, le cœur, ne recevant pas plus que le cerveau un sang suffisamment excitable, cesse de battre, le malade succombe très rapidement. Les expériences de Snow démontrent dans quelles proportions les vapeurs chloroformiques peuvent être mélangées à l'air pour être impropres à l'hématose. Un grand nombre de malades ne sont-ils pas morts de cette manière ? Le cri fatal : « J'étouffe », jeté par un si grand nombre de malades n'accuse-t-il pas suffisamment le mode de terminaison de la vie? Qu'on n'aille pas croire que, parce qu'un temps très-court s'est écoulé, l'aspliyxie n'a pas pu produire une syncope mortelle. Des expériences nombreuses prouvent avec quelle rapidité menrent les individus asphyxiés par des gaz impropres à la respiration. Ce fait de l'asphyxie, au début de la chloroformisation, par substitution des vapeurs de chloroforme à l'air, ou par leur mélange en trop considérables proportions, ce qui est identiquement la même chose, et les faits analogues sont si nombreux, qu'il serait fastidieux de les invoquer pour en faire la démonstration. Ouclones grammes de chloroforme sur un mouchoir, ou plutôt dans un appareil, prennent en se volatilisant un volume considérable et plus que suffisant pour opérer cette fatale substitution. Qu'on n'aille pas attribuer à un effet spécial du chloroforme, à une action mystérieuse sur le cœur, l'effet de cette suspension de son action. La rapidité avec laquelle les individus plongés momentanément dans une asphyxie presque complète dans cette période reviennent à eux, ne se doutant pas du danger qu'ils viennent de traverser, contredit formellement cette interprétation. Ainsi, les premiers troubles de l'hématose penvent se produire par substitution des vapeurs de chloroforme à l'air respirable.

L'hématose peut être troublée d'une autre manière, à une époque plus avancée de la chloroformisation ; quand ils ont traversé la période d'excitation, les malades éprouvent ordinairement un spasme général de tous les muscles, et notamment aussi de eeux du larynx; ordinairement le spasme de la glotte dure peu, il est vrai, mais s'il se prolonge, le malade devient bleuâtre et présente sur son visage même les signes d'une hématose suspendue. Cet état doit cesser au plus tôt; nous verrons plus has comme on le fait cesser. Ainsi que nous l'avons déjà dit, il est ordinairement suivi d'une profonde inspiration, puis d'une seconde, etc. Si, dans ce moment, ainsi que nous l'avons vu faire, on veut abréger le temps de la chloroformisation en élevant les doses de l'agent, on peut encore asphyxier le malade. Au commencement d'asphyxie par suspension de la respiration, on peut substituer alors facilement une asphyxie complèté par les vapeurs chloroformiques condensées, comme nous venons de le voir plus haut, et, dans ce cas, la mort sera très-prompte encore. Il faut donc abréger ce moment de spasme et laisser dissiper par une on deux inspirations d'air pur, le commencement d'aspliyxie qui a été le résultat de la suspension de la respiration. Le trouble de l'hématose peut encore survenir plus tard d'une autre manière. Il est des individus chez lesquels, quand ils sont arrivés à un certain degré d'anesthésie, la respiration se fait toujours difficilement et en s'accompagnant d'un bruit d'arrêt rauque. Est-ce, comme l'a prétendu M. Chelius, l'épiglotte qui se renverse en arrière sur la glotte et v fait l'office de soupane? Nous ne le pensons pas : toujoursest-il que ces individus ne respirent bien que quand on tient le deigt presque constamment sur la base de la langue, pour la potsser en avant. Une vespiration aussi gènée que celle dont nous vermas de parler est de nature à entraîner aussi l'asphyxie au bout de quelques temps; mais quand le doigt est mainteun appliqué sur la base de la langue, le malade continue ordinairement à faire de profondes inspirations.

Enfin, le trouble de l'hématose neut arriver à une période plus avancée encore, à la période de résolution complète, par le tassement de la langue contre la paroi postérieure du pharvax, constituant alors un véritable opercule fermant complétement l'accès de l'air, comme un chiffon de linge mouillé introduit dans cette région. Ce mécanisme est facile à comprendre; il résulte de la résolution, de la flaceidité des museles qui maintiennent la langue en avant. Cet aceident se produit de la façon la plus inattendue, et nous croyons que, dans un certain nombre de cas, il s'est produit à l'insu de ceux qui en ont été témoins. Voiei, en effet, comment la chose se passe : le malade est profondément endormi , comme, chez un grand nombre des malades, la respiration se fait sans qu'on l'entende, on ne se préoceupe pas de ne pas entendre respirer le malade; on voit fonctionner les muscles inspirateurs, les côtes, le diaphragme, cela suffit pour rassurer le chirurgien et les assistants; mais bientôt le malade devient bleuåtre, puis rapidement d'une pâleur mortelle, son pouls baisse et cesse d'être perceptible, mais les mouvements respiratoires se font encore. Alors commence l'emploi de la série des excitants contre lesquels l'anesthésie a complétement prémuni les malades, et qui sont, hélas! inutiles, ainsi que tout le reste, si ce n'est peut-être l'inspiration artificielle par les mouvements des côtes ou l'inspiration bouche à bouche et la trachéotomie, qui ne peuvent sauver le malade qu'en produisant ou en permettant l'introduction de cet atome par lequel s'entretient la vie ; le moyen cependant de la sauver était bien facile : il fallait attirer et maintenir en avant cette langue, que la flaccidité des muscles génioglosses, impuissants à la maintenir en place, laissait tomber en arrière comme un bouehon ou une soupane sur l'ouverture du larvax.

L'ignorance de la vraie cause de la mort dans cette période avanéée de la chloroformisation a engendré une foule de théories.

Il suffit d'avoir vu ressusciter un certain nombre de malades tombés dans cet état, pour donner à ces faits une autre interprétation, bien plus inattendue et plus consolante anssi. Est-ce à dire que nous voulions nier cette action profonde et puissante du chloroforme sur le cerveau et sur le cœur? Loin de là; nous la croyons réelle; mais nous croyons aussi que la même inspiration qui introduit le poison dans l'économie peut y introduire le contre-poison, et que, pour que le premier ne tue pas, le second doit être admis avec lui.

Una manus vobis vulnus opemque feret,

a dit le poëte; ne l'oublions pas un instant, n'oublions pas surtout que l'aliment de la vie, e'est l'air. Si done vous voulez que cette flamme divine ne s'étiegne pas, fournissez-lui amplement ee qui est nécessaire à son entretien, et qui est la condition indispensable de son axistence; répétons ici avec une nouvellé entergie l'axiome placé en tête du travail; Acèr pabulum vite; est axiome est l'âme de notre travail, comme la pensée qu'il exprime est la condition du salut du malade. Que chaque praticien, en administrant le chloroforme, ait devant ses yeux cette pensée salutaire, qu'elle soit son guide, elle aura pour résultat de faire en sorte que l'anesthésie, n'étant plus attristée par de lamentables ravers, devienne la plus magnifique et la plus bienfainsante conquelle de ce siècle, l'accomplissement du vou des opérateurs de tous les temps, et, pour le médecin, le plus grand de ses priviléges; car c'âtimisme est sedare dolorem.

Il est un dernier accident qui suit souvent la chloroformisation la mieux conduite et qui, par sa persistance, peut entraîner un état de souffrance très-incommode, et même grave, ce sont les vomissements ; ils arrivent ordinairement quand il a élé nécessaire de maintein le sommeil pendant un temps fort long. Ces vomissements noir la-mais, à ma connaissance, été la eause d'accidents mortels, mais ils out quéquefois apporté à l'état déjà grave de certains opérés leur contingent d'agravation évidente; l'air finais, l'abstinence d'aliments, de boissons, un peu de glace prise en morceanx, le repos, le silence et l'obscurité sont les moyens dont on peut faire usage pour les combattre; mais ils se dissipent ordinairement spontanément avec les derniers vestiges de l'ivresse chloroformique dont ils sont l'effor

## CHIMIE ET PHARMACIE.

Préparation de l'extrait hydro-alcoolique de fucus vésiculosus.

Les publications du docteur Duchesne Dupare et ses observations sur les propriétés résolutives du fucus vésieulosus ont provoqué éhez un grand nombre de praticiens le désir d'expérimenter ses propriétés. L'essai de son emploi eontre l'obésité, proposé par l'auteur, devait, à juste titre, être accueilli favorablement, car, dans l'état actuel de la science, tous les moyens proposés (quand ils rénssissent), compromettent plus ou moins gravement la santé des malades.

L'attrait de la nouveauté donnera lieu à de nombreuses demandes; c'est pour y suisfaire que je me conforme à l'indication de l'auteur, qui désigne l'extrait hydro-alcolique comme étant la forme pharmaceutique la plus convenable pour l'administration de ce médicament. Il appartenait aux pharmaciens de combler la lacume que laissait cette judication insuffisante.

Les plantes marines plongées dans un milieu éminemment dissolvant devaient nécessiter l'emploi d'un procédé d'extraction différent de celui employé pour les plantes terrestres.

La maturité, pour les plantes marines comme pour les plantes terrestres, doit être prise en grande et sérieuse considération. C'est à ce double point de vue de la récolte et de l'extraction que j'ai dû faire quedques reclierches; les résultats que j'ai obtenns me déterminent à publier fe procédé que j'ai suivi; ji servira peut-être à éviter à mes confrères les tâtonnements et les expériences que j'ai dû faire.

Le fucus vésiculosus atteint, dans notre climat de Bordeaux, son complet développement vers la fin de juin ou le commencement de juillet; c'est à cette époque que commence à se manifester la délissence des conceptacles qui renferment les thèques. Cette époque de Irructification est la plus convenable pour la récolte de la plame. Celle-ci, recueillie, doit être séchée rapidement au soleil. J'insiste sur ce mode de faire, ear, par la dessication à l'êtuve, la plante ne devient jamais friable, conserve des propriétés hydroscopiques qui influent d'une manière fâcheuse sur les résultats de l'opération, et favorise l'introduction, dans l'extrait, d'une notable quantité de matière gélatineuse, au détriment des principes extractifs actifs.

La plante, desséchée au soleil, et ayant acquis une extrème friabilitée at mise en poudre grossère, puis traitée par environ quatre fois son poids d'alcool à 86 degrés centésimaux. On l'exprime après trois jours de macération, et le mare est sommis à deux traitements successifs avec l'akcol à 54 degrés. Les liquides alcooliques et hydro-alcooliques sont mélangés, puis filtrés; l'Alcool est retiré par la distillation, et le résidu est amené par l'évaporation à la consistance d'extrait. Cet extrait est soluble dans l'eau légèrement alcoolisée et représente le quinaième du poids de la plante employée; il a une saveur salée, sui generis, qui n'a rien de désagréable et rappelle celle du fineux végientlesus.

C'est avec cet extrait que j'ai préparé des pilules, dans les proportions suivantes t

Extrait hydro-alcoolique de fucus vésiculosus... 50 grammes.

Poudre împalpable de fucus vésiculosus......

Mèlez et divisez en pilules de 25 centigrammes, que l'on roule dans la poudre de cannelle.

On commence par trois pilules par jour et on augmente progressivement jusqu'à vingt-quatre. Cette dose a été souvent atteinte sans produire le plus léger dérangement de l'estomac. DANNECY .

pharmacien des bònitaux civils de Bordeaux.

### Formule contre la carle dentaire.

Suivant M. Becquet, le moyen le plus simple de rendre le nerf dentaire insensible dans les cas de carie, est la préparation suivante :

Acide arsénieux..... 1 partie. Morphine.... 2 parties. Créosote.... Q. S.

Mèlez.

On introduit un peu de cette pâte dans la dent cariée, préalablement nettoyée, et on la recouvre de mastic en larmes. Au bout de vingt-quatre heures la dent est devenne et reste insensible,

Un mot sur la conservation des graines de citronille,

Depuis plusieurs années on constate chaque jour, par de nombrenses expériences, que la graine du eucumis pepo jouit de la propriété de combattre le ver solitaire, et qu'en peut actuellement ranger cette substance parmi les ténifuges indigènes; il est donc essentiel de noter que quelques-uns des insuccès qui sont résultés de l'emploi de ce médicament pourraient bien être attribués à son mauvais état de conservation

En effet, le commerce de la droguerie ne délivre aux pharma+ ciens que des graines de citrouille mondées de leur enveloppe ; il en résulte que les embryons, qui sont presque entièrement composés d'une luile fixe et d'émulsine, s'altèrent promptement au contact de l'air atmosphérique, en contractant une très-grande rancidité, rancidité qui doit nuire à leur action thérapeutique, tout en leur communiquant d'autres propriétés qui sont dangereuses pour le malade.

Nous engageons donc ceux de nos confrères uni n'auraient pas

la possibilité de récolter et de sécher eux-mêmes les graines de cirrouille qu'îls destinent à des emplois mélicinaux, de n'accepter que celles qui seraient dans leur entier, c'est-à-dire dans lesquelles l'embryon homotrope de chaque graine sera revêtu de l'épais tégument une la nature lui a donnée. Stanislas Martx.

# CORRESPONDANCE MÉDICALE.

Remarques sur un cas d'éclampsie surenue pendant le travail de l'accouchement et traites avre succès par les moyens antiphiogistique et l'emptoi d'une potton confenant que ques contres d'ammoniaque, comme dans le traitement de l'irresso nicooliure.

Je viens d'observer un fait de convulsions survenues pendant le travail d'un acconchement difficile, sur lequel je désire appeler un instant l'attention des lecteurs du Bulletin de Thérapeutique. Les motifs qui m'ont porté à publier cette note sont les suivants:

4- Pour guérir cette éclampsie j'ai employé, en même temps qu'un traitement antiphlogistique énergique, une potion contennu quelques gouttes d'ammoniaque inquise, me rappelant que ext agent guérissait souvent la congestion cérébrale qui accompagne l'ivresse alcolique. Comme lo résultat de cette tentative a été excellent, je le livre à la publicité, afin que d'autres praticiens essayent à leur tour l'ammoniaque en parcilles circonstaaces, et publient les effets qu'ils en obtiendront pour q'un in jour nous soyons tous édifiés, et sachiois à quoi nous en tenir sur cette idée thérapeutique, qui consiste à compaurer, sous le rapport du traitement, l'ieresse que l'on pourrait appeler éclamptique à l'ieresse alossique.

2º En second lieu, je publie cette observation parce que, contue chacun le sait, l'éctampsie étant une maladie rare, les médezins qu'un observent des exemples ne doivent pas, à notre avis, laisset échapper l'occasion de faire profiter leurs confrères de cequé chaque fait peut présenter d'intéressain. La raret de cette maladie, faiven nous, personne n'en doute. On peut lire, en effet, dans le livre de M. Caceaux, que, sur plus de 2,000 accouchements, cet aiuteil éstingué, troy tel enlevé à la science, n'a observé que trois cas d'éclampsie; que M. Velpeau, sur 1,000 accouchements, n'en a renoutré aucun cas. Cependant, en consultant les relvés fourris par Ma-La Chapple, Merriman, livan, Paccoud de Bourg, etc., il y aurait à peu près un cas d'éclampsie sur 200 accouchements. La pralique des principaux accoucheurs de la Grande-Bretagne fourrirait envi-

ron un cas de convulsion sur 485 accouchements. La sage-femme qui nous a fait appeler pour le eas que nous publions aujourd'hui, et qui depuis quinze ans extere dans la même ville que nous, ville de 3,000 âmes, n'en a rencontré encore que deux cas, et elle fait environ 50 accouchements par année, ce qui équivaut, comme l'on voit, à deux ess pour 750 accouchements.

3º Nous publions également le fait actuel, parce que la femme qui est le sujet de cette observation n'était nullement rachitique ni mal conformée ; elle était seulement très-petite. Comme elle avait un enfant très-volumineux, qui pesait 4k,500, ou 9 livres, disons-le de suite, c'est seulement à la disproportion entre le bassin de la mère et la tête de l'enfant que nous attribuons la difficulté du travail ; la violence des efforts ont amené la congestion cérébrale, et, partant, les convulsions éclamptiques. « Rien, disait devant nous la sage-femine qui assistait notre malade, ne pouvait faire prévoir les accidents qui sont survenus, ear les jambes n'étajent pas infiltrées, » Et cependant, pendant la grossesse, la distension du ventre était si grande, que plusieurs parents de la malade pensaient qu'elle aurait deux enfants. En outre, on savait que la malade était très-sujette à de violents accès de colère qui, avec des efforts énergiques pendant un accouchement très-laborieux, nouvaient amener une congestion cérébrale et des convulsions. Nous insistons à dessein sur ces derniers détails, parce qu'il nous semble maintenant que, dans des circonstances semblables, savoir : petite stature, distension énorme du ventre, disposition facile à la colère, un traitement préventif. consistant en une saignée de précaution, pourrait peut-être empêcher l'éclampsie; l'infiltration des jambes et le rachitisme n'étant pas les seuls signes qui puissent faire craindre les convulsions.

4º En dernier lieu, comme la femme et l'enfant ont été sains et saufs dans le fait que l'on va lire, et que, d'une autre part, le pronosite de l'éclampsie est toujours très-grave, d'après tous les auteurs de traités d'accouchements que j'ai entre les mains, ce double succès m'encourage encore à conseiller à nos confrères de vouloir bien essayer le traitement antiphlogistique énergique et l'emploi de l'ammoniaque liquide dans des cas semblables au nôtre.

Quant à cette gravité du pronostie de l'éclampsie, il n'est pas besoin d'y insister beaucoup ici, elle est connue de chaque praticien; il suffira de dire que M. Cazeaux établit, en se fondant sur l'autorité si compétente de Mes La Chapelle, que:

(a) La moitié des femmes qui en sont affectées succombent, soit pendant les crises de convulsions, soit pendant le coma qui leur succède, ou enfin à la suite d'une apoplexie qui en est la conséquence :

(b) Que le pronostic, grave pour la mère, l'est aussi pour l'enfant, puisque, sur 51 enfants cités par Merriman, 34 succombèrent, et 17 seulement naquirent vivants.

Dans ces remarques préliminaires, sije n'ai pas parlé de l'application du forceps, qui a été faite aussitét que la chose a été possible, c'est afin de ne pas distraire l'attention du lecteur de l'idée principale que je désire mettre en relief, c'est-à-dire, je le répète en terminant, que, dans ce cas, l'éclampsie a été considérée comme ivresse alcoolique, et traitée avantageusement par des moyens antiphlogistiques et une potion contenant quelques gouttes d'ammoniaque.

Un fait isolé, dira-t-on, ne suffit pas pour juger une médication, et peut-être d'autres auteurs ne recommenceroni-lis pas le même essai thérapeutique dans la même maladie; qu'importe's ice fait les engage à essayer l'ammoniaque dans d'autres congestions cérébrales. Alors nous penserons ne pas avoir perdu notre temps en publiant ette observation.

Obs. Eelampsie pendant et après le travail : treize aceès de convulsions, quatre avant l'accouchement et neuf après la délivrance; aeeouehement avec le forceps appliqué dans l'excavation à six centimètres au-dessus de la vulve; trente-neuf heures de travail. Pour traitement : trois saignées et applieation de sangsues derrière les oreilles pendant les seize premières heures, et emploi simultané d'une potion contenant eing gouttes d'ammoniaque, -Retour complet à la santé, juste vingt-quatre heures après l'accouchement. - Enfant vivant et qui, lui, n'a pas eu de convulsions. - La nommée C. D\*\*\*, âgée de vingt ans, demeurant à Amblainville, commune du canton de Méru (Oise), est une femme de netite taille, qui n'a que 1m,52 de stature : elle est très-bien constituée, nullement rachitique, d'un tempérament pléthorique, elle saignait souvent du nez. Elle était toujours très-régulièrement et très-abondamment réglée, pendant quatre ou cinq jours ordinairement. Elle s'est mariée à dix-sept ans. Elle n'avait jamais en, avant l'époque actuelle, aucune maladie. Elle est primipare : la gestation s'était accomplie très-régulièrement; la malade n'a vomi que pendant les deux premiers mois; le sommeil était excellent, excepté pendant les derniers quinze jours : l'appétit était très-vif, et la malade mangeait beaucoup plus qu'en bonne santé, aussi était-elle très-grasse : elle n'a jamais eu de varices aux jambes, ni les jambes infiltrées, ni de dyspnée, ni. en un mot, ancun accident réclamant l'emploi d'une saignée pendant sa grossesse.

Cette malade, nous dit son mari, est d'un caractère irascible et trèsimpressionnable; et, deux jours avant d'accoucher, à la suite d'une querelle avec sa mère, elle avait verséd'alondantes larmes, puis avait en un grand mouvement de colère... Pendant le travail, vers quatre lieures du matin, la malade cut encore une grande contrariété, quand sa mère voulut la quitter pour aller prendre un instant de repos ; c'est alors que la suge-femme qui l'assistati s'aperçuit que le cri devenait impatient el la parole traioante, embarrassée, comme chez les gens ivres, et à ce ri la sage-femme commença à craindre l'apparition des convulsions; et, en effet, elles ne tardèrent pas à apparatire.

Le 20 mai 4802, les douleurs de l'enfantement enmencent à quatre leures du soir, et le 23 mai, à sept heures du matin, c'est-à-dire au hont de treute-neuf heures, le travail, qui n'a pas cessé d'un instant, n'est pas encore très-avancé, puisque la tête n'est encer qu'au milieu de l'excavation pelvienne. Relativement à la marche du travail, la sege-femme, M= Finet, de Méru, qui est très-expérimentée dans son état, nous apprend les défaits suivaists: Les douleurs ont été, pendant ces trente-neuf heures, assex vives et assex fréquentes, et néaquoins le travail marchait très-lentement. La malade ne voulait presque pas se promener, elle s'étendait presque à chaque instant sur son lit.

Lé 21 mai, à quatre leures du matin, c'est-à-dire douze heures après le commencement des douleurs préparates, leco du l'utiens n'oltrait encore qu'une distation équivalente à une pièce de dix sous; et le leudemain 22, à quatre heures du matin, c'est-à-dire après treute-six heures de travail, la tête venait à peine de s'engape à travers le défortei supérieur du bassin, quand sont survenues les crises de convulsions. De quatre heures à sept heures du matin, il y a quatre acets d'éclampsie, un toutes les heures ; pendant ces crises, le travail marche un peu plus vite, et bientôt la tête se trouve descendue au milieu de l'excavation péricenne. C'est alors que la sage-femme, voyant que l'application du forceps est possible pour terminer l'accouchement, nous fait demander.

Le 22 mai, à sept heures du matin, nous appliquons le forcepa dans l'eccavation, quand la tèle est encora é centimètres au-dessus de la vulve et avant qu'elle n'ait exécute la rotation qui doit ramener l'occipit sous la symphyre du publis. Nous amenons très-facilement une petité Ille hien vivante, qui pousse un cri, mais hieutòl est prise elle-mème d'une glaleur mortele, unais sans présenter, commess mère, des convulsions... L'enfant, placée un quart d'heuro varance est faite normalement une demi-heure après l'acconclement. L'utérus est hien revenu sur lui-mème. Il n'y eut pas d'hémorritagie.

La femme est toujours sans connaissance, elle n'a aucune conscience de ce qui s'est passé depuis quafre heures du matin, c'est-à-dire depuis le commencement des convulsions..... L'éclampsie ne cesse pas après la délivrance.

Les crises reviennent encore toutes les heures, elles durent dix à quinze minutes, et, après elles, la malade reste les dents convulsivement serrées, les yeux fermés, les pupilles contractées, avec un

visage d'une pâleur mortelle, dans un coma profond ; la malade ne voit pas, n'entend pas, mais elle sent quand on la pince; on ne peut la faire boire que très-difficilement, à cause du trismus; pour cela on est oblige de faire couler quelques gouttes de boisson entre les iones et les dents, et la malade ensuite fait bien les mouvements de déglutition. Pendant les convulsions, il y a d'épouvantables grimaces dans les muscles de la face, qui se succèdent avec la rapidité des éclairs ; le visage, les levres sont d'un bleu violacé, congestionnés : les membres sunérieurs seuls sont dans une extension forcée ; mais, après les crises, la roideur des membres disparaît... L'attaque terminée, la malade ronfle comme une personne endormie; elle s'est plusieurs fois mordu la langue; mais jamais elle n'a eu d'éeume à la bouche, comme dans l'épilensie; il n'y a pas eu non plus d'hémiplégie, ni aucuu signe annonçant une attaque d'apoplexie .... On pensait qu'il y avait une congestion, mais non encore une hémorrhagie cérébrale.

Depuis la délivrance jusqu'à sept leures du soir, il y a eu encore cut accès de convulsions; mais, depuis que la malade est délivrée et que l'on suit le traitement que nous allons indiquer dans un instant, les crises on toujours été en reculant, chaque fois d'un quart d'heure; elles nevenaient plus que toutes les heures un quart.

Pour traitement. — Après le premier accès de convulsions, la sage-femme avait déja fait une saignée de 250 grammes. Après cette saignée, le col, qui résistait jusque la, s'entr'ouvre, et le travail marche plus promptement, comme nous l'avons dit plus kaut.

Quant à nois, nous faisens une seconde saignée à midi, et une troisème à huit heures du soir, claueme de 1925 grammes seulelement; puis, à huit heures du soir, nous faisous appliquer huit sangusse derriere les oreilles, selon la méthode de Seun, écet-à dire deny à deux successivement, de façon à avoir un écoulement sanguin durant quatre heures.

Depuis une heure de l'après-midi, la malade prend toutes les heures une cuillerée de la potion suivante :

> Pn. Ammoniaque liquide. 5 gouttes. Julep gommeux. 250 grammes.

En outre, on a administré deux lavements antispasmodiques, contenant chacun assa-fœtida, ½ grammes, pendaut les seize premières henres qui suivirent l'accouchement. Enfin, on appliquait des sinapismes sur les quatre membres toutes les heures.

Le sang des deux dernières saigniées était, pendant qu'il éculait, rutilant, vermeil comme du sang artériel... Et, lorsqu'il était dans les euvettes, il n'était pas couenneux, mais le caillot était très-rétracté et nageant dans une abondante sérosité claire et bien transparente.

Le lendemain 23 mai : retour complet à la santé, juste vingtquatre heures après l'acconcluement, c'est-à-dire à sept heures du matin, alors que la malade a pris seulement la moitié de sa potion contenant les cinq gouttes d'ammoniaque.

Chose curieuse, l'accouchement a eu lieu à sept heures du matin;

les crises de convulsions cessèrent le même soir à sept heures, mais le coma persistait et inspirait encore à chacun les plus grandes frayeurs; et, genfin, le coma disparut lui-même, le lendemain 23 mai, à sept heures du matin, juste vingt-quatre heures après l'accouchement.

Dans les premiers moments du retour à la santé, d'abord la mémoire était encore perlue, la malade ne se rappelait rien de ce qui s'était pasé pendant le travail, elle oubliait même avoir été enceinte; puis, peu à µeu le souvenir de tout est progressivement re-

Les lochies coulent normalement, et l'utérus descend déjà à 2 ou 3 centimètres au-dessous de l'ombilie; il y a copendant un peu de sensibilité à la pression sur l'Hypogastre... La malade a uriné sans cuissons à la vulve, quoiqu'il y ait une petite plaie contuse à la face interne de chaque grande levre.

L'urine, qui contient un peu de sang des lochies, est allumineuse quand on la traite par la chaleur et l'acide n'irique; mais celle du lendemain, qui ne contenait plus de sang, n'était plus allumineuse, quatu on l'eut examinée de la même manière. Le pouls bat 72 pulsations. La respiration est également normale, la température de la noan est à 36 derrés contigrands.

C'est ce jour-là que, pour nous rendre compte de la difficulté de l'accouchement, de la lenteur du travail, ainsi que des violents efforts qui ont amené les convulsions, nous avons pris les mesures suivantes:

4º Du côté de la mère, n'ayant pas de pelvimètre à notre disposition pour prendre la mesure du bassin, nous nous sommes contenté de mesurer la largeur du grand bassin de la femme et nous avons trouvé:

D'une épine iliaque antérieure et supérieure à l'autre : 27 centimètres, tandis que, chez une autre femme du même âge, de la même taille exactement, mais non enceinte, et que nous avons prise pour terme de comparaison, nous avons trouvé:

D'une épine iliaque antérieure et supérieure à l'autre : 29 centimètres; donc, nous avons conclu que la femme C. D\*\*\* n'avait pas un très-large bassin, relativement à sa stature.

tres-large bassin, relativement à sa stature. 2º Du côté de l'enfant, ce qui peut approximativement donner une idée de la tête, nous avons trouvé:

(a) De la racine du nez à la bosse occipitale.... 21 centimètres.

(b) Del'extrémité supérieure d'une oreille à l'autre. 21 centimètres,

Le lien métrique suivait les courbes antéro-postérieure et transversale de la tête pendant ces mensurations. Tandis que, en mesurant de même une tête (squelette) de fœtus

Tandis que, en mesurant de même une tête (squelette) de fœtus à terme, que nous avions dans notre cabinet depuis longtemps, et que nous avons prise pour terme de comparaison:

D'où nous avons conclu que l'enfant nouveau-né, dans ce cas,

avait la tête plus volumineuse que celle que nous avions pour terme de comparaison.

Le poids de l'enfant était de 4<sup>k</sup>,500, ou 9 livres. Donc, c'était un enfant très-développé.

Le 24 mai. Etal général excellent ; toute la nuit le sommeil a été parfait... La malade a pris encore hier le quart de sa potion. Elle prendra le dernier quart anjourd'hui. Ce médicament ne produit ni reuvois, ni douleurs à l'épigastre, ni coliques... Il survient des sueurs copieuses la nuit suivante, pendant la fièrre de lait... Il y a déjà un très-grand appétit... La malade commence à prendre quelques cuillerées de houillon de poulet.

On panse les morsures de la langue, en les cautérisant avec le sulfate de cuivre une fois par jour. On triomphe des légères douleurs de l'hypogastre à l'aide ét trois cataplasmes par jour... On fait de fréquentes injections pour laver les plaies contuses des grandes levres, que l'on lotionne souvent avec de l'eau de Goulard, et qui chaque jour vont en se détergeant.

Le 25. La malade prend des potages et commence à allaiter son enfant, qui prit bien le sein dès qu'on lui eut coupé le filet.

Du 26 au 30 mai. La malade va de mieux en mieux et mange chaque jour une côtelette...

Le 2 juin. Au onzième jour cependant, quand on a voulu la faire lever pour faire son lit, la malade a eu une petite syncope, qui a forcé à la recoucher immédiatement.

Depuis cette époque rien n'est venu à la traverse, et cette femme a complétement guérie.

D.-P. Duclos,

Ancieu interne des hôpitaux de Paris.

### BIBLIOGRAPHIE.

Recueil de mémoires et d'observations sur les accouchements (physiologie, pathologie et médecine légale) et sur les maladies des femmes, avec planches, par M. le docteur Devilless, ancien chef de clinique d'accouchements de la Faculté de l'aris, etc.

Tel est le titre du nouvel ouvrage que vient de publier M. le docteur Devilliers. Le tome l'\* seul a paru, mais déjà nous pouvons juger et des sujets qu'aborde l'auteur et de la manière dontil les traite. M. Devilliers a imité le plan qu'avaient adopté Mas Lachapelle et son neveu, le professeur Dugès; cette manière d'étudier, sous forme de mémoires, des sujets isolés permet. de donner à chacun d'eux plus d'extension, et de les examiner sous tous leurs points de vue. Entre eux, ils n'ont aucun lien, et ce u'est à proprement parler, qu'une série de monographies.

Le premier mémoire contient les recherches de l'auteur sur l'auscultation obstétricale, c'est une mine féconde qui est loin

d'être épnisée, malgré les travaux remarquables qui ont été publiés par nos contemporains. Il y a bien des points à élucider encore, et certainement tout n'est pas dit sur cet important suiet. Aussi doiton toujours accueillir avec faveur tous les travaux qui tendent à reculer les limites de la science, A l'appui de ses opinions, M. Devilliers public un grand nombre d'observations recueillies avec beaucoup de soin, soit à l'hôpital, soit dans sa clientèle. C'est au reste le meilleur mode de procéder que de ne s'appuyer que sur la clinique; le champ des hypothèses est vaste, mais l'observation seule peut conduire à la vérité. Chomin faisant, l'auteur signale avec justesse les causes d'erreur qui peuvent tromper le praticien qui ausculte; dans le diagnostic de la première section, ce sont les déplacements utérins, verticaux, antéro -postérieurs, transversaux, etc.; puis ensuite il examine, la présentation constatée, les causes d'erreurs que l'auscultation peut fournir dans le diagnostic des positions, chose trèsimportante, quand le praticien est obligé d'employer les instruments pour terminer l'accouchement. Il parle aussi de la valeur du souffle ombilical, et des judications pratiques que l'on doit en tirer.

La seconde monographie a pour titre: Nouvelles recherches sur la brièveté et la compression du cordon ambilical, M. Devilliers étudie avec un soin minutieux cette question, et il en tire des déductions pratiques d'un grand intérêt : mais qu'il nous permette ici de n'être pas tout à fait de son avis. Nous avons lu avec la plus grande attention tout ce mémoire, nous l'avons relu, nous en avons pesé les conclusions, et il nous semble que la plupart des symptômes qui devraient nous mener à un diagnostic certain nons conduisent au contraire au doute! M. Devilliers, malgré le soin qu'il a mis à étudier cette question sous toutes ces faces, ne nous convainc pas. Nous croyons qu'il est très-difficile d'arriver au diagnostic de la brièveté du cordon nendant le travail, nour ne nas dire impossible. Sans doute nous n'avons ni l'expérience ni l'habitude pratique de l'auteur, cenendant nous avons déià vu un assez grand nombre d'accouchements, nous avons suivi les lecons d'hommes éminents dans l'art obstétrical, surtout leurs leçons cliniques, et jamais nous ne les avons vu diagnostiquer d'une manière certaine et positive la brièveté du cordon ombilical. Ils ont pu la soupconner, mais l'affirmer jamais. M. Devilliers, tout en voulant donner à l'ensemble des symptômes un certain degré de certitude, sent lui-même que ces symptômes sont insuffisants pour asseoir un diagnostic positif, Il reste pour ainsi dire malgré lui dans des formules de doute, et il a raison, car beaucoup des symptômes qu'il a notés, pour ne pas dire tous,

peuvent se rapporter à d'autres états pathologiques, soit de la mère. soit du fœtus ; et il n'en ost aucun qui soit spécial à la brièveté du cordon ombilical. M. Devilliers doit être loué cependant d'avoir voulu éclaireir une question aussi obscure ; et s'il n'est pas arrivé complétement à son but, au moins aura-t-il eu le mérite de l'avoir tenté et par cela même d'avoir appelé l'attention des praticiens sur un noint difficile et peu étudié. L'auteur, du reste, admet implicitement cette difficulté de diagnostic, quandil dit dans ses conclusions : « Les seuls symptômes de la brièveté du cordon ombilical qui, « selon moi, doivent avoir quelque valeur...» Il n'affirme donc pas, il émet ses opinions, mais avec une grande réserve, car les symptômes qu'il décrit doivent avoir soulement quelque valeur. Pour nous, nous serons plus catégoriques, et nous dirons : La brieveté du cordon, soit accidentelle, soit simple, est très-difficile, pour ne pas dire impossible, à diagnostiquer d'une manière certaine nendant le travail de l'acconchement; les symptômes qui ont été attribués à cette anomalie peuvent l'êtro tout aussi bien à d'autres causes; et dans l'état actuel de la science, il n'y a aucun signe irréfragablo do la brièvoté du cordon pendant le travail de l'accouchement. Le lecteur lira avec beaucoup d'intérêt ce mémoire; toutes les parties, la séméiotique, le diagnostic, le pronostic et le traitement sont traités avec un grand soin et une sagacité qui dénotent un praticien consommé, qui a beaucoup vu et beaucoup réfléchi.

Les deux derniers mémoires sont consacrés à l'étude do quelques points litigieux de médecine légale et aux effets de la viciation du bassin. Le sujet de ces mémoires est digne de fixer l'attention du praticien aussi bien quo celle du médecin légiste, car tout ce qui touche aux questions d'infanticido et aux vices de conformation du bassin présente une telle importance, qu'on ne saurait trop les approfondir. En somme M. Devilhers a produit un premier volume qu' nous fait désirer le second; éces le resintal de son expérience, c'ai le travail de vingt années qu'il met sous les yeux du public médical, qui accueillera sirement cette publication avec la faveur qu'elle mérite à tous égards.

# BULLETIN DES HOPITAUX.

URETROTOMIE PÉRINÉALE EXTERNE POUR UNE AFFECTION COMPLEXE DES VOISS UBINAIRES; GUÉRISON. — L'expérience a démontré aux chirurgiens qui s'occupent spécialement de l'étude des maladies do l'appareil urinaire, que tout obstaclo au cours naturel do l'urine doit être modifié, sous peine de voir subvenir des désordres graves qui penvent compromettre la santé et même la vie. La pratique fait voir journellement que l'inflammation de la partie profonde de l'urêtre, celle du col vésical ou de la vessie elle-même, est sus-ceptible de se propager insensiblement juagvaux reins. Chaque jour nous observons des malades qui succombent à des accidents chroniques à types variés, mais qui tous set rouvent sous la dépendance de la néphrite subaigué. Exceptionnellement, la néphrite puis une affection isolée 3 not rouve presque toujours à l'autopsie des lésions multiples de l'appareil urinaire, tels que calculs ou tumeurs de la vessie, maladies de la prostate, rétréissements de l'urêtre, etc. Le clinique a surabondamment démontré que la néphrite nait consécutivement à toutes les lésions que nous avons énumérées, et qui toutes constituent des obstacles à l'excrétion de l'urine.

Si telle est la marche, en quelque sorte fatale, des maladies des voies urinaires, il est de bonne logique de faire disparaltre, autant que faire se peut, ces lésions si diverses qui, toutes, doivent conduire à la néphrite et à la mort, dans un temps plus ou moins éloigné. Cependant, telle n'est pas la praique générale : il suffit que les ma-lades rendent leurs urines plus ou moins facilement, et alors on ne songe même pas à les soumettre à un traitement; on voit ainsi journellement des malades qui sont abandonnés avec des réfrécissements non guéris, des valvules non détruites, des vessies incapables de se vider complétement, etc., etc.

Nous avons publié récemment un fait de la pratique de M. Dolbeau, montrant, 4º la conséquence d'un rétrécissement faisant obstacle au cours de l'urine, c'est-à-dire l'irruption d'une néplirite; 2º la cessation des accidents dus à l'inflammation des reins, par le rétablissement du canal de l'urêtre. C'est dans cette direction d'idée que ce même chirurgien a été amené à pratiquer une opération grave et délicate, pour remédier à une affection en apparence légère et de peu d'importance. Voici le récit de ce cas que nous fournit M. Dolbea:

« Il s'agit d'un homme porteur d'un rétrécissement ancien et infinchissable. Au moment de son entrée à l'hôpital, le malade présentait tous les signes d'une inflammation de la portion profonde de l'urêtre et du col vésical; en effet, il urinait à chaque instant, il rendait avec peine des urines troubles, fétides, et renfermant une notable proportion de pus. Ma première idée, une fois l'inflammation atténuée, fut de dilater le rétrécissement, comme seul moyen de faire cesser tous les accidents, Tous les procédés de

cathétérisme furent employés successivement, toutes les variétés de bougies furent présentées, mais quels que fussent leur volume, leurs qualités, leur forme, etc., aucune ne put parvenir à s'engager dans l'obstacle. Cependant, le malade rendait les urines, il n'y avait pas urgence; le périnée était engorgé, un petit abcès s'était ouvert, je erus devoir attendre. Pendant un mois je renouvelai toutes mes tentatives, mais sans rien obtenir. Fallait-il donc renvoyer ee malade, venu de la province pour demander la guérison ? évidemment non ; c'eût été méconnaître les conséquences probables et fatales de son rétréeissement. Je pris le parti de pratiquer la section périnéale externe, ou l'urétrotomie externe sans conducteur. Cette opération, dont l'exécution offre de sérieuses difficultés, surtout quand le périnée est induré par une inflammation chronique, fut heureusement menée à fin, l'urêtre a été rétabli avec son calibre normal, les accidents ont cessé, les urines sont devenues transparentes, et le malade se trouve guéri. Ce résultat heureux nous a engagé à publier tout au long l'observation que nous avons rédigée d'après des notes qui nous ont été remises par l'interne du service, M. de Landetta.

"a Ons. Fourdraine, âgé de trente-ruatre ans, entré le 23 août 1861, salle Saint-Augustin, n° 56. Cet homme paraît bien constituté, îl n'a pas fait de maladies sérieuses et présente les apparences d'une assez bonne santé; cependant il a un peu maigri, et sa peau offre une légère coloration jaunaître.

« Voici les renseignements qui sont fournis par le malade: il a eu une blennorrhagie qui a duré plusieurs mois. Depuis quelques années, le jet de l'urine est diminué. Il n'y a qu'un an que le malade s'est occupé de son affection, encore n'a-t-il consulté que vers le mois de juin d'ernier. A cette étopque, les symptièmes aigus sent montrés : douleurs, envies fréquentes d'uriner, léger écoulement, puis appartition d'un abcès situé au-devant de l'anus et qui s'est ouvert et fermé à plusieurs reprise.

« Le médecin qui lui donnait ses soins essaya, mais en vain, de calmer ces accidents; aussi songea-t-il à explorer l'urêtre. Il tenta plusieurs fois de pratiquer le eathéérisme, mais il rencontra toutes les fois un obstaele insurmontable. Ces tentatives furent longues, pénibles et suivies d'un peu d'écoulement sanguin. Tourmenté par sa maladie, le malade vint de Beauvais à Paris. Lors de son admission dans nos salles, le malade urine très-souvent, plusieurs fois dans nue heure. La miction est pénible, imparfaite; aussi, pendant le renos. le malade ernd-i quedues souttes d'urine eu in 'ont nas été expulsées et qui séjournent derrière le rétrécissement ; léger écoulement puriforme, pouls un peu fréquent, appétit conservé, peu de sommeil. Le cathétérisme démontre : 1º un rétrécissement du méat: 2º un pen d'obstacle dans la portion périnéenne; 3º un rétrécissement infranchissable par toutes les manœuvres possibles, et situé au niveau du bulbe. Le périnée présente un gonflement du volume d'un œuf, les tissus sont durs, adhérents à l'urêtre, et sont évidemment le siège d'une légère phlegmasie par infiltration. On observe de plus un petit orifice qui donne passage à du pus. En effet, de temps en temps il y a un peu de douleur, puis formation d'un petit abcès qui s'ouvre seul et qui laisse après lui un orifice qui se ferme incomplétement. La prescription a été la suivante : repos au lit. alimentation légère, cataplasmes sur le bas-ventre, chaque jour un grand bain et deux lavements émollients. Outre ce régime, on tente chaque matin le cathétérisme, en avant soin de laisser pendaut quelques minutes une bougie qui presse sur l'obstacle.

a Le 19 septembre, l'état di malade s'est un peu amélioré, en ce sens qu'il soulfre un peu moins, et que les besoins d'uriner sont peut-être moins fréquents. Cependant, les urines sont toujours chargées de pus, les nuits sont sans sommeil. Cet homme demande une opération, et nous y procédons de la manière suivante :

« Le malade étant dans la position spéciale aux opérations de taille, on place dans l'urêtre un petit cathéter qui s'avance iusqu'au rétrécissement ; l'instrument est tenu sur la ligne médiane, avec recommandation à l'aide de rester immobile, tout en pressant légèrement contre l'obstacle. Les bourses étant relevées, les tissus sont incisés suivant le raphé du périnée, en commençant dans le point où la cannelure du cathéter peut être sentie, et en se rapprochant de l'anus à environ 4 centimètre de cet orifice. L'incision de 4 centimètres et demi est prolongée profondément, couches par conches. en ayant soin de toujours rester sur la ligne médiane. Bientôt la pointe du histouri pénètre dans le cathéter, l'incision est prolongée en avant, et les deux lèvres sont tenues écartées de manière à voir l'orifice du rétrécissement. Le chirurgien trouve en effet un petit trou, mais impossible de faire cheminer un instrument dans le canal présumé ; alors, tous les tissus indurés sont franchement incisés, en restant sur la ligne médiane. L'apparition d'un jet d'urine indique que le bout postérieur de l'urêtre vient d'être ouvert ; en effet, après quelques recherches on peut introduire une sonde canuelée jusque dans la vessie, L'orifice de sortie des urines est augmenté, tous les tissus durs sont tranchés, sans qu'il soit possible de retrouver le canal,

mais un résultat est obtenu, les deux bouts de l'urètre sont visibles : aussitôt on passe du mêtt dans la vessie une sonde en gomme à courbure fise, du numéro 23 de la filière de Charrière. Deux pois de suture sont placés dans la partie postérieure de la plaie, la sonde est bien fixée, et le malade est placé dans son lit avec des compresses d'eau froide sur le périnée.

- « Les suites de l'opération sont très-simples; le malade sonffre très-peu, la soude fonctionne très-hien, et, chaque fois qu'elle est débouchée, il s'écoule une grande quantité de pus mélangé aux urines. Pas de fièvre, appétit.
- « Le 28, l'état général est parfait, la plaie est réunie à la partie postérieure, des bourgeons charrans se montrent dans toute son étendue. On change la sonde, ce qui se fait sans difficultés. Les urines sont limpides, il n'y a qu'à la fin de l'émission qu'on voît encore sortir un pen de muco-pus.
- « Le 15 octobre, le malade va bien, il ne souffre plus; la plaie du périnée est réduite à 3 millimètres, les urines sout bounes, mais l'urètre s'est enflammé, par suite de la présence de la sonde : celleci est enlevée, et le malade doit se sonder à chaque besoin qu'il dorouvera.
- « Le 20, la miction est possible par un très-petit jet, mais il s'écoule quelques gouttes par la plaie du périnée, qui tarde ells-même des efermer. Le malade se lève, il dort bien, car il n'est pas fourmenté par le hesoin continuel de rendre ses urines. Vers le 30 octobre, le malade se plaint d'un peu d'incontinence d'urine pendant son sommeil.
- α Le 2 novembre, la fistule au périnée persiste; aussi, pour la fermer, on en cautérise le trajet avec un stylet rougi à blanc. Cette petite opération ne provoque aucun accident, et bientôt la cicatrisation est complète.
- α Le malade quitte l'hôpital le 16 novembre, et voici l'état qu'il présente: sauté générale très-bonne, le malade n notabliement engraissé. Les envies d'uriner sont peut fréquentes, la miction est facile et par un gros jet, l'urêtre livre passage aisément à une sonde de 8 millimètres. Les urines sont claires, mais la fine et toujours trouble; il y a du catarrhe vésical qui s'améliore un peu sous l'influence de la téréhenthine. Le périnée est souple et présente les traces de l'opération. Il reste au malade une très-légère incontinence nocturne, qui fend à disparaître. »

#### RÉPERTOIRE MÉDICAL.

ur u

Angines à exeroissances polypeuses et granulaires dans les voies respiratoires; traitement par les liquides pulvérisés. Un majade avait été suumis à la trachéotomie pour des accès de suffocation qui s'étalent établis pendant un typhus et qui étaient produits par des uleères typhoïdes. Il etait resté chez ce malade, après la guérison, une masse considérable de granulations sur la paroi antérieure du larynx, qui lui donnaient très-dis-tinetement la sensation d'un cône. M. le professeur de Dumreielier, de Vienne, dans la clinique duquel le malade se trouvait, voulut bien permettre à M. le docteur Fréderic Fieber de faire une tentative avec l'appareil pulvérisateur, d'après la méthude de M. Sales-Girous. M. Ficher commença par une solution peu concentrée de tannin, a laquelle il ajunta plus tard, suivant l'avis du savant professeur, une certaine quantité d'alun. Les granulations paraissaient très-disposées à l'hémorrhagie; aussi pendant la pre-mière semaine il s'écoula une petite quantité de saug. Au commencement, le remede exerca neut-être un effet plutôt corrosit que styptique. Ce symp-tôme disparut bientôt, et dès lors le malade fit savoir qu'il sentait le cône devenu plus petit; cet amoiudrissement progressa de jour en jour , jusqu'à la disparition cumplète de cette sensation. Le malade est forcé de porter une eanule pour pouvoir respirer. On avait cru pouvoir l'en dispenser, mais cette espérance a échoué. M. Fieber neusc que le tissu cicatriciel qui a remplacé la muqueuse détruite et les difformités du cartilage produites par l'ulcération cu sont la cause. (Revue médic., juillet 1862.)

Coquelucho (Fraitment de ia) par la décocida de coquilles d'amandes duncs. Une épidemia de coquilles d'amandes duncs. Une épidemia de coque d'albandes d'un compart de des la compart de la compart de

depuis la dernière visite. Il en cherelia la cause, et on lui apprit que, sur les conseils d'un ami, on avait emplové un remede tres populaire dans son pays, la décoction de coquilles d'amandes douces. La formule était des plus simples : faire bouillir les coquilles de vingt à vingt-quatre amandes dans un litre d'eau, sucrer à volonté et donner en guise de tisane. Chez l'un de ces trois petits malades, âgé de cinq ans, assez délicat et d'un tempérament nerveux très-proponcé. qui se trouvait à la deuxième période de la coqueluche, le nombre des quintes avait, en trois jours, dimimié de moitié. Encouragé par ce résultat, M. Mignet prescrivit la décoction de eoguilles d'amandes aux nombreux enfants atteints de coqueluche qu'il eut encore à soigner. Chez plusieurs il obtint le même effet : diminution trèsrapide du nombre des quintes et de leur violence. Mais cette amelioration promptement obtenue, le plus souvent arrivee à un certain point, s'arrêtait, malgré la continuation de la tisane. Au bout de huit jours, ordinairement, ce qu'on en pouvaitattendre était pro-duit. Cependant il n'y avait nul inconvénient à persister dans son emploi. C'est après la première période qu'il a paru à M. Mignol le plus convenable de l'administrer, alors que l'élément spasmodique tend à devenir prédominant.

Il serait utile que d'autres essais vinssent conlirmer les bons effets d'un moyen aussi simple et qui pourrait rendre de véritables services en modérant des accidents très-pénibles et rebelles à beaucoup d'autres formules vantées. (Uni. médic., juillet 1862.)

Croup. Végétations polypiformes trachéales; deux opérations de trachéotomie pratiquées à un mois de distance sur le même sujet; guérison. L'enfant Georges V.", agé de trois ans et demi, enfant très-foit et trèsbien constitué, d'une santé habituellement bonne, a été atteint à plusieurs reprises de broncho-larvagites aigues fébriles, et chaque fois la toux a été forte, opiniátre, raugue, imitant un peu la toux férine que l'on remarque au début du croup. Au mois de juin 1858, il fut pris d'une de ces larvngites graves désignées sous le nom d'angine stridulcuse; la respiration devint genée, sifilante, l'examen local ne fit distinguer aucune production hétérogène; le pouls était fébrile, la peau brûlante; une application de sangsues au larynx, et un vomitif à l'ipéea triomphèrent de la maladie. Le 18 juin 1860, nouvelle maladie semblable; il n'y avait ni sur les amygdales, ni sur le voile, ni sur les parois du pharynx, rien qui ressemblåt à une fausse membrane; M. le docteur Gigon, d'Angoulème, appelé auprès du petit malade, pensa, après avoir constaté ce qui précède, qu'il s'agissait encore d'une de ces larvagobronchites qu'il avait déià plusieurs fois observées sur le même suiet. Le petit malade lut soumis deux jours de suite à un vomitif émétisé; au bout de trois jours, les accidents laryngobronehiques étaient fort calmés, la fievre avait complétement cessé.

Le 29, les accidents Inryago-broachiques augunetent, la foux est ranque, siffiante, la fièrre report; sur chaque amyglade existe une phaque blanchârre, loslee (cautirisation avec phanchârre, loslee (cautirisation avec inedisce), vomissements accompagnies de quelques débris pultacès; maigre cola la toux ranque perissies, alma la respiration siffiante. (Cautérisation du larynx avec une éponge trempée cristallies, poliou cindisce; Le 50, les accidents ont augmenté Le 50, les accidents ont augmenté

malgré le traitement, la face se congestionne, les lèvres sont violettes, la sensibilité commence à être obtuse, les pupilles sont dilatées, les urines contienneut de l'albumine (nouveille cautérisation laryngienne). A midi, tous les aceidents out encore augmenté, l'aspliyxie est imminente; le petit malade a à peine quelques instants à vivre. L'opération de la trachéotomie est proposée et acceptée. Elle est pratiquée immédiatement par M. le docteur Bessette. Au moment de l'ouverture de la trachée, il sort quelques débris évidents de fausses membranes, un sang noir et abondant s'écoule des veines thyroïdiennes divisées, et l'enfant est dans un tel état d'affaissement, que, quoique la trachée soit largement ouverte, la respiration ne se rétablit pas. M. Bessette aussitôt adapte sa bouche sur l'orifice de la canule, et, aspirant vivement, retire de la trachée et des hronches une grande quantité de mucosités et de sang (imprudence héroïque, fait remarquer M. Gigon, qui sauve la vie du malade). Malgré cette aspiration des matières contenues dans la trachée et les bronches, la respiration ne revient que très-lentement; pendant longtemps on est oblige d'usselfier de l'air dans les poumons, en imprimant des mouvements méthodiques à l'abdomen et la positrine. Des que l'air a pénetre dans les poumons, l'bienorrhagie s'arrète, la turgescence de la fee diminue, la coloration du tent s'améliore; deux heures après, l'enfant est tout à fait revenu.

La canule reste en place pendant treize jours sans incident particulier : ce ne fut qu'après le dixième jour que l'air commença à passer. La canule est culevée le 15 juillet. L'état du petit malade s'améliore rapidement vers la fin de juillet ; la difficulté de parler avait presque complétement disparu, la respiration était naturelle; mais alors la mère prévient M. Gigon que chaque fois que l'enfant est contrarié, la respiration est précipitée, génée et siftlante, comme s'il avait encore le croup ; puis elle se calme et redevient naturelle. L'auscultation ne révèle rien d'anormal, mais la même seene se renouvelle plusieurs fois. Un jour, à la suite d'un accès de colère. il survient une suffocation imminente. MM. Gigon et Bessette, appelés aussitot, trouvent l'enfant sans mouvement, les yeux convulsés en haut, les pupilles dilatées, immobiles, la respiration complètement suspendue; insensibilité absolue; sauf la persistance des battements du eœur l'enfaut est dans un état de mort apparente. On pratique immédiatement la respi-ration artificielle, pendant plus d'une heure sans interruption: la respiration ne se rétablit qu'avec une extrême difficulté, eessant presque aussitôt ou'on cessait les insuffictionst la sensibilité et le mouvement étaien: également anéantis. Dans cet état extrême, voyant qu'il ne penétrait dans la trachée qu'une quantité d'air extremement minime et insuffisante pour l'entretien de la vie, on se décida ouvrir de nouveau la trachée,

M. Bessette pratiqua la section un peu au-dessius et en declans de la première ciestriee. Pendant que l'opèrateur tensit, à l'aide du didataieur, rateur tensit, à l'aide du didataieur, aperçut, pendants, un peu au-dessude l'angle superieur de la plaie tra-chéale, deux petits corps arrondis mobiles, rougedres, gros comme des petits pois. C'étaient ces petits corps, dans le tissu récupirier de la trachée.

qui avaient produit les aecidents si graves dont il vient d'étre question. Vu l'Etat si fàcheux de l'enfant, ou so boran pour le moment à metire une canule et à pratiquer de nouvelles insuffations. Le leudemain, l'enfant chant riveau à la vie, on pratiqua cantierisation de leur politiculo par lo nitrate d'argent. A dater de ce moment, il se rélabili promptement.

- Plusieurs enseignements ressortent de ce fait intéressant : le premier, c'est que quelle que soit la gravité des eas de croup, on ne doit pas désespérer du succès par l'emploi de la trachéotomie, toutes les fois que les fausses membranes n'ont pas tout à fait envahi les bronches; le second, e'est qu'on y trouve la preuve que les végétations cleatricielles de la trachée peuvent devenir assez considérables pour donner lieu à des accidents aussi graves que le croup lui-même et nécessiter de nouveau la trachéulomie. Enfin, ce n'est pas un médiocre intérêt non plus de voir deux opérations de trachéotomie pratiquées avec un égal succès, à un mois de distance chez le même sujet. (Uni, méd., mai 1862.)

Extension manuelle substituée à la ténotomie pour la cure des contractures musculaires, La substitution à la ténotomie de l'extension manuelle que propose M. le professeur Larghi, chirurgien en ehef de l'hôpital de Vercelli, est fondée sur eette idée, que ce n'est pas sur un point seulement de son trajet qu'il est nécessaire d'obtenir l'allongement d'un tondon rétracté, mais dans toute sa longueur. C'est par l'extension manuelle qu'il espère alleindre ee résultat. Les parties contractées étant atrophiées, ce n'est, dit-il, que l'extension qui leur donnora lear longueur, en leur redonnant le monvement et l'exercice. L'extension doit durer peu d'instants, êtro trèsdouco et pratiquée avoe une grande lentour. M. Larghi dit v avoir en recours avec succes dans le pied-bot, dans les contractures de la maia sur l'avant-bras. Il est pourtant un eas où il laisse en question si l'extension est préférable à la ténotomie : e'est celui d'uno exeessive contracture de la main sur l'avant-bras. Mais dans les cas où il y a atrophie de la main, de l'avantbras, du bras, de l'épaule, et même de la partie correspondante du trone et de la tête, il est inutile de songor à l'extension, et la ténotomie est encore bion plus impaissante. C'est après voire majorès à taisonemie aven plus ou moins d'innevès, que M. Larghi a ou moins d'innevès, que M. Larghi a de innend à recorri d' l'extension, et de la mend à recorri d' l'extension, et de la plus de la cuisso an l'estante l

Un jeune enfant était atteint d'un pied-bot intorne da côté droit et d'une contracture de la main gaucho si excessive, que l'atrophie s'étendait à la main, à l'avant-bras, uu bras jusqu'à l'épaule, au tronc, au cou, et que les systèmes musculaires et osseux en étaient affectés. La main gaucho est inclinée sur le bord cubital et la paume de la main vers la superficie palmaire de l'avant-bras. Cetto main, inespable da moindre monvement, ne peut soulever ancun poids. Le bras gauche ne peut s'élever. Au bout de quelques manœuvres, l'extension manuelle a obtenu déjà quelque amélioration pour le pied-bot, qui chembait en trainant et tourné en dedans, L'enfant, après quelques séances, marche comme a l'ordinaire. Voici comment M. Larghi a pratiqué l'extension : Le malade est placé sur le ventre et sur la poitrine, le corps en pronation. Faisant fixer la cuisso au-dessous de l'articulation tibio-fémorale, d'une main il saisit l'extrémité inférieure de la jambe, et il l'étend peu à peu. Passant ensuite à la manœuvre du pied, le fixant à la face plantaire confre l'opérateur, le talon en haut, furtement arrêté, il portait en dehors l'extrémité autérieure et interne, et puis il exercait l'extension sur la surface plantaire elle-même. Dans neu de séances, ee pied-bot fut entièrement gnéri. - Pour la main, il fit l'extension sur l'avant-bras et la face dorsale tournée en haut. Un infirmier tenalt la main, une autre personne s'emparait de l'extrémité supérieure, la face palmaire tournée vers le sol. Les deux aides faisaient l'un l'extension, l'autre la contre-extension. Les doigts, qui sont tonjours contractés, participaient à cette gymnastique. Le chirurgien faisait la compression sur le dos du carne. Cette manœuvro fut la base du traitement pendant quelquo temps, à séances assez rapprochées ; puis le

malade étaut va rarement, on fit de temps en temps Pexiension. Le bras, qui d'abord ne pouvait s'élever, est porté minitenant facilement au-dessus de la tôte. Le bras et l'épaule out avait des murements suffissants et cordinate de la commandation de la commandation de la confincture est moins fort, et quoiqu'elle solt encore portée en dedans, le malade peut suffissamment l'ouvrir pour saisir et purter un poids léger, co qui în a pouvait present de la confincture de l'entre poids léger, co qui în a pouvait present de l'entre de l'entr

Feetus (Extraction du) par les voies naturettes pendant l'agonie ou après la mort de la femme. Une femme enceinte est à l'agonie ou vient de mourir à la suite d'une maladie ou d'un accident: il s'agit d'extraire l'enfant, dans l'espérance de lui conserver la vie. Le travail de la parturition u'est pas ou est à peine commencé : l'operation césarienne serait la seule ressource dont on attendrait le succès. Mais on connaît les répuguances des familles pour toute opération de ce genre. Duit-on, sans attendre, extraire le fœtus par les voies natq-relles? Telle est la question que M. le docteur Deviltiers a été amené à poser et à résoudre par le fait suivant, qui présente un double intérêt au point do vue mèdico légal et au point de vuo obstétrical.

Notre confrère fut appelé en février dernier pour porter secours à une femme en travail, qui venait, disaiton, de vomir une certaine quantité de sang. Lorsqu'il arriva, il trouva cette femme éteudue sans mouvement et déjà sans aueun sigue de vie. Ni le pouls radial, ni les battements du cœur ne se faisaient sentir; la poitrine était immobile, le visage pâle, les extrémités froides ; l'utérus semblait développé comme à sept mois de grossesse. Il apprit que cette femme primipare avait ressenti les premières douleurs vers dix heures du soir; que plus tard, ces douleurs étant devenues plus rapprochées, il s'était manifesté des envies de vomir accompagnées d'une violente douleur à l'épigastre; qu'elle avait vomi assez souvent des mucosités mélées de sang, et que peu de temps après, s'élant relournée tout à coup dans son lit, elle était morte sans avoir poussé aueune plainte. Il y avait envirou cina minutes qu'elle avait rendu le dernier soupir. Après avoir constaté rapidement l'état du corps, M. Devilliers s'assura que le col

de l'utérus était effacé, il était arrivé au quart à peine de sa dilatation, et la tête faisant saillie à travers le détroit supérieur, se présentait en position occipito-iliaque gauche antérieur. L'onération eésarienne était repoussée par le mari. Cependant le cas était pressant, l'indication formelle, et après avoir eherché rapidement, mais inutilement les bruits du cœur du foctus, M. Devilliers fit placer le corps en travers du tit, et procéda à une applieation de forceps. Il peut, uun sans difficulté, extraire dans l'espace do cinq minutes un enfant paraissant au terme de sept mois et demi onviron, et qui ne donnait ancan signe de vie, Il ne s'était guère écoulé plus de quinzo minutes cependant entre la mort de la mère et l'extraction de l'enfant, Les renseignements fournis sur les antécédents de la malade et sur les accidents qui ont précédé la mort, portent à présumer qu'elle a succombé à une

congestion apoplectique des poumons, Cette observation viendrait à l'appui des conclusions du travail de M. Devilliers sur l'opération césarienne après la mort, dans lequel il s'autorisait d'un assez grand nombre de faits pour faire remarquer que les murts par accidents du travail et par maladies des organes centraux de la eirculation et de la respiration compromettent plus surement et plus rapidoment la vie du fœtus, que les morts sabites, soit par d'autres accidents, soit par affection cérébrale, soit par maladies intestinales; d'où il concluait qu'il fallait préférer l'extraction par les voies naturelles, opération plus souveut exécutable pendant l'agonie ou immédiatement après la mort que l'on n'est généralement porté à le croiro. Cette opinion était appuyée d'ailleurs sur les faits par lesquels M. le docteur Dupareque a prouvé que dans tous les cas où il importe de provoquer et d'obtenir la délivrance immédiate, soit dans l'intérêt de la mère, soit pour la conservation de l'enfant, on peut obtenir la dilatation du col de manière à extraire le fœtus par les voies naturelles, lors mêmo qu'il n'existe aucun commencement de travail. L'observation de M. Devilliers vient démontrer une fois de plus quo, en cas de mort de la mère au début du travail de l'accouchement et alors que la dilatation du col est peu avancée, il est possible de tenter l'extraction de l'enfant par les voies naturelles. (Union médic., juin 1862.)

Invagination intestinate (hos effets de insuffacios dans un meas d'—a Pour la cure du volvules, un case d'—a Pour la cure du volvules, que assez disignec de nous, d'isarque air cele pas de cas où ce procéde invenique air triussi. » Dans estei que nos allons rapporter, les signes de l'invagination s'eint manifestès, et tous le autres moyens mis en usage syan échoné, on est recours a procédée na que train de l'invagination qu'in et aire de l'invagination qu'in et aire de l'invagination s'ein manifestès, et tous le que de l'invagination s'ein manifestès, et tous le procéden de l'invagination s'en la comme de l'invagination s'en la comme de l'invagination d'invagination d'inva

Le 23 février dernier, M. Edw. Cousins fut appelé auprès d'un enfant mâle, âgé de treize mois, qui, au milicu de la santé la pius parfaite, avait été pris tout à coup de vomissements, peu de temps après avoir tété avec son appétit ordinaire. Les matières vomies se composaient d'abord du lait qui venaît d'être îngéré et de panade qui avait été donnée un neu auparavant. puis d'un liquide séreux; l'enfant reeta ensuite tout ce qu'on essava de lui l'aire prendro. L'huile de ricin n'eut d'autre effet que de provoquer de nouveaux vomissements; les lavements purgatifs, après avoir déterminé une selle, restèrent sans aucun résultat, et il en fut de même de tous les movens auxquels ou essava de recourir. L'enfant était dans une situation qui s'aggravait de moment en moment : coliques et vumissements frèquents, demicoma, facies profondément altèré, froid et lividité des extrêmités, pouls extrêmement rapide et très-petit. Le tou-eher rectal n'avait rien fait découvrir dans la partie accessible de l'intestin. Mais on sentait dans la région de la moitié droite du côlon transverse une tumeur allongée dans le sens horizontal, tumeur qui sembla disparaltre graduellement, puis se reformer et durcir sous la main, et, daus le flanc correspondant, une seconde tumeur plus ferme que la précèdente, ne paraissant pas se continuer avec elle, et située verticalement à deux pouces et demi au-dessus de la l'osse iliaque droite.

En présence de ces symptômes, M. Cousins, ayant diagnostique une invagination, se résolut, ne pouvant réussir par d'autres movens, a pratiquer l'insulfation par l'auux, ce qui int approvié par M. Ericlesen, qui arriva sur ces entrédites. Il possos done de l'air dans le reclum, au moya de la de l'air dans le reclum, au moya de la de l'air dans le reclum, au moya de la de l'air dans le reclum, au moya de la forme nour refenir le tube dans l'anus:

puis, ayant laissé échapper l'air injecté, il lui sembla que la tumeur iliaque avait éprouvé une lègère modification. Après une seconde insuffiation, la tumeur transversale avait disparu, et celle de la règion iliaque avait subi une diminution de longueur appréciable. Pendant l'opération, l'enfant paraissait éprouyer un malaise extrême et faisait des efforts pour échapper. Après un repos, l'insufflation fut répétée une troisième fois : l'air fut poussé avec beancoup de lenteur, jusqu'à ce que la distension de l'intestin fut complete, quand soudainement un coup de piston fut suivi d'un mouvement avec bruit perceptible à l'orcille, eomme d'un souffle pénétrant dans l'intestin grêle, puis de la sensation pour l'opérateur, au coup de piston suivant, d'une résistance disparue. A ce moment, syneope qui fut combattue par des stimulants. Il ne restait plus alors dans le flanc droit qu'une tumeur beaucoup moins dure et n'ayant pas plus d'un demi-pouce de long, tumenr qu'une quatrième insufflation ne parvint pas à faire disparaître. Le retour de la syncope lit cesser les insufilations et obligea de recourir encore à des stimulants. A la suite, l'état du petit malade se releva leutement; mais il ne vomit plus et il dormit plusieurs heures. A son réveil, il eut une selle tachée de sang, puis une seconde au milieu de la nuit; il fut ensuite tranquille, se montra très-avide de preudre le sein et n'eut ni vourissements. ni aucun symptôme de souffrance. Le lendemain, 24 février, l'enfant rendit une selle, à peu près sans trace de sang, mais contenant une graine d'abrus precatorius. Dans sa visite suivante, M. Cousius ne trouva plus au eune tumeur dans l'abdomen. A partir de ee moment, tout symptôme sérieux disparut; il v eut bien encore quelques coliques, un peu de sensibilité du ventre, quelques vomituritions, quelques seltes dénotant un peu d'irritation intestinale; mais sous l'influence de movens très-simples, tout rentra rapidement dans l'ordre, et le 26 février, quatrieme juur à partir du début, l'enfant pouvait être considéré eomme gueri. (British med. Journ., iuin 1862.)

Laudanum à haute dosc (De l'administration du). Nécessité d'en modèrer les doses dans les pays chauds. Les doses élevées, en thérapeutique, sont le produit de l'expérimentation moderne. C'est aux médecins anglais particulièrement qu'on en est redevable. Dans l'Inde surtout, la pratique a démoutré l'innocuité de doses autrefois invraisemblables. Peut-étre y a-t-il dans sette toléranee, ou le fait de la nou-absorttion, comme cela a lieu par exemple pour l'huile de foie de morue ou l'huile de riein, on celui d'une élimination plus active. C'est à cette dernière hypothèse que M. le doeteur Amédée Chassaigne, aidemajor, a été rallié par l'absence de parcotisme à la suite de doses trèsélevées de laudanum administrées à Fort-Napoléou, dans la pratique de l'hôpital militaire et du bureau arabe, Voici les renseignements intéressants qu'il donne à cet égard.

Sur 22 eas observés, 19 unt présenté, quelques heures après l'ingestion, une diaphorese abondante; or, M. Trousseau avait déià remarque la succession aux opiacés de sucurs ou de dinrese (on sait combieu ces deux sécrétions sout aisément complé-mentaires l'une de l'autre), enfin M. O'Shaughenelly écrivait, il v a quelques années, « que la narcotine est un puissant sudorifique, » Pentêtre y aurait-il quelque intérêt, en physiologie pathologique, à établir par de nouvelles observations si le climat, chaud ou froid, est plus directement en rapport avec l'une des hypersécrétious théraneuliques précitées. Pour nous, dit notre confrére, l'absence de narcotisme eoincidant, à doses trèsélevées do laudanum de Sydenham, avec des sueurs profuses, nous semble indiquer l'elimination cutanée, eonséquemment l'inutilité à pen près absolue des opiacés à doses extra-normales dans les pays chauds.

Le laudanum de Sydenham a été poussé jusqu'à 120 gouttes, après avoir débuté par 60 et 70 gouttes; l'observation suivante donnera une idée du mode d'administration adopté:

B" Théodore, zonave ad 4 régiment, d'un tempérament lympheriament d'un bleissanguin, n'a eu ni dyssenterie ni fièrre
intermittente depuis son ségour en
Afrique. Le 15 avril, sans cause appréciable, il est pris de colleques vives
et de diarrhée, sellen non sanguinetentes, pas de tieneme; le 16, le sangutentes, pas de l'annuel de la sonte de la sonte

Ces symplomes vont en augmentant jusqu'a 25, époque où le matant jusqu'a 25, époque où le matale entre à l'hôpital, service de chaeune landanum de Sydenham, 25 gouttes. Prorti général de la peau, prouoncé sartont au niveau du thoraz, sucurs abondantes une heure après l'ingestion; le malade assure avoir moins dormi que d'habitude.

Le 25, potion avec laudanum, 50 goutles, 1/4 lavement avec laudanum, 40 goutles. Pas de prurit, mais sueurs plus abondantes et se pronocant plus vite; quoique accusant un pen de pesauteur de tête, le malade ne dort que einq heures.

Le 26, 2 potions laudanisées, l'une à 50, l'autre à 40 gouttes. Le sommeil n'augmente pas; la diaphorées s'établit une demi-heure après l'ingestion. Le malade entre en convalescence

Le malade entre en convalescence et reprend peu à peu son alimentation, mais le 9 mai il rechute par écart de régime.

Le 11, 2 potions avec laudanum, chaeune 50 gouttes. Un peu plus de sommeit que précédemment, 8 heures; les sueurs sont moins abondantes, une selle.

Le 12 et jours suivants l'opium est administré à doses déeroissantes; le régime est repris peu à peu, le malade sort entièrement guéri le 26 mai.

A Paide de cette observation et de celles qui la corroborent, nous ne croyons pas, ajoute M. Chassaigne, de M. Trousseau « que les opiacés à Baute dose constipent d'abord pour surexciter ensuite la diarrhée, » que le laudanum en lavement narcotisait autant qu'une dose double par la bouche. Youtefois, nous puvvos déclarer que la vérification de ces faits

<sup>(1)</sup> M. Chassaigne appelle l'attention sur ce fait de l'apyrexie de la

plupart des dyssenteries d'Afrique : e'est, dit-il, une maladie sans réaction, toute locale, le pouls ne s'accélère qu'aux périodes ultimes, sous l'influence de l'hecticité.

ne s'est pas présentée dans notre pratique.

Pedi-être l'élimination diaphorétique, favorisée par les climas chauds, est-elle la seule cause de cette divergence de resultais. C'est ce que d'autres observations faites à ce point de vue pourront déterminer un jour sans doute avec plus de précision. (Gaz. des hôpti., join 1862.)

Préparations ferrugineuses, Leur action sur la température. M. le docteur W. Pourowski, de Saint-Pétersbourg, a fait des recherches avant pour objet de déterminer quelles sont les modifications de la température qui se produisent sous l'influence des préparations ferrugineuses, 11 on résulte que l'emploi de ces médicaments a pour conséquence une élévation sensible de la température du corps. Cet effet est produit parfois avec une grande rapidité; e'est ainsi qu'un peut l'observer déjà au bout de einq heures. Dans d'autres ens, on le voit survenir lentement. Il se manifeste d'ailleurs aussi bien alors que la peau avait primitivement sa température normale, et lorsque la température était abaissée pathologiquement. L'élévation de la température est jusqu'à un certain point proportiunnelle à la dose du médicament, e est - à - diro qu'avec une dose déterminée, elle atteint peu à pen un maximum qu'uno dose plus élevée lui fait dépasser. Les différences que l'on observe ainsi peuvent être de plus d'un degré. L'élévation de la température ne s'accompagne pas nécessairement d'une fréquence plus grande du pouls; ordinairement cependant il en est ainsi au bout de quelques jours. En même temps, on remarque que la quantité quotidienne d'urée éli minée augmente. et, toutes choses égales d'ailleurs, le poids total du corps s'accroît également, Ces divers effets se produisent, quelle que soit la préparation ferrugineuse qui a été administrée (fer réduit ou sels de fer), L'élévation de température persiste neudant un temps assez long après la eessation de la médication, dans les cas où la température était primitivement normale. Il n'en est plus do même lorsque la température avait éprouvé un abaissement pathologique, dont les causes ne sont pas influencées par ees préparations ferrugineuses. (Archiv. für Pathol., etc., et Archiv, génér, de Médec., juillet 1862.)

Rhumatisme articulaire nigu: traitement par les alcalins. Nous avons indiqué dans un article du Répertoire du numéro du 50 juillet, parmi les diverses méthodes de traitement de rhumatisme dont M. Dickinson a étudié la valeur comparative, le traitement par les alcalins comme l'un des plus efficaces et celui qui paraissait mettre le plus surement à l'abri des complications du côté du eœur. Voici des renseignements plus complets sur eette médication, que nous empruntous à un article inséré par M. le docteur Jaecoud, dans la Gazette hebdoma-

Golding Birg, le premier, a conseillé de traiter le rhumatisme articulaire par les alcalins, et des lors, cette médication a été tres-fréquemment mise en usage à Guy's hospital; un peu plus tard, Garrod a formulé plus nettement encore ce mode de traitement, puur lequel il emploie à peu près indifférenment le biearbonate de putasso ou le bicarbonate de soude. Sous l'influence de cette thérapeutique, la durée movenne de la maladie est notablement abrègée, et l'intensité des accidents rapidement atténuée; mais en outre, et ce n'est pas le résultat le moins important, la fréquence des affections cardiagues semble être beaucoup moindre. Ainsi, sur 24 malades traités par Garrod, 3 senlement ont présenté quelques accidents du cœur. A l'exemple de Garrod et d'après l'idée émise par ce médecin, que vraisemblablement tous les sels potassiques ou sodiques, susceptibles de se transformer en earbonates au sein de l'organisme, produiraient les mêmes résultats que le blearbonate de potasse ou de soude employé jusque-là, Dickinson a basé sa médication alcaline sur l'emvioi simultané de l'acètate et du biearbonate de polasse ou de soude. Les doses ont varié d'une demi-once à une once et demie par jour, la proportion du bicarbonate étant ordinairement double de celle de l'acétate ; les sels étaient le plus souvent dissous dans la dissolution officinale d'acétate d'ammoniagne. Ogarante - huit rhumatisants ont été traités à Saint-Georges hospital d'après ees principes, et l'on a pris soin qu'aucune médication interenrrente ne vint obscurcir l'appréciation des faits; sur ees quarante huit malades, un seul a été atteint d'accidents eardiaques. La durée moyenne du séjour à l'hôpital a été de vingteing jours. M. Dicklnson attribue ee résultat plus avantageux encore que celui qui a été constaté par M. Garrod à l'adjonction de l'acétate de potasse au bicarbonate de cette base.

Le travail de Dickinson demontre, u ontre, la nécessité des dosses élevées dans le traitement par les alcalius. Ainsi il a institué des cepériences desquelles il résulte qu'une médication adaline partielle (I shose des sels se dépassant pas de 17 à 15 grammen), puissante, soit sur la durée totale des accidents, soit sur la fréquence des affections cerufiques.

M. Jaccoud a essayé ce traltement à l'hôpital Beauton, dans le service de M. Prémy, et quoique prévenu de son efficacité, il a été surpris, dit-il, des heureux résultats obtenus. Dès le troisième jour, il a vu apparaître une déleute salutaire dans le mouvement fébrile; « ce n'était pas ce ralentissement subit du pouls, cette prostration redoutable qui succède parfois à l'administration du nitrate de potasse à hautes doses. Ce que nous observions. e'était un abaissement successif dans la fréquence des pulsations et le retour graduel de la température normale : mais le phénomène qui nous a le plus franné, c'est la diminution rapide des phénomènes dauloureux; nous n'avens jamais vu les préparations narcatiques ou les altérants, la médication anti-phlogistique ou évacuante apporter aux souffrances des rhumatisants un soulagoment aussi prompt. » M. Jac-coud s'est servi, dans ces essais, du bicarbonate de soude. Commençant par 20 grammes pendant les deux premiers jours, et arrivant progressi-vement à 50 ou 40 grammes, il maintenait cette dose aussi longtemps que durait le mouvement fébrile. Pour le mode d'administration, il s'est arrêté au plus simple : le sel était dissous dans un litro de tisane de chiendent; cette solution était prise dans les vingt-quatre heures.

MM. Charcot et Vulpian ont également capériment cete méthode, l'un l'a Lariboistere, L'aurre à l'Hôdel-lieu, l'un l'autre de l'Archet de l'autre de l'un limitariant ont médicament, aux préceptes de M. Carrod, sust foutfeils qu'ils ont employ le biearbonate de sonde su lieu du biear bonate de potasse, sants, tous aitents de rituante polyantienlaire. Il leur a para que autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'aux lous see sans la durée totale de la dans lous see sans la durée totale de la direct de l'autre de l'autr de médication; de vingt jours avec douze on quinze jours de traitement pour les cas les plus intenses. Malgré l'administration du bicarbonate de sonde à doses aussi élevées et aussi longtemps maintenues, il n'est survenu aucun effet pathogénétique de nature à inspirer la moindre Inquiétude. La maladies'amoindrissait graduellement; dans aucun des dix-sept eas il ne s'est produit d'affection cardiaque appréciable. La convalescence a été courte en général, et les malades, bien que souveut amaigris, ont rapidement récupere leurs forces. (Gaz. hebdomad., juillet et août 1862.)

Ricin (Propriétés galactogogues des feuilles du . Nous signalions dernièrement l'usage qui paraît avoir été fait avec succes de l'écorec de cascarille pour activer la sécrétion du lait chez les animaux, et nous disions que peut-être, si cette action est réclle, cette substance pourrait être employée avee avantage également dans l'espèce humaine. Il est un autre agent qui, au dire de plusieurs médecins anglais, aurait la même vertu ; nous voulons parler des feuilles du ricinus communis, dont il a déjà été, du reste, question dans ce journal, précisément à ce mêmo titro d'excitant de la sécrétion lactée. Cet agent, le docteur William Gilfillan l'a expérimenté à son tour, et avec de bons résultats, mais malhourousement dans un soul cas. Ce cas, toutefois, s'il est unique pour notre confrère, n'est pas en réallté un falt Isolé, et en venant s'ajouter à d'autres qui ont été publiés précé-demment, il prend plus de valeur, et ainsi mérite d'être cité. On comprend du reste que, s'il y a des résultats à espérer, e'est chez les femmes dont la santé est bonne d'aitleurs, mais chor lesquelles la laotation ne manque à s'établir que par simple atonie de la glande mammaire. Voici le fait de M. Gilfillan.

M=0 11." accouch a d'un premier enfant à terme en juillet 1800. Comme l'accouchement avait dé heureix, qu'il ne surreit als nation acoun accident, que in sank, l'était des Brose prècre que cette dans pourrait nouvrir comme elle le désirait. Copendant les ceux, d'une vierge, ne fournissant accus, d'une vierge, ne fournissant accus d'une vierge, ne fournissant accus d'une vierge, ne fournissant accus de son autre crimaires, succions, frietleus, fomentations, empedie de la pomps; rien ne fit, et la nôtre de la pomps; rien ne fit, et la nôtre de la pomps; rien ne fit, et la nôtre de la pomps; rien ne fit, et la nôtre de la pomps; rien ne fit, et la nôtre de la pomps; rien ne fit, et la nôtre de la pomps; rien ne fit, et la nôtre de la pomps; rien ne fit, et la nôtre de la pomps; rien ne fit, et la nôtre de la pomps; rien ne fit, et la nôtre de la pomps; rien ne fit, et la nôtre de la consideration de la pomps; rien ne fit, et la nôtre de la consideration d

dut, à son grand regret, renoneer au plaisir d'allatter elle-même son en-

fant. En juille 1861, nouvel acconcisment (egalment à l'enre, et cute fois ment égalment à l'enre, et cute fois ment égalment à l'enre, et cute fois latée, nul dévidopment des scius, nul phénomène qui pit faire espèrer que cette séreitoin fit sur le point des évinible. Dans ces conditions, nul prison de l'enre de l'enre de l'enre de vielle de l'enre de l'enre de l'enre procuré acoun résultat, se détermina récontri à l'enre de cetter : à l'Intéreur, l'administre l'extrait de ces fecilles de rieu, obtar et extra : à l'Intéreur, l'administre l'extrait de ces fecilles de rieu, obtar et cetter : à l'Intéreur, l'administre l'extrait de ces fecilles pour; et extérieurement, li fit couvrir les manuelles de calaplasmes chauds

préparés avec ces mêmes feuilles (sèches) réduites en poudre ; deux heures après, l'accouchée dit éprouver dans les seins une sensation étrange, dont l'intensité lui parut s'accroltre à chaque dose qu'elle prit ensuite du médicament. Des le lendemain, il y avait un léger écoulement de lait. Les applications topiques ne purent être faites qu'une fuis, parce que la quantité de feuilles qu'on avait pu se procurer, ne permit pas de les renouvelcr ; mais l'usage interne de l'extrait fut continué, et le deuxième jour le lait était venu en assez grande abondance pour permettre de commencer l'allaitement et de le continucr. (Amer. med. Times, et Dublin med. Press, février 1862.)

# VARIÉTÉS.

De la restauration mécanique des mâchoires supérieure et inférieure.

De tottes les infirmités de la fice, il n'en est pas qui fassent mieux sentire l'étéudus de la Jaume liaissée dans la chérrarjes restauraries par les eliment gardé sur les ressources des moyeus prohibiques, que celles créées par les pertes de substances affectant les médoires. Le rôle important que jouent les maislaires supérieur et inférieur dans les fonctions de la bouche, font que la mutilaires supérieur et inférieur dans les fonctions de la bouche, font que la mutilaire supérieur des les montes de la metallation de ces on râletes pas seulement la régularité de traits du viseça lalion de ces on râletes pas seulement la régularité de traits du viseça ma apporte des troubles considérables dans la phonotion et surtout dans la mastication.

La valeur des ressources de l'art se mesurant surtout d'après les services rendus aux malades, nous n'hésitons pas à appeler tout spécialement l'attention de nos confrères sur les résultats des tentatives de restauration mécanique de ces parties de la charpente ossense.

L'històrie de ce point de la question profilétique est peu riche en documents. Les etemples des grandes mutilations de la foce apparaisent surfout avec l'invention des armes à fou et, d'autre part, la restauration complète des parties mutilées poss des problèmes de mécanique que l'industrie de cette époque n'était pas en det de résoudre. La problème devait donc se borne à l'emploi de masques ; Alm. Paré nous en fourait le premier témoignage. Dans son court chapitre sur le moyen de réparez le circ de la fase défiguré, on Ili :

α II aduient quessois, par vne brusleure de poudre à canon, charbon pestiféré, ou autre occasion, que la face est demeurée extremement hideuse, de façon que le malade est grandement espousantable à voir, à ceux-ià il leur faut bailler vue masque faite si proprement, qu'ils puissent conuerser auce les hommes. »

Du resio, même au début de ce sirele, c'est emore à ce simple artifice qu'on a ce recours pour remédier à la plus grave des mutilations aceidentelles à laquelle l'homme est exposé; car je doute que la seience, malgré ses hardicesses, ose jamais, même pour le sait des malades, ceréer une perte de substance aussi considérable. Le fais allasioni el à es solcit que l'on a vu longiemps à l'illoid des l'availles de Paris, et auquel un boulet avait détruit la plus grande partie de la face. del llusier mutilé, aspès avoir, esudant situs de vinct aus. sumorté de la face. del lusier mutilé, aspès avoir, esudant situs de vinct aus. sumorté de la face. del lusier mutilé, aspès avoir, esudant situs de vinct aus. sumorté de la face. del lusier mutilé, aspès avoir, esudant situs de vinct aus. sumorté de la face. del lusier mutilé, aspès avoir, esudant situs de vinct aus. sumorté de la face. del lusière mutilé, aspès avoir, esudant situs de vinct aus. sumorté de la face. del lusière mutilé, aspès avoir, esudant situs de vinct aus. sumorté de la face. del lusière mutilé aspès avoir, esudant situs de vinct aus. sumorté de la face. del lusière mutilé aspès avoir, esudant situs de vinct aus. sumorté de l'autre de la face de la face de la face. son sort avec résignation, a fini par perdre eourage et s'est suicidé I En face de semblables actes on se prend à regretter les laeunes de la chirurgie restaurarice, et ce sont quel·ques exemples analogues de défaillance morale qui nous ont porté à entreprendre la tâche à laquelle nous nous sommes voué.

Voici le fait. Il mérite d'être rappelé iei, quoiqu'il ne soit pas unique dans la seience, ainsi qu'on l'a avancé.

Ons. Destruction de la presque totalité de la face par un bauté de canon.—
Lisage d'un mangue pendant vingt cauvés.— Sucide.— Eramen du squelette
de la face (1), — Louis Yauté, caparal dans la S8º demi-brigade d'infanterie
de ligane, est atients, prufant le séège d'Alexandrie, par un bouté de canon qui,
dirigé obliquement, lui emporte presque la totalité de la face. Une partie de
l'aude la pommette droite, les dens maxillaires supérieurs, les deux ou propres du
nez et les cartillages, le vomer, la hume prepuedicaire de l'ethnoide et le car-



Fig. 1

tilage de la claisan, l'es de la pammette gauele, une portion de l'arcade zygomatique de cecló, danis que les trois quarts du maxillaire inférieur et une portion de la langue farent dérruits, et toutes les parties moltes correspondantes dilacérées. Ce millitaire fut compté tout d'abord au nombre des mors, Le chirurgien en chef de l'armée, Larrey, dont la vigilance ne connaissait pas de hornes, parcourant le champ de combat, rencentre dans une fosse de Caprier et linfortuta, ne donant d'autre signe de vique quelques mouve-

L'observation complète de cette grave mutilation se trouve rapportée en entier dans les Mémoires et campagnes de Larrey, puis, par Ribes dans le Dictionaire de Sciences médicales.

ments qu'il faisait avec l'uno de ses mains. Il était couché sur le ventre et couvert de poussière, Aidé de l'un des soldats de l'armée. Larrey le souleva et le mit sur son séant, ayant peine à comprendre comment il avait pu survivre quelques minutes à l'horrible blessure dont il était atteint. Rien de plus effravant que l'aspect de cette plaio profonde remplie de fragments osseux, de lambeaux de chairs et de caillots de sang mêlés de noussière. Larrey le fit transporter dans l'un des hônitaux d'Alexandrie, et lui prodigna ses soins. Il retrancha les parties désorganisées, enleva les esquilles osseuses et isolées de leur périoste, lia les artères coupées par le bistouri ; enfin réunit les bords anguleux de cette solution de continuité à l'aide de la suture et d'autres movens unissants et contentifs. Grace aux soins tout partieuliers dont Larrey entoura ce blessé, il guérit; ainsi pendant la période de détersion de la plaie on fut obligé de nourrir Vauté à l'aide d'une sonde œsophagienne, que l'on introduisait d'autant plus facilement que l'arrière-bouche était complétement à découvert. Plus tard il se nourrit lui-même avec des boulettes de riz et de viande hachée qu'il jetalt dans le fond de son gosier, à l'instar de l'éléphant; il n'a cessé de s'alimenter alust jusqu'à l'époque de sa mort.

Riles, dans l'observation de Vauté qu'il rapporte dans le Dictionaire des sciences médicales (i. XXIX), e d'27), nous donne la description de l'état de la blessure, alors que ce multié habitalt l'Hôtel des Invallées. Les détails plus précis encore fournis par l'autopie, que nous publicious un peu plus lois, nos permettent de nous horner à reproduire le dessin de cette horrible mutiliation (gl. 1). Un simple comp d'ell suffix pour se convainner que la parolé et la mastication étairent lamposibles. Muni d'un masque doré à l'Indérieur et couvre d'une concéde de couleur de chair à l'extérieur, il carbonit às difformité et quervennit à se firir entendre un peuj mais la plus grande incommodité dont il se faire entendre un peuj mais la plus grande incommodité dont il se faire entendre un peuj mais la plus grande incommodité dont il se compresses placées dans la partie la férieur do son masque; il était obligé de renouveler ces lingues plastates fois dans la journie.

Malgré tous ces incauveients pénibles, Vanté a, pendant près de vingt, années, supporté son existence avec la plus eatière résignation. Cependant le courage a fini par lui manquer, et en 1821, il mit fin à ses misères I Anssitôt que Larrey appril son saleido, il s'efforça de se procurer la têle de Vanté, et voici e qu'il a constaté :

1º La perte de substance opérée par le boulet était limitée à la coupe elliptique indiquée plus haut; ses limites sont du côté gauche à la paroi tuférieure de l'orbito dépourvue de son bord correspondant, l'os de la pommette qui le forme ayant été emporté;

2º La voûte palatine et les fosses nasales étaient détruites jusqu'à l'os ethmoïde juclusivement;

3º Toute la paroi inférieure et une portion de la paroi interne de l'orbite, jusqu'à la base du crâne, avaient été également détruites par lo projectile;

de Les deux tiers de la méodere inférieure manquaient. La motifé droite de la portion centrale de cet os, yarant conservé trois dens, s'était soudie sur uno partie de la surface de sa lemanhe droite fracturée. La portion de cette branche, qui comprend l'apophyse coronoide et le condyte s'était fortement déprimée en arrières, pour se metire en rapport ave les autres fractions de même os, mais elle n'avait pu s'y sonder, perco que lo contact n'avait polit été asser inmédiat;

5º Tous les points de ces os coupés par le boulet s'étaient amineis et arrondis,

afin de se mettre en harmonie avec la cicatrice des parties molles, formant un bourrelet froncé et inégal autour de l'ouverture elliptique qui s'observait au milieu du visage aplati et entièrement défiguré de ce malheureux invalide (1),

Dana co cas, jioute Larrey, comme chez tous les sojets ayant subi des nudiations analogues, la nutaire avaif fait les plas grands efforts pour rejarer le désourire et resserrer le vide immense qui chit résulté de cette blessure; mais au lieu d'un épanehement de sucs cardiagineux ou ossena (ou de ce pédendu travail de régéniration dont quedepos autours modernes mous parient encure), il y a eu au contraire partout réduction et concentration, ainsi que dans les ouvertures de nects.

Enfin Larrey ne hisse pas échapper l'occasion d'exhorter les jeunes chirugiens millitaires in e jamais rabellir leur zèle, minen en face des en les plus désespérés. Il s'appais également sur ce fult pour inviter les chirurgiens à parliquer l'extirpation de très-grandes portions de la michoire supérieurs et de la totalité de l'on santillaire inférieur, ionis les fois que ces opérations sont recommes indispensables pour le salut des malades. A cet égard son conseil a été entende, et dequis une viniquite d'années le chirurgie etit le aformi de nombreux exemples de l'extirpation des maxillaires; nous en rappellerons plasieurs dans le ouvra de cet artiles.

Nous pourrious predutre lei un second exemple de mutilation non moins éétembede la face, que mous avons observée ben un ouvrier entrer placé, un 1843 nel service du professeur lloux, à la Chartié; il pouverait que, dans nos lobjusures chits, ess amblanness du soldat du travail, no shorter souvent des Bestaures non moins graves que sur les champs de lotalife. Mais, comme dans ce cas il y a cu un essail faitervention de la chirrigie ripartative, cette duservation en lieux à sa place à la fin de cet article, alors que muis examineron il or resouvers confirer l'uniostate nour resiorer se nofiliter l'emalo des nièces mécaniques.

(La suite au prochain numéro.)

### De la Médecine dans nos provinces, nar M. le docteur Fénox, de Bayeux.

Je viens de faire un petit voyage dans le Perche: mes malades mout fait est belairs. Cette fugue nivarilpan un hat scientifique, Jalias voir, à Martagne, des personnes qui me sont ebères; je profini, toutefois, de ectte occasion pour visiter la grande Trappe, et présenter mes respectueux houmages au docteur Debreyag, le Noster de la médecine française, une vielle commissure du Bultetin de Thérépeutique. Il y a douze aus que javais eu l'honneur d'alter voir le hou piers' j'accompagnisal solre une peun danue qui désirait le consister.

Dés cette époqué, j'avais reçu les encouragements de cet éminent praticiopour quelques travan que j'avais publics sur la fixer typholoi et son traitement, sa contagion, ele.; sur l'indication que fournit le météraime dans les fièrres graves. Els bien i me di-il en m'àbonant, traitez-vous toujours les fièvres sesentielles avec les pragrisfis, les touiques, l'eau vineuse et la décoction de hour? — Out, mon cluir confrère, je m'en trouve tien, mes malades encore mieux, ci je persiste plus que jamand santo ette méthode. — Coulimeze, me dit II, vous étes dans la bonne voic; ces maladies sont moits graves, leur durée moits nogue et la coavalescence presque melle; la diéte est un nauvais nopon. Main-

<sup>(1)</sup> La tête de Vauté a été donnée, par M. Larrey fils, au musée du Val-de-Grâce,

tenant, mon cher ami, me voilà vieux et je ne fais plus que de la médecine contemplative; je n'éeris plus, et, si je faisais quelque ouvrage, ce serait un travail philosophique contre la médecine. - Auriez vous perdu vos illusions ? -Pas le moins du monde; mais il v a tant de mauvais médecias, tant d'empiriques; ie finis par eroire que si les malades étaient abandonnés à la nature, ils guériraient plus vite et plus sûrement, et ne scraient pas exposés à tomber dans les mains de ees médieastres qui sont nombreux, très-nombreux, sovez-en bien convaineu. -- Mais, mon bon père, il ne faut pas plus accuser la médecine que la religion, paree qu'elles ont de mauvais ministres, et cependant je vous avouerai. en toute humilité, qu'il y a plus de mauvais médecins que de mauvais prêtres, » La cloche du monastère se fit entendre et je pris congé du vénérable docteur,

A peine revenu chez moi, je me rappelai les paroles du vieux praticien et. jetant un regard rétrospectif sur mes trente années d'exercice dans l'art de guérir, je reconnus promptement que j'avais rencontré beaucoup de médecins et que l'avais été témoin de nombreuses erreurs : le nasse condamnation sur les erreurs et j'ai pour elles les mains pleines de miséricorde. Quel môlecin a la prétention de ne jamais se tromper ? Pardon, j'en connais un qui dit ne s'être jamais trompé. Un jour, permettez-moi cette petite digression, je fus appelé en consultation avec cet étonnant confrère auprès d'un malade atteint d'une hémorrhagie cérébrale ; celui-ci avait été saigné et de nombreuses sangsues pendaient encore aux apophyses mastoides.« J'ai prescrit à ce malade de l'émétique en lavage, me dit-il, j'ai mis 7 centigrammes de tartre stibié dans 100 grammes d'eau. - Je erovais, cher confrère, que la dose de l'eau était d'un litre, quantité indiquée dans tous les formulaires?» Pour toute réponse un rire sardonique vint eontraeter sa l'evre dédaigneuse.

Un autre jour, le même médeein se trouvait en consultation avec un de mes amis, il s'agissait d'une affection syphilitique ; ulcération du voile du palais et de la voûte palatine (accidents tertiaires); le confrère lui proposa l'emploi de l'iodure de notassium, « Mais, monsieur, dit-il, on n'emploie ec sel que dans les maladies scrofuleuses. « Il ne eonnaissait pas, l'orgueilleux doeteur, les travaux de mon ami Ricord, Voyez où l'infaillibilité nous mène!

Je reviens à mes moutons. Oui, je conçois une erreur, mais je voudrais du moins qu'on fût logique dans l'application des remèdes et qu'on ne vit pas dans la même prescription ees accouplements monstrucux de médicaments qui dénotent la sottise et l'ignorance des médecins qui les emploient. Je ne peux résister au désir de faire passer, sous vos yeux, pour votre édification, quelques formules magistrales assez eurieuses, et dont je possède les originaux. Je cite :

| Teinture thébalque                                      | 2 grammes.             |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Teinture de belladonc                                   | 2 grammes.             |
| Eau-de-vie allemande                                    | 20 grammes.            |
| Une euillerée à easé, toutes les deux heu<br>sanonaire. | res, dans une tasse de |
| Autre.                                                  |                        |
| Potion ealmante du Codex.                               |                        |
| Extrait thébaïque                                       | 6 eentigrammes.        |
| Esprit de Mindérérus                                    | 6 grammes.             |

10 grammes.

6 grammes.

Elixir de longue-vie..... Voilà une prescription bien canable d'abréger celle du malade.

Acétate d'ammoniaque.....

## Autre.

| Eau distillée de mélisse<br>Teinture d'Huxam | 150 grammes.<br>4 grammes. |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Sirop de gentiane<br>Très-bien! attendez :   | 30 grammes.                |
| Laudanum Turpiter atrum desinit in piscem.   | gouttes no XXIV.           |

| Gomme arabique      | 15 grammes, |
|---------------------|-------------|
| Fruits béchiques    | 50 grammes. |
| Tête de pavot       | N∘ ij.      |
| Séné                | 4 grammes.  |
| Ipéca               | 2 grammes.  |
| Racine de valériane | 4 grammes.  |
| Absinthe marine     | 3 grammes.  |

#### Pour deux litres d'eau.

Je vous dirai tout has que lorsque le même médecin prescrit ce breuvage à quelque jeune lévite, et l'église a chez nous un grand centre, il y fait ajouter, dans un but très-moral sans doute, quelques grammes de nénuphar.

Je pourrais multiplier ces citations, dire que ces prescriptions émanent de docteurs à clientie montreuse l'auvers gens qui ne voient que des symptômes, sans apercevoir le siège on la nature de la Hésion organique qui les déterminent, l'était d'emanelle, résultat d'un empoisonement mismantique, alors chaque organe. Esit cutendre sa souffrance par la voix qui lai ces propre l Les voilla revenues à trailer chaque symptôme par un sajectique : la tour per lo loch, les vertiges par la saignée, l'alpriorpisie par le sel de nitre, et les palpitentions par la digitale. Ellouis par ces signers varies de la madale, qui ne content par les consessements de l'organisme, lis ne peuvent que les cris de douleur des divers agents de l'organisme, lis ne peuvent cassemblege des antidons, et font un informe salmigondis de drogues, dont je viens de vous effirir le triste spécient.

Un jour, je faisais part de toutes ces rapsodies à un de nos conféres aussi intelligent que spirituel, il me dit aves non in transposis: « Ce n'est passa ridicule que vous le penser; ces médecias ignorent l'affection qu'ils ont à traiter, alors ils ingérent plassieurs médicaments dans les entrailles de leurs malades, la nature choist clesi qui convient à la maladie: » fitusus intensité ! Non, cu'est pass'ishle du tout; c'est déplorable de voir en plein dis-neuvisue séede ces crisiniers arabesques digues des colères de Guy-Patin. >

J'ai va d'autres confrieres, et je le dis pour l'instruction de ceux qui livou ces lignes, fibre une médicien rouinibre, s'attacher à un médisament, le sulfate de quinine, par exemple, le faire entrer dans toutes leurs prescriptions, l'employer quédquébis pendant quarante Jours ; je connais un malade qui en a pris pour des soumers faioleuses. Assis, il flat voir les brillains resultats. D'autres, enfin, sont anorés à une médication, ne l'abasdounent jamais, et ces aveuglésnés de la science ne peuvent voir qu'ils font fasses route. A cetto cocasion, permetter-moi de vous raconter une petite ancedote que je tiens d'une noble dame: La fierre typhoide déclimant la population des environs d'une petite ville (je ne veux pas citer le nom du département), riches et pauvres telestent atteites par le fisou ; le méderin qui les soignait, d'unant ac dekteux, uint dette ville (je ne veux pas citer le nom du département), riches et pauvres chettes atteites par le fisou ; le méderin qui les soignait, d'unant ac dekteux, uint de la comme de la comm à peu près ce langage: « C'est extraordinaire, je visite rarement les pauvres, je fais souvent aux rieltes deux ou trois visites par jour; les pauvres guérissent, et les riches meureut. — Nadame, lui dis-je, votre médeein est d'une ingénuité et d'une candeur adorables. Tirez la conséquence. »

Quel est done le moyen de faire disparative un jour de la science médical; etc es médican d'un autre sièce. Il sur lus de sévérité dans les cament que la fait de fortes études en thérapeutique et en matière médicale; ait fait que les médicais aint tujours entre les mais les ouvrages chasiques de NJ. Tross-seau et Pidoux, de N. Bouchardat: Necturan versale manu, evente diurns; è médicale; il faut qu'ils se rétrempent todopres par la lecture des grands journais de médicale; il faut, cafin, me attention soutenne dans l'exanne des málades, ne pas faire des visites su galpo et s'endormir cantide dans une douce quit-tude. Als il exocre le bon public savait disserrer l'ivrais da hou grain ; mois moi, car trop souvent, hebit le se ples inporants entle plus combresse eleutific.

P. S. Ces lignes étaient écrites lorsque nous avons lu, avec bonheur, l'arrêté du ministre relativement au stage dans les hôpitaux, mesure qui doit, nous en sommes convaineu, produire d'excellents résultats.

Le doyen de la Faculté de médecine de Paris a adressè au ministre de l'instruction publique et des cultes le rapport sulvant: Monsieur le ministre.

Dès que jai été appelé, par la haute confiance de l'empereur, à la tête de la Faculté de médecine de l'aris, je me suis préoccupé des moyens les plus propres

à étendre et à compléter l'enseignement de cette école. La Faculté de médeeine de Paris doit un enseignement complet aux étudiants dont elle ferra des docteurs.

Son vou le plus vif est d'attirer les élèves et de les retenir dans son sein. Pièble à la gloire de son passé, elle a coaservé la noile ambition d'être, le centre scientifique où vienuent affiner les étaifants et les docteurs de tous les pays; aussi elle comprend que l'enseignement dui l'évalet et le nombre, et pour cela il fluit aussi qu'il soit à lois général et aprécial.

Si l'enseignement général est largement organisé, s'il est distribué par d'éhinents professeurs avec une incontestable supériorité, il existe espendant, pour les spécialités, une leaune qu'il est nécessaire et facile de combler sans rien changer au régime fondamental de la Faculté.

En efit, en appelant à l'enseignement des spécialités des agrégés libres, méléciens ou chirurgiens des belaitens, l'ultiverside intiliser à la fais l'apitude à l'enseignement dont lis aurent déjs fait preuve, et leur savoir et leur expérience, et par celte noverle appelaisation de l'agrégation, on fortifiers de partielle en plus, par les course compélémenteires, les études pratiques, si importantes dans un artion qu'et difficile.

Le nombre et la nature dés cours complémentaires, que le ministre de l'instruction publique est toujours libre d'instituer comme de simples cours auxiliaires à côté des grandes chaîtres, pourront varier suivant les exigences de l'enseignement et les progrès de la seience.

J'ai l'honneur d'être, etc. RAYCE.

Sur ee rapport du doyen, M. le ministre a pris l'arrêté suivant : Aux. 1ex. — Il est établi dans la Faculté de médecine de Paris des cours complémentaires des études médicales pratiques, à titre d'enseignement auxillaire, Anv. 2. — Cet enseignement auxillaire so composera des cours complémentaires stéclaux ci-anvis

1º Cours elinione des maladies de la neau. M. Hardy :

2º Cours clinique des maladies syphilitiques, M. Verneuil;

5º Cours elinique des maladies des enfants, M. Roger;

4º Cours elinique des maladies mentales et nervenses, M. Lassègue;

5º Cours elinique d'ophthalmologie, M. Follin;

6º Cours clinique des maladles des voies urinaires, M. Voillemier.

Ant. 5. — Les agrégés libres seront chargés de ces cours complémentaires. Ils devront être médecins ou chirurgiens des hépitaux.

Λητ. 4. — Ils seront nommés pour trois ans par le ministre, sur la présentation d'une liste de deux candidats (pour chaque cours) dressée par la Faculté de médecine.

Pour l'année scolaire 4862-65, la nomination sera faite directement par le ministre (1).

A propos de cas cours complémentaires de la Faculté, on Ilt dans le Courreire in Base-like : El nous sers a permis de dires, l'étologe et à l'inoneur de la Faculté de médoche de Strasbourg, que ces cours spécioux, que l'ou introduit à Paris comme une innovation unité, comme me complément aévessaire des des districts de la comme de la complément aévessaire des des la comme de la comme del la comme de la comme de

Indépendamment de cet causégueuxent si multiple, si varié, théorique et pratique à 16 sis, le programme de la Faculté de médeche comprend, en outre, en été comme en hivre, une série de conférences et d'exercices pratiques auxquels les clèves pranunts parts, sous la direction des professeurs et després, et que puis pour les tibres pranunts parts, sous la direction des professeurs et després, et que puis pour les tibres de la commentation de la

Sont chargis de présider la session d'exament des Beeles préparatoires qui tot couvrigé anne le mois de espetimer proclain, .— Pour les Booles de Reims, d'Amiens, d'Arres, de Lille, de Caen et de Rusiei; 3311. Gavarret et Chatin, .— Pour les Ecoles de Romens, de Nances, d'Ampres, d'Après, de Diriers et de Resament de Romens, de Romens, de Après de Romens, de Ro

On lit dans le Moniteur ;

c Le ministre de l'instruction publique a été consulté sur la question de savoir si les aspirants au doctorat ou médecine qui, au mois de novembre prochain, vont entrer dans leur quatrième année d'études, et qui nuront nors ac-

<sup>(1)</sup> Un second arrêté vient de désigner les agrégés qui seront charges de ces cours, ce qui nous a permis de publier leurs noms.

compli la condition d'une année de stage dans les hôpitaux, imposée par l'ordonnance du 5 octobre 1841, seront astreints aux nouvelles conditions du décret du 18 juin 1862, exécutoire à partir du 1er novembre 1862, et forcès de faire une deuxième année de stage.

« Bien que l'extension donnée aux conditions du slage soit un véritable bienfait pour les étudiants eux-mêmes, qui ont tout intérêt à en profiter pour assurer le succès de leurs études, néanmoins, il n'a pas paru au ministre que l'on pût également obliger ceux qui ont accomp!! les conditions qui étaient les seules exigées avant le 1er novembre 1862 à en remplir de nouvelles. Une circulaire adressée à MM. les recteurs des Académies et à MM. les doyens des Facultés de médecine et directeurs des Ecoles préparatoires, leur fait donc connaître que les dispositions du décret du 18 juin 1862, relatives aux stages dans les hôpitaux, ne sont point applicables aux étudiants qui, au 1er novembre 1862, auront accompli complétement les conditions de stage exigées par l'ordonnance du 5 octobre 1841. »

Par divers décrets rendus à l'occasion de la fête du 15 août, ont été promus ou nommés dans l'ordre de la Légion d'honneur; Au grade de commandeur : MM. Barthez, médecin-directeur de l'hôpital militaire de Vichy, et Ilutin, médecin-inspecteur des armées,

Au grade d'officier : MM. Armand, médecin-major de 1re classe: Bigot chirurgien principal de la marine; Danyau, chirurgien en chef de la Maisun d'accouchements; Decaisne, professeur au Muséum; Ehrmann, doyen de la l'aculté de médecine de Strasbourg ; Gavarret, professeur à la Faculté de médecine de Paris ; Godelier, médecin principal de 1º classe ; llervez de Chégoin, membre de l'Académie de médecine ; Laborie, mèdecin en chef de l'Asile impérial de Vincennes; Lecocq, professeur à la Faculté des sciences de Clermunt; Lou-vel, chirurgien des Maisuns impériales de Saint-Denis et d'Ecquen: Roche. membre de l'Académie de médecine.

Au grade de chevatier : MM. Bérenger, chirurgien de 2º classe de la marine; Bergonier, mèdecin à Paris; Berquier, pharmacien aide-major de 1ºº classo; Blot, agrègè près la Faculté de médecine de Paris; Caviole, maire de Cahors, médecia de l'hospice : Gédont, chirurgien de 2º classe de la marine : Couffon, chirurgien de 2º classe de la marine ; Cyvoct, du Conseil général de l'Ain, médecin de l'hôpital de Belley ; Daremberg, bibliothècaire à la bibliothèque Mazarine : Delmas, médecin du bureau de bienfaisance du 1er arrondissement de Paris; Desbarreaux-Bernard, professeur à l'Ecole préparatoire de Toulouse : Desiardius de Morainville, médecin de l'association des artistes : Dubourquois, chirurgien de 2º classe de la marine; Duchartre, membre de l'Institut; Daumas, médecin aux eaux de Vichy; Duclos, médecin de l'hospice de Saint-Gatien, à Tours ; Dumas, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier; Faure, pharmacien-major de 1ºe classe; Fillolet, médecin en chef de l'hospice d'Elbeuf; Garreau, professeur à l'École préparatoire de Lille; Gubian, ancieu médecin de l'Ilbéle-Dieu de Lyon; [lattute, médecin-major de 2º classo; Aguilhon, médecin des épidémies de l'arrondissement de Riom; Blatin, médecin à Paris; Guillaume, membre du Conseil d'tygiène de Sarreguemines; Guillonzo, médecin saultaire à Saint-Nazaire; Houzelot, médecin des épidémies de l'arrondissement de Meaux; l'Iupé, aide-naturaliste au Muséum; Jacquot, médecin des épidémies de l'arrondissement de Saint-Dié; Jacquemier, membre de l'Académie de médecine; Japiot, médecin-major de 2º classe; Lavocat, professeur à l'Ecole vétérinaire de Toulouse; le docteur Gervais (de Caen), directeur de l'Ecole supérieure du commerce ; Le Brel, médecin inspecteur des eaux thermales de Baréges; Lebidois, professeur à l'Ecole préparatoire de Caen: Lombard, médecin des Jeunes aveugles; Mabit, médecin du lycée de Bordeaux : Macé, chirurgien de 1re classe de la marine : Meurs, médeciu-major de 2º classe; Moutard-Martin, médecin à l'hôpital Beaujon; D'Orbigny, aide-naturaliste au Muséum ; Pellarin, chirurgien de 1º0 elasse de la marine ; Péruy, mèdecin-major de 2° élasse; Poggioli, ancien chirurgien militaire; Pres-sat, médecin des épidèmies de l'arrondissement de Nice; Sollier, mèdecin-major de 2º classe; Thomas, professeur à l'École préparatoire de Tours; Thore, membre du Conseil d'hygiene de l'arrondissement de Sceaux; Tisserand, professeur à l'École vétérinaire de Lyon ; Tixier, professeur à l'Ecole préparatoire de Clermont.

#### THÉRAPEUTIQUE MÉDIGALE.

#### De l'emploi du sulfate de quinine à une certaine période du rhumatisme articulaire algu.

Je n'ai pas l'intention, dans cette courte notice, d'étudier la médication quinique comme méthode générale dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu : bien qu'il ne soit pas encore démontré que les méningites graves qui se sont rencontrées quelquefois dans le cours de cette affection, essentiellement générale, doivent être attribuées à l'emploi de cette médication, dans les cas mêmes où l'alcaloide du guinguina a été employé à doses élevées, la saine physiologie, comme une pratique prudente, commandent de ne recourir qu'avec une grande circonspection à cette médication comme méthode générale et exclusive dans le traitement de l'affection rhumatismale. Cette terrible complication du rhumatisme articulaire aigu ne s'est pas vue uniquement dans les cas où, pour combattre le mal, on mit exclusivement en usage le sel de quinine : quoique moins rarement, semble-t-il, on l'a vue également éclater dans le cours de la maladie, alors qu'aucune médication ne lui était opposée, qu'on pût rendre responsable de l'affection du centre principal de l'innervation. Rien qu'à considérer les choses de ce point de vue, dont la justesse ne peut être contestée, on ne peut nier cependant que les faits, qu'on peut invoquer pour résoudre directement la question qui se pose ici, ne sont ni assez nombreux, ni assez univoques en leur signification pour autoriser une conclusion qui règle et commande légitimement la pratique, Mais, à défaut de ces faits directs qui fassent disparaître toute incertitude d'un esprit sérieux. il est permis d'arguer de faits d'un autre ordre, non pour résoudre la question, mais pour se diriger dans l'emploi de cette médication avec la prudence qui est la sagesse même de la science.

Les médecins militaires, qui ont largement usé du sulfate de quinine pour combattre les fièvres intermittentes franches et les fièvres pseudo-continues d'Afrique, comme les médecins des hôpitaux de Paris, qui, dans ces demières années, ont opposé la même médication à diverses maladies, les róvroses, le rhumatisme articulaire aigu, etc., tous ont unanimement remarqué l'influence prononcée que ce sel excree sur le système nerveux central : veriges, céphalalgie, modifications profondes des sens, obnubilation de la vue, surdité plus de un mois prononcée, tels sout les principaux phénomènes par lesquels se traduit à l'observation l'action de l'alcaloide du quin-

quina sur la substance encéphalique. Or, il est impossible, si peu qu'on consente à se laisser diriger, dans l'explication des faits de la pathologie, par les notions puisées dans l'analogie des phénomènes de l'ordre vital, de ne pas saisir le rapport qui lie ces accidents aux manifestations pathologiques graves qu'on voit survenir quelquefois du côté des centres nerveux dans le cours d'un rhumatisme articulaire, et dont nous parlions il n'y a qu'un instant. Mais ce n'est pas tout : s'il est un fait qui ne doit iamais être perdu de vue. quand on se propose d'agir sur une maladie donnée, pour en abréger la durée, ou en prévenir la terminaison funeste, par une modification profonde imprimée à la vie nerveuse, c'est la différence énorme de réceptivité qui existe chez les malades vis-à-vis des agents auxquels on a recours nour produire cette modification médicatrice. Non-seulement ici il fant tenir compte du sexe, de l'age. des maladies antérieures, mais il faut, sous peine de se heurter à des difficultés imprévues, s'enquérir des antitudes et surtout des imminences morbides, des servitudes pathologiques, quand il en existe; il faut, enfin, s'il se peut, prévoir ces susceptibilités idiosyncrasiques, par suito desquelles M. Rayer jeta dans un narcotisme inquiétant une jeune femme à laquelle il avait prescrit quelques gouttes seulement de laudanum de Sydenham.

En présence des phénomènes dont je rappelais tout à l'heure les principaux, et qui s'observent presque constamment, pour peu qu'on force les doses du sulfate de quinine dans un état quelconque de l'économie, il est impossible de ne point hésiter, avant de recourir à cet agent énergique, pour combattre par lui exclusivement le rhumatisme articulaire aign, où les plus formidables coïncidences peuvent se produire du côté des centres perveux. Nous savons bien que les craintes que nous exprimons ici, les fauteurs de cette méthode hardie se sont efforcés de les combattre, en citant un grand nombre de faits où cette médication a été mise en usage, sans qu'aucun des accidents redoutés se soit produit; mais ces faits ne détruisent pas les faits contraires, et M. Briquet lui-même, qui se montre si explicite dans ses affirmations sur l'efficacité de la médication quinique dans le rhumatisme polyarticulaire surtout, y met des restrictions, la croit contre-indiquée dans le cas de fièvre inflammatoire concomitante intense, et cite des cas de mort survenuo par suite de lésions encéphaliques graves dont on est invinciblement porté à rendre responsable la médication employée.

Cet habile clinicien a preposé toute une théorie pour expliquer l'action du sulfate de quinine à hautes doses dans le rhumatisme; qu'on me permette de rappeler, en citant ici un court passage de son livre, le Traité thérapeutique du quinquina, sa pensée sur ce point. « Le sulfate de quinine, dit-il, agit-il sur le rhumatisme en ralentissant la circulation et en attaquant l'état phlegmasique? La chose est certaine, et, comme on l'a vn, ce fut cette considération qui me conduisit à mettre en usage le sulfate de quimine... Mais ce mode d'action ne me paraît pas être le senl : l'observation montre qu'il se produit une sédation de l'encéphale, analogne à celle que développent les opiacés dans les maladies douloureuses, et, enfin, le rhumatisme étant une maladie qui, à l'exemple des affections intermittentes, procède par raptus, il est évident que le sulfate de quinine attaque le système nerveux de manière à le mettre, comme il le fait dans les maladies intermittentes, hors d'état de conduire les actions morbides qui constituent ces raptus. » Cette explication, si ingénieuse qu'elle soit, il faut bien le reconnaître, ne satisfait qu'incomplétement l'esprit. Si le sulfate de quinine ne faisait, par son action sur le système nerveux, que placer celui-ci, dans les maladies qu'il combat heureusement, dans des conditions de vitalité transitoire, qui l'empêchent de coordonner les mouvements morbides en lesquels ces maladies consistent, comment se fait-il, qu'infaillible dans l'impaludisme qui se larve sons la forme d'une névralgie, il se montre presque complétement impuissant dans la même affection douloureuse qui n'emprunte rien à cette mystérieuse diathèse morbide; comment se fait-il qu'il n'ait ancune action sur la prosopalgie, qui, elle anssi, se produit par accès si prononcés, que M. Trousseau n'a pas craint de lui donner le nom caractéristique de névralaie épilentiforme? etc., etc. Nons ne savons à quelle condition de la vie tient la périodicité, mais nous savons ce que c'est que la périodicité ; nous ne savons comment agit le sulfate de quinine sur l'organisme, mais nous savons empiriquement que, cette condition étant donnée, l'action de l'alcaloïde du quinquina est telle, que la chaîne des accidents est rompue et qu'ils disparaissent. Voila jusqu'où va notre science, mais voilà senlement jusqu'où elle va : prétendre lire plus loin, c'est s'objectiver à soi-même ses propres conceptions, et les confondre avec les réalités de la vie. Mais, si la théorie que je rappelais tout à l'heure n'est que pure

Mais, si la théorie que je rappelais tout à l'heure n'est que pure conjecture, et que les faits qu'elle prétend à expliquer restent aussi obscurs à l'esprit quelque peu sévère, qui ne se livre qu'à bon escient aux affirmations de la théorie, à côté des faits que je rappelais il y a un instant, il y en a d'autres qui ne sont pas moins incontretables, c'est l'action directe que la saturation quinique exerce sur l'économie, et qui se manifeste par un ensemble de phénomènes dont la signification ne saurait être douteure, et qui nous dénoncent évidemment l'agression dangereuse qu'en reçoit la substance encéphalique : celle-ci y échappe souvent, grâce à l'énergie des organes d'élimination dont est pourru l'organisme; mais, si ces organes sont enrayés dans leurs fonctions, l'agent médicateur s'accumule dans l'économie, et les accidents les plus graves peuvent surgir tout à coup. Ces accidents sont du même orthe que ceux par lesquels se traduit la saturation quinique, alors qu'elle ne conclut pas à des lésions nerveuses, sous l'atteinte desquelles s'affaisse et s'éteint l'organisme, quand ces accidents surriennent; il est done probable que la médieation employée n'y est point étrangère; et cette probable que la médieation employée n'y est point étrangère; et cette probablité suffit pour commander une grande réserve dans l'emploi de cette médieation.

Maintenant, la crainte de ees accidents, de ce contingent possible, doit-elle nous conduire à nous interdire dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu l'emploi d'une méthode thérapeutique dont l'efficacité, dans un bon nombre de cas, ne saurait être sérieusement mise en doute? Ce n'est point là la conclusion à laquelle nous voulous arriver : voici, à cet égard, la conduite thérapeutique qui nous semble être commandée par les faits interrogés, sans parti pris à l'avance de les interpréter quand même dans le sens de la théorie qu'on a concue. M. Briquet, ainsi que nous l'avons dit déjà, fait observer justement que les préparations de quinquina, dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, sont essentiellement contre-indiquées quand une fièvre intense coexiste avec la fluxion articulaire. La raison de cette contre-indication, qui est réelle, c'est que, dans ee eas, il y a infiniment plus de chanees que dans le eas inverse de voir survenir la saturation quinique, qui en fait le danger. Que se passe-t-il alors en effet? Ceci: c'est que, d'une part, l'accélération de la circulation met en contact plus intime avec les centres nerveux la substance toxique, et que, de l'autre, ici comme ailleurs, la fièvre inflammatoire, à son début au moins, avant nour résultat ordinaire d'amoindrir l'énergie de la fonction éliminatrice des reins, cette circonstance tend par elle-même à provoquer la saturation dont on redoute les effets toxiques sur la substance encéphalique surtout. Voilà le fait physiologique incontestable qu'il ne faut pas perdre de vue, quand il s'agit d'apprécier l'opportunité de la médication quinique dans la thérapeutique du rhumatisme articulaire aigu. M. Briquet, qui a le plus profondément scruté les effets des préparations du quinquina à doses élevées sur l'organisme, soit à l'élat sain, soit à l'état malade, n'a point laissé échapper cette donnée essentielle de l'expérience, et en a fait sortir une contreindication qu'il a eu seulement le tort de ne point formuler d'une manière assez explicite. C'est cette donnée que nous avons voulu mettre en lumière dans cet article, et à laquelle nous demandons la permission de fournir pour appui un certain nombre de faits, qui, pour n'être qu'indirects, n'en ont pas moins évidemment une signification précise, et propre à diriger la pratique dans le traitement du rhumadisme orticulaire par les préparations des sels de quinquina.

C'est une chose remarquable que la rapidité avec laquelle se produit la sédation de la douleur articulaire dans le rhumatisme, quand, au lieu de combattre immédiatement la maladie à l'aide de cette médication, on n'y a recours qu'an bout de quelques jours, quand la réaction inflammatoire est moins intense, et que la voie d'élimination rénale est plus largement ouverte aux effets dépurateurs de l'organisme vivant. Etudiez les observations dans lesquelles la médication quinique a été employée dès le début du mal : d'après l'appréciation de ceux-là même qui se montrent les partisans les plus absolus de cette médication, il n'y a qu'une différence, toniours un peu arbitraire, dans l'intensité de la douleur ; ici, au contraire, les malades passent sans transition, d'un état de souffrance qui enchaîne tous les mouvements, à un état de calme qui rend presque tous ceux-ci possibles; en même temps, à l'insomnie qu'entretenait l'exaltation morbide de la sensibilité, succède un sommeil réparateur qui, ajoutant son effet sédatif à l'action du sel de quinine sur le système nerveux, amène en peu de jours la disparition complète des accidents. Entre divers faits que je pourrais citer en faveur de la thèse que je sontiens en ce moment, qu'on me permette d'en citer deux, où l'influence que nous étudions se manifeste de la manière la plus accentuée. Céline D\*\*\*, âgée de vingt-deux ans, est prise d'un rhumatisme articulaire aigu, avec fièvre intense, sueurs profuses, et qui envahit successivement la plupart des grandes articulations. Le sommeil, complétement absent, livre la malade, la nuit comme le jour, aux douleurs les plus vives : on est forcé, pour obéir à l'instinct qui la porte à changer de lit, dans l'espoir d'y trouver une position qui allége ses souffrances, de la lever plusieurs fois par jour ; mais quelque soin qu'on prenne à préserver les membres de tous mouvements, cet accident est impossible à éviter, et la douleur arrache à la malade des cris aigus. On avait vainement opposé à ces accidents la saignée, des fomentations narcotiques sur les articulations les plus douloureuses; rien n'avait empêché le mal de progresser, rien n'avait adouci les souffrances, qui restaient aussi vives, aussi aignés que le premier jour. Il y avait huit ou dix jours que la maladie marchait ainsi sans entraves, lorsque je fus prié de voir la malade, Après avoir constaté qu'au milieu de ces accidents le cœur, la poitrine, étaient restés intacts, que le système nerveux n'offrait aucune susceptibilité morbido qui pût faire redouter l'impression du sel de quinine, je prescrivis eclui-ci à la dose de 2 grammes, qui furent pris en quatre doses dans la journée, L'effet sédatif fut immédiat ; la nuit se passa au milieu d'un sommeil paisible; le lendemain, à peine si quelques douleurs existaient dans les articulations : le surlendemain, la sensibilité était, à la lettre, revenue à l'état normal. Pendant quelques jours encore. Céline D\*\* fut soumise à l'influence continue du sulfato de quinine, dont les doses furent progressivement diminuées; une alimentation sagement modérée fut prescrite, et la malade ne tarda pas à recouvrer la plénitude de la santé.

Il y a trois ou quatre ans déjà que Céline D\*\*\* a éprouvé cette maladie : depuis cette époque, elle s'est astreinte à l'usage de la flanelle sur la peau, et elle n'a rien éprouvé qui lui ait fait redouter le retour du mal.

Croit-on que, si, au lieu de recourir à la médication quinique, au huitième ou au dixième jour de la maladie, on y cût en recours dès le début, les choses se fussent passées d'une manière aussi simple? Cela est sans doute rigoureusement possible, mais peu probable. Le sulfate de quinine ne s'assimile point à l'organisme, c'est un agent hétérogène, qui doit nécessairement être éliminé, sous peine de le voir s'accumuler dans l'économie, et d'y produire des accidents dont les enseignements de l'expérience physiologique nons traduisent à l'avance la nature, Or, dans ce eas, la seule voie par laquelle cette élimination peut s'effectuer, la voie rénale, est fermée, et la surface eutanée, alors même qu'elle est le siège de sueurs profuses, ne paraît point être l'émonctoire par où l'économie puisse se décharger du toxique dont nous nous occupons en ce moment. Bien que les expériences diverses qu'on peut invoquer sur ee point manquent de précision, il est un fait expérimental positif, qui vient suppléer à ce qui nous fait défaut ici, c'est que l'émonctoire principal par lequel l'organisme élimine les agents qui lui sont hostiles, e'est l'appareil rénal.

Dans le fait suivant, que je demande également la permission de rappeler d'une façon succincte, la sédation, au momeut opportun de la médication, ne s'est pas produite d'une manière moins positive, lisez plutôt. Un homme, âgé de trente-cinq ou quarante ans, est atteint, depuis plusieurs jours, d'un rhumatisme polyarticulaire d'une excessive acuité. Des sueurs spontanées, puis favorisées par l'action de l'azotate de potasse à hautes doses, n'ont aucrure espèce d'influence sur le mal, qui saute d'une articulation à l'autre et finit par s'installer d'une manière permanente dans les deux poignets, les coudes, les genoux et l'articulation tibio-tarsienne du côté gauche surtout. Le cœur, la poitrine, soigneusement consultés, ne présentent rien d'anormal. Le sulfate de quinine est prescrit à la dose de 3 grammes, que le malade prond dans l'espace de douze heures environ : sédation manifeste immédiate ; mais réapparition, bien que sous une forme infiniment moins vive, de douleurs dans les genoux, le pied, et surtout dans les coudes. 4 grammes du même médicament sont prescrits, mais dans l'espace de vingt-quatre henres. La prescription est religieusement exécutée : la sédation suit encore immédiatement ; à peine si quelques ressentiments de souffrances reparaissent de loin en loin. Le sommeil est revoun, les urines coulent abondamment, l'appétit se manifeste, et le malade, continuant l'usage du médicament libérateur, sons la forme où il fut d'abord prescrit par les médecins anglais, la décoction concentrée de quinquina jaune, ne tarde pas à jouir de la santé la plus prospère.

Ici encore, l'action hyposthénisante du sulfate de quinine sur le système nerveux, qui commande incontestablement les localisations morbides dans le rhumatisme articulaire aigu, est évidente : la rapidité de l'effet ne permet pas d'hésiter à affirmer le rapport qui le lie à la cause que nous venons d'indiquer. L'impression sur la substance encéphalique, sur l'ensemble du système nerveux, peutêtre, ne saurait être révoquée en doute; des expériences physiologiques authentiques, multipliées, ont mis ce résultat hors de toute contestation sérieuse. L'observation pathologique, à son tour, vient confirmer une induction qui se présente à l'esprit comme une nécessité logique inévitable : le fait de l'influence heureuse du sulfate de quinine sur l'organisme en proje aux accidents du rhumatisme articulaire aigu est donc un fait considérable qu'on doit accepter en thérapeutique. Mais ce fait, ainsi énoncé d'une manière générale, ne peut utilement inspirer la thérapeutique, qu'à la condition de préciser sa portée pratique ; il y a la une question d'opportunité qu'il est extrêmement utile de résoudre, si l'on veut éviter de s'exposer à faire fausse route dans le traitement de la maladie à laquelle s'applique cette nuissante médication. Cette question, nous ne prétendons pas l'avoir résolue dans cette notice, écrite au courant de la plume; mais nous croyons que, par les quelques considérations qui précèdent, nous en avons au moins préparé la solution.

### THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE.

Appareil en gutta-percha pour les fractures des mâchoires et pour leur section et leur resection.

Par M. Morre-Lavallée, chirurgien de l'hôpital Beaujon, président de la Société de chirurgie, etc.

Il y a dix uns que j'ai fait sur ce sujet une locture à P.Académic. Mes premiers essais remontent à quinuze ans ; opendant mon appareil vient à peine de recevoir ses derniers perfectionnements — et les plus importants, car ils s'adressent aux cas les plus épineux, à des diffientles hier encore inabordables et dont aisément lis troinphent. Ce n'est donc que d'aujourd'hui que l'appareil est achevé si toutefois il 19est. Il est d'une supériorité incomparables; il se pose en un tour de main, et ses applications se complent par ses succès ; il restera. Peut-être trouverat-on, — et encore comment l'espérer ? — une substance préférable à la gutta-percha; mais on traitera toujours les fractures des mâchoires par le moule : l'appareil, oc n'est pas la matière, écst l'idée.

J'exposerai, au point de vue du traitement, et dans l'ordre suivant :

- 4º Les fractures de la mâchoire inférieure, que je prendrai pour type de la description ;
  - 2º Les fractures de la mâchoire supéricure ;
  - 3º Les fractures simultanées des deux mâchoires;
  - 4º Les fractures des arcades dentaires;
  - 5º Les sections et les rescetions des mâchoires.

# Fractures de la machoire inférieure.

Une des factures, la fracture où il importe le plus d'assujetir les fragments avec une rigoureuse exactitude, c'est assurément celle du mazillaire inférieur. Une guérison impartiate, en comprometant les fonctions multiples de la màchoire, entraînerait ici une differentié plus apparente qu'ailleury, et plus disgracieuse, parce qu'elle porte sur une région dont la régularité est un élément fondamental, et malheureusement le caractère saillant de cette fracture, c'est la difficulté de la contention. Cette difficulté, qui se révèle déjà par

par les faits'; elle a sa cause dans la disposition et les rapports de l'os, inaccessible par sa face postérieure, celle précisément où l'action d'une attelle serait le plus nécessaire. N'est-ce pas dans ce sens, en effet, que les fragments sont le plus souvent poussés par la violence extérieure, et attirés par des muscles puissants? Aux membres, on condamne au repos, sans inconvénient sérieux, la partie fracturée, tandis que, à raison de son rôle dans la préhension, la mastication et la déglutition des aliments, l'immobilité prolongée du maxillaire inférieur mettrait l'économie en danger. Aux membres, pour s'opposer au chevauchement, on a la pression des attelles sur les quatre faces de l'os, pression qui, en augmentant l'engrenage des fragments, les empêche de s'écarter et de glisser l'un sur l'autre. Le maxillaire inférieur, au contraire, se dérobe, par sa situation, à la pression des attelles. La postérienre est inapplicable, et les autres sont extrêmement difficiles à assujettir, par l'impossibilité de passer autour de l'os des liens pour les serrer. Aux membres, on a la faculté de prendre un point d'appui à leur racine, et d'entourer leur extrémité libre d'un lacs destiné, en se réfléchissant sur le bout d'une longue attelle, à exercer une traction prolongée, qui continue en quelque sorte la manœuvre de la réduction; aux membres, en un mot, on a l'extension permanente. -Le maxillaire inférieur, par sa configuration, ne permet pas d'agir sur son extrémité libre, parce qu'il n'a pas d'extrémité libre, ni sur sa partie autérieure, qui pourrait, dans beaucoup de cas, la représenter, parce que les tissus qui la recouvrent dans presque toute sa circonférence repoussent l'application d'un lien circulaire. D'un autre côté, le point d'appui de la contre-extension manque : on ne pourrait le trouver que sur la face antérieure du cou, qui s'v refuserait par sa mobilité et sa dépressibilité, si les organes de la respiration et de la circulation ne défendaient pas d'y songer seulement

Mais si le maxillaire inférieur ne se prête pas à l'action des attelles ordinaires par sa conformation particulière et ses rapports, il doit, par compnession, à ces mêmes conditions un moyen de contention tout spécial; c'est de pouvoir être rapproché du maxillaire supérieur comme d'une sorte d'attelle naturelle, et maintenu dans cette position à l'aidé d'une fronde.

Malheureusement, ce moyen, qui séduit d'abord par sa simplicité, offre bien des inconvénients. Il ne remédie qu'au déplacement suivant la hauteur de l'os; les déplacements suivant la longueur et l'épaisseur, c'est-à-dire en arrière, en dedans et en dehors, lui cétappent complétement. L'attelle unique représentée par le maxillaire supérieur ne peut, en effet, empécher les fregments de se porter que de son côté, c'est-à-dire en haut. De plus, comme l'occhision de la houche est la conséquence de l'emploi de ce moyen, il entraine la nécessité ou d'enlever lo bandage chaque fois que le malade prend des aliments, ou de recourir au procédé on pulot à l'expédient harbare de pratiquer une brieche à l'arcade deutaire par l'extraction de plusieurs dents, pour l'introduction de substances liquides ou semi-liquides dans le tube digestif.

Bien qu'imaginée dans un autre but, la gouttière de liége placée entre les arcades dentaires, a nivœu de la fracture, laissait un espace suffisant pour l'introduction des aliments, saus déranger l'appareil; mais il est impossible d'adapter avec exactitude cette gouttière à la rangée de dents, el l'élasticité du liége lui permet de se déprimer là oip porte la pression, précisément au nivean du déplacement, qui se reproduit ainsi, au moins à un certain degré. Ces deux graves défauts, el l'odeur infecte dont cette écorce poreuse ne tarde na à s'impréner, condament cet apnareil.

L'impossibilité des attelles ordinaires, et l'insuffisance do ce que nous avons appelé une attelle naturelle, dont le maxillaire supérieur joue le rôle avec ou sans addition de la gouttière de liége, ont fait inventer les attelles mécaniques.

Les attelles mécaniques consistent essentiellement en deux lames métalliques qui saissent le maxillaire dans leur intervalle pour en assujettir les fragments. Dos arceaux en for réunissent ces deux lames, et en font un même système, que compléte un peit mécanisme à vis de pression destiné à les rapprocher. Ces apparéis se divisent en deux espèces, suivant qu'ils s'appliquent sur les faces de l'os ou sur ses hords.

Dans le promier cas, une attelle métallique s'adopte en dedans à la concavité de l'arcade dentaire, tandis que l'autre attelle embrasse en dehors la convexité de cette arcade. Les arceaux de fer qui les réunissent passent de l'une à l'autre, en s'infléchissant au-dessus de la couronne des dents. On fait jouer la vis de pression que portent ces petites traverses recourbées, et les attelles sont ainsi serrées contre les fragments. La seule région du maxillaire qui soit favorablement disposée pour recevir cet appareig, éest la partie antérieure de cet os; la présence de la joue s'oppose à son application sur les parties latérales. Ce mode de contention aurait l'incontestable avantage de permettre, dans une suffissante mesure, les mou-

vements de la malchoire, s'il remplissait son but. Mais le remplis-il? Nons me le pensons pas. Comment ajuster avec exactitude deux attelles de fer à la surface irrégulière de l'arcade dentaire, même ou les doublant de lames de plomb ? Ou l'appareil se dérangern incessamment, ou sa pression sera excessive, et dangereuse. Aussi a-t-il dét à peine employé, et sans que le résultat en soit bien comm.

L'appareil dont les attelles s'appliquent sur les bords de l'es satisfait-il mieux aux indications ? Ces deux attelles métalliques courhes comme l'os avœ lequel elles doivent être miese en rapport, sont crensées en gouttière pour lo recevoir. La supérieure, garnie d'une lame de plomb, se places sur l'arcade dentaire, qu'elle coitie en quelque sorte ; l'inférieure, convenablement rembourrée, loge dans sa concavité le bord cutanté du maxillaire. Cluseune do ces attelles est munie d'un tige aplatie, qui se porte en avant, — celle de l'attelle inférieure, directement, — celle do l'attelle supérieure, en se recourbant an-dessus de la lèvre inférieure, qu'elle ne doit pas toucher. Ces deux tiges rapprochent par fun mécanismo variable los deux attelles, qui, réunios, figurent assez bien un étau étreignant le maxillaire entre ses mess.

Mais cet appareil, qui partagerait avec le précédent l'avantage de laisser à la màchoire assez de jou pour la parolo et la préhension des aliments, partage aussi la plupart de ses inconvénients, et il en offre en même temps qui lui sont propres. D'abord il exige pour son application la conservation des dents; du reste il est difficité à assigetif." Sa tendance à glisser en avant oblige à recourir, pour le

fixer, à des handages autour du cou on de la tête, ce qui lui enlève le bénéfice spécial qu'on en attend, la liberté du maxillaire. Il détermine fréquemment des abcès, et malgré quelques succès qu'on en a obtenus, il parait à reu nrès abandonné.

Tous ces appareils mécaniques, la plupart très-ingénieux, et à cet égard nous nous plaisons à citer celui d'Houzelot (fig. 4), présentent donc, outre leur complication, des vices radicaux qui les excluent de la pratieue cénérale.



Nous avons vu que le maxillaire inférieur trouvait dans sa conformation et dans ses rapports un moyen de contention particulier pour ses fractures, c'est-à-dire un point d'appui sur le maxillaire

supérieur qui lui sert d'attelle ; il offre également dans sa structure et ses connexions une prise plus spéciale encore. Les dents fournissent des points fixes pour des ligatures en fil ou en métal, qui rapprochent et assujettissent les fragments. Ces ligatures sont ordinairement passées autour des dents des deux fragments les plus voisines de la solution de continuité de l'os ; - ce procédé, qui remonte à la plus haute antiquité, ne réussit que dans les cas simples. Ce n'est que par exception qu'un fil métallique a relié le fragment mobile aux dents du côté sain, en passant transversalement dans la cavité de la bouche; — dans le cas unique où elle a été employée, cette ligature a presque coupé la langue en deux. Enfin on a proposé, mais seulement proposé, croyons-nous, d'attacher une ou plusieurs dents de chaque fragment aux dents correspondantes du maxillaire supérieur, procédé d'une exécution à peu près impossible : en avant, parce que les dents des deux màchoires ne sont pas superposées; sur les côtés, parce que sur les molaires le fil glisserait inévitablement. D'ailleurs, ce qui ferait toujours rejeter ce procédé, c'est qu'il exigerait l'extraction de plusieurs dents pour l'alimentation, car personne ne songera à acheter ses avantages plus que problématiques par les inconvénients de la sonde œsonhagienne.

Toutes ces ligatures, qui supposent les dents intactes au voisinage de la fracture, les compromettent par l'inflammation des gencives, et elles échouent par cela même le plus souvent.

Ajoutons que, chez un soldat qui avait eu la màchoire cassée d'un coup de feu, on n'a pu se rendre maitre des fragments qu'en les entourant eux-mêmes d'une ligature immédiate, ressource extrême, dont, nous l'espérons, la nécessité ne se représentera plus que bien rarement.

Nous avous passé en revue la plupart des appareils usités dans le traitement des fractures du maxillaire inférieur. Les plus simples réussissent dans les cas légers ; dans les cas difficiles, les plus compliqués ne donnent communément que des 'résultats incomplets, presque toujours encore au prix d'accidents plus ou moins sérieux. On a même vu de ces appareils, et rien n'en prouve mieux l'imperfection, aller directement contre le but, à ce point que la réunion n'a commencé à marcher régulièrement qu'à dater du moment où le malade en a été entièrement débarrassé, et la fracture abandonnée à elle-même.

Mais, hâtons-nous de le répéter, les appareils jusqu'ici en usage offraient, dans les cas ordinaires, des résultats moins défavorables. Nous en avons signalé les défauts, mais sans les exagérer, nous n'en avions pas besoin. Eussent-ils, en clîet, pleinement rempil toutes les indications, qu'ils resteraient encore beaucoup au-dessous d'un autre moyen bien autrement simple, qui m'a été suggéré par leur insuffissant.

Il me sembla que pour cette fracture l'idéal devait être une substance susceptible de se ramollir par la chaleur, de se mouter alors sur les dents des fragments réduits, de reprendre sur place sa consistance première par le refroidissement, et de former ainsi un appareil contentif d'une exactitude inconnue. Si ectle substance était, en outre, facile à manier, si elle était légère, ferme sans être dunc et par conséquent inoffensive; si elle était impénérable aux fluides de la bouche, et dès lors incapable de s'imprégner de mauvaises odeurs, elle réunirait tous les avantages. Cette substance exists : c'est la putta-percha.

Avant d'exposer les règles de l'application de ce nouveau moyen, je rapporterai mes premiers essais. Ce sera une introduction historique, qui montrera les phases par où est passé l'appareil, toujours en se simplifiant, comme c'est la contume.

Je crus d'abord, afin de donner plus de solidité à la contention, devoir prendre dans un même moule les deux arcades dentaires et les tenir rapprochées.

Je ne ferai que citer ma première tentative en 1847, à l'hôpital de la Charité, dans le service de Gerdy que je remplaçais à cette époque; la malade sortit le lendemain de la pose du moule. Ce cas, tout incomplet qu'il était, me laissa plein d'espérance.

Mon début, en réalité le voici :

Le 44 févier 4853, M. D\*ee, employé dans une maison de commerce, eité Trévise, 6, se prit le pied sous le bord voûté d'un troitoir, perdit l'équilibre et alla tomber quedques pas plus loin. Le menton porta coutre la devanture d'un magasin. Il ne perqui sur le moment aucun bruit, aucune sensation de fracture. Une douleur assez vive, accompagnée d'engourdissement, et qui lui parut sièger dans les dents, se manifesta seulement vers le point du maxiliquer qui avait touché dans la chute. Il y eut de la soif et de l'agitation pendant les vinget-quatre heurer squi suivirent.

Comme la douleur et la gène de la partie continuaient, M. D\*\*\* vint me voir deux jours après l'accident. Je eonstatai une fracture du maxillaire inférieur ainsi caractérisée:

En dehors de l'incisive latérale droite, le niveau de l'areade dentaire ofire une élévation d'environ 3 millimètres sur le côté opposé. L'inégalité correspondante du bord inférieur du maxillaire est rendue iuappréciable par un gonllement, d'ailleurs très-limité, qui dépend surtout de la contusion des parties molles. En pressant l'un des fragments de hant en bas, on obtent difficientent une mobilité anormale, qui se produit plus aisément en faisant jouer les deux fragments l'un sur l'autre d'avant en arrière. Ces mouvements et genérales de la contraction de l'incisire la des plus franches. Le prolongement de l'intersitée dans totes à hauteur, dans le prolongement de l'intersitée dans les prolongement de l'intersitée dans lutter la facture, perpondiculaire, du moins en apparence, à la fois aux bords de l'os et à ses faces.

Outre ces symptômes ordinaires des fractures de la màchoire, il y en au unque mots n'avons va signalé nulle part i dans l'acte de la déglutition, mème de la déglutition de la salive, le malade sent un mouvement dans la fracture, et, en effet, le fragment droit se porto légèrement, mais manifestement en avant. Ce déplacement momentané disparait de lui-même dès que cesse le cause qui l'a occasionic j'en sorde que c'est en rénitife moins un déplacement qu'un mouvement qu'un despué de la consense de

ment. Il ne se remontra plus après la promière semaine.

Le déplacement permanent de ce fragment, déplacement qui est, comme nous l'avons dit, une élévation, se réduit facilement, mais il se reproduit de même. Une ligature assez serrée qu'on avait placée entre la canine et l'incisive médiane, ne le corrigeait que très-imparfaitement, et elle n'empêchait pas non plus le mouvement du fragment droit en avant pendant la déglutition. Cette double mobilité, qui ne semblait favorisée par aucune obliquité de la fracture, dépendait sans doute du défaut d'inégalités et d'engrenage de ses surfaces. Toujours est-il qu'il y avait là une sérieuse difficulté de contention. Il fallait agir à la fois sur la face antérieure du maxillaire et sur son bord dentaire. La fronde, aidée de compresses appliquées sur le menton, remplissait mal la première indication; à chaque mouvement de déglutition, un frottement révélait au malade l'impulsion du fragment droit en avant. Une attelle de liège biconcave, destinée à recevoir les deux arcades dentaires, n'eût pas mieux satisfait à la seconde indication. A part l'odeur infecte dont s'imprègne bientôt cette substance spongieuse, il était impossible de l'adapter aux dents avec assez d'exactitude pour s'opposer à la reproduction du déplacement. Cette adaptation eût-elle été rigoureuse que, ainsi que nous en avons déjà fait la remarque, le tissu mou du liège, cédant plus dans le point le plus pressé par les dents, n'aurait pas empêché l'inégalité de leur niveau de se rétablir. Fallait il anpliquer un des appareils mécaniques, inventés pour ces cas diffici-les? Je recourus au moyen plus simple auquel l'ai fait allusion.

Aux dépens d'une épaisse feuille de guita-percha, je taillai une potie attelle que je plongeai dans de l'eau à 60 degrés environ. Une fois ramollie, je lui donnai instantanément la courbure du traxillaire et je la plaçai entre les arcades dentaires. Je dis alors au malade de mordre en quelque sorte dans l'attelle, laudis que je concourais an arapprochement des madeioires, en refonhant l'inférieure de bas en haut, et en unaintenant la réduction. Les deux rangées de deuis s'imprimièrent profondément sur les fioses correspondantes de l'attendant de l'attenda

telle. Pour juger de l'exactitude de la coaptation des fragments, une difficulté se présentait : l'égalité du niveau des dents des deux parties de l'arcade est un guide commode et sir, dans les cas ordinaires : mais ric, la couronne des dents, ensevelie dans la grata-percha, se dérolait à la vue. Il fallait chercher ailleurs le point de repère, que le bord inférieur de l'os ne pouvait non plus fournir, àcause du goullement des parties. A part même cette tuméfaction, les renseignements qu'on obtiendrait de ce côté seraient encore insuffisants pour apprécier un eréduction telle que l'exigent le jeu el l'aspect de l'arcade dentaire. Mais si la couronne des dents est enveloprée par les alvéoles renversées de l'attelle, il y a à leur collet la ligne festonnée de la gencive, qui reste apparente et qui révête, par le rétablissement de sa régularité, l'exactitude de la réduction.

L'attelle, qui s'engageait en arrière jusqu'au delà de la troisième molaire, s'avaneait, par son extrémité antérienre, un peu au delà de l'incisive médiane du côté opposé, portant ainsi dans une étendue suffisante au delà et en decà de la fracture.

Afin de conserver plus sûrement l'horizontalité du plan de l'arcade dentaire, et d'empécher le côlé sain de s'élever par défant de pression, nue 'econde attelle, très-courte, fut placée de la même façon entre les grosses mobiners gauches. Les deux attelles, den ainsi séparées en avant par un intervalle de quatre dents (exite foi extés intactes), laissaient entre elles me largo onverture pour fui retordention des aliments. Une fronde tint les deux malchoires services l'une contre l'autre, ou plattô courte les deux datelles. Les dents, implantées par leur couronne dans l'attelle, par leur rance dans les triggements, les assijettisseren tous seus, comme on consolide nue planche rompne en clouant une pièce, nue sorte d'attelle permente sur la cassure. Les fragments du maxiliaire sont, pour ainsi dire, cloués à l'attelle, sans que le moindre déplacement soit possible en aucun seus.

L'appareil n'occasiona ni douleur, ni nême de gêne sensible. Il y out, les quatre premiers jours, de la salivation, que causait sans doute en partie l'attelle, comme tout corps étranger qui séjourne dans la bouche; mais cette lupresciertion ne devuit-elle pas être surtout rapportee à la fracture elle-même, puisqu'elle en constitue un des symnômes ordinaires?

La petite attelle, placée du côté sain, ne fut gardée que quatre jours ; le malade l'enleva pour faciliter l'introduction des aliments.

Le régime se composa exclusivement de polaçes et de hoissons pendant dix-lunti jours; à cette époque. Pappareil fut définitivement supprind, et je permis du pain lendre et de la viande. Le 3 avril, c'est-i-tile au bout de six semaines, la consolidation était compléte et la guérison parfaite, sauf une légère différence de niveau, le, on pas entre les deuts situées immédiatement au delà et en deçà de la fracture, mais entre les deuts de no clés ain et celles du côté malade. Les molaires du côté sain et celles du côté malade. Les molaires du côté sain et pains élevées; mais l'expérience avrait déjà appris que cet inconvénient, d'ailleurs peu génant, ne tardait pas à tisparadire.

Pour ne rien omettre, nous devons ajouter qu'au bout de huit jours il se forma un petit abcès sous le menton, à l'endroit correspondant à la fracture. Bien évidemment l'attelle n'avait été pour rien dans son développement, puisqu'il se montra au bord opposé de l'os.

Il était la conséquence de la fracture elle-même ou de la forte contusion du point de la mâchoire qui avait directement porté sur les dalles.

Dans co cas, je n'avais eu en vue que l'exactitude et la solidité de la réunion; mais le moule avuit si bien fonctionué, il tenait et maintenait si bien, qu'il était évident qu'on pouvait lui demander davantage: avec l'immobilité des fragments, la mobilité de la màchoire. Pour cela, il devait saiffire d'adapter à sa face supérieure l'extrémité d'un ressort qui, en se recourbant sur la lèvre inférieure, l'extrémité d'un ressort qui, en se recourbant sur la lèvre inférieure, riait en bas se terminer par une pelote concave où se logerait le menton. S'il y avait en même temps à se rendre maître de l'élévation opinistre de l'un des fragments, la pression du ressort paraissait propre à rempir cette indication; a slors, tout en rendant la mobilité à la màchoire, il concourrait encore à la contention. L'occasion de mettre ce système à l'épreuve se fit attendre, mais elle laissait rien à désirer. Le succis fut complet, je dirais merveilleux, s'il avait été obtenu par d'autres mains.

La fracture était déjà ancienne, le foyer en suppuration, le déplacement considérable et rebelle, et cependant l'appareil concilia si bien l'esactitude de la contention avoc la liberté de la mâchoire, que le malade put immédiatement parler et manger avec une facilité et une sécurité surprenantes. Il a usé largement de otte double faculté jusqu'à la fin, sans que la marche de la consolidation en ait été aucumement entravée.

J'ai rédigé l'observation sur des notes recueillies par M. le docteur Pillon, alors interne du service.

Le 20 septembre 1834, est entré à l'hôpital Saint-Antoine, salle Saint-François, n° 29, Joseph Martignot, charpentier, àgé de quarante-quatre ans, demeurant chez M. Ferriot, petite rue Saint-Pierre, passage Sainte-Anne, ancien 2 bis.

Plusieurs falles hautes et pesantes, placées debout, se sont labtues sur hie d'ront atteint violemment au visage. Elles out fait trois plaies au coté gauche de la tête: une au front, une au sourcil, et la troisième à la tempe. Disons tout de suite, afin d'écarter cette complication, que ces plaies, assez graves pour avoir d'abort attiré seules l'attention du chirurgien, se sont cicatrisées après une longue supouration.

Quand je pris le service, la fracture datait de trois semaines, et

rien n'avait été tenté contre elle, si ce n'est l'application infructueuse de l'appareil d'Houzelot. Je la trouvai comme abandonnée à ellemême. Elle divisait le maxillaire entre l'incisive latérale gauche et la canine, à peu près verticalement, en taillant le fragment postérieur légèrement en biseau, aux dépens de sa face externe. Ce fragment était déplacé en dedans, au delà de l'épaisseur de l'os ; il s'élevait en même temps un peu au-dessus de son niveau et chevauchait sur le fragment antérieur, très-sensiblement porté en arrière et en bas. La mobilité anomale était bien prononcée, mais bornée, la crépitation très-obscure. Le foyer de la fracture était en suppuration, ainsi qu'il était facile de s'en assurer en pressant du doigt sa paroi antérieure. Outre le danger que pouvait entraîner son introduction dans les voies digestives, le pus incommodait singulièrement le malade par sa saveur et son odeur. L'incisive latérale et la canine implantées dans l'extrémité des fragments vacillaient. La mastication était douloureuse, excessivement gênée.

Si ces fractures sont généralement faciles à réduire, il s'en rencontre qui résistent à tous les efforts, comme dans un cas observé par M. Malgaigne. Il ne s'agit, dans le cas du savant chirurgien, que des fractures récentes, et la nôtre n'appartenait plus à cette catégorie. Le premier jour, il me fut impossible d'obtenir une réduction complète; la tentative à laquelle je me livrai ne fut pourtant pas inutile : elle avait allongé les tissus rétractés, qui permirent le lendemain une coaptation exacte des fragments. Mais dès que la forte impulsion qui avait ramené le fragment postérieur dans l'axe de l'os avait cessé, il se reportait énergiquement en dedans ; cette circonstance entraînait la nécessité de continuer les manœuvres de la réduction pendant l'application et le refroidissement de la gutta-percha. Là était la difficulté : il fallait, en effet, que la couronne des dents qui devaient s'engager dans l'appareil fût libre; or, c'étaient malheureusement les seules. qui, sur le fragment postérieur, offrissent une prise aux doigts, la commissure des lèvres empêchant d'agir plus en arrière. Une anse de fil double fut jetée autour du collet de la première petite molaire, et ses extrémités enroulées sur le milieu d'un petit batonnet. Une forte traction en dehors, exercée à l'aide de ce lacs, ramenait en place le fragment postérieur ; mais il montrait une telle tendance à se reporter en dedans, qu'il n'y avait pas à songer à le retenir en nouant cette anse de fil avec une autre qu'on aurait passée autour d'une dent du fragment antérieur. Il était pourtant indispensable d'assurer la contention provisoire pendant la pose et la solidification de l'appareil. Ne pouvant prolonger suffisamment cette contention, que l'oscillation des tractions aurait rendue incertaine, j'essayai d'abréger le refroidissement de la gutta-percha. Dans ce but, j'eus d'abord, et sans succès, recours à trois procédés. Dans tous trois la réduction était maintenue par une traction en dehors exercée sur l'anse de fil à laquelle obéissait le fragment postérieur; dans tous trois, j'employai l'eau frappée. Je commencai par le suivant :

Après avoir recommandé au malade de disposer sa langue et ses joues de façon à empêcher l'eau d'arriver dans l'arriver-bouche et de déterminer ainsi des mouvements de déglutition, nuisibles à Picacitude de la contention, J'injectal le liquide réfrigérant sur l'appareil. Au hout d'une ou deux minutes, le durcissement était oblemu; mais, unalpré cette rapidité, je m'aperrius, eti enlevant le moule pour vérifier l'exactitude des empreintes, que les sepèces d'al-véolesque les dents s'étaient creusées dans la guttla-pretia étaient irrégulières, élargies. J'attribuai ce défaut à quelques mouvements incipulières, élargies. J'attribuai ce défaut à quelques mouvements relirgierantes et qui se seraient communiquées aux fragments. Je alissai néanunns l'appareil en place, et je songeai au moyen d'opérer promptement le refradissement sans injections. Je crus l'avoir trouvé duss le scond procédé une l'expérimentai.

J'introduisis la gutta-perela ramodie dans un sac de baudruche, et l'appareit, ainsi enveloppé de cette sorté de elemies, fut mis en celle proposition de l'emperel, ainsi enveloppé de cette sorté de elemies, fut mis en celle production de l'emperela de l'emperela de l'emperela de l'emperela de l'emperela de la colonia del la c

Alors, au licu de refroidir l'appareil en place, je l'enlevai dès qu'il se fut moulé sur les dents, et je le plongeai dans de l'eau à 0; mais, ainsi qu'on pouvait le craindre, en se refroidissant il se contracta, au point que les empreintes ne correspondaient plus

aux dents qui les avaient faites; il ne put être réappliqué.

Onoique dans ces premiers essais l'appareil n'ent pas atteint le degré de perfection dont il était susceptible, il approchait beaucoup plus près du but qu'on n'aurait pu l'attendre d'aueun de ceux jusqu'ici usités. Le malade s'en trouvait si bien qu'il ne savait com-

ment exprimer son contentement.

En elfet, la contention avait encore été assez exacte pour que, au bout de quelques jours, les fraguents abandomés aux-mêmes reseassent presque dans leurs rapports naturels. Quand on avait opéré complétement la réduction, la faible tendance qu'it sonservaient à s'éloginer l'unidel autre permettait de les retenir en place, en nouant ensemble deux anses de fil passées sur chacan d'eux, autour des dents soldes les plus voisines de leur extrémité. Cétait là un point d'une importaire capitale; car on pouvait mouler et laisser dureir la guitte-precha sur des fragineires immobiles, — quatrième procédé.

Le 27 octobre, ce nouvel appareil, appliqué et refroidi par de feau frappée projetée à sa surface avec une sevingue, semblait parfait. Les dents s'y sont creuse des loges profondes, auxquelles elles s'adaptent aussi exactement qu'à leurs alvéoles. La contention et si reinsuyablement sirre que la fronde set devenue presque inu-

tile.

L'appareil, taillé avec un fort scalpel, et poli avec un cautère chauffé dans l'ean bouillante, est réduit à un si peit volume que sa présence dans la bouche ne scrait pas même soupcounée. Il se tient si bieu en place, même pendant les mouvements du maxillaire, que ridde vint d'elle-même de concilier réclement avec la solidité de la contention la liberté de la michoire. Il suffissit d'ajuster à la face supérieure de l'appareil un ressort métallaque, qui, sortant de la bouche en contournant la lèvre inférieure, irait pàr son autre extrémité, munie d'une péole concave, embrasser le menton.

Le ressort (voy. fig. 3 et 4); tris-bien caécuté par M. Charierellis, vélargissait en arc à son extérnité huncale, pour s'adapter à la face supéricure du moule, en y enfonçant trois pointes courter à la face supéricure du moule, en y enfonçant trois pointes courtes dont il était armé, afin de donner plus de force à l'union de saleux pièces. Cette plaque terminale, chaufficé dans l'eau bouillante, est poéces ur le monte, quis er raubulti superficiellement au contact et se laisse pénétirer par les pointes. On réfroidit avec de l'eau froide et le moule est tids. S'il ne l'était pas dans une inclimiasion convenable, il suffit, pour le motifier, de promeuer un fer chaud sur la plaque ja guttaje percha se ramoultis seulement dans sa partie adhérente, qui se laisse rédouler dans le sens qu'exige l'étacte corrélation des dents avec leurs existés de récention (1).

L'appareil, ainsi complété, la fronde fui enlevée. Ce fut un succès on peut dire impréva et presquo incryoglès. Immédiatement il permit au malude de parier, de rire, de manger du paiu coupé en trauches minees, et même des côtéeltes, et cela sans qu'il y est lécore de trace de cal et que la suspuration du groyer de la fréature fit taries. Le bien-être et la joie que le blessé épirouva de ce changement furent extrèmes. d'état égériels se réabilit à ur d'oxid.

La réunion marcha des lors si rapidement, que le 8 octobre elle était achevée, malgré la suppuration, qui existait encore.

Voils donc une fracture, qui paraissait tellement au-dessus des ressoures de l'art qu'elle est en quelque sorte abandonnée par un chirurgien aussi entreprenant qu'habite, parfaitement guérie à l'aible de l'appareil en gutta-percha; bien plus, est appareil, perfectionné par l'addition du ressort, rend à la maénoire ses fourtions : la préhension des aliments, la inastication et la parole, avant la consolitation, et sans en trouble raucumennt le travait. Cette mobilité du maxillaire, beureusement associée à l'immubilité des fragments, n'en a-t-elle pas mêue favoirés la réunion par la facilité qit'elle à donnée au malade d'user d'une nourriture réparatrice, et aussi par son influence sur le motat, relèvé al vite et si complétement?

<sup>(1)</sup> La incilleure manière de chauffer de fer, é est endore de le plongér dans l'eau bouillante. A une température trop élevée, la gutta-perotta s'altère et perd beaucoup de sa cohésion et de ses propriétés adhésives.

La réfrigération du moule, renfermé dans une chemise dejbaudruche contenant de l'eau frappée, ne m'a pas satisfait; mais je ne voudrais expendant pas y renoncer définitivement sans de nouveaux essais. Si l'on parvenait à en supprimer les inconvéments, elle aurait d'incontestables avantages sur le procédé de l'irrigation; je dois avouer nourtait oue in n'e combe cuère.

(La suite au prochain numéro.)

## CHIMIE ET PHARMAGIE.

Etude pharmaccutique sur les gulium verum, mollugo et palustre.

Lue à la Société de médeine de Toulouse, par M. E. Tanal-Lagrave,
obarmacien, membre résidant.

La matière médicale emprunte au règne végétal des substances d'une grande valeur, et non-seulement la flore exotique, mais encore la flore indigène voit grossir chaque jour le nombre des végétaux utiles au soulagement de l'humanité. Quelques familles surtout sont plus richement douées que d'autres de propriétés actives, dont l'action puissante sur l'économie rend d'immenses services à la médecine. Ces propriétés médicales varient dans les plantes qui composent une même famille, mais il est facile de voir qu'elles dérivent d'un ou de plusieurs principes qui se trouvent plus ou moins développés dans toutes les espèces; plus souvent encore on rencontre des familles formées par des plantes à caractères botaniques analogues, mais présentant des espèces à propriétés tout à fait différentes. M. Fée, en se fondant sur ces considérations, a établi il y a longtemps des familles, qu'il a nommées monogènes et polygènes, selon que les espèces qui les composent ont des propriétés semblables ou différentes.

Dans les familles qui ont été considérées tour à tour comme monogèmes et polygèmes, les rubiacées sont sans contredit une des plus intéressantes de la thérapeutique, et en même temps une des plus naturelles du règne végétal. L'action de ces plantes sur l'économie semble bien se porter de préférence sur les organes de la nutrition; mais les effets qu'elles produisent sur notre organisme sont si différents, qu'il est bien difficile de comprendre qu'on ait pu ranger cette famille parmi celles nommées monogèmes. Qu'il me suffise de dire qu'avec la garance, le chuya vert et le café se trouvent l'ipécacuanha, le cainca et le quinquina, et qu'à côté il y a d'autres plantes qui sont considérées comme étant dépourvues de toutes propriétés médicales (¹). Pour ma part, il me paraît très-difficile, dans l'état actuel de nos connaissances, de donner aux expressions de monogène et pol'ygène la rigoureuse exactitude qui en fait toute la valeur scientifique. Il me semble que, d'une part, on ne comnaît pas assez les propriétés des plantes, et que, de l'autre, nos classifications botaniques ne sont pas suffisamment perfectionnées pour nous permettre d'établir des récles aussi absolues.

J'ai dét amené à ces considérations par l'emploi qu'on vient de faire des espèces indigènes du genre galium-dans quelques maladies du système nerveux, expériences qui tendent à accorder à ces plantes des propriétés précienses à l'art de guérir, et qui ne déparcilleraient pas la célébrité des autres rubiacées exotiques, mais qui viendraient encore apporter un nouvel appui à la thèse de M. Léon Soubeiran, qui voulait, naguère conce, placer les rubiacées linnéennes narmi les familles monogènes.

Il y a quelques années, M. Miergues fils communiqua à l'Académie des sciences une note sur l'emploi du galium rigidum Vill., et mollago L. contr l'epilepsis. M. Miergues avait appris, par son père, que Gouan tenait d'un M. Jourdain, recteur de l'Académie de Tain, une formule d'un remble antiépileptique, qui avait pour base le galium mollago ou patstre.

Ces expériences ont été répétées par le docteur Durand et, il y a peu de temps, par M. Valpélières de Pradines. Tous les deux ont obtenu des succès suffisants pour nous faire espèrer que nous pourrons arriver à apporter quelque soulagement à une maladie qui, jusqu'à ce jour, se montre rebelle à presque tous les agents qu'on emploie pour la combattre (<sup>3</sup>).

Quelques médecins ayant voulu essayer et répéter les expériences de MM. Miergues, Durand et Valpélières, me prièrent de récolter le galtium dont ces messicurs s'étaient servis, et de leur faire une préparation pharmaceutique qui, tout en étant commode et agréable, conservit parfaitement intact le principe actif de la plante; enfin, de rechercher quel était le meilleur mode d'extraction de ce même principe médicamenteux.

C'est le résultat de mes premières recherches que je me propose

<sup>(</sup>¹) R. Brown a voulu faire une famille à part des rubiacées indigénes, sous le nom de stellatées; mais les caractères sur lesquels elle est fondée sont si peu différents des véritables rubiacées, qu'elle n'a pas été adoptée par la plupart des floristes modernes.

<sup>(2)</sup> Marchand et Millet: De l'influence de la culture sur les végétaux employés en médecine. (Inéd.)

de communiquer à la Société, laissant à nos savants collègues de la section de médecine le soin de compléter cette communication par les détails cilniques résultant de leur expérimentation.

Dès le début de mes recherches, je ins embarrassé par la confusion qu'out faite MM. Miergues, Durand et Valpélieres entre les galium mollugo, palustre et rigidum; car M. Miergues dit qu'il a employé le galium mollugo et rigidum; qu'on nomme anssi galium palustre; je me suis demandé alors s'il ne serait pas possible que ces trois plantes cussent les mêmes propriétes, ou si ces savants médecins n'avaient pas fait une confusion involontaire. Il était très-nécessaire, à mon avis, dans ce genre d'expériences, de bien préciser l'espèce donton s'était servi, afin d'éviter les erreurs de nos devanciers.

Pour obtenir un semblable résultat, il ne fallait pas chercher des renseignements dans les ouvrages de matière médicale; ce n'était pas dans cette voie que les études de nos devanciers sur les propriétés des simples étaient engagées; ils avaient, au contraire, pris pour base de leurs recherches l'opinion opposée, opinion qu'avec quelques auteurs J'ai quelquefois cherché à combattre par des faits hier constables. Ce n'était donc que par des expériences nouvelles que je pouvais espérer de trouver la solution de cette question; c'est ce que je n'ai pas hésité à faire, en prenant les trois gedium qui vaient été indiquée par les premières expériencations; et pour que ces essais fussent aussi complets et aussi concluants que possible, l'ai pris ces gadium dans divers états de végétation.

La première chose dont J'ai dû m'occuper, c'était l'extraction du principe médicamenteux; il fallait l'extraire de la plante avec précaution pour pea l'allérer, et pour cela ne lui faire subir aucune
modification, ni par l'opération, ni par la chaleur. Voici le moyen
que J'ai mis en usage dans tous mes essais : une quantité détermine, a
été pitée dans un mortier de marbre; on a ajouté une certaine quantité d'alcoul à 80° centigrades; on a laissé macérer vingel-quarter heures, et puis la masse a été fortement exprimée et filtrée. Le liquide
ainsi obtenu contient tout le principe actif de la plante; car le març,
tritié par de nouvel alcoul, ne l'a presque plas coloré; il en a été
de même par un traitement à l'eau bouillante, que je lui ai fait subir;
il pe s'agissait plas que de faire une préparation plarmaceutique
conyequable pour l'administrer aux malades.

Deux voies m'étaient tracées par ceux qui, les premiers, ayaient administré le principe médicamenteux des galium indigènes : M. Miergnes fils préparant un sirop dont il doune le modus fa-

ciendi, tandis que M. Vidal, de Montpellier, qui fait une spécialité du galium, prépare des pilules et des granules. J'ai cru devoir donner la préférence au sirop de M. Miergues, en modifiant toutefois sa préparation, parce qu'il me semble, et cela d'accord avec d'autres pharmacologistes, que l'action prolongée de la chaleur peut modifier les principes extractifs des végétanx, et par conséquent leurs propriétés médicamenteuses; je crois aussi que ces principes extractifs, très-complexes d'ailleurs, dérivent souvent du principe actif primitif, avec lequel ils se confondent presque toujours pour donner aux plantes les propriétés qui les font rechercher par la médecine. Il serait téméraire de confondre des pilules faites avec l'extrait de la plante, avec un sirop préparé, avec une alcoolature ou la plante elle-même. Il est possible que, plus tard, quand des essais cliniques et des expériences chimiques viendront nous éclairer, les extraits des galium viennent occuper une place dans la thérapeutique, comme l'a fait l'extrait hydro-alcoolique de digitale; mais, en attendant, il serait imprudent de baser des conclusions sur des essais faits à l'aide de semblables préparations.

Par des motifs analogues, j'ai dù repousser aussi l'emploi de la plante desséchée, soit tratiée par l'eau, comme l'indique le Codex, soit par l'alcod, comme le conseille M. Mouchon dans des cas analogues; car îl est incontestable que la dessécation modifie les propriétés des plantes, que quelques-unes y gagnent, comme la racine d'aunée et de valériane, mais qu'un grand nombre deviennent presque inertes, comme quelques cruciferes, des labiées et des composées. D'ailleurs, ces deux modes opératoires demandaient l'action prolongée de la chaleur pour concentrer les liquides, et celui de l'albumine pour clarifier le sirop; albumine qui, en se coagulant, pourrait entraîner une partie du principe actif du galium employé.

J'ai donc pensé que le procédé que je vais indiquer, en parlant de chaque galium, nous permettra de conserver intactes leurs propriétés. Mes préparations sont comparatives et faites tontes dans des conditions analogues, à l'exception de la plante, qui, comme je l'ai dit, a été prise dans divers états de vécétation

# No 1. Galiun palustre L. (pris en bouton).

Pr. Galjum palustre. 500 grammes. Alcool à 80 degrés. 100 grammes.

Pilez le galium; ajoutez l'alcool; laissez macérer vingt-quatro heures à la température ordinaire; exprimez pour obtenir 200 granmes d'alcoolature concentrée, d'une couleur noire, et rouge foncé. vue par transparence. Cette alcoolature, évaporée en consistance d'extrait et reprise par l'alcool à 56º centigrades, a domé 10 grammes d'extrait. Cette alcoolature, versée dans un litre de sirop simple, préalablement clarifié et suffisamment concentré, pour qu'après un instant d'ébullition le sirop soit namené 30 degrés de did, on obtient ainsi un sirop jaune brun, d'un goût herbacé désagréable.

Il ne faut pas confondre le gelium uliginosum, qui vient dans les mêmes lieux, avec le patustre; l'uliginosum se distingue du palustre, à première vue, par les aspérités qui couvrent ses tiges et les bords de ses feuilles; mais on peut lui substituer le galtium elongatum Prest, qui nous a toujours donné les mienes résultats.

# No 2. Galium palustre L. (en fleur).

Soumis à la même opération décrite précédemment, il a donné 150 grammes d'alcoolature, d'une couleur roussitre, ambrée par transparence, mais ayant la couleur noire qui caractérisait celle obtenue par le galium en houton. Cette alcoolature, évaporés comme la première, et en consistance d'extrait, a donné 8 grammes d'acodature ajoutés à un litre de sirop préparé comme je l'ai indiqué, m'ent donné un sirop jaune ambré, moins coloré que le premier, ayant une saveur herbacée bien moins prononcée.

Cette différence dans les résultats obtenus avec la plante prise en bouton et celle choisie après la fécondation me paraît très-remarquable, parce qu'elle a une grande importance dans l'emptoi des plantes en médecine. En effet, dans trois ou quatre jours le végétal, continuant, son évolution et par conséquent ses combinaisons chimiques, consomme toute la chlorophylle, une partie de l'extractif, et peut-être tous les principes cristallisables contenus dans les organes de végétation; ils semblent se concentrer tous dans un nouvel organe, le fruit, qui, dès ce moment, attire vers lui toutes les forces vitales de la plante.

#### GALIEM MOLLEGO L. et autres.

Le galium mollupo des auteurs anciens est considéré avec raison comme étant formé par un petit groupe de plantes, que quelques botanistes considérent comme parlaitement distinctes, tandis que d'autres, fidèles à des idées plus anciennes, les réunissent en une seule espèce. Il résulte de ces deux opinions une certaine confusion daus l'emploi du galium mollugo, parce qu'il est probable que celui du Midi n'est pas le même que celui du Nord, et que, d'ailleurs, il peut varier avec les diverses stations. Ainis, sous le nom demollugo, nons avons à Tonlouse, 4 le galium album Lamk, qui fleurit en mai; 2 le galium dumetorum Jord., qui fleurit en mai; 2 le galium et dumetorum jord., qui fleurit fin mai; 3 le galium erutum Huds, qui fleurit en juil, 4 le galium etatum Thuell., qui fleurit en juillet; enfin, le galium insubricum, qui fleurit en juillet.

Dans le Midi, les espèces sont encore plus nombreuses.

Quel est celui qui devra être préféré, et quel est encore celui qui a servi aux premiers expérimentateurs? Ont-ils tons les mêmes propriétés magrée leur différence de station, d'époque de finason, etc.? Ces inconvénients disparaîtront si on a le soin de bien distinguer ses plantes, comme l'ont fait quelques botanistes modernes.

Pour notre expérience, nous avons choisi le galium dumetorum Jord. Je l'ai pris au moment où ses fruits commençaient à mûrir; plus tard, je l'étudierai en fleur.

No 3. Galium duneyonum Jord. (en fruit).

M'ont donné 150 grammes d'alcoolature concentrée, d'une couleur noire, et rougeâtre par transparence, comme celle que m'avait donné le galtim palustre en houton. Cetta decolature, évaporée et reprise comme les deux premières, a donné 10 grammes d'extrait; une dose pareille d'alcoolature ajoutée à 1 litre de sirop préparé comme dans les deux premières cas, a donné un sirop assex semblable à celui que m'a donné le galtium palustre en houtons, mais la saveur est moins amère et plus herbacée.

# No 4. Galium verum L. (en fleur).

Pa. Galium verum. 500 grammes. Alcool à 80 degrés. 100 grammes.

Traité comme les trois premiers, j'ai obtenu 150 grammes d'une alecolature noire, rouge foncé par transparence, ayant une odeur particulière très-prononcée, nullement herbacée. Evaporé et repris par l'alcool comme les premiers, le caille-lait jaume m'a donné Ggrammes d'extrait noir rougeatire, aromatique, nullement herbacé; une dose égale, ajoutée à 1 litre de sirop, m'a donné un sirop rougeatire, moins foncé que les précédents, ayant une saveur amère aromatique assez agréable.

Il résulte de ce premier travail :

1º Que si les galium ont des propriétés médicamenteuses, ils ne les possèdent pas tous au même degré;

2º Que l'état de végétation a une grande importance sur la quantité et la qualité du principe actif;

3º Que le galium palustre doit être préféré;

4º Que celui en houton paraît plus actif que celui pris au moment de la floraison;

5º Qu'il ne fant pas se hâter de rejeter de la matière médicale certaines plantes de la flore indigène, sans preuves pharmaceutiques ou cliniques.

# CORRESPONDANCE MÉDICALE.

#### Observation de fractures comminutives des maxillaires supérieurs traitées avec succès par un appareil nouveau.

Le traitement des fractures comminutives des maxillaires supérieurs laisse heaupoup à désirrer et, malgré les efforts des chirurgieus, nous sommes encore à posseder un appareil capable de contonir les fragments. J'espère que celui que je viens de créer comblera la lacune. Voie le fait que je puis présenter à l'appui de mes espérances.

Le nommé Charles, soldat au 3º d'artillerie, entré dans mon service le 29 mai 1862, à l'hôpital militaire de Vincennes, était occupé à marquer des chevaux au fer rouge, quand l'un d'eux lui lanca un coup de pied en plein visage. A son arrivée à l'hôpital, je constatai les lésions suivantes : le maxillaire supérieur droit est atteint de plusieurs fractures. L'une d'elles, commençant au niveau de la dent canine, s'étend verticalement en haut jusqu'à l'apophyse montante. Cette fracture se continue en arrière jusqu'à l'os palatin, en intéressant dans toute son étendue l'apophyse palatine, qui est brisée en plusieurs fragments. Une autre fracture longitudinale, commençant vers le niveau de la dent canine et finissant vers la deuxième grosse molaire, sénare le bord alvéolaire du reste de l'os et constitue un fragment qui n'est maintenu que par des lambeaux de la muqueuse gengivale. En avant, toute la portion des deux os maxillaires, dans laquelle viennent s'implanter les quatre dents incisives, est broyée en de nombreux fragments, qui, retenus à peine par les parties molles dilacérées, flottent dans l'intérieur de la bouche et menacent d'être entrainés par les efforts de déglutition. L'os maxillaire supérieur gauche est, comme l'os maxillaire supérieur droit, fracturé, suivant son bord alvéolaire, jusqu'à la première grosse molaire, pendantes dans la houche et excessivement mobiles dans tous les sens; la lèvre inférieure et largement fendue, et les fosses nasaltes communiquent librement avec la bouche. La face est énormément tuméfiée; il n'existe cependant aucun symptôme de commotion edrébrale.

Pour remédier à de si graves et de si nombreux désordres, j'employai, après avoir néséqué et compé ave des ciscaux tous les fragments antérieurs qui étaient d'un trop petit volume pour pouvoir en espérer la réunion et dont, d'ailleurs, toutes les dents étaient détachées, j'employai, dis-je, l'appareil décrit plus las et qui a été fabriqué, sur mes indications, par M. Charrière fils, dont l'habileté toujours active est constamment au riveau des problèmes à résondre.



Deux demi-cercles croisés à angle droit, rembourrés et consolidés par des lanières en tissu de caoutehoux, viennent prendre leur point d'appui sur Pocciput, sur le front et sur les parties latérales de la tête (A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, flg. 4). La partie antérieure de l'un d'eux se termine par une pelote (G) sur laquelle sont fixées deux vis qui reçoivent les pas de vis de deux boutons (I, I).

Cotte péote et ces deux vis sont destinées à maintenir deux tiges en acier un peu recourbées dans leur milieu pour recevoir le nex dans leur intiervalle (O, O, fig. 2). L'extrémité supérieure de ces deux tiges est percée en forme de coulisse (N), tandis que l'inférieure, recourbée et arrontife pour recevoir la lêvre, est munie d'une capsule également en acier (U, U). La capsule gauche a tont simplement la forme de l'arrade alvédaire, la droite, au contraire,

présente un prolongement destiné à s'adapter à la voite palatine. Ces deux capsules sont revêtues d'une couche de gutta-percha, préalablement ramollie (T, T'). A la tige d'roite vient s'adapter, à angle droit, une tigelle (B, R) qui, biturquée à un bout (S' S) présente à l'autre une boule rainurée (S, S), afin de pouvoir introduire celle-ci dans la portion P de la tige et de l'y fixer au moyen de la vis Q. Cette tigelle reçoit dans sa bifurcation la rainure X, X, de la pelote V, V, qui, ainsi adaptée au reste de l'appureil, peut venir se placer sur la partie antérieure du maxillaire supérieur droit et le refouler d'avant en arrière, au moyen d'une vis de rappel (Z, Z).



Ces diverses pièces, ainsi préparées, avant été mises en place, comme on peut le voir dans la figure 3, après avoir cul es oin d'adapter par la pression la gutta-percha à la forme des parties (T, T' fig. 2), produisirent instantamément une coaptation qui fit aussièt d'isparaître toute espece de difformité.

L'appareil, enlevé après deux mois d'un traitement qui n'a offert rien de particulier à noter, si ce n'est la possibilité qu'a ene le

malade de triturer des aliments assez solides vingt jours après son application, et la nécessité de remonter les tiges à mesure que le gonflement diminuait, a permis de constater une consolidation parfaite de toutes les parties fracturées.

Il no reste plus aujourd'hui de ces graves lésions qu'une légère difficulté de la parole et une gêne dans la mastication, produités par la perte des dents incisves et par le détaut de contact d'une portion de l'arcade alvéolaire supérieure avec l'arcade dentaire inférieure. M. Préterre, chirurgien dentiste, doit fabriquer pour ce malade un apparail de prothèse qui remétiers facilement à ces infirmités, qu'on peut certainement appeler peu graves, quand on les met en présence des sérieuses et profondes lésions que nous avons eu à traiter.

médecin principal de 1 = ciasse à l'hôpital militaire de Vincennes.

#### De l'apparition du sucre dans les affections caucéreuses.

L'examen chimique des urines est devenu depuis quelques années l'objet d'une très-sérieuse attention de la part des praticiens ; la connaissance des sécrétions morbides que renferme ce liquide exerémentitie est d'un très-grand secours et indispensable pour établir le diagnostic d'une infinité d'affections, dont les symptômes variés et peu tranchés laissaient des doutes ; en un mot, l'examen chimique sen jouvait compléter et confirmer les appréciations douteuses.

Les planmaciens devaient tout naturellement être appelés à prêter leur concours pour la recherche de ces produits morbides dont les caractères si variés, les réactions si peu connues et difficites à saisir, nécessitaient une étude toute spéciale et une grande habitude de manipulation.

Appelé à ce titre à faire un assez grand nombre d'analyses, j'ai pu faire quelques observations sur des réactions nouvelles et non décrites, qui se sont présentées avec assez de suite pour en faire l'obiet d'un travail que je me propose de publier prochainement. Parmi celles-ci. il en est une dont la persistance et le caractère bien tranché ne permettent pas le moindre doute, c'est l'apparition du sucre en quantité notable, 8 à 12 pour 100 dans les urines des malades atteints d'affections cancéreuses déjà très-avancées. Ne serait-ce pas une observation curieuse et utile à constater, si l'apparition du sucre est la conséquence des désordres organiques et fonctionnels de l'affection cancéreuse se généralisant et altérant les fonctions normales des organes chargés de la combustion du sucre; ou bien s'il y aurait lieu d'admettre que les désordres fonctionnels, dont l'apparition du sucre dans les urines est le symptôme et donne la traduction, soient le point de départ et la cause efficiente de certaines affections confondues avec le cancer et qui ont quelquefois fait croire à la guérison de cette affection lorsque, sous l'influence d'une médication appropriée, les effets pathogéniques du diabète se modifient? L'expérience ne nous apprend-elle pas, d'ailleurs, que la gangrène est souvent complémentaire de l'affection diabétique?

DANNECY,
pharmacien en chef des hôpitaux civils
de Bordeaux.

#### BIBLIOGRAPHIE.

- 1º Traité d'anatomie descriptire, par M. Cavyellene, professeur à la Facultó de médecine de Paris, etc., 4º citit, revue, corrigée et considérablement augmentée, avec la collaboration de M. le docteur Manc Ste, professeur agrégió à la Faculté de médecine de Paris, et M. Cavyellente, fils, aide d'avatomie à la Faculté de médecine de Paris.
- 2º Traité élémentaire de physiologie humaine, comprenant les principales notions de la physiologie comparée, par M. J. Bézana, professear agrégé à la Faculté de médecine de l'aris, membre de l'Acadélnie Impériale de médecine, étc., 4º édit., révue, corrigée et donsidérablement augmèntée, ouvrage necessituage de 290 figures atteraciles dass le texte.

Quelles que soient les destinées de la médecine, que les principes qui en commanderont les applications à l'avenir dérivent d'une intuition purement rationnelle ou d'une induction expérimentale. l'anatomie même descriptive restera toujours une des bases fonda mentales de cette seience. La raison en est simple : c'est que dans l'organisme vivant, sain ou malade, les lois physiques qu'impliquent nécessairement la structure malérielle des organes et le milieu ou ils vivent, sont nécessairement anssi, et dans une mesure qu'il s'agit toujours de déterminer, mêlées aux lois vitales; la vie n'est qu'une détermination fixe des unes et des autres. L'anatomie est une analyse et la détermination de tout un ordre de faits dont on ne peut se passer, Pendant que plusieurs, avec M. Piorry, tendent à ne faire de la médecine que la science de l'état actuel des organes considérés au point de vue exclusivement physique, d'autres feraient volontiers abstraction de l'anatomie, pour s'attacher uniquement à là recherche du jeu des lois vitales ; ectte dernière tendance est surtout celle des physiologistes et des médecins allemands : « L'objet final de la science, a dit un esprit hardi, est la loi suprème des choses ; et celui qui, d'un élan, nourrait se transporter dans son sein, y verrait, comme d'une source, se dérouler, par des canaux distincts et ramifiés, le torrent éternel des événements, ou la mer littinie des choses. Par ces prévisions, on s'y transporte; connaissant ses propriétés, on en conclut sa nature : ces métaphysiciens essayent de la définir sans traverser l'expérience et du premier coup. Ils l'ont tenté en Allemagne avec une audace héroïque, un génie sublime et une imprudence plus grande encore que leur génie et leur audace. Ils se sont envolés d'un bond dans la loi première, et, fermant les veux sur la nature, ils ont tenté de retrouver, par une déduction géométrique, le monde qu'ils n'avaient pas

regardé, Dépourvus de notions exactes, privés de l'analyse française, emportés tout d'abord au sommet de la prodigieuse pyramide dont ils n'avaient pas voulu gravir les degrés, ils sont tombés d'une grande chute : mais dans cette ruine et au fond de ce précipice, les restes écroulés de leur œuvre surpassent encore toutes les constructions humaines par leur magnificence et par leur masse, et le plan demi-brisé qu'on y distingue indique aux philosophes futurs, par ses imperfections et par ses mérites, le but qu'il faut atteindre et la voie qu'il ne faut point d'abord tenter (1), » Ainsi pourrait-on dire, dans une certaine mesure, de quelques esprits aventureux, qui prétendent à faire sortir anjourd'hui la médecine de cette méthode, et que la paresse de l'esprit, qu'ils flattent bien plus qu'ils ne le convainguent, place au premier rang des hommes de l'avenir. M. le professeur Cruveilhier, dans une préface prudente, s'efforce de mettre les lecteurs à l'abri des dangers de ces imaginations malsaines, et il a raison; son livre, d'ailleurs, par la nature même de l'objet qu'il embrasse, est tonte une protestation contre des tendances qui ne sont pas sans périls.

Laissons à la raison toute sa force, mais qu'elle ne quitte point du pied la terre, car sans ce point d'appui elle se précipite infailliblement dans le champ sans limites de l'erreur, Quelques esprits d'élite peuvent s'affranchir de cette prudence, sans se laisser aller complétement à la dérive de la fantaisie; mais la masse se sent prise de vertige à cette hauteur, et à chaque pas qu'elle fait, elle s'ensonce davantage dans le néant du conceptualisme le plus vide, Comme l'auteur, comme les auteurs dont nous annoncons en ce moment l'ouvrage depuis longues années déjà devenu classique, nous adjurerons donc les lecteurs du Bulletin de Thérapeutique de revenir aux études anatomiques, pour se pénétrer au moins des notions fondamentales de cette science positive. Nulle part ils ne sauraient trouver un guide plus sûr pour les diriger même dans cette étude de ressouvenir : les remarques physiologiques, les inductions pathologiques discrètement mèlées aux descriptions les plus correctes de l'anatomie, tempéreront pour eux l'aridité d'une science sur laquelle on ne revient que trop rarement. Une heureuse innovation, due au zèle du consciencieux professeur d'anatomie pathologique de la faculté de Paris, concourra également à rendre cette étude et plus facile et plus féconde pour ceux auxquels je m'adresse spécialement en ce moment ; cette innovation consiste en

<sup>(1)</sup> Les Philosophes français du diz-neuvième siècle; par H. Taine, p. 500.

un nombre considérable de planches coloriées, qui rendent plus vivement l'aspect et les rapports des choses.

L'analyse d'un tel ouvrage scrait ici complétement hors de pros ; je m'en abstiendrai donc, et me contenterni des renarques qui précislent pour rappeler l'attention] des lecteurs de ce journal sur la nécessité des études anatomiques, quand on vent faire de la médicine scientifique réellement, et sur l'importance du livre où ces études sont si bien développées que, comme il est le menuel de l'élève sérieux, nous désirreions qu'il devint le memento de tous les médicins qui ont à cœur de se tenir à la hauteur de cette mission.

Par une chance heureuse dont nous nous garderons bien de ne pas bénéficier, nous tronvons, à côté du livre dont nous venons de parler, un livre qui le complète, et dont la fortune, depuis longtemps également assurée, nous affranchit également aussi de la nécessité d'une analyse ; c'est le Traité de physiologie de M. le docteur Béclard. Bien que cet auteur distingué se soit livré, lui aussi, à des vivisections nombreuses, à des recherches histologiques variées, et qu'il ait demandé au microscope des lumières qui ont éclairé dans ces derniers temps une foule de questions obscures, ce n'est point tant cependant par l'originalité des vues que par les enseignements communs puisés aux sources les plus diverses, que cet important ouvrage se recommande à l'attention des esprits sérieux. M. Béclard, à la piste de toutes les découvertes qui se font en physiologie, n'en laisse passer aucune sans la soumettre à la coupelle d'une analyse rigoureuse ; le Traité de physiologie est le résultat de cette critique lumineuse et indépendante. Dans les trois premières éditions de ce livre, qui se sont succédé à de si courts intervalles, tous les critiques se sont accordés à lui reconnaître cet utile caractère : cette quatrième édition est marquée du même cachet, et les développements, comme les corrections qui les distinguent des précédentes, ne font que montrer sous un jour plus éclatant encore les précieuses qualités de l'enseignement didactique, aussi fécond que sûr, que contient l'ouvrage du laborieux auteur, C'est ainsi que M. Béclard, imitant heureusement en cela plusieurs auteurs contemporains, a indiqué dans son livre une foule de sources originales où il a lui-même puisé, et où il renvoie ceux de ses nombreux lecteurs qui voudraient approfondir telle ou telle question; mais ce n'est point là l'unique correction qu'il y a à signaler dans l'édition nouvelle du Traité élémentaire de physiologie : telle est l'importance des additions qui y sont faites à l'étude de certaines fonctions de l'organisme vivant, qu'on pourrait presque dire que cette dernière édition seule met proprement le lecteur à la bauteur de la science contemporaine. Nous citerons surtout, à l'appui de ce que nous venons de dire, un des plus importants chapitres de l'ouvrage, celui qui est relatif aux fonctions du système nerveux.

Le microscope appliqué à l'étude de ce système, la méthode des vivisections, ont donné à cette étude une portée et tout à la fois une précision de détails, qu'il y a quelque vingt ans l'esprit le plus hardi n'eût osé soupconner. Quand le microscope nons a permis de pénétrer dans l'intimité des organes de l'innervation, qu'il nous a montré que ceux-ci consistent essentiellement en tubes nerveux, en un fluide amorphe qui les remplit, en un axe central qui traverse ce dernier, etc., etc., cette analyse plus délicate, cette dissection plus intime des choses, éclairent-elles le mystère de l'innervation, nous fait-elle mieux saisir le lien qui enchaîne tant de phénomènes d'ordres si divers qui se passent dans l'unité vivante, intelligente et aimante, qui s'appelle l'homme ? Sans passer de la sphère pliysique dans la splière morale, d'un monde dans un autre, cette vue plus profonde de la structure intime du système nerveux nous montre-t-elle sous un jour moins obscur les questions qui se posent à propos de chacun de ses actes physiologiques ou pathologiques qu'il nons importe le plus de connaître ? Non : mais à scruter ainsi plus profondément la structure des organes vivants, on prépare la voie à la vérité, car on rend impossibles une foule d'erreurs. Courage donc, laborieux physiologistes! poursuivez votre œuvre, entraînez à votre suite cette génération endormie dans l'ornière du passé. Les erreurs détruites sont aujourd'hui le commencement de la science. Si la médecine considérée comme science est possible, elle ne sera faite que par la physiologie, L'ouvrage de M. Béclard fulgure de toutes parts cette vérité.

### BULLETIN DES HOPITAUX.

Sur un nouveau natelas d'eau, employé a la maison nuncipale de santé pour préveire la Gancierne par Compression dans les maladies cenonques. — Les lecteurs du Bulletin général de Thérapeutique ont pu voir, cette année, dans ce journal (vol. LXII, p. 334) la description d'un matelas en caoutchouc vulcamisé, présenté à l'Académie de médiceire par M. Galanie, et construit par ce fabricant, d'après les indications de M. le docteur Demarquay. Jo deśrie appeler l'attention des módecins sur les applications de cet appareil nouveau, destité à rendre d'immenses services dans le traitement des maladies chroniques, et principalement de celles qui, nécessitant un séjour prolongé au lh, exposent les malades à desictions gangréenesses du siège et des saillés ossenses en général. Mais, avant de signaler ces applications, je vais reprendre la description d'u matelas, afin de pouvoir le mettre en parallèle, et démontrer sa supériorité sur un autre lit hydrostatique également fort ingéntieux, mais d'un emploi difficile et incommode, je veux parter du lit du doctene Arrotto.

Or, le matelas qu'expérimente depais deux ans le chirurgien de la maison municipale de santé se compose du deux lames de caout-choux soudées l'une à l'autre, et offrant 80 centimètres de long sur 70 centimètres de large; il se remplit d'eau froide on chaude, selon le but que l'on vent atteindre, et, lorsqu'il est distendu par le liquide, offre environ 1 décimètre d'épaisseur. Sa capacité est de 25



à 26 litres, son poids de 27 à 28 kilogrammes. Sur le milieu de l'un des côtés existe une vaste ouverture, a, qui permet de remplir l'instrument dans l'espace de deux ou trois minutes, et se ferme ensuile à l'aide de deux plaques en cuivre que des vis adaptent solidement l'une à l'antre. A l'un des angles se trouve un long tube caoutchoute, de, muni à son extrémité libre d'un robinet, servant à vider l'eau.

Enfin l'une et l'autre face offrent trois rangées de capitons, partie indispensable de l'appareil et sans laquelle il prendrait une forme globuleuse qui rendrait sou usage impossible.

Tel est l'instrument dans sa forme la plus simple, celle sous laquelle il a été employé jusqu'à ce jour; mais une modification heureuse vient d'y être apportée tont récemment, principalement pour les gâteux, c'est une ouverture circulaire d'environ 1 décimètre de diamétre, placée au centre de matelas yon en comprend facilement l'utilité. c'est de permettre aux liquides de s'écouler et par suite de ne point rester en contact a vec les malades. L'appareil, étant rempli d'eau, se place sur un lit ordinaire, puis on le recouvre d'une alète. Lorsqu'on s's platignes, ou éprouve une sensation particulière, moelleuse, fort agréable, difficile à rendre par des mois et dont on ne peut avoir une idée bien précise qu'après l'avoir éprouvée soi-même. Le corps, flotlant, pour ainsi dire, peut se retourner avec la plus grande facilité; le moindre effort suffit, tant on est aidé par la masse liquide.

L'eau que l'on y introduit chaude, se conserve à la même température pendant fort longtemps, un mois, six semaines, saus que celle-ci baisse, ainsi que nous avons été à même de le constater par l'expérience; il se passe entre le malade et le liquide un échange continuel de calorique. Quant à celle que l'on y introduit froide, elle se réchaulle au bout de quelques jours, mais ce n'est là qu'un bien léger inconvénient, l'appareil pouvant être vidé et rempli de nouveau en quelques minutes.

On comprend tout le parti que la thérapentique peut tirer d'un pareil instrument. At-on, par exemple, à traiter une inflammant pareil instrument. At-on, par exemple, à traiter une inflammant de douleur, comme les vastes brillures de la partie postérieure du trone, le matelas rempli d'eau froide adoucirs heaucoup les souffrances; at-on au contraire à traiter une maladic dans laquelle il existe un froid continuel et l'impossibilité de réchauffer ler malades, le matelas plein d'ean chaude sera de la plus grande utilité.

Mais, comme je l'ai dit plus hant, c'est surtout pour sonstraire les parties à la compression et par suite à la gangrène que le matelas d'eau rend les plus grands services : sous l'influence de son emploi, les escarres se cicatrisent rapidement, quelle que soit leur profondeur on leur étendue. Que se passe-t-il, en effet, lorsque l'homme est couché sur un lit ordinaire? Les parties qui appuient sur les matelas sont ; les talons, le sacrum, les coudes, les épaules et la nuque, qui supportent à elles seules tout le poids du corps; il en résulte au bout de quelque temps, chez le malade qui ne peut se retourner, un arrêt de la circulation capillaire, et par suite des escarres de ces parties. Au contraire, chez celui qui est couché sur un lit d'eau, les parties saillantes, enfonçant dans le liquide, le refoulent vers celles qui n'appuient pas d'ordinaire, les soutiennent. de telle sorte que le poids du corps se répartissant sur une plus grande surface, la pression sur chaque point est moindre, et par suite la circulation capillaire se fait avec plus de facilité," De plus, l'homme placé sur le matelas d'eau, perdant de son poids un poids égal à celui du liquide qu'il déplace, trouve sur cet appareil une force nouvelle qui lui permet de se retourner avec facilité.

D'ailleurs, le meilleur argument qui plaide en faveur de cette invention, comme de toute autre, c'est l'enthonsiasme avec lequel les malades en parlent, et la difficulté que l'on éprouve à leur enlever l'appareil, quand leurs escarres sont cicatrisées. Voici r ésumé succinet de quedques faits sur l'esquels ce travail est basé.

Obs. J. M\*\*\*, âgé de soixante-dix-neuf ans, entra le 23 février 1862 à la maison municipale de santé avec une fracture du col du fémur du côté gauche. Ce vieillard souffrait horriblement, il lui était impossible de se tourner dans son lit. Au bout de quelques jours il présentait au sacrum une escarre profonde et de la pareur de la main. On le plaça sur le matelas d'eau dans les premiers jours de mars, ses souffrances cessèrent presque immédiatement, il se tourna d'un côté et d'autre ever facilité. Au bout de luit jours son escarre était guérie, et sept semaines après son entrée à l'hôpital, il en sortit, marchant avec des béquilles.

06s. Il. Mº-13°\*, agée de quatreyingt-trois ans, entra le 33 mai 1892 à la maison municipale de sinté avec une fracture du coi di fémur du côté gauche, datant de quelques jours. Il existait chez celle une vaste escarre au sacrum; on la plang immédiatement le matelas d'eau; elle sortit le 6 juin non guérie de sa fracture, mais avec le siégée en parfait étégée nu parfait

Obs. 111. M. J\*\*\*, ågé de quatre-vingt-deux ans, entra le 14 juillet 1862 å la maison de santé avec une fracture par pénération du col du fémur gauche, datant de luni pours. Ce vicilhard sonfirait beaucoup, ne dornati pas, ne mangeait plus, avait de la fièvre, présentait en un mot un état fort mauvais ; de plus il avait le siége fortement exocié. On le plaça le 16 juillet sur le mateias d'au douleur disparut, le sommeil et l'appétit revinnent. Le 21 juillet, l'appareil se rompit, au grand désespoir du malade, dont le sonffrance vant terpar avec une grande intensité, le malade est remis sur le mateias. Aujourd'hui, 24 août, l'état local et l'état général sont trèssatisfaisants : M. J\*\*\*es être et marche avec des béquilles.

On sait combien est grave la fracture du col du fémur, surtout à un âge aussi avancé. Je crois donc ne pas être dans l'erreur en disant qu'il est infiniment probable que ces mabales eussent succombé sans le coussin hydrostatique en question. Son heureuse influence est, d'ailleurs, d'autant mieux démontrée dans ces trois cas, que les malales offraient déji des escarres au moment où its y ont été placés. — L'observation suivante est encore plus conchante: 'il s'agit d'un homme atteint de paraplégie par suite de compression de la moelle dans sa natric exrication.

Obs. IV. Le nommé L\*\*\*, âgé de quarante-deux ans, entra le 9 avril 4862 à la maison de santé, avec une luxation et probablement une fracture de la quatrième ou de la cinquième vertèbre cervicale. Il était atteint d'une paralysie complète des membres supérieurs et inférieurs; la défécation était très-difficile et n'avait lieu que sous l'influence de lavements et de purgatifs; la miction était complétement impossible, la respiration purement diaphragmatique. On le placa immédiatement sur le matelas plein d'eau à 28 degrés environ. - Le 23 avril, cet homme, qui jusqu'alors n'avait pu exécuter un seul mouvement, commença à se tourner de côté et d'autre; on put s'assurer alors qu'il n'offrait pas même la moindre rougeur au sacrum. Le 12 mai, les mouvements des membres commencant à se rétablir, et le malade nouvant se lever dans un fauteuil, on lui enleva le matelas et on le fit coucher sur un lit ordinaire. Le 13 mai, c'est-à-dire vingt-quatre heures après la suppression de l'appareil, des donleurs se firent sentir au siége, la peau était déjà très-rouge; on rendit l'instrument au blessé, douleur et rougeur avaient entièrement disparu le 15 mai. Depuis, le malade a été couché sur le lit d'eau jusqu'au 15 juillet, époque à laquelle il marchait appuyé sur le bras d'une autre personne, et descendait au jardin. Il est sorti le 4 août, sinon complétement guéri de sa paralysie, du moins dans un état très-satisfaisant. Ce fait est, sans contredit, celui qui nous a le plus frappé, ainsi que les médecius qui ont vu le malade. S'il existe, en ellet, quelques rares guérisons de fractures ou de luxations de la colonne vertébrale dans sa portion cervicale, je ne sache pas qu'il y ait eu de ces guérisons sans que les malades aient été atteints d'escarres. M. le docteur Demarquay a constamment vu cette fàcheuse complication, et les auteurs sont unanimes sur ce point. Ainsi, MM. Bérard et Denonvilliers s'expriment en ces termes: « Nous avons observé plusieurs cas de fractures ou de luxations des vertèbres cervicales avec compression ou contusion de la moelle épinière, et chaque fois les malades frappés de paraplégie qui ont échappé aux premiers accidents, ont été emportés du quinzième au trentième jour, par suite de la gangrène qui s'est développée dans tous les points saillants du corps (1). »

de bornerai mes citations à ces quelques cas de guérison ; il me serait ecpendant facile d'en deumére beaucoup d'autres. Ainsi je me souviens d'un homme atteint de pluthisie pulmonaire, ayant des escarres aux deux trochanters et au sacrum, qui fut placé sur le matelas d'eau; quatre jours après il mourut, ses escarres étaient presque complétement guéries. — Mais je pense que les quelques faits que j'ai chumérés suffiront à tout lecteur consciencieux pour démontrer l'heureuse influence du matelas d'eau contre la gangrène par compression.

<sup>(1)</sup> Compendium de chirurgis pratique, t. I, p. 242.

Quelques mots maintenant sur le lit d'Arnott. - Employé depuis une dizaine d'années dans les hôpitaux d'Angleterre, il se compose d'une caisse à eau, recouverte d'une large toile imperméable sur laquelle le corps flotte et se trouve par conséquent à l'abri de toute pression inégale sur les parties postérieures du tronc. - La première et principale condition du matelas nouveau, prévenir la compression, s'y trouve donc remplie, mais il présente un grand inconvénient, c'est que le malade y enfonce assez pour que les parois latérales de la poitrine soient comprimées par le liquide, ce qui nuit considérablement à la dilatation dans l'inspiration. De plus, le lit d'Arnott est fort lourd, il exige une grande quantité d'ean chaude et par suite de combustible; il se déplace difficilement; en un mot, c'est une véritable machine, coûtant un prix très élevé et présentant plusieurs inconvénients que nous ne retrouvons point dans le matelas hydrostatique de M. le docteur Demarquay.

## RÉPERTOIRE MÉDICAL.

Etranglement Interne. Etablissement d'un anus artificiel. De hardis chirurgiens n'ont pas craint d'ouvrir le ventre pour se mettre à la recherche de l'étranglement interne, mais cette idée a été abandonnée à cause des difficultés et des insuccès de son exécution. L'opérateur est à la recherche de l'inconnu, et s'il est diffieile de rencontrer le lieu où siège l'étranglement, il ne l'est pas moins de déterminer sa nature. Il est une autre idée plus praticable et que M. Nélaton, croyons nous, a exécutée le premier, c'est celle qui consiste à faire un anns artificiel. Cette operation est beaucoup moins difficile qu'on ne le croirait as premier abord, car à peine s'y est-on engagé qu'on rencoutre devant soi des points de repère qui en assurent la régularité. L'intestin se trouve dans des conditions bien différentes, selon qu'on l'examine au-dessus on an-dessous de l'étranglement. Au-dessus it est fortement distradu par des gaz et les matières intestinales, mais toute la partie du tractus qui se trouve au-dessous de ce point, vide et revenue sur elle-même, ne constitue

plus qu'une sorte de cordon qui se cache dans l'excavation pelvienne. Quand on ouvre l'addomen, c'est la partie pleine qui se présente et qui fait effurt pour sortir par la plaie; aucune confusion n'est donc possible entre les portions sus et sous-jacentes à l'étrangiement. L'examen des faits a répondu d'avance.

répondu d'avance. ne rique-l'en pas d'autri l'au d'autri l'autri l'a

On peut olécter encore que celte opération, n'enlevant pas l'étranglement, n'est que palliairo, Cela "est pas lonjuns exact, car si l'étrangiement est de nature à étre levé sponinciment, l'anns artificiel germet au 
molade de vivre assex: longtemps pour 
ct il met la mature dans de meilleures 
conditions pour l'ablenir. A supposer 
d'affleures que l'étranglement ne fit 
pas tieve par l'opération, cello-ct, tout 
mulé pénible, wen aurait pas moiss 
sauté ses fours.

M. Nélaton a fait six fois cette onération : La première fois avec succès choz un jeune homme, an ouzieme jour de l'étranglement ; le deuxième et lo troisième malade moururent : le quatrième guérit, e'était encore un jeune homme; le cinquième monrut: le sixième était la femme d'un mêdecin de Paris: comme le jeune homme dont j'ai parlé en premier lieu, elle était détà au dernier degré d'énnisement lorsque l'opération fut faite; elle guérit. Dans ees trois eas de guérison, l'étranglement se leva spontanément au boot d'une dizaine de jours, et l'anus artificiel se referma-

Le procédé opératoire consiste dans une incision faite parallélement à l'arcade eruralo droite, à un centimètre au-dessus d'elle; elle commence à deux centimètres de l'épine iliaque antero-supérieure et s'étend jusqu'à un centimetre du milieu de l'arcade erurale; on est sûr d'éviter ainsi l'artore épigastrique. Les diverses couches qui constituent les parois abdominales sont successivement divisées. et aussitot que l'intestin fait bernie, on le saisit et on le fixe solidement aux lèvres de la plaie par dix à douze points de suture melallique. Tous ees soins préliminaires étant accomplis, les arteres ouvertes ayant été liées, on inciso l'intestin.

Cette opération a été pratiquée récomment à l'hépital des cliuques sur un homme atteint d'étranglement interne et apporté à l'hépital présque in extremss. Au moment où l'intestin du ouvert, il en jailittu au jet de liquide que l'on pout évaluer à deux litres environ, et aussitio après le malède se fui mulbeurvesement qu'illusoire, enfui mulbeurvesement qu'illusoire, dele lendemain matin le mabale était

mott.

On n'a trouvé chez est homme aucune trace de péritonite on d'épauchement abdominat; déjà l'intestin
commençait à s'agglutiner avec les
narois abdominates, il n'existait en ce

pointaueune fissure. L'opération ne saurait douc être considérée comme la eause de la mort du malade; elle fut pratiquée comme une tentative suprême surun mourant dont elle était la seale et térnière ressoree. Mats les désordres provoqués par l'étranglement étaient d-jà trop considérables pour qu'elle pât en conjurer les fáctouses conséquences.

Impuissanueo (Cas d') guérie par l'électricide. Sous le nom d'aspermatisme. M. tlieguel, de Liège, décrit une des formes les plus rares de l'impuissance, forme qui est caractérisée par le défant d'éjneulation séminule dans le coil, bien qu'il y ait

érection n.rmale. M. Hicgnet a en occasion d'observer cette affection chez un jeune homme de vingl-trois ans, très-bien portant d'aitleurs, qui, quoiqu'ayant eu dans des rèves laseifs la preuve que chez lui la sécrétion et l'exerction spermatique n'étaient pas impossibles, n'avait jamais pu dans le coit arriver à la conclusion naturelle, malgrè des rapports prolongés et des excitations violentes, S'etant assuré que l'aspermatisme, dans ce eas, était primitif, et non symptomatique d'uns lésion espable de s'opposer à l'éjaculation, notre confrère belgo pensant, d'après la théorio de M. Roubaud, que la cause de l'affection pouvait résider dans un état spasmodique de l'urêtre et des canaux spermatiques, institua d'abord un traitement en rapport avec cette supposition : Cathétérisme répété avec des bougies de plus on plus volumineusos, dans le but de diminuer la sensibilité du canal au moyen de l'assuétude, pilules composés d'assa fætida, castoréum, extraits de eiguë et de belladone, lavements avec cette dernière préparation, bains tiedes, Ces moyens, contiunes du 14 février au 8 mars, échouerent complétement: l'éjaculation laisait toujours défaut, t'et insuccès donnait lien de penser que la pathogénie admise était sans donte erronée.

Le malade avail de atalentí dans son estance et jusços la poletré d'alcoutineure d'urine; il avait toojors été sujet à sue rossipation, en quelquesorte permanente, nécresitant l'emple la abitatel de pittles purpatires. Ce conditions induisirent N. Hispert à penacer que, chec es jeune heame, l'aspermalateu povarit leur la la même de la consultation de la consultation de citat aténique des canaux exerciteurs renterreis dans le lassin. En consicient de la consultation de la consultation de que ce la médication fut changée.

L'électrieité parut être le moyen le plus promptement efficace de ramener à son type normal la contractilité des organes pelviens chargés de la défécation et de l'exerction seminale. Commencées le 8 mars, les séances d'électrisation furent répétées tons les jours. La sensibilité électrique du gland et de l'uretre était normale. A l'aide de l'extra-courant de l'appareil éleetro-médical de Rhumkorff et d'exeitateurs humides, M. Hicguet faradisait successivement les museles abdominaux, les parties ascendante, transverse et descendante du côlon ; puis il terminait la scance en faisant passer le courant à travers les principaux organes du bassin, reetum, régions membraneuse et prostatique de l'uretre, vésieules séminales, etc.; un excitateur était placé sur les différents points de l'hypogastre, tandis que l'autre pareourait la région du périnée. En même temps, la vements d'eau froide trois fois par jour, affusions froides locales, bains de siège froids. Sous l'influence de ce traitement, d'abord la constipation fut vaincue, et enfin, le 15 mars, c'est-à-dire an bont de huit jours, le coît fut, pour la première fois suivi de l'orgasme éiaculateur.

Nos avons tenu à rapporter es his avec quelque déstil, parce qui l'agit d'une affection rare, et que le ca donnait l'occasion de rappeler les deux modes de traitement qui peuvent en faire jastice; avant d'instituer le traitement, c'est donc à se rendre compte de la ciuses prechaine du mai que d'altendre le pratiene. Si lest soujait en la compte de la ciuse protaine du mai que de la ciuse protaine de mai que non monte presson que c'est aurtous traite. Si lest soujait en la compte de la contraite de la cont

Iodure d'ammonlum (Emploi hérapeulyment dans l'Emploi hérapeulyment dans le trailement di gottre. L'hydriodate le trailement di gottre. L'hydriodate d'ammonlaque jusqu'a e pour est resté presque inusité en France, malgrè le Anglais et in préférence qu'is lui accordent dans certaines maladies sur l'iodure de potassium. Il y aurait cependant de potassium. Il y aurait cependant de l'indérèt à expérimentre ce sel et à serendre compte de la valeur des éloges que lui décernent nes voisiné.

que lui décernent nos voisins.

Nous avons signalé, dans le temps
(1. L111, p. 44), les bons effets obtenus
par le decteur fichardsou, notamment
par l'emploi topique de l'agent en
question, dans les engorgements glandulaires, et dans une affection qu'on

ne parvient qu'avec peine à guèrir untrement que par l'instrument tranchant, l'hypertrophie ancienne des amygdales. A ces indications nons ajouterous aujourd'hui un aperçu de la pratique de M. Thomas Bryant, l'an des chirurgiens de Guy's hospital, l'equel a souvent recours à l'iodure d'ammonium et se loue beaucoup des résultats qu'il en retire.

D'après le document que nous avons sous les yeux, ce serait plus particulièrement dans l'hypertrophie du corns thyroïde que l'iodure d'ammonium manifesterait son action avantageuse : aussi dans cette affection, M. Bryant le préfere-t-il maintenant à toute autre préparation d'iode. Dans beaucoup de cas, il l'a administre avec une amélioration immédiate, alors que l'iodure de potassium employé antérieurement n'avait produit que peu ou point d'effet : appliqué topiquement, son action favorable se montre également satisfaisante et d'une façon très-décisive. Notre confrere prescrit le médicament, à la dose de 20 à 30 centigrammes, deux ou trois fois par jour, dans une infusion amère, celle de gentiane par exemple, et il l'a toujours vu parfaitement tolere par l'estomac. Pour les applications topiques, il l'emploie sous forme soit de pommade, soit de liniment, dans la proportion de 4 grammes pour 50 d'axonge ou de glycérine, ce dernier excipient dissolvant parfaitement le sel. Dans certains cas, si le sujet est faible, cachectique, il y a avantage à employer concurremment les ferrugineux ; pour cela, M. Bryant donne la préférence au sirop d'iodure de fer, et la dose la plus convenable lui paralt être de 2 grammes (demi-drachme) dans de l'infusion de quassia

A l'intérieur ou topiquement, l'indure d'ammonium procure topiqueme dure d'ammonium procure topique de buns effets; mais dans le goltre, la combinaison de ces deux modes d'administration est particulièrement avanment des ganglions, l'impuri simplment local est préférable, en réservant l'buile de foie de morse et autres toniques pour la médication interne. (Med. Times and. Gaz., fevire 1862).

Opium et mydriatiques; leur antagonisme. Voici de nouveaux faits à l'appui des ressources que présentent, pour neutraliser réciproquement leurs effets toxiques, l'opium d'une part, et d'autre part les médicaments qui, par une action opposée à celle de

te dernier , produisent la dilatation de la pupille, belladone, stramonium, etc. Nous les empruntous à un contrère d'Amérique, le docteur Lee. Le premier cas est celui d'un enfaut âgé de six ans, à qui l'on avait administré par mégarde, au lieu de sirop de rhubarbe, une dragme de sue de belladone (environ 4 grammes), préparation non officinale, tres-coneentrée et seulement employée en collyre. Les symptômes caractéristiques de l'empoisonnement par les solanées vireuses so montrerent presque immédiatement : face congestionnée et d'un rouge foncé, veux fixes et brillants, pupilles excessivement dilatées, langue seehe, pouls lent et bondissant, coma. Immédiatement, sans aucune tentative pour évacuer la substance toxique, administration de 20 gouttes de laudanum par la boucke et en même temps de la nième quantité par le rectum; répétition de la même dose de 20 gouttes toutes les demi-heures, jusqu'à ce que le petit malade en eût pris ainsi 120 gouttes en tout. A la troisieme dose, les pupilles commençaient à se contracter avec énergie, la coloration pourpre de la face à disparaître : au bout de trois heures l'enfant était tout à fait bien et courait dans la chambre.

L'autre exemple n'est pas moins intéressant en lui-même; mais il emprunte encore un sureroit d'intérêt à son rapprochement du précédent, par ce fait qu'il en offre la contre-nartie, étant un cas d'empoisonnement par l'opium combattu et guéri à l'aide de la belladone. Il s'agit d'un enfant agé de deux ans, à qui sa mère avait fait avaler du laudanum, sans qu'on ait pu se rendre compte de la quantité administrée, mais qui probablement était considérable, car il v eut malheureusement lieu de soupconner des intentions eriminelles. En tout cas, les symptômes furent très-graves, au point de faire porter un pronostic l'uneste. La peau était pâle, froide, visqueuse; le pouls faible, à 40 par minute: la respiration rare et laborieuse; les nupilles extrêmement contractées; en même temps eoma profond. Le mêdeciu se proposait de recourir à l'application de l'électricité; mais en attendant l'appareil qu'il avait envoyé chercher, avant de la teinture de belladone sous la main, il en donna immédiatement une dose de 15 gouttes, qu'il répéta quatre fois, de vingt minutes en vingt minutes. Le premier effet percentible se manifesta anrès la seconde

dose; il consista en une élévation de la température de la peau, peu prononcée d'abord, mais graduelle et bientôt appréciable à la main. Sans entrer dans aueun détail, il suffira de dire qu'après la troisieme dose, à une interpellation qui lui fut adressée, l'enfant ouvrit les yeux et donna des signes d'intelligence. Une heuro environ après la quatrième prise, non-sculement tout symptôme inquiétant avait disparu, mais même l'état était tout à fait bon. - Le lecteur aura remarqué les doses considérables de la substance toxique administrée dans l'un et l'autre eas, opium dans le premier, belladone dans le deuxième, non seulement sans inconvénient, mais avec avantage, pour arriver à neutraliser l'effet du poison ingéré. ! Phil. med. and surg. Reporter et Dublin med. Press, juin 1862,

Oxalate de cérium ; ses bons effets dans certains cas particuliers d'épilepsie. L'épilepsie ne paraît pas être une maladie toujours identique, on du moins on a englobé sous ee nom des affections convulsives qui, avec un aspect et des caractères symptomatologiques communs, n'ont pas toutes la même origine, procedent d'influences étiologiques différentes : aussi les auteurs se sont-ils appliqués à en distinguer plusieurs espèces, auxquelles correspondent autant d'indieations thérapeutiques. C'est ainsi qu'Esquirol partageait les épilepsies en trois classes, selon qu'elles sont idiopathiques, sympathiques ou symptomatiques. C'est dans certains eas, appartenant à la seconde de ces divisions, qu'un médecin anglais a expérimenté l'oxalate de cérium, et il annonce l'avoir fait avec succes.

Ainsi que nous l'avons dit (t. LX, p. 40), ce sel, après quelques essais thérapeutiques tentés par Gmelin, était resté complétement oublié, lorsque l'étude en fut reprise, il y a pen d'années, par M. Simpson et M. Lee. Ce dernier médeein l'a trouvé vraiment utile nour arrêter les vomissements de la grossesse, ceux qui accompagnent fréquemment la phthisie, l'hystérie, le pyrosis et certaines formes de dyspepsie, surlout la forme atonique. C'est en vertu de ee mode d'action spéciale sur l'estomac, que le docteur Ramskill a été conduit à rechercher si l'oxalate de cérium pourrait rendre des services dans eertains cas particuliers d'épilepsie.

Il dit l'avoir trouvé utile dans cette

affeetion, quand it y a, commeaura ou symptome prémonitoire de l'attaque, des troubles de l'estomac ou du duadénum, se révélunt par un étal de malaise à l'épigastre, accumpagné d'une sensation d'anéantissement, de défaillance, de mouvement désordonné, mais saus palpitations. Dans trois cas de ce genre, l'épilepsie a été guérie tou du moins les attaques n'avalent pas repuru) à la suite de l'emploi de l agent dont il est ici question, tandis qu'aucun effet n'a été obtenu dans d'autres formes du mal où les symptômes prémonitoires se rapportaient à la tète, tels que lo vertige, etc., nu au cœur, comme les palpitations, la sensation de l'arrêt des battements de eet organe, enfin dans aucune autre variété, à l'exception do celle qui vient d'être mentionnée Quel que soit l'avenir réservé à l'uxalate de cérium comme moyen de combattre l'épilepsie, toujuurs est-il que ces faits rappellent et mettent en lumière une indication importante dans le traitement de cette affection, celle qui consiste à s'oppuser an déveluppement do l'attaque, en remédiant aux troubles qui constituent l'aura. (Med. Times and Gaz., janv. 1862.)

### Sulfate de quinine (Accidents graves produits par une faible dose

grause produits pur une faible doss de). Tout le moule sait qu'en vertu de certaines idiosynerasies, des médiaments ordinaire ment inoffensifs produisent de véritables empoisonnements. C'est a une susceptibilité individuelle de ce genre qu'il couvient, double de ce genre qu'il couvient, dout M. le docteur bélineau die Buellesur-Touvrej a été témoin dans le fait que voiet:

Une demoiselle agée de frentedeux ans, d'un tempéramment excessivement nerveux, d'une organisation fort délicale, voulant se déharrasser d'une fièvre erratique qui l'incommodait depuis quelques jours, prend, sans prescription medicale, 50 centigrammes de sulfale de quinine en une seule fois. Il était à ce mament cinq heures et demie du matin. A sept heures, elle est réveillée par uno colique violente, des envies pressantes d'aller à la selle, avec anxiété horripilations, refroidissement général, sueurs glacees. Elle se trouve mal et en la recouche. L'hyposthénie augmente de minute en minute. La face est pále, les yenx sont cernés, convutsés; les pupilles dilatées, les denls serrées, les mombres engourdis, inertes, les réponses aux questions que distinct per de la malade, notre conférer cansales une legier distintant per conférer cansales une legier distintant per compte. La malade réponde la recoluir la malade réponde la récoluir land aux quest oos qu'un lui alresse, mais effe les entend : la revijiration proportif des affects de la conférence d

Une heure plus tard l'amétiorution est sensible, le pouls est à St, et, à partir de ce moment, le sasarrus auri-culaire, les bruits de dicules, les bourdounements d'orcilles commencent à se produire, puis les règles apparaissent plus tôt qu'on ne les attendies. Le les lemants, tont et orage était de la comment de la pesanteur à la tête.

Comme partientarités remarquables, M. Gelineau note dans ce cas d'intosication quinfique les coliques précédant les troubles de l'unic. La manifeslation tardive de ces troubles, la dilalation des pupilles, enfiu l'apparition subite et anticipée des régles. (Journal de mét, et de chirurg, pratiq., juillet 1802;

 Tannin. Son emploi dans la résorption purulente merpirale. Il v s deux ans, M. le docteur Woillez donnaît des soins à une jeune damo pour une résorption purulente survenue au sixieme jour de ses couches, après un deuxième aecouchement, d'ailleurs lrès-heureux. L'Infection purulente était caractérisée nar des frissons répélés, un état général des plus graves et l'apparition d'abcès multiples aux membres. On était à une énoune où les chirurgiens redoutaient l'invasion des érysipèles et s'abstennient autant que possible de l'emploi de l'instrument transhant Aussi MM Gosselin et Depaul, qui virent cette mulade en consultation, furent-ils d'avis on il fallant s'absteuir d'opèrer. Le sulfate de quinine fut administré dans les promiers jours, mais on fut force d'y renoncer parce qu'il semblait aggraver manifestement les symptomes gé-néraux. M. Woillez lui substitua le taunin, uni fut pris à la dose de 60 eeningrammes par jour. Les collections purulentes se résorbèrent spontanément, et la malade guèrit après deux

mois de maladio. Le tannin avait été continue à la même dose jusqu'a la guérison.

Ne pouvant, d'après ce seul fait, se considerer comme suffissament autoris à altribuer la guérison au tunniu, M. Weiller s'éclait proms dés lors de recoorir de nouveau à cette médication à la première occasion. Cette occasion s'est offertu depuis dans son service s'est offertu depuis dans son service sultat à étà annesi heurenx. Voirt la relation de ce fait, qui présente, ainsi qu'on en jugera, un intérêt partique.

Une fenime de vingt neuf aus, Marie L.", entre à l'hôpital Saint-Autoine le 8 janvior dernier, an moment d'acconcher. L'accouchement se termine le soir même de l'admission, après un travail de finit henres. Tont se passe de la maniere la plos satisfaisante pendant les einq premiers lours : mais le sixième joor, il survient subitement un premier frisson tres-intense, avec claquement de dents et qui ne dure pas moins de trois quarts d'heore. Les deox foors suivants, des frissons irréguliers analogues se répétent, en môme temps que se développe un état général grave. La face est altérée et d'une pâleur jaunatre : la prostration considérable : la respiration anxieuse, le sommeil agité, le pouls petit et fréquent, la langue seche, la soif vive, li v a trois ou quatre selles diarrhéignes, fétides, par vingt-quatre heures: le ventre est légèrement ballonné, un peu sensible à la pression au niveau de l'utérus.

Trois jours après l'invasion de ceso après phénomènes, on voi apparaître trois siplaques rouges à la peau; l'une à laries plaques rouges à la peau; l'une à laries à la partie interne et inférieure de la jambe ganche et an nivea du mollet droit. Ces plaques sopt doutoureuses, se gonflent et deviennent rapidement fluteinantes. Les abérs, ouverts avez le bistouré, fournissent un pus hien ilé.

Dès l'apparition du fri-son initial, du sulfate de quinine avait été administréà la dose fractionnée de l'gramme par vingt quatre heures. Mais n'es que se moniverent les ahées, qui ne laissaient pas de doute sur l'existence d'une résorption purulente, M. Woillez administra le tannin de la manière suivante :

Tapues. . . . . 60 centigrammes. Mucitago. . Q. S. pour quatre pilnies de 0::;15 chaque, à prendre dans la journée, deux par deux, immediatement avant chaque renas.

Vers la fin du mois, l'étai général

s'améliora sensiblement. Le pouls était curore fréquest, mais les troubles digestifs availent dispant ainsi que l'ambiée, et l'appéit revenut, Cette amélioration s'est sontenue nonoistant de developpement d'un nouvel atheès au niveau du secrum, qui apparet au consoruement de levière, et un legré la manifestation d'on engorgement inlammatioire de chié gacche de la poi-

trine. Les pilutes de tannin, associées à du vin de quinquina et à un régime réconfortant, furent continuees sans interruption pendant plus de trois mois, à cause de l'apparition de trois nooveanx alices survenus successivement vers la tin de février, l'un au niveau de l'articulation tibro tarsienne gauche, un second en artière du grand trochanter droit, et le troisième au niveau du tendon d'Achiile du côté gauche. Ces abcès, traités localement par des cataplasmes et onverts avec l'instroment tranchant, comme les précédents, se cicatrisent aussi trèsrapidement. A dater de ce moment. rien ne viut entraver l'amélioration eroissante, qui permit à la malade de sortir de l'hôpital le 5 mai, en parfait état de sauté depuis six semaines.

Sans nous croire autorisés à notre tour à concluer de ces faits en fatour à concluer de ces faits en faveur de l'efficaciés générale du transi nous pensons du moins qu'on doit y voir un moit suffissul pour encourager à tenter de nouveau l'emptoi de ces noyen et à porquivre les expériences commencées par M. Wolltez, (Gaz. des holds), nigital 1862.)

E. B.", petite file âpe de six any, pile, carbercique, me fut conduite par sa mère, dit le docteur I). Gilson, le 18 avril dernier. Ilust jours anjuravant, on avait remarque qu'elle était firs mansacle, très-iritable, et en même temps qu'elle avait de la pelue à se terir d'hont et ne pouvait marcher d'uno manière soide Assise sur one chaise, elle serait tombee, si on ne l'étà souteane. Quand elle voulait partère, ce qu'elle ne faisait que irèspartère, ce qu'elle ne faisait que irès-

imparfaitement, elle se mordait fréquemment la langue, et pour avaler, elle était obligée de la tenir avec le doigt. Je preserivis: ealomel. 30 centigrammes, et poudre de rhubarbe, 2 grammes, en six prises, à prendre une matin et soir; en même temps un mélange de sesquichlorure de fer, 20 gouttes dans 90 grammes d'eau distillée, trois euillerées à bouche par jour. Le lendemain, elle avait rendu une quantité eonsidérable de vers trichocenhales (trichocenhalus dispar). Le 21, la paralysie des extrémités était complète; l'enfant ne pouvait absolument se tenir debout, il fallut la faire manger avec une cuiller, et elle avait tout à fait perdu la parole. Le même traitement fut continué, et le 3 mai elle expulsa encore des vers en grand nombre. Le 6, un neu d'amélioration dans la paralysie; l'enfant pouvait rester debout, moyennant qu'on la tint par la main; mais elle continuait à ne pouvoir parler et toutes les fois qu'elle essayait de le faire, elle se mordait la langue. Continuation des poudres et de la solution ferrugineuse. Le 8, nouvelle évacuation de vers en plus grande quantité encore : à partir de ce moment, l'état de la petite malade s'améliora assez rapidement : d'abord, elle put articuler le mot mother (mère), la paralysie des extrémités alla diminuant, la parole devint de plus en plus libre, et l'enfant put manger seule. Le 12, elle rendit de nouveau des vers en grand nombre. Le 20, elle était tout à fait guérie, et avait un aspect de santé meilleur qu'elle ne l'avait eu depuis longtemps. (Lancel, août 1862.)

## VARIÈTÉS.

De la restauration mécanique des machoires supérieure el inférieure (1).

L'historique de la prothèse de la màdoloir inférieure n'est guère plus richte de deuments érits (5) que cel de matillaire supérire, n'entous x'uons à l'appareit, les mentous d'argent. Cès plices, sinsi que leur nom l'indique, cont constiluées par une plaque de ce métal, à laquelle on a donné la forme du bas du visage. Les dimensions de ce metina rufinéel (?) varient avec l'étendace de la perte de substance; un général, le bord supérieur arroud la vient en mottre en rapport avec la levre supérieure, tantiès que son bord inférieur se prolonge jusqu'au cou, Quant aux bords laféraux, lis servent de point d'attache la mourroise en cirq di vost fixer l'appareit au sommet de la lête. Levra la langue, par sulte d'adhérences anomales, est estrable en bas, une seconde plaque d'argent, lapacé à l'attacrieur de l'appareit que formarie un principal de la langue, par solt d'adhérences anomales, est estrable en bas, une seconde plaque d'argent, lapacé à l'attaire une l'appareit au sommet de la lête. Levra d'appareit act organe et faciliter la parole ainsi que les mouvements de déglution de la silve; on désigne ces plèces sous le nond de dobles mentons d'argette.

Nous avons été étonné de ne trouver, ni dans le musée des Invalides, ni dans celui du Val-de-Gréee, aucun des divers modèles qui out servi aux nombreux mutilés ayant subi l'ablation du maxillaire inférieur pendant les guerres du premier empire, Ou a conservé un certain nombre de têtes de ces militaires, mais

<sup>(1)</sup> Suite, voir la livraison précédente, p. 184.

<sup>[6]</sup> Il caiste espendant une brochure, publice à la fin de siècle deraier, par Schoolit, que nons aurines désiré conseiler; elle a pour titre. Noutriell con cineux lingüichlichen, der durch cineux Chiasa stène Kwatere instante verlor; els, cé-ctà-dire; il listoire d'un malbeuroux qui a percle la micholire inférieure par un ousy de fau, avec une figure représentant son état actuel et la machine dont ils sort pour remplacer la michorie qui lei manage; in-49, Berlin, 1799.

un coup ue teu, avec une agure representant son exa setuet et ta macinic dont il se sert pour rempiacer la machoire qui lai manque; in-4°, Berlin, 1799. Nous serons très-reconnaissant au confère allemand qui uous adresserait une analyse de ce fait, ainsi que les dessins dounces par Sichold.

<sup>(9)</sup> Lc dessin que nous publions (fig. 2) représente le modèle fourni par les hôpitaux eivils; il est construit exclusivement avec le cuir et coûte beaucoup moins que les appareils en arcent.

pas un appareil. Nouvelle preuve de l'indifférence que l'on a pour tout ce qui tient à la proflèse.

Ici, comme dans la restauration du masiliare supérieur, l'art se borne à l'emplei d'une plaque de miela représentant la forme normale des parties et se plaçant à l'extérieur. Ces appareils laissent beaucoup à désirer, puisqu'ils n'empéhent pas même l'écoulement de la salive, et l'on verra plus loin le moyen ingénieux auquel M. Preferre a eu recours pour attendre ce hu

Toutefois, Jorsque tout le bas du visage ainsi que le plancher buesal a été détruit en même temps que le maxillaire, on comprend qu'en face d'une perte de substance d'une semblable étendue, on ne saurait avoir recours à un autre artifice que l'emploi du menton d'arsent.



Voici un exemple de l'usage des appareils que nos fabricants d'instruments construisent nour parer à ces mutilations.

Oss. Ablation de toute la portion horizontale du mazillaire inferieur par un boulet. — Uzage a'un double mentou d'argent product vingt annéer. — Autopsie. — Vernez (Charles-François) eut, à la basille d'étan, le cepte de la médire inferieure en la branche gauche de l'or, jasqu'av coissinge du compete et de l'apophyse coronotale, emportés par un houlet de patit califire; les parties modies environantes, déchirées ne lambeaux, pendates au devant du con, la langue varil été fortement froissée du oblé gauche et à la pointe; une portion de et organe fat détruite; le chirrigén de l'ambalmance rapprocha toute a établis; l'ante d'atritule; le chirrigén de l'ambalmance rapprocha touten s'établis; l'abseivers equillées, resdes aux extrémités de la métodore, se détachèrent et furent entraînées par la suppuration. La guérison était complètes au tout de trois mois.

Voici ce que, vers 1818, Ribes disait des sultes de cette énorme hiessure; cet unraide avait alors quaratte-quate ans. En examinant le malade, no voil que les parties molles et les lambeaux détaebés des livres, du menton et des joues son trémies à la partie supérieure de con, au-dessur et sur les olétés du la yrax, à la base de la hague, en formant plusieurs plis et diverses electrices dans les points de leur rémain. L'ouverture de la bouche se trouve sous la voile paleita, le langue est enchés dans les parties molles, et rétractée dans l'arrière-bouche; la face inférieure est unie aux parties suus-jeacettes d'une manifere asset in-time, ce qui lui de beancoup de sa mobilité. Si le malade vout allonger est organe, la pointe as recourbe aussité du noblé gande.

« Ce malade porte un double menton d'argent ; lorsqu'il est muni de son appa-

reil, il parle assez distinetement. Il est fort incommodé par la quantité considérable de salive qu'il ne cesse de perdre. » (Dictiunnaire des sciences médicales, t. XXIX, p. 425.)

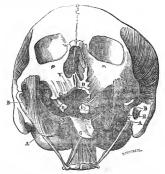

Fig. 3.

Vernez, malgré son énorme mutilation, a véen jusqué à l'âge de sokantale-trois ans et a succomb de une apopieux fourleyante. Parai les détails que nous a labels Larrey, nous devons noter les suivants : « À mesure que est homme avançait en âge, comme l'éclanerure du mentou, par l'aquelle s'échappait la suitre, ertrécissait incensitément, l'éconément de ce luighté diminualt dans les mêmes proportions, à un tel point, que dans les derniers temps de sa vie Vernez, al lieu de renouveler l'éponge on les linges qui recevaient este séretiun, trois, quaire, chuq et six fois par jour, mouill-jit à peine une compresse-dant les vingel-quaire leures, »

La figure é jointe, que nous a bissée Larrey, démontre, ainsi qu'il le fait des server, que « non-seuement la satter avait luné et approché par deprié les frigments du maxillaire inférieur AA, muis elle avait abaissé perpendienlaires ment les de maxillaires supérieurs, ceut des pommettes et les parcis des orbites, en sorte que le obte de ese cavités est incliné de haut en las, au lite d'être borizout. Les deux portions salérales de l'os frontals soul également aloissées dans la même directien, et comme ayant fait effort pour s'éventer Pane de l'autre à la sutre agillate. La voite pataite ves la fortement déprimér vers les fouses nossiles et le rebord airebaire D, tellement rapproché, que in derafière prosse mobiles d'un été l. et celle de l'atter O, ne sout s'apracte. par un espaco d'environ 1/2 centimètre. Enfin, les deuts incisives, les canines et les petites molaires ont été expulsées successivement de leurs alvéoles par l'effet du resserrement du tissu sonnéeux des os maxillaires (1).

« Tels sont, ajoute Larrey, les efforts inconcevables que la nature avait faits dans la tête de Vernez, pour réparer le désordre des parties lésées, et rélabilr autant que possible les fonctions dans les organes qu'on avait d'abord considérés comme entièrement détruits, » (Chinique chirurgicale, t. V, p. 310)

M. Hipp. Larrey a suivi l'exemple de son illustre père, et nous a donné l'histoire chirurgicale du premier siège auquel il a assisté: celui de la citadelle d'Anvers. Parmi les nombreuses observations intéressantes que coutient ce volume, il en est une que nous devons olier ici, car nous y voyons signaler une tentative de construction d'une michiotre artificielle.

One, Destruction de tout le corpa de la sudcheire inférieure et fructure de Terruct-tous secristant l'emputation insuédieu. — Goriston. — Essa d'une matchaire attificielle place à l'intérieur du manton af argent. — Louis, commie na 22 régional d'artillerie, agi de vingle deux ans, est blessé, le condition aveir entre chief de la cita-cille d'Aurers; un c'est de bombe, après tall aveir entre le corps de la méchère inférieure, vient la frecasser l'autre la varier entre la corps de la méchère inférieure, vient la frecasser l'autre la frecasser l'autre l'a

t La vatie solution de continuité s'étend, à gauebe, de l'apophye xygomaque à l'écharquer andrev-pastrieure de cartillage hyroide, nux dépens de presque toutes les parties molles de la jose et d'une grande portion de la livre supérieure, de ce ocit; et d'avuite, de ce même estrilage an uivren des dermières au toluie o l'orcille. Son entre est occupé par la volte et le voile du palais, l'univerture cosphagienne de la bouche, quedques débris des glandes sons-manillaires et des mucles la vygolosses et génisolosses, par la langue quadrepléo de non volume normal, sur le premier plan. Cet organe infériorrement disseique jusqu'in la son, par le che vulnérant, à début de ses points d'apopui naturels, nomb par son propre poids an devant du laryax; l'eusemble de la leison offre de la resemblace aves le mulle béant de certisas animaxa. Le no même projectife, parès octte dévastation, renconluent l'avant-bras droit, l'avait profondément contes et brité comministrement à on tiers noyen.

Le blessé transporté à l'ambulance, on extrait les esquilles et on pratique ensuite plasforra points de sistere aux légements des régions sous-maxillaires et de cou ; etito on lui ampute l'avant-bras; ampaire as graves blessures, le malade guéril. Le 10 février on preud le monle en phitre de la face si bizarrement défionnée lasse céntralées our une cette combine un soit nas deulourenso.

On avail allmenté jusque-là ce blessé à l'aide d'un biberon; la guérison des blessures de la bouche étant complète, ce biberon est remplacé par un vase

La tête de Vernez fait également partie de la riche collection du Val-de-Grâce.

semi-pyriforme, dont le prolongement, en hec de canne, est destiné à verser des alliments dans l'uverture positrieure de la bouche. Grâce à ce moyen l'alimentation peut être plus substantielle; aussi, à partir de ce moment, la nutrition s'opérant avec plus de régularité, est homme prend un embonpoint renarnuble. (Histoire éthirurioised les siénes de la cidadité d'Apurer, a chi-

L'intérêt qu'excitait ce blessé engagea un dentiste d'Auvers, M. Versghuylen, à tenter de lui fabriquer un appareil plus utille que le simple menton d'argent, employé pour cacher ces pertes de substauec. Malheureussement, en face des problèmes insolubles le zide ne suffit pas, et les efforts de M. Versghuylen n'ont ou être ouronnés de succès.

Ce dentiste eut Vidée de placer à l'intérieur du menton d'argent un matifiare inférieur on métal. Cêten piece mobile repose sur un ressort, et l'oraqu'on léche la détente, les deuts artificielles viennent heurier l'arcade dentaire supérieure. On ramène alors la méchoire à sa place première et l'on recomme la même manœuvre. A priori cet artifice peut paraître ingénieux; mais dée qu'on réfléchti à la manère dout l'acte de la mastication s'accompilit, on demeure convaincu que cet appareil n's pu rendre aucun service à ce muiti-Este que plus bailmentaire, pour être broyfs, ne dui pas être rammé et mainteun sous les arcades dentaires par le jeu des joues 7 Or celler-d n'existaient plus chet Louis. Le plancher buocal fissist également édeut, de sorte que, des qu'on introduisial des ailments dans l'appareil, ils devaient immédiatement comber dans su partie inférieure, cerudée en godel pour recevuir la sailve.

Cette pièce n'a donc pu avoir d'autre utilité que de cacher la hideuse mutilation de ce hiessé, comme l'eût fait une simple plaque métallique, avec cette différence que son poids était deux fois plus considérable que les mentons d'argent ordinaires.

Louis est venu prendre tout d'abord une place d'houneur à l'hôtel des Invalides, à côté des vieux braves d'Austerlitz et d'Éylau; mais il n'y a pas fait un long séjour, il a préféré retourner dans sa famille, de sorte que son observation laisse beaucoup à désirer, au point de vue qui nous occupe spécialement.

Le moule de la tête de ce blessé, auquel se trouve adapté un modèle de la mâchoire artificielle construite par M. Versghuylen, est placé au musée du Val-de-Grâce; ce qui nous dispense d'en donner la figure.

En reproduisant les observations el-dessus, nous n'avons pas eu pour but de fournir seulement des exemples de la disposition des apparells mis en œuvre par la profises dans les cas de mutilation des manilhires supérieur et inferieur. Nous avous voulu préparer, en même temps, des matériaux destinés àducider une question no moins lamperataie: l'étude des modifications organiques que la cleatrisation des parties molles et du squedette peut ammer dans la conformation de la bouche et de la partie inférierar du visage.

Aux nominations de la Légion d'honneur que nous avons publiées dans notre dernier numéro, nous devons ajouter les suivantes:

Au grade d'officier: MM. Huet, médeein des prisons de la Seine; Magne, médecin oculiste à Paris.

Au grade de chevalier: M. Lagillardaie, chitrugien en chef de l'hospies de Vannes; Larcole, chirurgius albe-majer du 79 haillon de la garde nationale de la Seine: Letourneux, médecin de l'hospies de Fougerolles (lalyeune). Marle, chirurgien de l'Hôdel-fième d'Austrer; hisascrit, chirargien-major du Barle, chirargien de l'Hôdel-fième d'Austrer; hisascrit, chirargien-major du Lureux à Marles d'Austrer; hisascrit chirargien de Lureux à Marles d'Austrer; hisascrit chirargien de La Rodel de Lureux à Marles-Bains; l'Yugen, sudecien en cel de l'hospies de la Rodel l'Hospies (et la Rodel l'Austre de l'Austre de l'Austre de l'Austre de l'Austre de l'Austre d'Austre d'Austre d'Austre de l'Austre de l'Au

## THERAPEUTIQUE MÉDICALE.

Principes de thérapeutique en matière de puerpéralité.

Par M. le docteur E. Bravinux, médecin de la Materoité.

Le diagnostic est la base de toute thérapeutique bien entendue. Sans diagnostic précis, il n'est point de thérapeutique possible. Cela est vrai de toutes les maladies, mais cela est vrai surtout des affections très-diverses qu'on a confondues autrefois et que bon nombre de médecins de nos jours confondent encore sous la dénomination de fièrer puerpérale.

J'établirai d'abord dans cet article qu'il n'y a pas de fièvre puerpérale dans le sens qu'on attache habituellement à ce mot, et que l'admission de cette séduisante et commode l'pytothèse, c'est le chaos, c'est le relour à l'enfance de l'art, c'est la négation de toute science diagnostique, c'est l'obstacle à tout progrès thérapeutique en matière de puerferàlité.

Je chercherai ensuite à démontrer que les affections très-distinctes qu'on a embrouillées comme à plaisir, en les qualifiant de fièrre puerpérale, donnent lieu à des indications thérapeutiques non moins distinctes et qu'il importe au plus haut degré de séparer dans la pratique.

À l'époque où l'auatomie pathologique ne nous avait pas fait connaître les lésions aussi graves que nombreuses qu'on peut renconrer à l'autopsie des femmes en couches, à l'époque où on ne savait
pas démèler les groupes de symptômes qui correspondent à tel out ordre de lèsions cadavériques, il se conçoit que des praticiens
distingués aient rattaché à une senle et même maladie inconnue
dans son essence les groupes de symptômes les plus divers, et
es soient contentés d'assigner à cette maladie cortaines formes
particulières et distinctes. Mais en présence des régultats si précis
que nous fournit l'examen nécrosopique, en face de la relation si
claire, si évidente, que nous sommes à même de constater chaque
jour entre ces prélendues formes de la fièrre puerpérale et tel ou tel
ordre d'altérations cadavériques, je m'emervielle que cette thèse de
la fièrre puerpérale ait pu être soutenue dans ces derniers temps, et
en pleine Académie, par des médecins du plus grand mérite.

Examinons done les principaux arguments qu'on a fait valoir pour établir l'existence de la fièvre puerpérale.

1º On n'a trouvé aucune lésion viscérale appréciable à l'autopsie

de certaines malades qui auraient succombé avec tous les symptômes de la fièvre puerpérale.

A cela je rénonds : les cas sur lesquels on s'appuie nour admettre une fièvre puerpérale essentielle sine materia sont des cas exceptionnels, tellement exceptionnels, que, malgré le nombre considérable d'autopsies que je suis à même de faire à l'hospice de la Maternité, je n'en aj jamais rencontré de semblables. Lorsou'il n'existait aucune lésion appréciable du côté du ventre, soit dans le péritoine. soit dans l'annareil utérin, soit dans les veines pelviennes, etc., je trouvais l'explication de la mort tantôt dans une phlébite suppurée des membres inférieurs ou supérieurs, tantôt dans une embolie des vaisseaux pulmonaires, tantôt dans quelque lésion grave révélée par l'ouverture des cavités thoracique ou encéphalique. Or, rien ne me prouve que, dans ces fameux cas de mort sans lésion matérielle appréciable, on n'ait pas laissé échapper quelque phiébité des membres ou toute antre altération anatomique. Tant qu'on ne m'aura pas mis en face d'un cas pareil, je me crois fondé par mon expérience personnelle à soutenir que, chez les sujets dont on a tant parle et dont malheureusement l'observation ne se trouve publice nulle part, à soutenir, dis-je, que l'autopsie a dû être incomplète. En effet, chez les femmes en couches il ne suffit pas d'ouvrir toutes les cavités viscérales, il faut encore disséquer toutes les veines des membres, lesquelles m'ont donné maintes fois l'explication d'une catastrophe qui, au premier abord, paraissait inexplicable; il faut rechercher dans les vaisseaux pulmonaires si quelque embolie n'a pas pu hâter la terminaison funeste; il faudrait, en un mot, pour affirmer l'absence de toute lésion, une minutie d'examen que les hommes les plus consciencieux n'apportent et ne peuvent apporter dans aucune autopsie.

2º On a dit de la fierre puerpérale qu'elle consistait dans une altération du sang, et qu'à ce titre elle méritait d'être rangée dans les pyrexies, parmi les typhus.

 $\hat{L}'$ altération du sang, lorsqu'elle existe, et cela est loin d'être démontré, est la conséquence de la philebite utérine, ou de la philebite des membres inférieurs, ou de la péritointe, ou d'une stappuration pelvienne. Elle ne préexiste pas à ces késions. Elle n'a rien qui doive surprendre, lorsqu'on se rappelle que ces diverses lésions donnent lien dans leur période utilime à un état typhoide parfaitement caractérise, lequel témoigne, dans un certain nouhbre de cas, de l'éxistènce d'une infection purulente. Or, que le sang soit altéré quant il y a infection purulente, c'est-à-dire quand il y a passage dans se fluide de certains éléments du pus, y a-t-il là rien que de très-simple, de très-rationnel, et de parfaitement intelligible? Est-il besoin pour cela de recourir à une hypothèse qui est, d'ailleurs, en opposition flagrante avec les dountées les plus élémentaires de l'observation?

3º On a invoqué en faveur de la fièvre puerpérale l'identité des symptômes qu'on observe dans la péritonite, la phlébite utérine, l'infection purulente, les suppurations des veines du bassin, etc.

Je m'inscris en faux contre cette prétendue identité. Les symptômes de la péritonite ne sont point ceux de la phlébite utérine. Tous les jours nous faisons cliniquement et avec une certitude presque mathématique la distinction entre ees deux ordres d'affections, Très-souvent, il est vrai, les deux maladies eoexistent, et alors il v a aussi fusion des deux ordres de symptômes appartenant à chaeune d'elles : mais, enfin, quand la phlébite utérine est pure, et cela arrive fréquemment, elle a des caractères, des allures, une symptomatologie spéciales ; il en est de même de la péritonite. J'en pourrais dire autant de la phlébite des veines du bassin, de certaines suppurations pelviennes, en un mot, de toutes les affections que l'esprit de système a comprises sons la dénomination mensongère de fièvre puerpérale. Que vous ne preniez pas an lit des malades la peine de distinguer toutes ces affections, malgré leur phénoménalité si différente, j'y consens ; que vous trouviez plus commode d'intituler fièvre puerpérale tantôt une péritonite, tantôt une phlébite utérine, tantôt une ovarite, etc., que vous dispensiez ainsi votre intelligence d'un travail qui a ses ennuis et qui peut avoir ses mécomptes, je le conçois; mais que vous prétendiez élever votre insouciance à la hauteur d'une théorie et ranger sous un même clief des états morbides parfaitement distincts, sous prétexte qu'il vous a plu de n'en pas faire la distinction, voilà ce que je ne saurais admettre, et tant que cela me sera possible, je lutterai de toutes mes forces contre une aussi exorbitante prétention.

4- On a dit encore: Une même cause très-générale a pu produire des lésions très-diverses, mais, enfin, il a précisité quelque chose de général, engendré par un agent spécifique, incomu dans son essence et qui a pénétré par infection on par contagion.

Que la péritonite, que la phiébite utérine, que la lymphite, que la phiébite des membres inférieurs, que l'ovarite, que le phiégmon des figaments larges, etc., se produisent dans les hopitaux de femmes en couches, sons l'influence d'une eause générale identique, cela est très-contestable, car il n'y a pas que le miasme qui produise les acidents purepéraux, il n'y a pas que l'encombrement ou la contacidents purepéraux, il n'y a pas que l'encombrement ou la contacidents purepéraux.

gion, il y a la debilitation par les privations ou par les eccès, il y a la mière physique, la mière merale, la dépression ou la soufface de l'organisme, l'appauvrissement de la constitution, les regrets du passé, la crainte et les préoccupations de l'avenir; etc., etc., toutes causes qui on lleur importance et que l'on a beaucoup trop lassées dans l'ombre, lors des discussions relatives à la salubrité et à l'hygène des holpitanx.

Mais admettous pour un instant que toutes ces causes, si multiples etsi complexes, n'existent pas, faisons-en table rase, supposons, ce qui serait absurde, qu'il existe une cause unique pour toutes les maladies puerpérales. Faudra-t-il, à cause de cela, rayer ces maladies du cadre nosologique, leur refuser l'autonomie dont elles jouissent et en faire des dépendances d'une sorte d'état fédéral qu'on appellera la féuve puerpérale? A quoi nous mènerait ce besoin de fusionnement? A confondre ce qui a été distingué, à obscuveir ce qui a été échairci, à faire rentrer dans le chaos ce qui en est sorti, grâce à l'observation clinique et cadavérique.

Un exemple fera mieux saisir tout ce qu'il y a d'illogique dans l'argument que nous combattons. Lorsque, à l'époque de la guerre de Crimée, le typhus, la dyssenterie, la pourriture d'hôpital, l'infection purulente, etc., décimèrent notre armée sous les murs de Sébastopol, est-il venu à la pensée d'aucun chirurgien militaire de confondre sous une dénomination unique, le typhus des camps, par exemple, les affections très-diverses que faisait naître l'accumulation de tant de milliers d'hommes sur un espace très-circonscrit ? Assurément non; eh bien, pourquoi prétendrait-on faire pour les maladies des femmes en couches ce qu'on trouverait souverainement absurde pour les maladies des soldats soumis à l'influence de l'encombrement? Une même cause produit souvent chez ces derniers des affections très-différentes, pourquoi n'en serait-il pas ainsi dans l'état puerpéral? De l'identité de cause, vous n'avez pas le droit de déduire l'identité de nature, C'est un principe qu'il faut avoir présent à l'esprit en nosologie.

5° Les partisans de la fièvre puerpérale ont admis trois formes distinctes de cette fièvre: forme inflammatoire, forme muqueuse ou bilieuse et forme typhoide.

Peut-on s'autoriser de l'existence des symptômes à l'aide desquels on a constitué ces trois formes pour admettre une fièvre puerpórale? Evidemment non ; car ces formes ne reposent que sur une appréciation inexacte de certains accidents puerpéraux. Ainsi la forme dite inflammatoire correspond à la métrile puerpérale simple, c'es à-dire à un état pathologique dans lequel les malades, après un frisson léger, éprouvent de la fièrre et des douleurs abdominales, fièrre et douleurs qui disparaissent soit par le bénéfice de la nature, soit par un traitement antiphlogistique couvenablement dirigé. La forme bilieuse n'est autre chose que l'ensemble des symptomes par lesquels s'exprime la péritonite ou la métro-péritonite, puisque, las consistements, la diarrhée bilieuse, la teinte ictérique du tégument extrere sont, avec le météorisme abdominal, les phénomènes caractéristiques de l'inflammation péritonéale et de l'hyperséretion biliaire qui l'accompagne. Quant à la forme typhologe, ne trouve-t-elle pas son explication naturelle dans l'existence d'une suppuration pelvienne, dans l'infection putride ou purulente qui en résulte, et dans l'altération consécutive du sang!

Pour les praticiens qui n'ont jamais eu l'occasion de faire l'autopsie d'une femme en couches, je comprends que cettle hypo-thèse de la fêvre puerpérale et de trois formes bien tranchées ait pu paraîtire parfaitement admissible. Mais pour les hommes qui ont été à même d'observer les lésions cadarériques produites par l'état puerpéral, de comparer ces lésions avec les phénomènes constatés pendant la vie, de saisir par conséquent la relation claire et palpable, le lien logique qui unit les unes aux autres, je ne comprends plus cet attachement obstiné à une doctrine vermoulue, qui ne compte plus parmi les hommes vraiment cliniciens que quelques rares adhérents.

J'ai dit que l'hypothèse de la fièvre puerpérale était la négation de toute science diagnostique en matière de puerpéralité. Il ne sera pas difficile de démontrer cette proposition.

Toutes les fois, en effet, qu'une femme en couches, à la suite d'un ou de plusieurs frissons, sera prise d'accidents graves compromettant plus ou moins sérieusement la vie, si vous vous contentez de porter ce diagnostic : fièvre puerpérale, je dis que vous n'aurez de porter ce diagnostic : fièvre puerpérale, je dis que vous n'aurez rein diagnostique du tout; çar cette femme pourra être atteinte de péritonite, de philébite utérine, avec ou sans infection purulente, d'ovarite, de philépite des ligaments larges, de philébite des veines du bassin, de suppuration petrienne, de philébite des membres inférieurs, etc. Or, je le demande, est-il permis de se contenter d'une papellation aussi vague, aussi diastique, aussi insignifiante que celle de fièvre puerpérale pour désigner l'un des dats pathologiques si nombreux et à la fois si distincte que je viens d'énumérer El. Il quoi, Jorsque ['q'i par devers moit tous les défements possibles pour

me prononcer sur l'existence d'une péritonite, j'appellerai cela fièvre puerpérale! Lorsque les phénomènes si caractéristiques de la phlébite utérine avec infection purulente se manifesteront, je me contenteraj de répondre à ceux qui m'interrogeront sur la nature de la maladie ; fièvre puerpérale | Lorsque, par l'exploration attentive de l'abdomen, du vagin et du rectum, je serai en mesure de me prononcer sur le début de quelque phlegmon pelvien et de rattacher à cette suppuration commençante les phénomènes généraux observés chez la malade, je m'en tiendrai à ce diagnostic écourté et qui n'est qu'un aveu d'impuissance : fièvre puerpérale! Lorsque, en un mot, j'aurai précisé le siége anatomique de la maladio, lorsque, par conséquent, il me sera permis d'asseoir mon diagnostic sur une base solide, je n'aurai à mon service pour exprimer ce diagnostic qu'une seule dénomination : fièvre puerpérale! Une telle simplification des maladies des femmes en couches serait monstrueuse; elle nous ramènerait à la barbarie scientifique.

Co ne serait vrajment pas la peine que nos devanciers eussent tant fait pour la science diagnostique, si on nous renfernait dans cette nomendature toute primitive, comme dans un cercle infranchissable. A quoi hon alors nous donner tant de peine pour établir un diagnostic précis? A quoi hon tant d'eflorts? A quoi hon l'exploration attentive et scrupuleuse des organes? Jeunes praticiens pleins de zèle et d'ardeur scientifiques, ne vous évertuez plus deverber dans les viscères l'explication des phénomènes morbides que peut vous offrir la femme en couches. Un mot a été inventé qui dispense votre intelligence de tout labeur, et ce mot est celui-ci : fièvre puerpérale !

Mais alors, me dira-t-on, vous charges-vous de mettre un nom sur les différents états pathologiques que peut présenter la femme récemment accouchée ? Je répondrai ; oui, dans l'immense majorité des cas. Nous ne sommes plus à l'époque où l'on était impuissant à distinguer la péritonité de la philébie utérine, celle-ci d'une supparation pelvienne, etc., et où, par conséquent, l'on était tout aise et tout heureux de posséder un mot comme celui de fièvre puerpérale pour masquer son ignorance. Un cliniciem exercé, celui surtout qui fait journellement des affections puerpérales une étude attentive, suam mettre sur chaque cas particulier son étiquette spéciale, et s'il n'a pas par avance pris fait et cause pour la fièvre puerpérale, je mets en fait qu'il n'aura jamais besoin de recourir à cette qualification abusive,

Est-ce à dire pour cela qu'on ne rencontre jamais de sujets chez

lesquels les symptômes soient assez indécis pour qu'on doive s'abstenir de porter un diagnostic précis ? Nous n'allons pas si loin; mais dans ces cas douteux îl n'est pas plus permis de dire : fièvre puerpérale, que de prononcer tout autre mot; car je ne suppose pas que, par cotte dénomination de fièvre puerpérale, on ait voulu exprimer tons les cas obscurs ou embarrassants que l'on pent rencontrer dans la clinique des femmes en couches. Toutes les fois que l'on s'attachera chez cette catégorie de malades à établir un diagnostic rigoureux, il n'y aura aucune place possible réservée à ce qu'on a appelé la fièvre puerpérale.

Des considérations qui précèdent, la conséquence suivante se déduit d'elle-même, à savoir : que la dénomination de fièvre puerpérale, ne représentant jamais un diagnostic précis, conduit bien moins encore à une indication thérapeutique claire et formelle.

Si, en ellet, sous le nom de fièvre puerpérale vous entendez parler tantôt d'une péritonite, tantôt d'une phlébite utérine, tantôt d'un phlegmon pelvien, tantôt d'une infection purulente, n'est-il pas vrai que vous pourrez indistinctement employer les diverses médications qui ont été conseillées pour chaeune de ces affections? Yous n'aurez plus, pour vous guider dans ce chaos de la fièvre puerpérale, que les trois formes indiquées par les auteurs, lesquelles ne correspondent pas, et il s'en faut de heancoup, à tous les états pathologiques de la puerpéralité; au lieu de combattre une maladie hien réèlle, bien déterminée, par des moyens rationnels cit appropriés, vous traiterez une maladie fantastique par des médications plus fantastiques encore.

On ne se rend pas un compte asseç exact de l'influence funeste que peuvent exercer certains mots sur la pratique de notre art. C'est pour s'être laissé égarer par le mot de fièvre puerpérale qu'une foute de médicins ont imaginé les méthodes thérapeutiques si nombreuses est si illusoires qui ont dét proposées contre cette préfendue entité morbide. Si, au lieu de s'évertner à combattre une pyrexie puerpérale inconnue dans son essence, mal définie dans ses attributs, les praticiens eussent dirige leurs efforts contre les réalités pathologiques qui se manifestent à la suite de l'accouchement; si l'on est prediction puerpérales soit généralisée, soit circonscrite, à la publibite utérine puerpérale soit généralisée, soit circonscrite, à la publibite utérine puerpérale simple ou compliquée d'infection purulente, à toutes les variéées de suppuration pelvienne qui peuvent survenir chez les femmes en couches, en un mot, à toutes les es morbides que le méderiq excepé parvient, aven un peu d'abbitu

et d'attention, à reconnaître et à préciser sur les sujets placés sous l'influence de la parturition, la thérapeutique applicuble à la puerpéralité n'aurit pas subi tant de fluctuations, elle ne serait pas hallottée entreiant de médications diverses et trop souvent contradictoires, elle ne serait pas livrée à tous les hasards de l'inspiration, et le blus habitellement d'une inspiration malheureuse.

Pour assoir d'une manière solide les bases d'une honne thérapeutique en maitire de puerpéniité, il faut donc tout d'abord fixer le diagnostic des affections susceptibles de se développer à la suite de l'accouclement et ne plus se borner, en présence d'états publologiques éminement variés et variables, à prononcer ce mot énigmatique de fièvre puerpérale, lequel ne sert qu'à égarer ceux qui l'emploient.

Dans un article ultérieur, je passerai en revue les affections qui ont éte rangées sous la dénomination confuse de fièvre puerpérale, et j'essayerai d'indiquer les modes de traitement applicables à chacune d'elles.

#### THERAPEUTIONE CHIRURGICALE.

Appareil en gutta-percha pour les fractures des mâchoires et pour leur section et leur resection (°).

Par M. Monne-Lavallée, chirurgien de l'hôpital Beaujon, président de la Société de chirurgie, etc.

Dans le cas suivant, je crus que la difficulté et la nécessité d'une contention rigoureuse exigeaient l'immobilité de la mâchoire; je n'avais pas, d'ailleurs, de ressort sous la main, je m'en passai.

Fracture de la máchoire inférieure. — Pseudarthrose auec cheouchement des fragments. — Dents presque toutes tambées otébranlées. — Réduction définitive le 41° four. — Moule de guitoperd. — Guérison parfaite. — Mie I. Dardelle est âgée de truize ans.
Le 7 octobre 1855, en se penchant sur le halcon d'une fenêtre du premier étage, de le tomba sur la têc. Ontre d'autres blessures secondaires, il se produit une fracture du maxillaire inférieur. M. Monod,
de concert avec le médecin de la famille, pose un appareil en guttapercha, qui ne reste en place que trois jours. Le médecin ordinaire
a applique un second, qui est enlevé an bout de trente-sept jours.
Le résultat n'est pas satisfaisant; M. Monod décide la malade à entrer à la maison de santé, et veut bien me faire appleer.

La fracture datait de quarante et un jours; elle siégeait du

<sup>(1)</sup> Suite, voir la précédente livraison, p. 200.

côté gauche, entre la première et la deuxième petite molaire ; elle était oblique de debors en delans et d'arrière en avant. Le fragment antérieur, croissant en dehors le fragment postérieur d'un centimètre et demi, avait sensiblement dévié à gauche le menton et la bouche. Cette situation, qui constituait une difformité, était maintenue par une affibreux assez luche pour permettre une mobilité très-marquée.

Depuis la chute, toutes les dents de ce côté de la mâchoire sont restées, les unes vacillantes, les autres ébranlées à un moindre degré. A la mâchoire supérieure, cinq dents ont disparu en avant, luxées

ou brisées dans l'accident.

Les difficultés étaient grandes pour la réduction et surtout pour le contention. Il fallait rompre la pseudartinose; et, au lieu de s'engrener par les inégalités d'une fracture récente, les fragments ne devaient plus se corresponder que par les tronçons du cal fibreux. Il n'y avait plus, ni à l'une ni à l'autre michoire, de dents propres dournir une prise quelque peu solide à la gutta percha elle-même. Aussi M. Monod s'empressat-til de déclarer que si elle réussissait, ce succès serait décisif en faveur de la nouvellé méthode.

J'administrai le chloroforme, tandis que M. Monod se tenait prêt à rompre le cal; bien que notre collègue y mit toute sa force et toute son habileté. le cal ne céda qu'à la seconde tentative.

Je passai une anse de fil de lin très-fort autour des deux dents les moins ébranlées du fragment postérieur; j'enroulai les extrémités sur la partie moyenne d'une spatule; puis, par des tractions dirigées horizontalement en dehors, j'obtins la réduction. Je confie alors la spatule à un aide chargé, en soutenant uniformément les tractions, de maintenir le fragment en place pendant l'application et la solidification du moule. Je pose une longue tranche de gutta-percha ramollie, qui s'étend bien au delà de la fracture, afin de prendre un point de fixité très-loin, - en avant, sur les deuts du fragment antérieur; - en arrière, jusque sur la base de l'apopliyse coronoïde. Les màchoires sont alors rapprochées, et les dents se creusent des empreintes sur les deux faces correspondantes de la tranche de gutta-percha. Des injections d'eau frappée la durcissent promptement. L'anse de fil est dégagée par une simple traction sur un de ses chefs et sans déplacer le moule : une fronde est anpliquée.

Comme un grand nombre de dents manquaient à la mâchoire supérieure, le moule s'en détachait aisément et se laissait entraîner par la mâchoire inférieure. Aussi la parole et la préhension des aliments étaient-elles faciles, sans dommage pour la contention.

Les dents ébranlées ou vacillantes ne tardèrent pas à se consolider. Le premier appareil, qui ne causait aucune gêne, resta en place

Le premier appareit, qui ne causait aucune gêne, resk en place euviron trois senaines. Un second, qui fut posé d'après mes indications, fut gardé à peu près le même temps. Le cal avait tout es a résistance, et la michoire fut immédiatement rendue à toutes ses fontions. Elle ne se rapprochait pas complétement de l'autre en avait, à du côté sain, les dents postéreures, qui u'avaient pas eu de pression à supporter, étaient devenues un peu plus saillantes, léger inconvénient qui ne devait pas tarder à se corrige. Effectivement, j'ai revu depuis la petite malade; il ne reste plus aucun trace de fracture, qu'une inégalité du volume d'une lée d'épingle, impreveptible à l'œil, sur le bord inférieur du maxillaire; les deux obtés de l'arcade sont entièrement semblables, le menton est symétrique, en un mot, le résultat est parfait.

G'est donc une pseudardhrose guérie en six semaines, dans les conditions les plus défavorables, et avec un appareil très-simple, qui, sans occasionner de gène sensible, permettait la parole et la préliension des aliments.

La solidité avec laquelle le moule tenait en place, malgré les mouvements de la maichoire, ce qui, du roste, m'avait déjà frappé antérieurement, me suggéra l'idée de ne plus lui chercher de mouse de fixité en dehors de lui, en dehors de son exacte application, La profonde implantation des dents dans les alvéoles renversées qu'elles s'y creusent ne devait-lelle pas suffirer l'Lexpérienco, une longue expérience a répondu; le simple moule a concilié l'immobilité des fragments avec la mobilité de la mâchoire. Je n'accumulerai pas jet les faits, qui sont tous des succès ; quelques-uns ont été publiés!

Je réalisai aussi à la même époque un autre perfectionnement important.

L'anse de fil de lin passée autour des dents de l'extrémité du fragment qui se portait en arrière le maintenait bien pendant l'application du moule, mais la traction offrait d'inévitables oscillations, quelquefois nuisibles à l'exactitude de la coaptation. J'attentiquis le même but par un procédô plus simple oncore et heavacup plus sûr : une anse métallique, embrassant de chaque côté la dent les dents voisines de la fracture, et assujetiessant par la jonction et la torsion de ses chefs, les deux fragments avec une singulière exactitude.

Après avoir suivi les modifications que l'appareil de gutta-percha a successivement reçues de la pratique, nous allons exposer les règles de son application, en mettant toujours, pour les cas difficiles, l'exemple à côté du précente.

#### APPLICATION DE L'APPAREIL DE GUTTA-PERCHA.

Cette application se compose de trois temps : la réduction, la contention pravisoire, la contention définitive ou la pose du moule.

A. Réduction. — La réduction des fractures de la mâchoire inférieure est généralement facile, quelquefois très-difficile, rarement impossible, Je n'ai rencontré d'obstacles sérieux que dans des cas déjà anciens; l'inflammation des tissus, un commencement de cal fibreux, retensient énergiquement les fragments dans une position viciouse. Les muscles peuveut intervenir ici de deux manières ; par excès d'action ou par défaut d'action. La rétraction des dévateurs redresses quelquefois le fragment posférieur. Jusqu'à la verticale, avec une force telle que le levier peut seul en triompher, encorn n'est-ce pas du premier coup. Le défaut d'action, qui n'est alors que le défaut ou l'absence des muscles, se fait sentir dans les fractures multiples où un fragment se trouve constitué par la partie moyenne de l'os; les muscles édévateurs manquent, et le fragment moyen tombe et pend avec la levre au devant du con ; j'ai vu cette double combication, car é'en est une, ches le même malade (\*).

Quelqueois il u'y a pas de déplacement; lo plus souvent il en eviste; mais il est facile à réduire. Dans les cas difficiles, on n'en vient à hout qu'au prix de grands efforts, même répédés plusieurs jours de suite, en maintenant, après chaque tentative, le terrain qu'on a gagné. Enfin, dans les déplacements par rétraction musculaire, les doigts seuls peuvent ne plus suffire, et on est obligé de recourir à un levier du second genre, à une spatule, par exemple, qui prend son point d'appui sur le maziliaire supérieur, on à un levier du troisième genre, en pesant de tout son poids sur la spatule tenue horizontalement et appliquée par son extrémilé sur le hoût antérieur du fragment postérieur.

B. Contention provisoire. — La réduction faite, elle doit être maintenue momentanément, en quelque sorte, prolongée pendant les dix minutes qu'exige la solidification de l'appareil.

Il fallait trouver pour cette contention provisoire un artifica qui laissit libre et à découver l'extrémité des fragments qui allaient recevoir la guita-percha. Les doigts ne pouvent agir sur les fregments qu'en y prenant la place du moule; ils en rendraient la pose impossible. Porce est donc de renoncer à ces pinces intelligentes que, trop souvent ailleurs, rien ne peut suppléer, lci, cela ressemble oresque à un paradoxe, il y a au moins deux moyens plus commodes et plus sûrs que les doigts. Le déplacement le plus opinitaire est celui qui se fait d'avant en arrière, selon l'épaisseur. Pour m'en rendre maître, j'ai d'abord jeté une anse de fil de lin très-fort que tour de la deut ou des deux deuts soiples implantées dans l'extimité du fragment, qui, après la réduction, conserve de la tendance à se reporter en arrière. Les deux houts de l'anse ramenés au dehors sont réunis et enroutles sur le milieu d'un bâtonnet. Ce

<sup>(1)</sup> Voir l'observation, p. 262,

bltonnet est confié à un aide chargé, par des tractions, autant que possible uniformes, de retenir et d'immobiliser le fragment. Se fragment se porte-t-il en même temps en haut, déplacement quelquefois extrémement rebelle, les tractions exercées sur l'anse du fil, au lieu d'être borizontales. sont obbiuses en bas, etc., etc.

C'est un moyen qui non-seulement assure la coaptation, mais qui sert souvent encore à compléter la réduction, quand les doigts seuls seraient insuffisants. Malgré la difficulté d'obtenir, même pour un temps très-court, des tractions uniformes, il réussit. Le suivant est néamonies hien netéférable.

Il consiste en une onse de fil métallique, jetée autour des mêmes dents, et dont on réunit en avant les extrémités, en les tordant avec une pince. Le fil doit être asset fin pour passer entre les dents au niveau de leur collet. C'est la finesse d'une épingle à insectes, ou du fil de lin employé dans la figature des moyennes artères; son diamètre se règle d'ailleurs sur la force qu'on a à vainere, celle avec alquelle les fragments s'écartent l'un de l'autre. Il est recuit pour être flexible et ne pas se rompre pendant la torsion; il est étiré, afin de ne pas s'allonger sous la traetion des fragments et rendre ainsi la réduction imparfaite. Je me sers du fil de fer, parce qu'on l'a partout sous la main et qu'il résiste mieux à la torsion. La ténacité du fil d'aluninium permettrait de lui donner plus de finesse; il aurait alors l'avantage de se placer et de se retirer plus facilement; je l'essayerai.

J'ai dit la grosseur du fil ; sa longueur doit être d'environ 40 centimètres.

Voici comment se pose l'anse : commençons par le cas le plus souvent glisser dans un interstice dentaire, de la couronne vers le collet, parce qu'il s' a platit et s' y lamine, en quelque sorte; encore est-ce quelquafosi simposible, tant les dents sont services. Un filmétallique ne peut presque jamais s'introduire par son milieu entre la couronne des dents s, mis par le bout, il passe facilement entre leur collet.

On l'engage donc à ce niveau, d'avant en arrière, par l'une de ses extrémités; on saisit dans la bouche cette extrémité avec une pince (') et on la fait entrer d'au moins trois à quatre centimètres; on la courbe pour la faire ressortir entre les deux premières dents de l'autre fragment, toujours avec la pince. Dès qu'en ressortant

<sup>(1)</sup> Je messers ordinairement d'une pince à champagne, prenante par le bout et tranchante sur l'un des côtés.

le bout du fil donne prise au dehors, on abandonne la pince, on le saisit de la main droite, qui l'attire, pendant que la gauche pousse la partie suivante de l'anse; on fait ainsi filler le fil jusqu'à ce que son milieu corresponde à la fracture. On enroule sur la main droite le chef droit de l'anse, et le chef gauche sur la main gauche, en appuyant fortement dessus pour les refouler en arrière, et on les tord ensemble au devant de l'arcade dentaire. On reséque avec la pince ou des ciseaux l'excédant des chefs de l'anse, et on achève la torsion avec la pince; on couche contre l'arcade dentaire l'espèce de pédicule qui résulte de la torsion; dans cette position il ne blesse ni la lèvre ni la gencive, et il n'est pas pris dans le moule de façon à en cèner l'extraction.

Nous avons supposé la fracture sans déplacement; c'est le cas le plus simple, mais c'est le plus rare. Quand il y a un déplacement modéré, ce qui est l'ordinaire, au moment où le chirurgien tire énergiquement sur les chefs de l'anse pour rapprocher le fragment, un aide refait la réduction par la manœuvre préparatoire qui avait d'abbort d'ussi, avec les doixet ou avec l'anse de fil de lin.

Ainsi la contention provisoire consiste en une anse de fil de fer fin, recuit et étiré, passée en dehors de la première dent solide de l'extrémité de chaque fragment, et dont les chefs, réunis en avant, sont tordus sur l'arcade dentaire. En disant les premières dents, il est entendu qu'on prend la fracture pour centre.

Au lieu de compromettre les dents saines comme les autres appareils, le moule consolide celles qui sont ébranlées, vacillantes, luxées, et peut-être même celles qui auraient perdu toutes leurs connexions. Il faut donc bien se garder de les enlever, comme je l'ai vu récemment encore. On les conserve donc toutes en les redressant, si elles sont déviées.

On procède ensuite à l'application du moule.

C. Application du moule.—La gutta-percha doit être de bonne qualité; car il y en a de mauvaise, noucuse, filandreuse, sophisiquée. Pour une fracture, il en faut un morceau de feuille de la grandeur de la main et de 1 centimètre 1/2 de large. On la coupe de la manière suivante : on commence au couteau et à la règle; quand la pointe du couteau, en passant plusieurs fois dans le même trait, est arrivée au milieu de l'épaisseur de la feuille, on achève la section à pleine lame. Je fais habituellement et beaucoup plus facilement cette section avec le grand couteau articulé qui seri à taillér le pain dans les hoipitaux, et qu'on appelle dans le commerce conteau-tevier; on place le morceau de gutta-percha de champ sous l'instrument, et une pesée sur le manche en détache instantamément une tranche régulière. C'est un procédé plus commode; mais on n'est pas à même de l'employer partout. Il y a quelque chose de plus simple encore, c'est de prendre des tranches toutes faites cher Clurrière, qui en a préparé sur mes indications. Une seule tranche suffit souvent; il est prudent néanmoins d'en tenir quelques autres en réserve. La tranche est carrée; elle a 4 centimètre 1/2 sur ses quatre ottés et à 4 to de long.

Pour la ramollir, on jette la tranche dans de l'enu à 60 degrée environ, sa dessité l'entraîne au fond; quand son aigmentation de volume la ramène à la surface, elle est bieu près d'être ramenée à la consistance du mastic de vitrier; elle l'est même auparuvant, si l'eau n'est pas trop chaule. Cest la consistance qui convient; au-dessous, la gutta-percha ne recevrait plus aussi bien l'emprointe des dentis; elle a, dans sou ramollissement, besoin d'une certaine fermeté; il vaudrait mieux pécher par un excès de dureté que par un excès de mollesse.

On retire la trauche de l'éau : on lui donne la courbaute que présente le maxillaire au point où elle doit être appliquée. Si, comme c'est la règle, la fraeture siège en avant, on aplatit en coin les deux extrémités du fer à cheval en gutta-percha, afin qu'elles puissent plus aisément s'engager dans l'intervalle cunéiforme que laissent entre elles les arrades dentaires en s'écartant. La fracture porte-l-elle sur une des parties latérales de l'os, on me donne la figure d'une pointe de coin qu'à l'extémiél to sektieure de la tranelle.

La tranche, altusi préparée, on la pose sur l'arcade dentaire, de fagon que son milieu corresponde à peu près à la fracture et qu'elle retienne ainsi les deux fragments avec la même solidité. Tandis que, avec les deux pouces, on soutient le menton, avec les autres doigts, les deux index surtout, on presse de haut en las sur la tranche, eigelment, régulièrement, jusqu'à ce qu'ils sentent la couronne des dents et n'en soient plus séparés que par une couche minez; — qu'ellques-unes même moitteraient leurs pointos que ce ne serait pas un inconvénient, leurs fonctions y gagneraient sans que l'appareil y perdit.

Le moule appliqué, on lui rend sa consistance première avec des injections d'eau frappée, d'eau de puits, d'eau de source, — la plus fraiche qu'on ait sous la main. Un morcean de glace, placé sur le moule et fixé par le rapprochement des mâchoires, hate la réfrigération. Les injections doivent être dirigées sur tons les points deration. Les injections doivent être dirigées sur tons les points decessibles du moule, notamment en bas, derrière la lèvre inférieure, point qu'on serait exposé à négliger parce qu'il est masqué.

Il importe que, pendant ces manœuvres, la langue reste immobile et ne vienne pas déplacer ou déformer le moulé : c'est dans ce but que le blessé, au lieu de rejeter l'éau, la laisse s'écouler de la houche dans un bassin, en tenant la tête penchée.

En quelques minutes, la gutta-percha a repris toute sa solidité; cependant, pour plus de sécurité, comme pour abréger les injections, je preseris au malade de garder encore une demi-heure un morceau de glace sur le moule, ou, à défaut de glace, de l'eau froide.

Evidement de l'appareil. — Le moule, revenu à sa durelé, on l'enlève pour lui donner la dernière main. Avant de l'enlever, je fais avec le bistouri une petite coche ou un simple trait sur son bord supérieur; en face de l'interstée de deux dents de l'autre mâtholire, des incisives médianes quand elles existent; c'est un point de repère qu'on renouvelle pendant l'évidement et qui facilite le replacement de l'appareil.

A l'aide d'un conteau étroit, court et bien affilé, on le débarace de ses inégalités, et, tout en lui laissant une force suffisants, on le réduit à un voltune qui lui permet de se dissimuler complétement derrière la lèvre. Il doit affleturer, sans l'atteindre, le feston des geneives. J'ai cependant omis plus d'une fois cette précaution sans avoir à le regretter; mais c'est un mavais exemple.

Après avoir fuit ainsi disparaitre les angles et les aspérités du moule et l'avoir pour ainsi dire poli, on le replace pour l'essayer. S'il blesse dans quelque point, on le retouche jusqu'à ce qu'il ne produise plus aucune gêne, — qu'on me passe le mot, tusqu'à ce qu'il aille bien fife. 2h.



Alors, avec la pince incisive ou des ciseaux, on coupe l'anse de fil de fer et on la retire.

Ensuite, si les fragments s'écartent, on les réduit de nouveaut el, en se guidant sur le point de repère dont nous àvoirs parlé, on replace définitivement le moule, toujours facilement. Un certain bruit d'emholtement et la fixité du moule indiquent qu'il a repris sa position; le malade le sent, d'ailleurs, parfaitement. Le retrait de la gutta-percha par le refroidissement a resserré sur les dents les alvoles renversées qu'elles s'y sont creusées. Aussi est-il nécessaire de presser dessus pour le rendre complétement adhérent, et tient-il si bien qu'il semblene faire qu'un avec la michoire; il faut un léger effort pour l'ôter et pour le remettre. Il ne se dérange jamais, à mois que toutes les dents ne soient usées out fombées.

Au bout d'une quinzaine de jours, on l'enlève pour le nettoyer et pour visiter la fracture. On le remet en place et on l'y laisse un mois ou six semaines, époque à laquelle la guérison est complète.

Lorsque les fragments commencent à s'immobiliser, on peut, s'il en est besoin, nettoyer le moule plus souvent; et même ce sont les malades qui se chargent de ce soin.

Jamais, dans aucune fracture, l'application d'un appareil ne procurs un pareil soulagement. Aussitôt la doubeur est presque supprimée, la parole et la mastication recouvrées. La parole recouvrée, c'est là un avantage dont on ne saurait se faire une idée, si fon n'a pas vu le biene-être et la joie que le malade en éprouve; dans les cas gravement compliqués, ce ne pourrait être indifférent au résultat final. Mais il y a bien une autre importance encore dans la facilité de l'alimentation, dans le relour immédiat au régime de la viande et des autres substances solides, le plus souvent dès le premier jour et presque comme en pleine santé. Comparez cela aux autres méthodes, qui ne permettent toutes que l'usage du bouillon. Je ne parle pas ici de l'inappréciable supériorité du moule sous le rapport de l'exactitude de la rémoin et de l'absence de tout accident.

Rien n'est plus simple que l'application de la gutta-percha dans les fractures ordinaires; mais quelques difficultés peuvent se présenter.

Si le déplacement rebelle de l'un des fragments en arrière ou en haut, ou dans ces deux directions à la fois, ne cédait pas aux doigts du chirurgien, une anse de fil robuste serait passée autour de la dent ou des deux dents les plus solides de l'extrémité de ce fragment les deux chefs de l'anse qu'on aura, par un nouvement de seiet, engagés dans les interstices des dents, de la couronne vers le collet, seraient ramenés en avant et enroulés sur un bâtonnet. Celle sorte de lacs serait confiée à un aide, qui, par des tractions en sens convenable, concourrait puissamment à la réduction. Je n'ai point encore en besoin de cet auxiliaire.

Voilà pour la réduction; il est rare que la contention offre des obstacles plus sérieux. Cependant il s'en rencontre: il se peut que l'anse métallique, qui embrasse comme un anneau les dents de l'extrémité de chaque fragment, ne suffise pas à maintenir dans leur position normale les dents diranlées et déviées. Cette anse, surtout si elle est longue et si elle correspond au maximum de la courbure de l'os, représente un arc dont la moitie positieure serait la corde; cette corde, qui est droite, est tendue derrière la concavité de l'arcade dentaire; la courbe qui est en avant refoule en arrière, en se redressant par la torsion, les dents chranlées, que rien ne soutient en ce sens. On vient à bout de cette difficulté en enlaçant comme dans un treilla les deur ou trois dents qui confinent de chaque côté de la fracture; les extrémités du fil de fer sont toujours ramenées en avant et tordues ensemble, ainsi que pour l'anse ordinaire, préalablement placée.

Cet artifice, auquel je n'ai encore eu besoin de recourir qu'une fois, m'a très-bien réussi.

Fracture du raphé du mazillaire inférieur; déplacement en haut opiniútre. — Toutes les incisives vacillantes. — Second fil de fer en treillis pour maintenir les deuts ébranlées. — Gudrison. — Le 23 décembre 1838 est entré dans mon service, à l'hêupital Saint-Antoine, salle Saint-Pranços, n'20, Bugien Rajunqui, âgé de vingt ans, homme de peine à la gare de Lyou, demeurant rue de Bercy, 146.

La veille, pendant qu'il était penché pour un saignement de nez, il avait eu la tête prise latéralement entre un tampon et un waggon poussé à bras. Au moment même de l'accident, il ressentit au menton un craquement et une douleur si vive, qu'il crut toutes ses dents brisées.

Une fracture verticale, passant entre les deux incisives médianes, partageait le maxiliaire en deux parties égales. Le fragment gauche croisait le fragment droit en arrière de la largeur d'une cannine, et s'élevait au-dessus de lui à peu près de la même étendue. Toutes les incisives étaient fort ébranlées, surtout celles qui avoisnaient la fracture. Bien qu'il n'y ett pas de plaie aux parties molles extérieres de la région, le gonflement dont elles étaient le siège ont empédels, les premiers jours, l'application d'un appareil.

Le 29, je procédai à la pose du moule.

La réduction du fragment gauche en arrière se fit aisément avec l'anse métallique passée en dehors des deux canines; mais le déplacement en haut était si opiniâtre, qu'il ne céda pas à ce moyen, et il fallut songer à l'emploi du ressort.

Il restait encore une difficulté, c'était la déviation des dents vacillantes, que l'anse métallique ne corrigent pas. Un fil de fer trèsfin, passé en treillis entre les dents déviées, à la hauteur du milieut, de la couronne, et dont les bonts furent ramentés et tordus en avait, comme ceux de l'anse métallique déjà placée, rétablit la régularité de l'arcade dentaire.

Le monle fut ensuite appliqué, refroidi, enlevé, évidé. Les deux anses métalliques furent alors retirées et le moule réappliqué. Pour combattre le déplacement en haut, j'essayai de placer le ressort; mais son imperfection m'obligea à y renoncer. Je fus réduit à rapprocher les machoires et à les maintenir avec une fronde de tissu élastique.

La salivation, qui existait avant l'application de l'appareil, a été, les dix premiers jours, assez abondante pour remplir le crachoir deux ou trois fois en vingt-quatre heures; elle a cessé d'ellemême.

L'alimentation a consisté en bouillons et en potages jusqu'au quinzième jour. A cette époque, malgré la faiblesse du cal, je supprimai la fronde et je rendis la liberté à la mâchoire; immédiatement le malade a repris le régime de la pleine santé.

Le 24 janvier, un mois après l'accideut, il faut y regarder de près pour retrouver la trace de la fracture, dans une élévation à poine sensible du fragment gauche. Il reste, d'ailleurs, une certaine mobilité, qui montre que la consolidation n'est pas encore achevée. Toutes les dents on repris leur état normal.

Le malade, appelé au dehors pour ses affaires, sort avec son moule, qu'il doit garder quinze jours encore.

Il revient à la consultation vers le milieu de février : il n'y a plus aucun vestige de la fracture,

Los déplacements suivant la longueur et l'épaisseur, quelles qu'en soient l'étendue et l'énergie, ne sont qu'un jeu pour le moule; la réduction faite, une anse métallique la maintient provisoirement, et la gutta-percha l'assure définitivement avec antant de facilité que d'exactitude. L'effort des fragments, pour retourner à leur position vicieuse, est transmis aux dents et se passe tout entire dans les alvéoles du moule, perpendiculairement à leur paroi ; les alvéoles dissistent, et cet effort des fragments pour s'écarter, loin de nuire à la fixité de l'appareil, y ajoute au contraire par la pression des dents sur les alvéoles qu'elles s'y sont creusées.

Il en est tout autrement dans le déplacement en haut. L'effort du déplacement se fait verticalement sur le fond des alvéoles du moule. Le fragment qui s'élève tend à entraîner le moule avec lui et à en dégager l'autre fragment.

Si le déplacement est opinitàre, il faut, surtout si les dents manquent ou ne sont pas favorablement conformées, c'est-à-dire avec de longues et larges couronnes, avec des interstices bien marqués, il faut chercher ailleurs que dans le moule lui-même le moyen de l'assuietir.

Le plus simple, assurément, c'est d'appliquer la màchoire inférieure, garnie de son moule, contre la supérieure et de l'y maintenir au une fronde; mais c'est sacrifier quinze à vingt jours la liberté de la màchoire, car la tendance au déplacement n'a nas dissaure avant cetté époque, et l'on ne saurait auparavant rendre à la màchoire sa mobilité. Pendant tout cemps, le malade reste privé de la parole, et les aliments, forefement liquides, c'est-à-dire insuffisants, ne peuvent être administrés que par une brêche accidentelle de l'arcade dentaire, ou par un intervalle méangé entre deux sections du moule, posé alors en deux parties (1), ou enfin par l'écartement répété des màchoires, ce qui compromet la consolidation ou au moins sa régularité. Ce moyen, malgré ses imperfections, aura pourtant la chance d'être le plus souvent employé, en raison de sa facilité. Heuresseuent qu'il réssait (7).

Il y a encore deux moyens qui ont, sur le précédent, l'avantage de rendre d'emblée à la màchoire sa mobilité et ses fonctions. Ce ne sont encore que des additions au moule, qui, en reâlité, forme toujours l'appareil. L'un de ces moyens anxiliaires est un ressort recourbé C, qui presse par son bout supérieur AA sur le moule, et prend par son bout inférieur l'au point d'appuis sur lementon (fig. 3). C'est une mince lame d'acier, dont l'extrémité buccale, élargie, en

croissant, est munie en dessous de deux petites pointes d'à peu près 4 millimètre de long, et dont l'extrémité externe est garnie d'une petote concave destinée à recevoir le menton; la partie moyenne du ressort suit sans y toucher les contours de la lèvre inférieure: pour adapter an moule l'extrémité huccaledu ressort, on la plonge dans l'eau bouillante ou en en approche un charbon ardent; ainsi chauffées, les petites pointes du croissant terminal entrent d'elles -mèmes dans



la gutta-percha en la ramollissant. Il importe que le croissant et la partie correspondante du moule soient bine essuyés, de façon que ni cendre ni humidité riempéchent le métal de contracter des adhérences avec la gutta-percha,—adhérences utiles, mais indispensables, non, car le ressort tient par la seule implantation de ses pointes. Ces adhérences sernient, d'ailleurs, plus faciles et plus solides, si le dessous du croissant portait des aspérités rispeuses comme les mors des tentiers tilidonomiques, Viennent-elles à se

<sup>(1)</sup> Voir observation, p. 205, livraison du 15 septembre.

<sup>(2)</sup> Voir observations, p. 248 et 257.

rompre, on les rétablit en touchant sur place le croissant avec un



Nous lerépétons, toutes ces précautions seront rarement nécessaires, si elles doivent l'être quelquefois, ce que je n'aipas vuencore, hien quedans plus d'un cas j'aie eu recours au resort. Le ressort est un bon auxiliaire, qu'on pourra avoir pertout às a disposition (fig. 4). Dans cette figure, la tige B a été représentée éloignée de la courbe du menton, afin de mieux faire ressortir la disposition de l'appareit je moule doit rester entièrement dissimulé dans la bouche.

Je pense à un troisième moyen, qui me semble bien supérieur; je ne tarderai sans doute pas à le mettre à l'é-

preuve; le voie : il consiste à laisser l'anse métallique en place pendant une ou deux semaines, jusqu'à ce que le déplacement en haut soit corrigé ; c'est tout simplement prolonger la contention provisoire. La ligature des dents, telle qu'elle se pratiquait, était suivie d'accidents graves ; l'expérience m'a appris que le danger renait, non pas de la pression du fil sur les dents, mais de son contact avec les gencives; je le démontrerai par des exemples. D'un autre côté, une anse métalique bien servie s'oppose à la reproduction du déplacement. Il n'y a done plus qu'à tenir l'anse éloignée de la gencive. C'est facile; il suffit de la faire glisser du collet des dents sur leur eouvonne ; elle se fixe ainsi par sa tension qui augmente et parce qu'elle est plus étroitement pincée dans les interstiess dentaires, qui vont en diminuant. Le moute la surprend et la maintient dans cett position.

...: Si fou craignait que, pendant la pose du moule, l'anse ne redescendit, on l'en empêcherait avec une petite bandelette de guttapereba jetée à cheval sur la couronne des dents et refoulée, repiée par ses extrémités sur l'anse métallique. Cette bandelette refroidie, on appliquerait le moule, qui l'engloberait.

Si la fitation de l'anse métallique à ce niveau réussit, et j'en ai la conliauce, ce sera, pour se rendre maître du déplacement en haut, le moyen le plus commode et le plus efficace, le meilleur de tous, à moins que les dents ne manquent ; le ressort viendrait après, et le rapprochement des malchoires avec la fronde en dernière liene.

Il se rencontre des difficultés bien autrement sériouses. Lorsque, dans une fracture multiple, le fragment moyen, dépouvru de muscles dévateurs, retombe, entraîné par la violence extérieure, par son poids et par les muscles abaisseurs, il est exposé à échapper au monte.

S'il est bien garni de dents, et s'il s'engrène par ses deux houts avec les fragments latéraux, il pourre être maintenu par le procédé ordinaire, par le simple moule. Dans le cas où les dents, soit par leur conformation, soit par leur disposition, se dégageraient de la guitta-precha, on prolongerait la contention provisoire, en laissant pendant un temps suffisant l'anse métallique en place, à distance de la gencive.

Mais, si le fragment moyen est édenté à l'une ou à l'autre de ses extrémités, la gutta-percha n'a plus de prise sur lui. Que faire? comment l'empêcher de se porter en bas? Le problème paraît insoluble par tous les moyens ordinaires. Je me suis trouvé en face d'une de ces difficultés redoutables : le fragment médian était abaissé et flottant ; et pas de dent à l'extrémité correspondante du fragment droit. Ne pouvant passer une anse métallique entre les dents absentes, je l'ai fait passer à travers l'os ; la même opération fut répétée plus tard à l'extrémité gauche du fragment moven ; c'était pratiquer pour la première fois la demi-suture des fragments du maxillaire. Cette tentative, un peu hardie, a parfaitement réussi. En outre, l'autre fragment latéral, qui n'avait conservé qu'une seule dent, - eneore était-elle bien éloignée de la fracture, - était fixé dans la verticale par la force de tous les élévateurs rétractés. Il fallut un levier et d'énergiques efforts pour le ramener à l'horizontale, C'était chez un blessé auguel i'ai fait allusion plus haut ; j'avais été appelé près de lui par M. Prestat, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Pontoise, qui a présenté le malade à la Société de chirurgie. J'ai été très-bien secondé par mon habile collègue, à qui revient une bonne part de ce remarquable succès. J'ai depuis revu le malade et n'ai plus retrouvé aucune trace de la fracture.

La peau du menton offrait un phénomène curieux, une grande sensibilité au froid, due sans doute à la lésion du nerf dentaire dans l'accident.

Si le fragment moyen était dégarmi de dents à l'une de ses extrémités, ainsi que le fragment latéral correspondant, on fernit une suture complète de l'os. Si, par une cause analogne, on ne pouvait maintenir le fragment moyen à ancune de ses extrémités, par l'anse métallique, on pratiquersit une double suture de l'os. On a soin de le percer au-dessous du canal dentaire, pour éviter le nerf.

Voici l'observation que je viens de citer; elle est rédigée sur celle qu'a bien voulu me remettre M. Prestat, et à l'aide de mes propres notes:

Frocture double de la méchoire inférieure. — Abaissement ; chorme du froquent mogen, élécution des froquents latient ; absence des deuts, etc. — Demi-suture des froquents latients — Guérison por faite. — Le l'avoit i 800, Gauthier, un robuste cultivatent de cirquante quatre ans, de Cergy, près Pontoise, s'endormis sur un des chevant de la lourde voiture qu'il conduissit. Il tomba, et une des rones lui passa sur la tête et sur le côté gauche de la poirtine. Il fut relevé avec une hémorrlagie par la bouche, une tracture de sixième côte gauche, une contusion considérable du thorax, une luxation issusremoiné de la clavicule gauche, et une fracture du voîte acromiale, et des désordres tellement graves à la tête qu'ils dominairent la situation.

Tout le côté gauche de la face était le siége d'un gonflement monstreux, et couvert d'une vaste exchronses. L'oreille droite était fortement contuse, et la partie antérieure de l'apophyse zygomatique, ainsi que l'arcade sourcilière, fracturées; enfluït] vaut une fracture double et extrèmement grave de la machoire inférieure. L'aspect du blessé et dié ét hieteux s'îl a'etin pas ét si intéressait.

Li perte déjà ancienne de presque toutes les dents empéche de préciser les siège du double trait de la fracture. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la partie moyenne du fer à cheval est délachée de ses prolongements, assez loin, surtout à d'aroit. De ce cété, la fracture était oblique d'avant en arrière et de hant en bas ; à gauche, elle était verticale. Le fragment antérieur avait été violemment porté en bas par la violence extérieure et y était retenu par son veuters, actuellement suus antagenéste, monterut déjà de la terdance à se déplacer en haut. La peau de la lèvre inférieure a pertu de sa sensibilété: les muscles out conservé leur contractifié.

On venait à bout de la réduction, mais la contention était impossible avec les moyens dont disposait le chirurgien; le fragment moyen lui échappait tonjours, entraîné en bas et en arrière; on dut se borner à le soutenir, très-ucomplétement, avec une fronde.

Le 4, au soir, il se développe un ensemble de symptômes qui ont mis plusieurs jours le malade en danger : la langue se gonfle, et suivie par le fragment médian, que rien ne peut retenr, elle se porte en arrière et en haut, rend l'asphyrie imminente el la déglutition presque impossible : l'évre, agitation, délire. Ces accidents furent combattus avec énergie et avec succès par des' saignées et des purgatifs.

Le 6, un érysipèle phlegmoneux se déclare à la face, s'ouvre, les jours suivants, près de l'oreille droite et suppure abondamment; mais le malade peut prendre un peu de tisane.

Appele le 11 août par M. Prestat, une seule chose me frappa:

l'absence de dents capables de fournir une prise à l'anse métallique et au moule de gutta-percha, surtout à l'anse, L'état flottant du fragment moyen, le redressement vertical du fragment latéral gauche, par les élévateurs fortement rétractés, les autres lésions si nombreuses des os et des parties molles, ne m'arrêtèrent point. Une pression prolongée et répétée finirait par ramener les fragments latéraux à leur direction normale; mais point de dent sur le fragment droit, et rien que des dents usées sur l'extrémité gauche du fragment moven, et sur le fragment gauche, une seule molaire très-éloignée! Le gonflement ne permettait d'ailleurs pas ce jour-là de tentative sérieuse; l'essayai cependant, mais sans suecès,

Les jours suivants, pendant que la tuméfaction diminuait, M. Prestat, par des efforts répétés, abaissait de plus en plus le fragment gauche, en en conservant avec un coin le terrain gagné.

Le 18 août, avec l'aide de M. Prestat, je plaçai l'appareil :

1º A gauche, durant que M. Prestat pesait, de toute sa force, avee un levier sur la quatrième molaire qui occupait solitairement le milieu du fragment postérieur du côté gauche, j'enroulai solidement cette molaire dans une anse de fil de fer, dont ie vins fixer les deux bouts autour du collet de la eanine et de la première petite molaire restées sur l'extrémité du fragment moven.

2º Le fragment droit manquait de dents; avec une petite vrille, je percai un trou au-dessous du canal dentaire, dans l'extrémité du fragment dénudé par l'accident ; dans ce tron, je passai un fil de fer, j'enroulai les deux bouts, l'un en avant, l'autre en arrière, sur les deux dents du fragment moyen les plus voisines de son extrémité, et je les arrêtai par la torsion.

A droite, la coaptation était exacte; elle l'était moins à gauche, en raison de la portée de l'anse métallique, tendue sur l'intervalle de deux molaires absentes. 3º Afin de donner plus de prise au moule, je laissai l'anse en

place et je le posai par-dessus.

L'amélioration fut immédiate : la déglutition et la parole étaient devenues plus faeiles.

Vers le 25, un abcès se formo dans la joue droite et est ouvert. Puis un nouvel érysipèle se montre sur le front et la joue gauche : diarrhée, agitation, subdélirium, accidents qui ne tardèrent cepen-

dant pas à se dissiper.

Le 27, l'appareil se soulève, et la fracture du côté gauche lui a manifestement échappé. C'est, en effet, eo que constate M. Prestat ; lo fil de fer avait glissé sur les dents presque usées du fragment moyen. Ce chirurgien perce alors l'extrémité de ce fragment et pratique de ce côté une demi-suture, comme je l'avais fait à la fracture droite. L'anse passée dans ce fragment, il en assujettit solidement les deux bouts sur l'unique dent du fragment postérieur, et il plaça un nouveau moule.

Les choses reprirent leur marche favorable : des notages épais, des

œufs, etc., sont preserits, et les forces reviennent.

Le 15 septembre, le fil de fer avait couné, à la fracture du côté gauche, le bord supérieur du maxillaire. Un commencement de cal permet de ne pas remplacer l'anse métallique ; un troisième moule et une fronde suffisent.

Le 12 octobre, bien que la mobilité du fragment moyen fût encore sensible, l'état des genéroes, saignantes et gonfiées, nous porta à essayer de supprimer le moule ou au moins d'en suspendre l'usage; il mais, quatre jours après, sur les vives instances du malade, à qui rendait l'alimentation et la parole plus faciles, il fut rétabli, c'est-àdire qu'un autre, le dernier, fut posé.

Jusque-là on avait, avec des injections, nettoyé la bouche du pus qu'y versaient plusieurs fistules venant du foyer des fractures; depuis ce moment, le malade se chargea de ce soin, ôtant et replaçant

lui-même son appareil matin et soir.

Plusieurs esqu'illes nécrosiques furent, dans la suite, extraites de ces fistules. Qualques dents étenalées par ces nécroses furent enlevées. La grosse molaire du fragment gauche, cette deut qui nous avait été su tile, dut être enlevée, parce que as rencontre avoc l'arcade supérieure, contre laquelle elle frappait seule, empéchait ce côté de la méchoire inférieure de se rapprocher efficacement de l'autre.

Le 31 janvier suivant, les fistules étaient fermées et les fractures consolidées.

Gauthier est venu depuis me revoir, et, ce que je n'aurais jamais cru, je n'ai retrouvé aucun vestige des fractures de la mâchoire. La peau du menton est encore un peu sensible au froid, c'est là tout ce qui reste d'une fracture qui a mis la vie en si grand péril.

Je terminerai cette observation par quelques mots de M. Prestat : « Ce eas est remarquable par son extrême gravité, par la difficulté de la coaptation et par les moyens avec lesquels on est par-

venu à la maintenir. »

(La fin à un prochain numéro.)

# CHIMIE ET PHARMAGIE.

Du beurre comme réactif du cuivre et de ses composés.

Note adressée au Congrès pharmaceutique de la Vienne par M. E. LANGELOT, pharmacien à Châtitlon (Indre).

Je saisis l'occasion que m'offre le Concours scientifique de la Vienne pour communiquer à mes confrères un fait nouveau, je crois, pour la science, et d'un haut intérêt pour l'hygiène et la toxicologie.

Il y a quelque temps un babitant de notre ville fit établir dans sa cour une pompe en cuivre. Cette pompe n'est point étamée, cette précaution étant généralement jugée superflue.

L'eau qu'elle fournissait aux besoins du ménage n'avait jamais laissé supposer la présence d'un corps malfaisant, lorsqu'un jour la maîtresse de la maison fit observer à son marilqu'un morceau de beurre, qu'elle avait laissé plusieurs jours dans l'eau provenant de cette pompe, et cinq ou six fois renouvelée, y était devenu vert dans toute la surface baignée.

Le propriétaire voulut s'assurer de la cause de ce fait. Il divisa une livre de beurre en trois parties égales, et les mit isolément dans trois plats contenant, l'un de l'eau d'une pompe en bois établie dans sou jardin, à peu de distance de celle en euivre, l'autre de l'eau puisée dans le puits même où plonge la pompe en cuivre, mais en dehors du tuyau, et le troisième de l'eau recueillie par le tuyau comme à l'ordinaire.

Le beurre déposé dans cette dernière cau se recouvrit seul, au bout de deux jours, d'une couleur verte bleuktre, présentant l'aspect de l'hydrate de deutoxyde de cuivre. Cemoreeau de beurre ainsi coloré me fut remis par le propriétaire, qui m'engagea à constater avec soin, par des expériences chimiques, la nature de cette coloration.

Le soluté d'acide hydrosulfurique produisit immédiatement sur ce beurre une tache noirâtre, sale, et l'hydrocyanate de potasse ferruré une tache cramoisie. Cette tache se fonça peu à peu. A ces caractères, il n'était pas possible de nier la présence du euivre.

Voulant expérimenter l'eau même qui communiquait cette couleur au beurre, et déterminer les proportions de cuivre qu'elle pouvait contenir, je priai le propriétaire de m'en envoyer une certaine quantité; surtout de celle qui serait puisée la première le matin.

Il m'en envoya quatorze litres. Un litre de cette eau fut essayé par les réactifs ci-dessus mentionnés et autres indiqués dans les auteurs: nul résultat.

Les treize litres restant furent évaporés et réduits à un verre. Ce résidu filtré, j'essayai la liqueur limpide : nul résultat; je fis tomber sur le filtre, recouvert d'un dépôt caleaire, quelques gouttes de réactif: nul résultat encore. Enfin, je fis dissoudre ce dépôt dans l'acide nitrique, je neutralisai la solution, et mes essais furent tout aussi infructueux.

Quelles conclusions tirer de ce fait ? Sinon, que le beurre peut fixer et révéler des molécules de cuivre si minimes, qu'elles éclapaient aux réactifs les plus sensibles connus jusqu'à ce jour. Je frai observer que l'oxydation du métal avait lieu hors du contact de l'air extérieur, le tuyau de la pompe restant constamment plein d'eau. Aucune des personnes qui font usage de l'eau de cette pompe n'a ressenti le moindre accident. Cependant cette expérience me conduit à cette conclusion : que, dans certaines circonstances, comme l'opération du lavage du beurre, par exemple, l'eau des pompes en cuivre

peut devenir nuisible et que les tuyaux doivent toujours être étamés. On sait depuis longtemps que les acides contenus dans les corps

gras agissent promptement sur le cuivre; mais acute solucitas aux les ouispe gras agissent promptement sur le cuivre; mais cette expérience m'a démontré : que le heurre est peut-être le réactif le plus puissant pour accurse la présence de ce métal ou de ses sels dans un liquide; et que si le fer a la propriété de réduire les sels de cuivre contenus dans une dissolution très-étendun, le heurre a, lui, la propriété de former un sel de cuivre [peut-être un hutyrate] qui dénote la présence de ce métal, lors même que les réactifs les plus usités n'en accessent as l'existence.

Je laisse aux maîtres de la science le soin de compléter ces expériences, qui ne sont pas sans intérêt pour la toxicologie.

#### Emploi des sels d'étain comme succédanés du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la biennorrhagie.

L'élévation de prix qu'a atteint dans ces derniers temps le sousnitrate de hismuth a suscité à quelques savants l'idée de lui donner un suecédané d'un prix inférieur. MM. Boutmy et Barachon, chimistes, M. Paul Blondeau, pharmacien; et M. le docteur Calvo, après avoir essayé de concert plusieurs sublatances minérales, ou arrêté leur choix sur les sels d'étain, Jusqu'à présent l'étain, comme on le sait, n'a reçu en médecine qu'une application restreinte; on ne s'en est guère servi que comme vermifuge, à l'état de limaille, sous la forme d'électuaire, ou à l'état de combinaison avec l'antimoire, dans certaines préparations pharmaceutiques.

Pensant que cela tenait sans doute à ce que les propriétés des combinaisons de ce melal étaient peu connues, Mil. Bouturn, Barachon et Blondeau ont préparé la plupart de ees composés; puis ils les ontétudiés au point de vue étimique et M. Calvo au point de vue médical. D'après une note insérée dans l'Union médicale, les essais que ce dernier a entrepris dans son dispensaire sur l'oxychlorure, le phosphate et le tannate d'étain dans le traitement de la blennorrhagie, au début de la période de déclin, et dans la blennorrhée, ont donné jusqu'à ce jour de très-bons résultats.

L'oxychlorure d'étain, qui a été plus spécialement expérimenté, a paru avoir l'avantage de ne pas s'acidifier, comme les solutions de sous-ultrate de bismuth trop longtemps conservées, et il n'a pas l'inconvénient de rendre les injections irritantes, ainsi qu'on l'a observé avec les de bismuth trop la destruction de la disconsistence de la dis Voici les trois formules que M. Calvo soumet [a l'appréciation de ses confrères :

| 1º Eau distillée de roses | 100 | grammes. |
|---------------------------|-----|----------|
| Oxychlorure d'étain       | 8   | grammes. |
| Mêlez.                    |     |          |
| 2º Eau distillée de roses | 100 | grammes. |
| Phosphate d'étain         | 6   | grammes, |
| Mélez.                    |     |          |
| 3º Eau distillée de roses | 100 | grammes. |
| Tannate d'étain           | 2   | grammes. |
| Mêlez.                    |     |          |

Faire trois injections dans la journée.

#### Un mot sur le banne de Tolu du Brésil.

Le commerce de la droguerie fait venir actuellement du Brésil le baume de Toln qu'on emploie en médecine; celui qu'il tenait de Carlhagène, en Amérique, ou de Tolu, ne suffisant pas à ses hesoins.

Le baume de Toltu, de Carthagène, a une [couleur roux fauve on jaune rougeâtre, d'une transparence uniformo qui n'est pas complète, d'une apparence grenue ou cristalline; il acquiert avec le temps une solidité entière, très-friable lorsqu'il fait froid, ou ductile sous la dent lorsqu'il fait charge.

Le baume de Tolu du Brésil est aussi aromatique que celui de Carthagène; sa consistance est semi-liquide, d'une apparence de térébenthine tenace et glutineuse; sa couleur est celle du baume de copaliu; il fond également sur le feu, en répandant une abondante fumée aromatique très-agréshle; il est soluble dans l'alcol et les éthers; il céde à l'eau, à la chaleur du hain-marie, heaucoup d'acide cimanique.

Les pharmaciens, ayant l'habitude de n'employer que du baume de Tolu à consistance solide, refusent d'accepter cetui qui vient du Brésii. Il en résulte que, pour satisfaire leurs désirs, les droguistes le soumettent à la chaleur de l'étuve pour l'amener à un état concret, ce qui lui fait perdre une grande partie de son principe aromatique.

Nous engageons done nos collègues à ne pas dédaigner le haume de Tolu du Brésil, à l'accepter avec la consistance semi-fluide, car l'examen elimique nous a démontré qu'il jouit des mêmes propriétés que le haume de Tolu solide, qui nous est envoyé de Carthagène.

Stanislas MARTIN.

## CORRESPONDANCE MEDICALE

Coup d'œit rétrespectif sur ues premiers essais des instillations d'éther dans la surdité suite d'otorrhée,

Lorsque la presse annonce une nouveauté thérapeutique, elle recoit immédiatement du public médical un accueil empressé : les expériences se multiplient, les faits abondent, chacun travaille avec ardeur, jaloux d'ajouter à la nouveauté de la chose le résultat de nouvelles expériences. Cet empressement est louable. Mais, hélas! et trop souvent par malheur, en médecine, comme dans le reste, la corde de l'opinion publique ne reste pas longtemps tendue ; l'enthousiasme des expérimentateurs baisse, tombe même, en faisant table rase de bonnes et nombreuses observations, et le moven tant vanté par tous les échos du journalisme, après une vogue de plus ou moins de durée, va où sont allés tant d'autres... dans l'oubli. Pourquoi cela ? pourquoi cette masse de faits n'a-t-elle pas suffi pour assurer l'utile enseignement qui devait en déconler? Parce que l'expérience a été mal faite et trop précipitée; parce qu'elle n'a été qu'une ébauche grossière basée sur l'empirisme vulgaire, plutôt que sur l'empirisme hippocratique dans son acception primitive,

Il faut bien le reconnaître, l'étude d'un nouvel agent thérapeutique ne peut être faite en un jour jî liui faut l'expérience du temps, qui, après avoir repris et suivi dans un laps suffisant chacune des observations, juge et décide de leur valeur. Sans cela nous n'avons que des expériences incomplètes, qui ne nous conduisent qu'à une demi-connaissance, quand ce n'est pas à la déception.

C'est ce qui est arrivé pour le moyen découvert par M<sup>10</sup> Cleret pour le traitement de la surdité. Ce moyen était aussi simple que nouveau, et l'éther fut de mode pendant un temps : public et médicins, chacun en usa largement, on l'employa dans toute espèce de surdité et à toutes doses, sans considérer ni le ces, ni la susceptibilité des malades (elle est très-grande chez quelques-uns), et chacun de conclure après es premières expériences, celui-ci : que l'éther ne convient que dans la surdité nerveuse; celui-là, dans la surdité rhumatismale; un autre, qu'il est toujours un moyen désarveux par les otites et les désordres graves qu'il détermine; un dernier, qu'il est, sinon nuisible, du moins inutile dans la surdité suite d'otorrhèe.

Il y a un peu de vrai, je l'avoue, dans chacune de ces conclusions ; mais les malades n'ayant pas été suivis pendant assez longtemps, les observations sont incomplètes, et les conclusions par là même vicieuses.

J'ai été un des premiers, je crois, à publier le résultat de mes expériences (voir Bulletin de Thérapeutique, t. LVIII, p. 449); elles avaient été, comme celles des autres, un peu précipitées, je l'avoue. Mais j'avais choisi des malades de ma localité, et depuis deux ans je ne les ai jumais pertus de veu, leur donnant des soins quand je les croyais nécessaires; elnes les deux premiers malades qui ont fait l'objet principal de mon observation, et qui étaient afficetés de surdité rhumatismale, la guérison ne s'est pas démentie un seul instant, et le reste de leur traitement n'a consisté, dans la suite, qu'en moyens ordinaires pour combattre la diathèse rhumatismale.

Par opposition à ces cas, j'avais mentionné d'autres individus affectés de surdités suite d'otorrhée, et chez lesquels le moyen, disais-je alors, avait complétement échoué. J'avais conclu trop vite à la suite d'une observation incomplète. Je confesse ma faute; mais reprenant mon expérience, en commençant par traiter l'affection catarrhale, j'ai persisté ensuite dans l'emploi des instillations d'éther, en proportionnant toujours mes doses à la sensibilité des organes.

Trois de ces malades que j'ai scrupuleusement suivis sont aujourd'hui complétement et, je l'espère, définitivement guéris. L'un d'eux même, qui est musicien, possède maintenant, malgré les études auxquelles il se livre tous les jours sur la clarinette, instrument dur et fatigant, une ouie délicate, et une justesse d'oreille qui ne laisse plus rien à désirer.

Je donne ce complément de mes premières observations sérieusement, et en conscience, parce que je le crois nécessaire.

J'espère que eeux de nos confrères qui ont pu suivre les résultats de leurs premiers essais voudront bien en faire autant.

Le moyen de Mue Cleret a fait trop de bruit, même dans le monde médical, pour qu'on le condamne sans appel, et par les services qu'il pourrait rendre dans certains cas de surdité, il mérite d'être sériensement expérimenté. Clovis BERLENONT.

Observation d'un bec-de-lièvre médian de la tèvre inférieure complique de division de l'us maxiliaire inférieur et de bifidité de la langue.

Puisque vous appelez l'attention de vos lecteurs sur les formes les plus rares du bec-de-lièvre, vous accueillerez avec intérêt, je l'espère, le fait suivant :

Un nouveau-né, âgé de quinze jours, me fut apporté à la clinique (hôpital Saint-Sauveur de Lille), au mois de février 1855. Ce petit

enfant, né d'une mère dont la santé était très-faible et d'apparence tuberculeuse, était lui-même fort chétif. Son père, sa mère et ses trois frères n'offraient aucun vice de conformation analogue à celui qu'il présentait.

La lèvre inférieure est divisée dans toute sa hauteur, sur la ligne médiane; les angles de la division sont écartés et arrondis, comme dans le bes-de-fièvre de la lèvre supérieure; il n'y a pas de perte de substance. L'extrémité inférieure de la division se continue avec une ligne cieatricielle saillante, large de 3 millimètres environ, qui descend sur la ligne médiane du cou, jusque vers la fourchette du sternum. Dans sa moitié inférieure, cette sorte de raphé médian est moins prononé, moins saillant, et se perd insensiblement est moins prononé, moins saillant, et se perd insensiblement.

L'os maxillaire inférieur est divisé en deux portions latérales, réunies sur la ligne médiane par un tisses fibreux couvert en avant par la membrane muqueuse; ces deux portions ne se toucheut pas; un intervalle de 3 à 4 millimètres les sépare. Elles sont très-mobiles Pune sur Paute.

La langue est bifide dans toute sa longueur. La fente, dirigée d'avant en arrière et sur la ligne médiane, est considérable; elle a environ 1 centimètre et demi de perfondeur vers la partie moyenne du dos de l'organe. En arrière, elle diminue insensiblement et cesse à la naissance du repli gloss-cepiglottique médian. L'épiglotte est entière. En avant, elle divise complétement la partie libre de la langue, et sépare les bords supérieurs des muscles génio-glosses, lesquels son notablement écartés. La pointe de la langue est en outre recourbée en has, et fixée à chacun des bords de la division par un repli maqueux très-court et très-résiant. Ce double repli n'est autre que le frein lingual divisé en deux feuillets latéraux et très-racoureir.

Les bords de la division linguale sont couverts d'une membrane muqueuse plus rose ei plus fine que celle qui couvre la face supérieure de l'organe. L'angle qui résulte de la rencontre de la face supérieure de la langue avec le bord de la division est très-marqué, un peu obtus cependant,

Les glandes salivaires sublinguales situées sur les côtés du double frein, ne présentent rien de particulier. La lèvre supérieure, la voûte et le voile du palais sont bien conformés. Il en est de même des autres parties du corps qui ont pu être examinées.

Après avoir montré ce fait rare aux élèves de la clinique, j'exposai immédiatement les indications opératoires qui me paraissaient lui être applicables. Voici ce que je me proposais de faire :

Première opération. — Aviver les bords de la division linguale, mobiliser sa pointe, et réunir par la suture entrecoupée; attendre le résultat de cette première opération avant de passer à la deuxième.

Deuxième opération. — Énlever la bride fibreuse intermédiaire aux deux portions du maxillaire en entamant l'os lui-même, afin de mettre ces deux portions en contact aussi étendu que possible par des surfaces osseuses avivées; puis aviver les bords de la division de labiale et réunir par la suture entortillée. L'os esti, sans dout éd maintenu suffisamment par la réunion de la lèvre; dans le cas contraire, une forte épingle passée profondément sous son bord in-férieur dans les tissus fibreux qui y adhièrent, ou dans le périoste même, eût assuré la réunion. Peut-être même cêt-il été utile d'enterel a bride cervicale, dans une troisième opération plus tardive.

Malheureusement l'enfant, fort chétif déjà, prenait difficilement le sein de sa mère, laquelle n'avait, d'ailleurs, presque pas de lait; il il était mourant lorsqu'il me fut rapporté, et il succomba à l'âge d'un mois environ.

Ce fait prouve non-seulement que le bec-de-lièvre médian de la lèvre inférieure existe, ce qui a été nettement nié par des auteurs modernes, major les observations authentiques qui sont dans la science; mais encore qu'il peut être compliqué, comme à la lèvre supérieure, de vices de conformation très-analogues, division de l'arcade dentaire, division de la lanzue. J. P. Ausse.

> professeur de clinique chirurgicale à l'Ecole de médecine de Lille.

De la présence du sucre dans les urines des malades atteints d'affections caucéreuses; réclamation de priorité.

Dans le dernier numéro du Bulletin de Théropeutique, l'honorable pharmacien en eluci des hopitaux civils de Bordeaux est venu signaler l'appartition du sucre dans les urines des individus affectés de cancer. Si M. Dannecy veut bien consulter le procès-verbal de la séance du 7 novembre 4850, de la Société des sciences médicales et naturelles (p. 649 du journal de la savante compagnie), il verra que je l'ai devancé de plusieurs amoés dans la constatation de ce fait. Depuis cette époque, les cas d'affections cancéreuses ont élé rares dans ma clientièle, de sorte que je ne suis pas encore en mesure de trancher touteis les questions cliniques qui découlent de ma découverte. J'ai trouvé du sucre dans les urines de trois femmes attieites d'un cancer du pylore et de la paroi antérieuxe de l'estomac, tandis que l'urine de cinq autres malades affectées de gastralgie, de chlorose et de calculs biliaires, ne m'en a présenté aucune trace.

La présence du sucre dans les urines des cancéreux, heureusement confirmée par M. Danneer, pourra évidemment, dans certains cas douteux de cancer à leur début, contribuer à en établir le diagnostic, et par conséquent à affermir les praticiens dans le choix des moyens thérapeutiques qu'ils mettront en œuvre pour combattre la redoutable maladie. Pertéaxxy D. M. C.,

correspondant de l'Académie de médecine à Lunéville.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Traité pratique des maladies de l'estomac, par M. le docteur Bayand, ancien médecin adjoint au Comité consultatif d'hygiène et de salubrité et au Bureau de bienfaisance du 5° arrondissement.

Entré à l'Académie de médecine sous les excellents auspices de M. le professeur Cruveilhier, le livre de M. Bayard « parfaitement au niveau des découvertes les plus récentes (suivant l'expression même du maître, habituellement si réservé d'éloges), est un exposé exact des maladies de l'estomac, » Dire à notre tour que cet ouvrage répond à notre titre, c'est indiquer aux lecteurs du Bulletin de Thérapeutique qu'ils y trouveront étudiés, avec un soin égal, tous les états pathologiques si variés d'importance et de caractères, si dissemblables de nature, auxquels ses laborieuses fonctions prédisposent l'estomac ; qu'ils assisteront à une recherche consciencieuse des causes spéciales à chacun des troubles fonctionnels, passagers ou durables, exempts ou compliqués d'altérations anatomiques; qu'ils auront, enfin, par l'appréciation motivée du traitement que réclame chaque eas particulier, une mesure précise des ressources que possède, sur ce point, la thérapeutique. Mais c'est aussi faire pressentir que l'auteur du Traité pratique des maladies de l'estomac s'est tenu en deçà des questions de doctrine ; qu'il a écarté tout élément de discussion, et que, s'il a su mettre de côté « ces curiosités médicales, qu'on appelle cas rares, et qui sont plus propres généralement à obscurcir un jugement sain qu'à fournir au lit du malade des avantages hien réels, » il a laissé aussi toute prétention aux aperçus originaux et inattendus.

Condenser dans un nombre de pages restreint les connaissances fournies par les travaux des maîtres, et sanctionnées par l'expé-

rience; poser dans ses bases la thérapentique de l'estomac mahade; mettre en relief, en les rapprochant l'une de l'autre, l'indication particulière à chaque manifestation pathologique, et faire nettement ressorit l'opportunité de celle-là; tel est, en quelques mots, le bauteur mérite qu'on lui sache gré de les avoir vaincues. Il a db, pour cela, écartant toute donnée encore hypothétique, imprimer à son travailune forme didactique. Alfrontaul les périts de l'enumération, il a dû en racheter les longueurs inévitables par la rigidité de l'ordre mélhodique, et, avant tout, s'étayer d'un principe fondamental qui permit de relier en un seuf lisiceau les descriptions successives.

Des vingt-quatre chapitres qui composent le livre de M. Bayard, les quatre premiers sont consacrés à la description anatomique, à l'étude physiologique, puis à celle des réactions symphatiques et morales de l'organe dont il va entreprendre l'histoire pathologique. La se trouve développée l'idée mère, qui n'a cessé plus tard de diviger l'auteur, et vers laquelle l'esprit sera maintes fois ramené. C'est, en effet, sur les données certaines que fournissent d'une part l'anatomie pathologique, la physiologie expérimentale de l'autre. et non sur la prédominance de tel ou tel symptôme, que reposeront ses classifications. C'est dans la violation des lois de la physiologie qu'il cherchera toujours la raison des phénomènes morbides, de même que le but primordial des indications qu'il rencontre, et que l'action dominante des agents curatifs qu'il conseille tendront constamment à redresser ces lois. Les termes de cette introduction une fois établies, l'auteur entre véritablement dans son sujet, et si ce n'était abuser des subdivisions, nous dirions que cette étude pourrait elle-même être scindée en deux grandes parties. Dans la seconde sont exposées les affections de l'estomac qui entraînent dans l'organe des désordres anatomiques et des lésions de texture : nous allons v revenir.

La première traite des désordres fonctionnels exempts d'altérations organiques bien confirmées ; des troubles plus ou moins passagers qui, à proprement parfer, ne constituent pas des maladies, et qui, mal définis, rarement isolés, provoqués et entreteuns par des causes multiples autant que prodiformes, empruntant à chaque individu qui les accuse une physionomie spéciale, étaient d'une esquisse difficile, lorsqu'il s'agissait de troutre pour celleci des contours mettement tracés. C'est ainsi que, sous le titre de : Douleurs et sensibilité gastriques, M. Bayard décrit les crampes, les douleurs lancianates, lécrbantes, les seutiments de distension, d'oppression, tout le cortége, en un mot, des sensations bizarres et insolites qui sont le triste apanage des hypocondriaques et des hystériques. Il signale les troubles sensoriaux, les céphalalgics sympathiques, les vertiges qui en sont la conséquence, et il insiste dans un chapitre à part : De la fatulence de dé l'éructation, sur les condition originelles de l'acccumulation des gaz dans l'appareil gastro-intestinal.

L'étude de l'oxalurie dans les maladies de l'estomac remplit plusieurs pages, dont la lecture nous a vivement intéressé. L'auteur fait de larges emprunts aux travaux du docteur Begbie sur cette matière. Il se plaint que l'examen attentif des qualités habituelles de l'urine, en vue d'y découvrir les productions anormales qui naissent d'une mauvaise digestion et d'une assimilation vicieuse, soit négligé trop souvent. Moins rare qu'on n'est généralement porté à le croire. la présence de l'oxalate de chaux et sa persistance dans l'urine amènent, dit-il, une diathèse particulière que caractérisent les troubles ordinaires de la dyspepsie et de l'hypocondrie, et il prouve, par des observations pleines d'intérêt, que ces troubles ont cédé ou disparu, juste en proportion de la diminution ou de l'absence de l'oxalate de chaux dans le liquide de la sécrétion rénale. On le voit, l'efficacité du traitement est entièrement subordonnée, dans les cas de ce genre, à la rectitude du diagnostic, et c'est plus qu'il n'en faut pour démontrer l'urgence de ces investigations. Un des premiers en France. M. le docteur Aug. Mercier a appelé l'attention sur la valeur que prend la constatation de la diathèse urique dans la solution du problème. Nous regrettons que la part d'initiative qui revient à cet obsérvateur ne lui ait point été rendue par M. Bayard : mais nous concédons, avec lui, une très-vaste extension à cette influence étiologique. L'histoire des dyspepsies proprement dites est traitée, résumée, disons plutôt, en cinq chapitres, parmi lesquels il faut citer celui du traitement.

Abordant, enfin, la description des maladies de l'organe que caractérisent des désordres anatomo-pathologiques plus tranchés, l'auteur passe en revue les états morbides, depuis les gastrites et les ramollissements jusqu'au cancer de l'estomac. Si ce dernier article di ggané, peut-être, à de plus amples développements, il en est un autre qui, à plusieurs égards, nous semble particulièrement recommandable : les uleérations de l'estomac en font le sujet. Le début inisdieux et la progression latente de la lésion, qui élèvent au même degré les difficultés et l'importance d'un prompt diagnostic; les redoubthes dangers de la terminaison et les déficultesses du traitement,

pour lesquels l'attention tout entière et la sagacité la mieux exercée ne sont point de trop, ces différents caractères de l'uleère simple de l'estomac ne créent-ils pas à son histoire un intérêt tout spécial?

Thès-sohre, dans le cours de son ouvrage, de descriptions individuelles, M. Bayard a fait choix de deux observations d'ulcère stomacal, suivi de perforation et de mort, emprantées, l'une à Delpech, l'autre à la pratique du docteur Hugues, et que nous signalons comme le résumé typique des péripéties de cette grave et curiouse affection. Les esprits attentifs puiseront dans cette lecture des enseignements soldies, que n'auraient pu leur fournir des préceptes généraux plus ou moins banalement poséques.

Pour rester jusqu'au bout fidèle au plan qu'il s'est trace, l'auteur. parti des données de la physiologie, nous y ramène dans les dernières pages de son livre, où il traite du régime et de l'alimentation. Il convenait d'établir par des principes d'hygiène la prophylactique des désordres fonctionnels et organiques dont on venait de parcourir la nombreuse série; et là encore, si l'opposition a dû se présenter entre l'immensité du sujet et les strictes limites qu'il était résolu à ne point franchir, M. Bayard a su rassembler, pour les faire rapidement passer sous les yeux du lecteur, les principaux documents annoncés par le titre du chapitre. En dernière analyse, le Traité pratique des maladies de l'estomac est le fruit de recherches consciencieusement élaborées. C'est l'exposé synthétique d'un ordre de maladies qui constituent, comme le dit l'auteur, une des branches ardues de l'art de guérir. Des efforts soutenus et fructueux ont été faits pour mettre en relief et bien faire saisir les rapports et les différences qui existent entre les nombreuses affections gastriques. L'article de la thérapeutique ne se borne jamais à de vagues médications; mais un soin particulier a été pris de préciser le mode d'administration des agents, après en avoir discuté et fait sentir l'opportunité, et sous ce point de vue tout au moins, le livre de M. Bayard devient un utile conseil. Enfin, s'il n'était superflu d'insister désormais sur l'importance qui s'attache à toute étude entreprise sur les lois qui régissent la physiologie comme la pathologie de la digestion, nous userions de l'épigraphe choisie par M. Bayard : Veteres stomachum ut regem totius corporis salutabant, pour indiquer le rang qu'assignent par avance aux productions de cette sorte la coutume et l'expérience.

### BULLETIN DES HOPITAUX.

POLYE NASO-PHANYMEN NUKET FAR UN NOUVEAU PROCEDE ONTEO-PLASTIQUE. — Nous tirons d'un mémoire que M. Demarquay vient d'adresser à l'Institut un nouvel exemple de l'application des procédés ostéoplastiques à l'ablation de ces polypes. Voici le fait qui sert de base à ce travail.

Obs. Il s'agit d'une femme de quarante-neuf ans, épuisée de souffrance et d'insomnie, causées par un polype naso-pharyngomaxillaire. Le voile du palais était déprimé, mais la voûte palatine était saine; le prolongement pharyngien du produit morbide descendait très-bas, gênait considérablement la respiration, et menaçait de suffoquer la malade; le doigt, introduit dans le pharynx, ne pouvait atteindre le pédicule du polype; la fosse pasale gauche et le sinns maxillaire étaient remplis par un prolongement de la production pathologique qu'il s'agissait d'enlever. Ce côté de la face était bien plus développé que le côté opposé; voici comment, dans ce eas, l'exécutai mon procedé ostéoplastique, qui, cette fois encore, m'a donné un si beau résultat. Comme ma malade était épuisée, je n'osai pas faire mon incision sur le dos du nez; je eraignais que la réunion par première intention ne se fit pas ; ie fis done partir ma première incision du grandangle de l'œil, et, suivant le sillon nasogénien, je la terminai à la partie inférieure de la narine. De la partie inférieure de cette première incision, j'en fis partir une seconde, allant jusqu'an masséter; cela fait, je disséquai les deux lambeaux formés par mes incisious, à savoir un lambeau nasal et un lambeau génien, mettant le plus grand soin à ménager le périoste. Cela fait, avec une pince de Liston, j'enlevai l'apophyse montante du maxillaire, en laissant assez de cet os pour ne pas déformer le nez, et toute la paroi antérieure du sinus maxillaire, en conservant le bord orbitaire. Cela fait, je saisis avee des pinees de Museux la masse morbide que je venais de découvrir, tandis qu'avec mon doigt, porté dans l'arrière-gorge, je refoulais la portion pharyngienne en haut et en avant; en peu d'instants j'amenai mon polype au dehors; sans grande douleur et sans hémorrhagie; je réunis les lèvres de la plaie par des fils métalliques, et aueun accident ne survint.

Pendant quime à vingt jours, à chaque expiration le lambeau naso-génien était soulevé, mais bientôt il prit de la consistance, et il est maintenant facile de constater que l'apophyse montante du maxillaire et la pario antérieure de cet os sont reconstituées. Les deuts et la voite palatine sont à l'état normal ji reste à peine des traces de l'opération que cette malade a subie: il est impossible d'arriver à un résultat opératione plus satisfissain. L'opérée a repris sa santé première et son embouponit; la joue gauche présente la même consistance et la même solidité que celle ut c'ét d'roit.

Un prochain rapport à la Société de chirurgie, sur une opération analogue communiquée par M. le docteur Dezanneau, nous fournira l'occasion de mettre en relief la valeur de ces procédés opératoires, qui ne laissent après la guérison aucune mutilation du squelette de la face.

## RÉPERTOIRE MÉDICAL.

Coqueluche traitée par l'inhalation de poussière liquide. Nous avons rapporté récemment plusieurs applications heureuses de la méthode d'inhalation de liquides putverises faites par 3. le docteur l'ieber, do Vienne. Voiet une application nouvelle au traitement de la coqueluche, qui mérite quelque attention:

Une petite fille de quatre ans, Josza B\*\*\* était utteinto d'une coqueluche extrêmement intense, dont les quinles revenaient de quatre à six fois toutes les vingt-quatre heures, et sauf de petites interruptions, du-raient de dix à quinze minutes ; après ces accès, la petite malade perdait complétement la présence d'esprit. La loux était très-pénible et exigeait de grands efforts; les crachats étaient blanes, peu abondants et mêlés de sang; la petite malade rendait aussi du sang par le nez. En dehors de ces acces, cette petite fille se portait assez bien. Elle resta dans cet état depuis la mi-février jusqu'au 25 avril. la maladie résistant à l'emplei de diverses espèces de sirops dont on fit usage. M. le docteur Fieber, de Vienne, dans la pensée qu'il s'agissait dans ce cas d'une véritable névrose de la dixicme paire, crut devoir recourir à un médicament ayant des rapports spéciaux avec le pneumogastrique, ct il choisit à cet effet l'extrait alcoolique de jusquiame. Pour satisfaire en même temps à l'indication fournie par l'affection de la membrane munueuse. bien que cette affection n'occupat que le second rang, il fit dissoudre l'extrait dans une émulsion huileuse neu épaisse, et il preserivit la formule suivante :

Le 25 avril, on commença les inhalations de ce liquide, qui se prête très-bien à la pulvérisation. Ces inhalations étalent continuées avec de petites interruptions, pendant huit nrinutes.

Comme l'enfant faisait 48 respirations par minule, chaque séance consistait en 380 inspirations; elles avaient lieu sans que la malade fit la moindre résistance et sans qu'elle éprouvât des envies de tousser. Chaque séance était suivio d'un assoupissement assez prolongé. - Le jour suivant, on administra le même nombre d'inhalations. Les symptômes restèrent les mêmes.La nuit l'enfant eut quatre accès: crachats non mèlés de sang. La nuit suivante deux accès. Le jour, comme l'enfant prenaît du monvement, la toux était plus fréquente. —; Le 25, 580 inha-lations. La nuit du 26, un seul accès moins intense que les précèdents. De nouveau 380 inhalations. - Le 27, même traitement. L'enfant avait bien dormi toute la nuit. Le 28, il v eut un changement. Sur tous les points de la poitrine on entendalt très-distinctement des râles humides à petites bulles, L'expulsion des crachats devint nlus facile et assez abondante. La nuit du 29, il y cut uno quinte de toux, qui donna lieu à l'expulsion d'une quantité de orachats. (580 inhala-tions).— Dans la matinée du 29, ainsi que le soir du même jour et dans l'après-midi du 50, l'enfant rejeta sans efforts uno quantité relativement considérable de crachats blanchâtres, présentant une consistance aqueuse ct exempts de mélange de sang. Après ectte évacuation, les acces cessèrent. (Rev. med., juillet 1862.)

Eclampsie puerpérale (Noureus est al') guérie par l'injection public digi une obserbation d'éclamppaliti digi une obserbation d'éclampsie traitie avec succès par la méthode prodermique, L. IVIII, p. 1955. A ce fait emprenté à la pratique de B. Seancou, nous vonos siquier le suivant ; accouchée de deux jumeaux, fut prise d'éclampsie deux jumeaux, fut prise d'éclampsie deux jumeaux, fut prise d'éclampsie deux jumes après la délivrance; l'urine, examinée immédiatre ment après l'accoelement, svalid de troitée albuniteuxe, bes priper dertrière les orelles, deux l'avronness avec

30 ou 40 gouttes de teinture d'opium resterent sans effet. Après la troisième attaque, la malade était tombée dans un état comateux des plus alarmants; c'est alors que M. Franque lui fit trois injections avec une dose totale de himéconate de morphine correspondant à 75 centigrammes d'opium. A dater de ce moment, les accès s'éloignèrent, et perdant également en intensité, ils disparurent bientôt complétement. Cette femme fut retenue encore quelque temps par une endométrite et une péritonite légères. Au bout de quatre semaines, elle quittait l'hôpitat parfaitement rétablie. (Monatsch. für Geburtsk et Gazette hebd., 20ut.)

Hernics étranglées (Du meitleur mode d'emploi de la belladone pour faire rentrer les). Les movens internes, et spécialement la belladone, sont-ils réellement efficaces pour procurer la réduction des hernies étranglées ? Voilà une question sur laquelle les avis sont différents. Les chirurgiens, en général, préoccupés de l'a-vantage qu'il y a à ne pas opérer tardivement, sont peu favorables à tout traitement médical. Cependant, il existe dans la science un assez bon nombre de faits de hernies avant présenté les symptômes de l'étranglement, qui se sont réduites sans qu'on ait eu recours à d'autres moyens que ceux de l'ordre dont il est ici question, café, opium, belladone, etc. On est done fonde à ne pas dédaigner ces moyens, et, tout en admettant qu'il est plus avantageux d'opérer de bonne heure, quand il y a lieu d'opérer, il faut reconnaltre qu'il est des cas où le traitement médical peut et doit être tente, ne fut-ce que dans ceux où les malades se refusent à toute intervention chirurgicale, taxis et kélotomie.

et kelotomie.

Cela posé, resteralt à savoir quel est le plus sûr des moyens en question, et quel est pour chacun le modus facciendi qui mériterait la préférence.

Pour nous en tenir à la belladou, dont l'emploi a certainement procuri des suceis, quelle est la meilleure maire de l'employer contre la heraite derrangles? On l'a administrée dans maire de l'employer contre la heraite derrangles? On l'a administrée dans l'avent de l'employer de l'

rivé en effet des phénomènes d'empoisonnement; le dernier, à cause de la répugnance que lui opposeraient la plupart des malades.

Le mode que présère notre distingué confrère, c'est l'application directe sur la tumeur herniaire, et il le préfere à cause de sa simplicité et des résultats qu'il en a obtenus. « Quant aux doses, elles importent peu, ajoutet-il, car je fais recouvrir toute la tumeur avec une pommade dans laquelle entrent 8 grammes d'extrait de belladone, et je n'ai jamais observé le moindre symptôme d'intoxication. Je rends les 8 grammes d'extrait faciles à étendre, en les mélangeant exactement avec pareille quantité d'axonge, et je fais recouvrir toute la tumeur herniaire avec un cataplasme de farine de lin délayée à l'aide d'une forte décoction de feuilles de belladone. Au bout de quelques heures, les divers symptômes d'étranglement diminuent peu à peu et le malade perçoit des gargouille-ments intestinaux, bientôt suivis d'un craquement qui est le signe de la rentrée ou réduction de la hernie.

« Je pense, dit en terminant N. Chrétien, qu'il n'est plus permis, dans l'étal actuel de la science, de pratiquer la la kélotomie que pour des faits exceptionnels et après avoir essayé l'emploi de de la belladone, comme je viens de l'Indiquer, le succès ne se faisant pas longtemps attendre, et les dangers de la temporisation ne pouvant être invogués. 3

Il n'échappera du reste à personne qu'à ce moyen peut et doit être ajoutée la position, dont l'influence n'est pas douteuse (Montpellier médical, août 1802.)

Jaunisse; za pathologie et son traitement. Bi livity et sat taché à distinguer la jaunisse résultant de la suppression de la sécrétion billaire d'avec la jaunisse résultant de l'obstruction des canaux exceleurs. Bans la première variété, l'urine du malable qu'étaient tout formés dans le sang; canas la seconde, l'urine contient, en de l'accession de l'observation de l'accession de la contient que de l'accession de la concession de l'accession de l'a

Pour distinguer l'un de l'autre ces deux états, il suffit d'ajouter, dans 8 grammes de l'urine du malade, 2 grammes d'acide sulfurique concentré et un fragment de sucre de la grosseur d'un pois. Si, au contact des deux liquides, il se produit une couleur pourpre, cela prouve qu'il y avait dans l'urine les acides de la hile et qu'il existe, en conséquence, une jaunisse par obstruetion. Par contre, si le sucre donne seulement une couleur brunc, c'est probablement un cas de jaunisse par suppression de la sècrétion. Il faut savoir cependant que la première forme dégènère parfois en la seconde.

L'auteur recommande comme particulièrement efficace l'emploi de l'acide lenzoique dans la jaunisse par suppression, et l'ingestion de la bile amenée à consistance épaisse dans la jaunisse par obstruction; cas dans lequel le mafade meurt sonvent par suite de l'absence de la bile dans ses organes digestifs et des altérations qui en résultent pour l'assimilation des ali-

L'auteur avertit que, quand on emploie la hile comme remòde, il faut éviter de la donner, ainsi que souvent on le fait à ont, en même temps que lesa himents; on doit la faire ingérer à la fin de la digestion stonnacile, sin qu'elle puisses agir au même nomment que celui où elle fonctionne dans l'état que celui où elle fonctionne dans l'état partie de la comment de l'est que celui où elle fonctionne d'aire de l'est conjours, pontune à l'état normal, que dans le daodénum et non dans l'estonnec. (Presse méd. belge, 17 juillet 1892).

Lactates alcalins. Leur emploi dans le traitement des maladies fonctionnelles de l'appareil digestif. La médication par les lactates alcalius, sur laquelle M. Pétrequin vient d'appeler l'attention des praticiens dans un mémoire récemment publié, est fondèc sur cette double indication : posseder un médicament qui ait son utilité dans l'acte de la digestion et qui fasse partie intégrante des sels qui affluent ou se forment naturellement dans le tube gastro-intestinal, pour convertir l'aliment en chyme et en chyle. Les lactates alcalins, par leurs qualités spéciales, lui ont paru tout à fait propres à seconder les procédés de la nature et à atteindre le but physiologique proposè. Voici les résultats des recherches expérimentales multipliées auxquelles s'est livré M. Pétrequin pendant une douzaine d'années, sur cette indication. Il établit dans l'exposition de ces recherches trois divisions qui correspondent aux trois phases de la digestion. Nous allons suivre ces divisions.

tion. Nous allons suivre ces divisions. 1º Lésions fonctionnelles de la digestion dans sa première phase (phase buccale ), Deux cas, se présentent : A. La salive est acide, ce qui rèvèle une lèsion gastro-intestinale. M. Pétrequin dit avoir obtenu dans ce cas d'excellents résultats en donnant, avant le repas, une, deux ou trois pastilles de lactate de soude et demagnésie, qu'il recommande de laisser fondre l'une après l'autre, lentement, dans la bouche, sans les briscr avec les dents; il en fait autant après le repas, pour conti-nuer et complèter la médication. On réussit ainsi à fairc cesser l'exces d'acidité de la salive et à régulariser la sécrétion de ce liquide, sans doute en améliorant la digesiton. B. D'autres fois ce n'est plus la qualité, c'est la quantité de la salive qui fait défaut : il y a ce qu'on pourrait appeler dyspepsie sèche. Dans ce cas, il conseille de fairc prendre avant le repas, successivement, une, deux on trois pastilles de lactate de soufre et de magnèsic; on en fera autant après le repas, pour forcer la salive a affluer dans l'estomac. Des malades qui souffraient de cet état depuis plus ou moins longtemps, sont arrivés par ce moyen à réparer assez vite leurs fonctions digestives et à re-

tablir leur santé.

Voici la formule de ces pastiles, qui, prises comme il a été dit, remplissent la bouche de salive.

Lactate de magnésie pulvérisée.... 2 grammes. Saccharure de lactate de soude au quart. 8 grammes. Sucre pulvérisé... 69 grammes.

Nucliage de gomme
adraçante..... Q. S.
On prépare des pastilles du poids
de 1 gramme; contenant chacune
0sr., 5 de lactate de soude et de ma-

2º Lésions fonctionnelles de la digestion dans as deuzeime phase (phase gastrique). Ici les applications sont plus nombreuses: A. Dyspesia acide. Il y a, selon le degré, renvois acides, algreurs. pyrocis, vomissements acides, etc. La formule thérapeutique rest plus la même. On fait avaice avant le repas, la moitié ou la totalité d'une prise alealine composée de :

Laetate de magnésie. . 30 contigr. Saccharure de lactate

de soudo au quart. 20 grammes, Pour une prise.

Eu outre, on fait ensuite prendre, avant le repas, selon le mode habituel déjà indiqué, une ou deux pastilles de lactate de soude et de maguesic. On réussit mieux, d'après M. Pétrequin, en faisant prendre, avant les pastilles, cette prise alealiue, qui semble agir plus extomporanément contre l'excès d'acidité gastrique. On donne ensuite, après le repas, une ou deux pastilles. On procède de la même manière chez les diabétiques, pour la dyspepsie dont ils souffrent par intervalle.

valle. B. Indigestion commençante. S'il B. Indigestion commençante. S'il y a beaucoup de rapports neides, on fait avaler d'emblée une prise de laclates alcalins, comme ci-dessus; simo on se borne à quelques pastilles de lactate et do magnésie, qu' on fait dissoudre une à une avec beaucoup de lenteur dans la bouche, afin qu'il arrive dans l'estoma le plus de salive possible et que celle-ci y stimule la sécrétion du suc gastrique.

C. Dyspepsie flatulente. Les gaz sont tantôt insipides et inodores, tantôt acidules (quand ils sont fétides, il est besoin d'une médication complexe). Le mal dépend d'ordinaire de la digestion imparfaite des aliments dits venteux. Or, on a vu que les lactates alcalins ont sur ces derniers une grande influence, bien ou'indirectement, Ouand e'est plus ou moins longtemps après le repas que les flatnosités se developpent, le plus souvent on ne réussit guère à faire le traitement préventif. e'est-à-dire avant le repas. Aussi alors on ne commence l'emploi des pastilles qu'après l'ingestion des alimonts et ou les continuo à intervalle convenable, pendant la durée do la flatnieuce. On procède ainsi pendant plusicars jours, en régiant d'aitleurs le régime et combattant les eauses présumées du mal: et en amendant la dyspensie, on fait peu à peu disparaître les flatuosités qui étaient symptoma-

liques.

La gastrialgie ou gastriodynie offre plusieurs variétés: celle qui se lie à passeurs variétés: celle qui se lie à passeurs variétés: celle qui se lie à consecsible à la médication per les locates alcalins. Dans les cas où l'estadates alcalins. Dans les cas où l'estadates alcalins. Dans les cas où l'estadates alcalins, les siège des doubles gastriques, seulement au début de fighase intestinale; ou à la fin de deuxième (phase gastrique), alors on present les lectices alcalins, surfout lettement jusqu'à l'incure où la gastrudynie doit apparatire.

trodyne dou apparaître. 
5º Lésion fonctionnelles de la digestion dans sa troisième plasse (phase intestinale). M. Prêtrequin a constale l'action curativo des lactates alcalins dans la diarrhée qui survient chez les convalescents, à l'époque où ils commencent à user d'aliments et où leur estomac est encore frappé de débilité (De l'emploi therapeutique des lactates alcalins, etc. Broch. in-8°, 1862).

Phthisie (Nouvelles expériences cliniques sur l'emploi des préparations martiales dans la). Nous n'ayons pas a rappeler les opinions qui divisent les praticiens quant à la valeur de l'interveution du fer dans le traitement de la phthisie; et récemment encore deux de nos honorables correspondants, MM. Millet et Putégnat, sont venus de nouveau agiter cette question. L'incertitude qui regne encore sur la valeur de cet emploi du fer nous ongage à donner une analyse des nouvelles expériences que M. le docteur Cotton, médecin de l'hôpital des plithisiques de Londres, vient de publier. Ce médecin a choisi pour ses essais le vieux vin ferre, comme étant la préparation martiale la plus simple, celle qui est la micux acceptec et le plus facilement tolerce. Il la prescrit d'abord à la dose de 8 grammes, deux fois par jour, en augmentant graductlement chaque dose jusqu'à 15 grammes, dans quelques cas rares, jusqu'a 50. Ce traitement fut continue, suivant les cas, pendant un temps qui a varié de quatre à treize semaines. Les expériences ont eu lieu chez 25 malades, 10 hommes et 15 femmes; 10 avaient moins de vingtans, les autres entre vingt et quarante ans.La phthisie était, chez 6, au premier degré; chez 6, au second; chez 15, elle était arrivée au troisième. Chez 2 ou 5 femmes, lo fer sembla déterminer un peu de cephalalgie, que l'on lit disparaître rapidement en diminuant la dose du médicament ou en en suspendant momentanément l'usage. Pendant le traitement, l'appétit des malades fut géneralement bon, et on ne vit s'aggraver aucun des symptômes actifs de la maladie, pas même les hémoptysies, Des 25 malades, 15 furent notable-ment améliorés, 5 légèrement, et 9 n'éprouverent aucun bénéfieo de la médication; 3 de ces derniers mou-rurent à l'hôpital, 14 augmentèrent de poids, et quelques-uns dans une proportion considerable; 8 diminuerent un peu, et 5 resterent sans changement. Dans 15 cas, l'liuile de foie de morue fut de temps en temps, mais non d'une façon régulière, administrée conjointement avec le fer; les autres ne prirent aucun medicament, si ce n'est quelques loochs simples. Dans 9 des 14 cas dans lesquels on a constaté l'augmentation du poids du corps, l'huile de foie de morue avait été prise

concurremment avec le fer, et l'un d'eux, au denxieme degré de la tuberculisation, présents ectto particularité remarquable, quoique non très-rare, qu'il prenait de l'omboupoint en même temps que les symptômes locanx et généraux de la phthisie allaient en s'aggravant.

De ces faits et de ceux plus nompreux qu'il a observés dans son hightal et en ville, M. Gotton tire les conlusions suivantes : Le vin ferrugineux est un très-bon auxiliaire dont il devra être fait usage pour le traitoment d'un nombre constérable de philisiques ; il est arrement unal supportie, il tend au contraire à augmentr appétit et à faciliter la digestion; il est plus particultivrement avantagoux, pour les cantast et les indivisius goux pour les cantast et les indivisius

Pour nous, et malgré ees expériences, l'emploi du fer devra toujours constituer une médication exceptionnelle à opposer à la phthisie, quoique uous ne lui attribuions pas les effets préjudiciables que lui reconnaissent MM. Trousseau et Millet. (Medical Times and Gaz, et Union méd., août.)

Tonsure conjonetivale, Son efficaciós contre les técios panuiformes et chroniques de la cornecte Sons le nom de tonsure conjoneticale. M. le docteur Furnari designe une méthode à l'aide de laquelle ou culève touto la maqueuse, ainsi que le tissa cellulaire sous-conjonetival, à l'effet do produire l'oblitération des vascularisations anomales do le couche épithéliale de la cornec. Voici la description rajeté du procédé opératoire:

Quatre instruments sout nécessaires pour pratiquer cette opératiou : 1º une pince oculaire à griffes multiples; 2º des ciscaux mousses et courbes sur le plat, dont l'un des anneaux est percé d'un trou taraudé pour recevoir une pince à branches flexibles, se fermant par un conlant et destinée à porter une pctite éponge; 3º un crochet mousse à pointe très-aplatie et tranchant à sa concavité; 4º un scarificateur dont la convexité est tranchante à partir de la première courbure et la pointe tranchante des deux côtés. Le malade étant assis et les paupières écartées à l'aide du blépharostat, le chirurgien saisit avec sa main gauche et avec la pince à griffes multiples la conjonctive vers la partie supérieure et externo du globe s'il s'agit de l'œil gauche, la partie supérleure et interne, s'il s'agit de l'œil droit ; il opère eirculairement de las en haut et de droite à gauche la dissection de la muqueuse et du tissa cellulaire sous-conjonetival, depuis la marge corrievane jusqu'à trois nuillimètres en deçà de la rigolo oirculaire formée par la conjonetive palpèrale réficelule, en ayant la précution de mênager un petil lambeau adhèrent au centre du bord supérieur de la corrie. Le segment inferieur de la conjonetive bulbaire est dissèqué de la même manière.

Dans un second temps, on tond à l'aide des mêmes ciscaux le tissu cellulaire sous-conjenotival; et. chemin faisant, ou enleve le bord péricornéen de la conjonctive; on un mot, toute la sclérotique est mise à nu.

Les filaments celluleux vasculaires et le riseau vasculaire profond de la circonference de la corne, qui ont celluleux de la corne, qui ont l'alde du croche, et avec l'aiguille coulée on pratique de légères sentiments que possible ces sea-les consentences de la continue matent que possible ces sea-les controlleux de la continue de la corne de elle-même, en dirigeaut l'instrument de la circonference an outre de la corne de elle-même, en dirigeaut l'instrument de la circonference ano entre correle périornéen pour excéser le peut lambeau coujonériul alhièrent au cen-

tre du segment supérieur do la cornée. Enfin, dans un quatrième temps, après nyoir facilité l'écoulement du sang par de légères lotions d'oau tiede. on coonge convenablement la blessure afin d'enlover les caillots qui génont la manœuvre opératoire. Des que l'éconlement sanguin est bien diminué, ou frotte légèrement contre un erayon d'azotate d'argent un petit pineeau préalablement mouillé avec un peu de salive; on trace en passant de petites tralnées superficielles sur la cornée en dirigeant le pinceau de la circonférence au centre. On promène ensuite ce pinecau circulairement sur l'anneau de ionction do la cornée avec la sclérotique. On doit, dans oes cautérisations, chercher à atteindre plus particulièrement les parties ulcéreuses de la cornée, passer à peine sur les parties vascularisées et respec-

ter les parties transparentes.
Tout le pansement consécutif consiste
à appliquer, peudant deux ou trois jours,
des compresses imbibées d'eau froide.

A la suite de cette opération trèsoffrayante en apparence, mais en réalité sans danger, paralt-il, l'œil ne s'enflamme pas; il survient tout au plus une forte irritation, qui n'est ja-

mais de longue durée; la phlogose chronique dont l'organe était affecté disparalt même à la suite. Mais le fait le plus remarquable et le plus constant de la tonsure comonctivale, suivant M. Furnari, c'est que les fortes douleurs dont le malade était affecté depuis longtemps, cessent vingt-quatre heures après l'opération. Le travail d'élimination et de résolution commence ordinairement au bout d'une semaine : ec qui reste des vaisseaux anormaux péricornéens s'atrophie les infiltrations lymphatiques et hématiques interlamellaires se résorbeut graduellement : la couche superficielle de la cornée malade s'exfolie sous forme d'escarre et laisse apparaltre la couche sousiacente dans sa transparence normale. Les granulations palpébrales ellesmêmes, sons l'influence de l'opération, subissent des modifications qu'on n'avait pu obténir ni par les cautéri-sations,ni par les sacrifications directes.

Voici, d'après M. Furnari, qui a pratiqué plusieurs fois cette opération avec sneeds, quelles sout les affections oculaires dans lesquelles la tonsure conjonetivale est judiquée : 1º le pannus membraneux et charnu: 2º la phlébectasie conjonctivale et cornéenne : 5º les kératoidites nanniformes, vasculaires et alcérenses, superficielles et profondes; 4º les taies récentes entretenues par des vascularisations partielles: 5º les infiltrations interlamellaires hématiques ou lymphatiques de la cornée ; 6º les lésions cornéennes qui résultent de l'extrepion. de l'entropion et du trichiasis; la propulsion de la cornée consécutive au ramollissement de cette membrane. (Gaz. médic. de Paris, avril et mai 1862.)

Trichian (Prairment de l'affection produite por le d'uy a -l-il faire dans le cas d'affection trichianle re-cente? La maladie produite par la présence des trichines n'offre pas de signes pathognomoniques suifsants pour la reconnaître Cependant un état semi-typhotde, l'absence de d'arrhée et d'exanthème typhotque, l'absence de turéfaction considérable de trate.

l'existence de doubeurs musculaires violentes aux moûndres movements, peuvent faire soupçonner la présence de ces vers. Il est possible qu'en observe tout à coup des diffientlés dans la déglatition, de l'enrouement, du deglatition, de l'enrouement, du compartie de l'entre de

Si le malade porte une plaie quelconque, il faut enlever que netite nortion de chair et l'examiner au microscope. Sinon il faut faire une ponction exploratrice dans une partie charnuc du coros et amener une narcelle de substance musculaire qu'on soumet au même examen. Lorsqu'on s'est assuré de l'existence réelle des trichines, il faut s'occuper de les combattre. Comme on est sur qu'il en existe aussi dans l'intestin, qui produisent chaque jour une nouvelle infection, l'auteur propose de donner un purgatif drastique tous les trois jours (calomel et jalap avec la poudre de fougére; environ 2 grammes de chacune de ecsdeux dernières substances).

M. Kuchenmeister recommande aussi l'huile de térébenthine à petites doses longtemps continuées : ou neut donner la térébeuthine de Venise sous forme pilulaire, en lui associant la poudre de fongère målo (20 à 40 centierammes de térébenthine, trois ou quatre fois par jour). Enfin, l'auteur annonce que le professeur Zenker et le docteur Waldeck sont arrivés à diagnostiquer d'une manière presque certaine la présence des triehines par l'examen microscopique des matières fécales. Ce dernier a trouvé dans le mucus intestinal de petits helminthes qu'il regardo comme des trichines arrivés à l'état de maturité. Il faut donc ne pas négliger ce moyen d'investigation avant de recourir à la ponetion exploratrice des muscles. (Journ, Fuer Kinderkrankheinten et Gaz. méd. de Paris, inillet 1862.)

#### VARIÈTÉS.

De la restauration mécanique des mâchoires supérieure et inférieure (1).

# De la cieatrisation des parties mutilées.

Lorsqu'on envisage les applications de l'art à un point de vue nouveau, il se présente immédiatement des questions auxquelles on n'avait pas songé jus-

Suite, voir la précédente livraison, p. 236.

qu'alors. Ainsi, la restauration mécanique des pertes de substances du squelette de la face commande tout d'abord une connaissance spéciale des modifications subies par ces parties.

Les résultats différent selon la nature des causes qui ont produit la muillation, et malgré les oensaions fréquentes de comparer les différences fournies par les violences extérieures et les opérations chirurgicales, aucun travail, que nous saciolos, n'a neuer dé entreprès sur ce sujet intéressant. De reste, quel dit éis on but, puisqu'on ignorait la valeur der sessores de la problèse en face de ces pertes de substance? Ne tennat suceun compté de la possibilité de l'emploi d'un appareil mécanique, les chirurgiums abandonnaient entirément la marche de l'acte réparateur à la spontacité de l'organisme, même dans les cas où il est dé possible de le diriger et de préparer les parties muitlées à subir plus facilement le contact d'un corps étranger et à lui fournir des points d'apons juise étendes et plus soilées.

Larrey est le chirurgien qui s'est le plus occupé des effets consécutifs des blessures reçues à l'armée et des opérations pratiquées sur le champ de bataille. Ainsi, dans le chapitre de sa clinique chirurgicale qu'il consacre aux plaies de la face, après avoir signalé les services que reud la suture dans les plaies du nez, des joues et des lévres, alors même ou'elles ont été produites par des armes à seu, Larrey ajoute : « Une remarque importante qui n'avait pas été faite par les praticiens, c'est que toutes les plaies de la face, avec coupure ou fracture aux os de cette région, quelque graves qu'elles soient, se guérissent avec une grande facilité et une rapidité étonnante, surtout chez les leunes sulets et lorsque le premier pansement en a été fait d'après les vrais principes de l'art. Nous attribuons ce résultat heureux à la texture particulière des parties dures et molles de la face. Les premières sont presque toutes composées d'un tissu spongieux, élastique, et pénétré par un grand nombre de vaisseaux, ce qui favorise leur soudure réciproque, ou leur cicatrisation, qui neut s'opéror, par ce motif, aussi promptement qu'aux parties molles ; ces os sont de plus dépourvus d'articulations synoviales et d'appareils fibreux, si nuus en exceptous la double articulation amphidiarthroïdale de la machoire inférieure, très-reculée vers les tempes : en sorte qu'on n'a point à craindre dans ces cas les aecidents graves qui surviennent ordinairement à la suite des fractures dans les portions des os qui concourent à former les articulations des membres. Les parties molles du visage étant, de leur côté, dépourvnes de tissus fibreux ou aponévrotiques, et recevant très-peu de nerfs de la vie intérieure, ou du grand sympathique, sont moins disposées à l'inflammation ou à l'éréthisme. » (Clinique chirurgicale, t. V. p. 95.)

Tels son les principaux cassignements que le savant chirargien fournit sur consigl. Ils son trécleux, mais portes surious sur a prompiliude de la cicutisation de ces plaies. Poutébis, Larrey rappelle silicurs que le meilleur moyen d'assurer la cicutirisation des plaies de la foce en periculier, est l'emploi de la suiure entorilitée, ainsi que son maitre Desault en a posé le précepte. Lorque les bords de la solution de continuité ou été contam ment de contamine de l'et contamine que cela arrive après les blesures par armes à feu, il presert d'en rafrachisque con les bords à l'adde des ciscaux; puis, le passement faitrex sois, de ne pas le renouveler avant le segülteme on le neuvime jour, en se horant à éponger l'extérieur de l'appareit, maint es obtre. Le général jain, l'un des guerriers de l'ancienne armée, ayant en, su combot d'Ethèrer, en Prusse, la méchotre d'exaction en errade crottion de la joue détroite sur la bissoire, saura le

succès de l'opération que je lui fis sur le champ de hataille, eu respectant l'appareil jusqu'à suu arrivée à Paris, où il fit couper les points de suture qu'on trouva sur la cicatrice delà consolidée. » (Clinique chirurgicale, t. I., p. 56,)

Quant aux modifications que les os subisseal, Larrey reuvole aux observations particulières de ceut des solaits priventant des plaies des médorières avec fraces et déperdition de substance ossesse, qu'il avait pannés sur le champ de babilité ou qu'il a rerievaré plus tant aux invalidos. Il cite comme cample ces deux fits de Vanié et de Vernez que noss avons donnés plus hant. Cres donne dans la locations qu'il bratile réverber les témogragges des son expérience à cet égard. Ainsi, dans le rédit de l'autope de Vanto en pu voir que : cons les os couples par le houtel «Véaites ainnices et aurandis, afin des mettre ces parties molles, e mais il re-génération, dont quelque-suteurs modernes nous parlent enorce, « et l'admed dans la cicativation de production des parties consecution et par de consecution de parties de consecution et par de consecution de parties de consecution et à la concentration, dont quelque-suteurs modernes nous parlent enorce, « et l'admed dans la cicativation de parties de consecution et à la concentration, quant pour résultat de resouver le vide produit par la hiessure: l'histoire de Verneux de l'arcentration de parties de l'arcentration de l'arce

Les modifications qui suivent les portes de substance du squelette des maichoires out-elles les bons effets que Lurrey leur attribue? Vous ne seusl'admettre. Que ce mouvement de concentration des parties, syant pour résultat de diminure le vide laisse par le multilation, ait quéposés pour effet denuer le dommage causé à l'exercice des fonctions de la bouche, cels se partinuer le dommage causé à l'exercice des fonctions de la bouche, cels se partie, nues l'examples es réduit à peu de closes, Ainsi, de l'eva de Larroy line. Le seul bénéfice obtem par ses mutilés a été, après de longues années, de perdre une moins grande quantité de leur suitev. Aissi he movement de roit des tissus, en mêmo temps qu'il precure au mutilé ce très-lèger bénéfice, agerave la difformité de visège; ce qui est une triste compessation.

Quoi de providentiel encore dans ce mouvement de rapprochement des arcaches dentaires sipierieures à la suite de l'abblion de la destruction de la branche horizontale de la méchoire inférieure dont Vernez nous offre une preuve? Ce reaserrement des dents est queblucoire si considerable, que ces ustèdies infissent par farmer l'ouverture rétrécté de la boache, au point que le multien pe peuvent plus y introduire que des substances liquides. Mous veques d'en un exemple chez homant électroné, gée dous sinche-quatorze aus, sirvalide de la dousètien section, Comme il etiste, chez ce militaire, au mille du plancher houget une large éstate, son allientation réchame des sonis out particuliers.

An point de vue de la prothèse, la cicatrization des blessures do la face, compliquies de finetures des mailliers, présente mois à considèrer ce qui a trait à l'acte réparateur de la brisure ossense que les effets de l'action des parties molles. Debarde es sont les muscles qui entrainent inmediatement les fragmonts auxquels lis s'insèrent quand ceux-ci sont mobiles, comme dans les frentures du maillier inférieur ; puis les tégements qui viennent ajouter à leur tour leur influence. Celle-cl, pour être moiss éridente, n'en est parmois certaine; passe es avens pour prevau eve qui arrivé dans le bec-dreive compliqué de division de la voite palatine. Quelque considérable que soit vienne de la voite palatine. Quelque considérable que soit vienne de la configuration de la voite palatine. Quelque considérable que soit vient à arriver au contact dès que la solution de continuité de la terva adispara. Cest à une action analogue de la ferre supérierre quels due la divisition des des consécutivement celle de la voite palatine que l'on remarque sur la tête de Yenze, 10 (fg. 5).

Gette influence des parties molles sur la configuration ultérieure du squetelles, surtoul forsqu'elles sent contractiles, a me portre partique; édocument on respectera es qu'elle peut avoir d'utile, taudis qu'on cherrelera à s'upposer à sex résultals febeux. En recte, ques reviendress plos utiliences aux ces divers points, à propos de chacune des mutilations de la becche que nous allous examiner.

## Restauration mécanique du maxillaire supérieur.

Lorsqu'on cousidère l'étendue que les maxillaires supérieurs occupent dans le charpente de la face, on a lieu d'être supris du pac de domange causé à la conformation des traits du visage par l'abblation de l'un de ces os. Un peu d'afffisissement de la jouce cerrespondante et lout ce qui résulte de cette souseire. Il en est tout autrement quant aux fonctions de la bouche. Le vide crèt dans la voite pastitue apporte de grands obtades et à la phonte. Le tube de rich dans la voite pastitue apporte de grands obtades et à la phonte. Le visagenier la pretilése.

Dans les apportels destinés à la restauration du maxillaire supérieur, la partie fondamentale est également extie pièce à laquello on a donné le nom d'obtrardeur. Sur exte base, qui suffit à elle seule pour parer aux pius grands inconvénients de la multiation, viendrout s'implanter des appendices destinés, fun, à surélever l'arcade dentaire pour soutenir la levre supérieur, l'autre, à combler le vide produit par l'absence du corps de l'os et prévenir ainsi tout affissement de la jone.

Le mellleur moyen d'étre compris, dans l'exposition d'un sejet, étant de marcher du simple a composé, sous allons délatir par les essais de restauration mécanique pratiqueix à la suito des opérations chirurgicales. Dans ces cas, en effet, les pertes des substance du seguelette existent seudes, les prirtie maie, qui out dè être divisées pour atténdre la portion d'es à serviéer, out été remises en place et se sont rémise immédiatement, podequetés même la résceion de la lésion osseuse a pu être faite, sans qu'en ait dét contraint d'étatiresser les pairties molles qui les recouvernit; évet equi artrive quand les tumeurs sont limitées aux parties moyennes des arcades dentaires. L'ouverture de la bonche permet d'arviver à accomplir ces opérations sans grandes difficalités.

# Restauration mécanique des areades dentaires.

Malgré ces oceasions fréquentes de restauration, le seul cas dont nous ayons été

tómoin est le résultat d'une blessure de guerre. Les faist dans lesquels le projetile borne son action exclusivement à l'abrasion du rebord alvéolo-dentaire doivent être rares. Celui que nous allous rapporter représente assez-bien la perte de substance qui suivrait une résection de cette portion du maxillaire affectée d'une bésion organique et pourra servir d'exemple dans un cas analogue.

Ons. Practure comminuitée des deux maxiliaires supérieux, destruction de toute l'arreade dentaire moins la portion qui supporte la trois dermitée moinires du côté gauche. — Unage d'un appareil produtique rélablissant la phonation et la mantiention depuis trois année. Le espisiale Pri- 3 gêt de quants-cinq ans, su début de la haisille de Magenta, est stient par une helle. Les projectifs, dirigée dellquement, princire à travers la levre, an nivace de la commine du côté gauche, pirts toute l'étendue de l'arreade dentaire dans ses parties antérieures et lateriel aveil de la la partie moyenne de la



joue du même côté. Au moment où le capitaine P\*\*\* fut blessé, il commandait un mouvement à sa compagnie, par conséquent sa bouche était largemeut ouverte ; il dut à cette circonstance de ne pas avoir la branche droite de sa màchoire inférieure également fracturée. La commotion fut considérable, et lorsqu'il put se rendre compte de son état, il se erut mortellement atteint, et eut l'idée de se précipiter sur les rangs ennemis, afin de se faire tuer de suite. La eraiute de ne pouvoir conserver son équilibre le ramena à une pensée plus sage ; il descendit de cheval et chercha à gagner une ambulance. Il dut venir jusqu'à Buffalora; là, le chirurgien lui enleva vingt-cinq à trente esquilles à l'aide de ses dolgts, afin de prévenir une hémorrhagie. Le blessé, qui ne comprenait pas la sagesse de cette pratique, la taxait de brutale. Les suites de cette blessure furent des plus simples; le capitaine, quelques jours plus tard, fut conduit à Milan, puls ramené à l'hôpital du Val-de-Grace, où il entrait le 20 août 1859, afin de faire constater son état et réclamer sa retraite. L'intéressant mutilé, par suite de la perte de substance subie par sa machoire supérieure ne pouvait se nourrir que de potages, en outre l'articulation des sons, ainsi que le timbre de la voix étaient

profondément altérés. Le professeur Monnier pensa que la prothèse ne serait pent-èlre pas impuissante dans ce cas; il pria M. Preterre de venir visiter son

malade, et, après les reuscignements qu'il en reçut, lui confia la réparation de cette arcade dentaire.

Le problème se réduisait à construire une pièce garnie de dentsartificielles pour rétabiir la mastication des aliments, et présentant à sa partie antérieure un bourrelet destiné à soulever la lèvre supérieure et à rétabile



par là l'harmonic des traits du visage. Les figures ci-jointes montrent comment M. Preterre a rempli ees diverses indications. Nous avons donné plus haut la figure représentant l'étendue de la lésion L, ainsi que les trois dents restantes DN par lesquelles l'apparcil devait être supporté (fig. 4).

La figure 5 montre cet appareil vu par sa face supérieure; il se compose d'une partie en vulcanite R, destinée à combier la perte de substance, et montée sur une base en or P, à laquelle sont fixés les anneaux AA destinés à fixer la pièce.



Fig. 6.

La figure G représente l'appareil en place ; R est le remplissage en vulcanite s'opposant à l'affaissement de la l'evre supérieure et servant en même temps de base aux dents artificielles D. Ce n'est que par l'adaptation la plus exacte de la pièce que l'on a réussi à la faire tenir sur les trois deuts restantes, Les livres ont été supprimées dans ces dessins, afin de mettre la restauration inécanique mieux en évidence.

L'extrait suivant d'une lettre que m'adressait le professeur Monnier, au sujet des premiers résultais obtenus par M. Preterre, vient finonigare des services rendus par cette pince à l'époque où le malade quittait le Val-de-Grâce; « Je pojavous affarre que M. P."-, appets as mutilitato, ne se nourrissait ne povantie nourrir que de potages, que l'articulation des sons, ainsi que le timbre de la voix détant profondement allevirse, qu'appris L'adaptation de l'appareil tout parnissait revens à l'état normal, sons le rapport de la phonation comme sous celui de la masticulton. »

J'ai revu le capitaine [111]. In § Buillet 1892, alors qu'il faisti usage des a pièce depais pric de trois années, et pià pu me convairer qu'il n'avait rien perdu des binéfices de la prothèse. J'ai déjenné avec lui, et si le opitaine univait pas culterès on appareil avant le repas, sind en montrer l'échanche de sa multiation, je ne me fause jamais douté, en voyant fonctionner ce convive, qu'il portuit une méchoire artificielle.

Un comité consultatif chargé de l'examen de toutes les questions relatives à l'hygiène et as service médical des hopitaux viout d'être établi sons la présidence du misistre de l'intérieur. Sont nommés vice-présidents: M.M. e. présidents vince présidents (M. Le président suite de l'intérieur. Sont nommés vice-présidents: M.M. e. présidents vince de l'autorité de l'établisse de l'autorité sont l'ambient de l'autorité de l'établisse de l'autorité de l'établisse de l'autorité de l'établisse de l'autorité d'autorité d'autorité

La Société universelle d'oplithalmologie tiendra sa première session annuelle à Paris les 30 septembre, 4, 2 et 5 octobre prochains, à une heure, dans la salle du Grand-Orient de France, 16, rue Gadet.

M. le docteur Ricord, membre de l'Académie de médecine, est nommé médecin ordinaire de la maison de S. A. I. le prince Napoléon.

Le concours ouvert à l'Hôtel-Dieu de Toulouse, pour une place de médecin adjoint, s'est terminé par la nomination de M. le docteur Achille Janot.

Un concors pour la place de chef interne, médecin résidant, à l'hôglint le Saint-André de Borteaux, sera overt le netrered 20 hovembre prechabint. Ne serout admis à concourir que les docteurs en médecine et en chirargie non mariés ou venfs sans enfants. Les inscriptions serout reques jusqu'au 59 cottors inclusivement, au sercitariat de l'édiministration des hospiecs à Bordeaux. La durée des fouetions de chef interne est de trois ans il est nourri, logé, chauffs et reçois un traitement annuel de 1,200 frances.

# THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE.

#### Sur l'emploi de la cigué dans les engorgements chroniques monogriculaires chez les serofuleux.

Par M. A. Laboulnène, médecin des hópitaux et professeur agrégé à la Faculté de médecine, etc.

L'histoire des médicaments dont l'action est très-facile à constant nous présente, à diverses époques et suivant les observateurs, des périodes d'engouement hiemtôt suivies d'une proscription souvent injuste, et parfois d'un oubli complet. Tel a été le sort de diverses substances célèbres, entre autres des composés d'antimoine, de mercure, etc. Dans un ordre plus secondaire, nous pouvons dire qu'aucune plante médicinale n'a été tour à tour ni plus vantée, ni plus discréditée oue la cieué.

Si Pline et Avicenne regardaient la ciguë comme utile pour guérir les tumeurs et les ulcères caccètles, Nörk, vers la seconde moitié du demire siche, exatale se propriétés de cette plante, et la proposa comme le spécifique des tumeurs et des cancers; on sait qu'à cette époque ces deux termes étaient trop souvent synonymes. Les emules de Siôx outrbrent, comme toujours, les idées du maître, mais l'expérience démontra que l'engouement pour la ciguë n'était malheureusement pas appuyé sur la majorité des faits. Le discrédit, puis l'ouble succédiernt à un enthousiasme irréfléchi.

Copendant de respectables médecins, à la tête desquels vient se placer Marteau de Grandvilliers, le judicieux auteur des Mauxe de groye observés à Aumale, avaient observé l'efficacité de la poudre et de l'extrait de ciguï dans certains engorgements de diverse nature. Les faits rapportés parc et auteur dont j'avais, au sujet des angines, apprécié la sagacité et la bonne foi, m'avaient frappé. Comanissant d'ailleurs, à côté de ces résultats, ceux qu'avaient obtemus Hufeland et M. Bazin dans le traitement des serofules par la ciguï, j'ai donné à mon tour cette substance dans des cas bien définis. J'ai obtenu des améliorations rapides et des succès que je vais faire connaître.

J'avais tenu note de trois cas observés depuis plusieurs anmées, quand j'ai eu deux nouvelles occasions d'employer la cigué pendant le service d'intérira que je fais à l'Hôtel-Dieu en ce moment en remplacement de M. Barth. Les résultats controlés par les élèves et les personnes qui suivaient les visites ont vivement frappé plusieurs médecins qui en étaient témoins, et lis en ont paru trèssurpris. Ces motifs m'engagent à appeler l'attention des praticiens sur une médication exempte de dangers, et efficace dans une affection rebelle aux ressources de la thérapeutique.

Voici, sans plus de préambules, les faits sur lesquels s'appuie ce travail; je discuterai plus tard leur véritable signification et l'enseignement qu'ils renferment.

Oss. 1. Engorgement péri-articulaire considérable du coule droit, surcennat après un réumatisme mono-orticulaire. — Sero-fale. — Emphoi de la ciquie. — Guérison. — M. X<sup>car</sup>, Gaston, dixhuit ans, nd près de Rouen, a toujours vécu dans l'aisance. La mère m'apprend que son mari est mort de la poirine, et qu'éle a une fille, sœur cadette du malade, dont la santé n'est pas très-boune. Dès son enfance Guston a été atteint d'ophthalmie rebelle, guérie aujourd'lui, mais qui a dégarni en majeure partie les paupires de leurs cils, et qui a laissé deux petites taies sur l'œil gauche. Les ganglions du cou ont été engorgés; il existe actuellement des ciatrices irrégulières, et d'une teinte un peu vineuse au côté gauche du cou. Les maladies autérieures ont été la rougeole, la scarlatine, et le rhumatisme dont il va être question.

Le malade est d'une constitution chétive, peu développé pour son age, blond, à chairs rosées et un peu bouffies. Il a peu de force musculaire, et s'essouffle facilement. L'auscultation et la percussion de la poitrine faites avec grand soin ne donnent qu'un rèssi da tudigatif pour la tuberculisation pulmonaire; le cour a sestimensions normales, et bat soixante-quatre fois par minute; le pouls est régulier.

Les fonctions digestives s'exécutent bien. Gaston X\*\*e\* est grand mangeur, et il a parfois de la diarrhée; mais l'abdomen est souple, il n'existe aucum indice de tuberculisation péritonéale ou mésentérique. L'action du système nerveux s'exécute normalement; l'intelligence est même très-dévolopée.

Il y a buit mois que le malade a été pris de douleurs assez vives dans les articulations (novembre 1836). Ces douleurs n'avaient pas un caractère d'acuité très-prononcé. Bientô, au dire de la mère du malade, elles se fixèrent dans le coude droit. Le médecin qui soigna Gaston X'\*\* à cette époque appela nettement la maladie va rhumetisme, et il employa des sangueus dont on voit encore aujourd'huit les marques cicatricielles sur le coude. On fit successivement usage de frictions merurielles et belladonées, de cataplasmes, de bains et de douches sulfureuses; mais l'articulation resta eugogrée, douloureuse, et les mouvements y devinrent sinon absolument impossibles, du moins très-difficiels.

Aujourd'hui (15 juin 1887) l'articulation huméro-cubitale droite est gonflée, arrondie, déformée dans son aspect extérieur, suns rougeur anomale, mais la peuu est lisse et tendue. On sent un empâtement péri-articulaire assez rénitent, et la pression est doutoureuse. Les mouvements sont difficiles ; le malade dit qu'il souffre beaucoup pendant ceux-ci, et il tient le membre supérieur presque fléchi à angle droit. Jeparviens cependant à faire exécuter des mouvements de flevion et d'extension, mais très-bornée et avec des craquements articulaires légers. Je parviens aussi à imprimer des mouvements de pronation exagérée, et même de supination, mais ils sont très-douloureux. Toutefois, je constate que le gonflement péri-articulaire est prédominant, et que les surfaces articulaires ne sont pas fortement lésées.

Je note encore la présence d'un gonflement périostique sur le second métacarpien de la main gauche. Je rapporte ce gonflement à la scrofule dont ce jeune homme est atteint.

Après avoir rassuré le malade et sa mêre, qui désespèrent de la guérison, je prescris 1º la tisane de feuilles de noyer, et 5 centigrammes d'extrait de cigué mélés à 5 centigrammes de poudre de cigué pour une seule pitule par jour; augmenter d'une pitule par semaine jusqu'à 4 pilules par jour; 2º des frictions sur le coude avec la pommade suioante : Extrait de cigué, 40 grammes, incorporés à 30 grammes d'azonge; 3º régime animalisé, tonique, vin généreux.

Trois mois après (août 1857), j'ai revu M. Gaston X\*\*\* au Havre, et d'onstaté une amélioration très-remarquable. Le gouflement avait considérablement diminie, les douleurs étaient amoindries, la santé générale excellente. J'engageai M\*\* X\*\*\* à faire prendre à son fils les hains de mer à la lame, de deux minutes, et à lui faire exécuter des mouvements progressifs d'extension et de flexion de l'avant-bras sur le bras. Le malade me fit remarquer l'amélioration survenue dans l'état du mélacarpien gauche, qu'il avait de luimème frotté avec la pommade cientée.

J'ai revu M. Gaston une année après au Havre (1888), et la guérison pouvait être considérée comme parfaite. Les mouvements étaient libres; l'articulation, quoique plus grosse que celle du côté opposé, laissait apercevoir les saillés osseuses par le palper, sans qu'on trouvait un tisus épais et rénitent interméliaire. Le métacarpien de l'index gauche n'offrait qu'uue très-légère nodosité. M. Gaston avait continué le traitement pendant cinq mois, et il n'avait pas dépassé la dose de 4 piulles. Quand ce malade est venu me consulter, j'étais sous l'impression des résultats que Marteau de Grandvilliers, dont j'étudiais les travaux sur les angines pseudo-membraneuses, avait oblenus par l'emploi de la ciguë. J'ai donné les préparations de ciguë sous cette influence, et on a pu voir combien j'avais heureusement réussi, Le fait suivant n'e nas été moins favorable à cette médication.

Ons. II. Rhumatime poly-articulaire, puis mono-articulaire du poignet goueke. — Serofule. — Emploi de la cigué. Guéricon. — Car..., Paul, trente-leux ans, maçon, a travaillé dans les constructions des égoîts pendant plusieurs mois. Il est d'une constitution assez bonne, mais il a fait des excès de boisson. Il n'a jarmais eu de crachement de sang; il s'enrhume facilement l'hiver; il a, diti il a ha potrine grasse. »

Le mahde a les paupières gonflées et rouges à leur bord interne et sur la face profonde ; le nez est large, épaté, et il porte des cieatrices d'abetes ganglionnaires des deux obtés du cou. Il se rappelle fort bien avoir été maladif pendant son enfance, et avoir été très-sujet « aux gourmes. » A vingt ans, il a eu un chancre induré suivi d'une roséole, de maux de gorge, d'alopécie, etc. Il a été se faire soigner dans un hopital, et depuis il n'a plus eu de manifestations syphilitiques.

Enfin, il y a cinq mois, il a été pris de rhumatisme à la suite de son aéjour prolongé dans des endroits souterrains où il a travailé depuis son arrivée à Paris. Il a été traité à la Charité par le sulfate de quinine. Le rhumatisme paraît avoir été d'abord poly-articulaire, puis il s'est localisé sur le poignet gauche. Sorti de l'hópital, le malade s'est fait admettre dans un autre, puis il a été des services de médecine à la consultation de chirurgie, et on lui a conseillé ne deraire l'ieu d'appliquer deux moars pour résoudre l'engorgement du poignet. On lui a même, dit-il, parlé d'amputation probable, si on n'employait pas des moyens énergiques.

9 juillet 4837. Le poignet gauche est tuméfié, et la main infléchie assez fortement. La peau est tendue, luisante, sans rongeur, sans chaleur. La pression fait éprouver de la douleur sourde, et le mouvement d'extension de la main sur l'avant-bras est impossible. La partie dorsale du poignet est bien plus tuméfiée et volumineuse que la face palmaire. L'engorgement péri-articulaire est molasse, ténitent, ne garde pas l'impression du doigt qui presse; on y sent une fausse fluctuation.

Les articulations du conde et de l'épaule sont un peu gênées dans

leurs mouvements, probablement à cause de l'immobilité relative où les laisse le malade.

Je prescris la tisone de houblon; 2 pilules de cigue, renfermant cheaune 0,05 centigrammes d'extrait, et 0,05 centigrammes de poudre; des frictions sur le poigned avec le pommede d'extrait de cigue, 10 grammes d'axonge. Nouriture fortifiante. Séjour à la campagne, où le malade désire aller clez un compatiriote. Un mois après, Carrère m'écrivait qu'il avait suivi ponctuellement son ordonnance, qu'il avait pris d'abord 2 pilules, puis 3 au hout d'une semaine ; la troisième semaine 4, et qu'il en était à 5 pilules. Il se trouvait mieux, le poignet es edégonfiait; p les mouvements étaient plus faciles, et les douleurs moins vives.

Je fis porter la dose à 6 pilules, et je prescrivis de faire de la gymnastique de l'articulation radio-carpienne pour lui rendre la totalité des mouvements, si c'était possible. J'ajoutai le sirop d'iodure de fer,

Au mois d'octobre, j'ai revu Carrère, qui allait fort bien. Au lieu du malade découragé et affaibli, j'ai retrouvé un ouvriere en état de travailler. Le poignet avait récupéré la presspue totalité de ses mouvements, le gonflement existait encore un peu à la partie dorsale, mais il n'était lusé souloureux.

J'ai fait voir ce malade à mon regretté maître Legendre, qui lui conseilla de prendre encore pendant longtemps la tisane de houblon et l'iodure de fer. Carrère devait continuer aussi l'usage des frictions cicutées, qui lui avaient si bien réussi.

Le sujet de l'observation qui suit était un chef d'atelier de serrurenie que j'ai soigné conjointement avec Legendre. C'était un malade serofuleux ayant eu une carie digitale et dont le genou droit était dans un état très-inquiétant comme pronostic. Je n'ai pas revu ce malade, mais l'amélioration était sensible deux mois après le commencement du traitement.

Ons. III. Engargement périarticulaire de l'articulation fémorotibiale droite. — Excofule. — Emploi de la cigul. — Amélioration notable. — V<sup>\*\*\*</sup>, Louis, chief d'atelier, d'une constitution ordinaire, agd d'environ trente ans, avait eu des manifestations évidentes de serofule dans sa jeunesse. Il avait perdu deux phalanges de l'annulaire gauche, à la suite d'une carie des os. Sa mère était morte poitrinaire. Du reste, bonne santé habituelle; comme maladies antérieures, fièvre typholide à vingt ans, et une fluxion de poitrine quatre ans après. Pas d'hémoptysie, pas de toux, pas de sœurs nocturnes, ni d'amaigrissement. Appétit bien conservé jusque dans ces derniers tenns, na se de darribe habituelle Il y a un an environ qu'à la stuite soit d'un refroidissement, soit d'une chute ou d'un coup (les renseignements sont contradicatives à ce sujed), le malude a ressenti une douleur sourde dans le genou droit. Cette douleur a eu lieu autant en dehors qu'en dedans de l'articulation; les mouvements étaient douloureux et génés, mais possibles. On ne peut savoir positivement si d'autres articulations ont été prises en même temps et s'il y a eu du rluumatisme snhaigu; ce qui est certain, c'est que la fievre a été très-modérée, le soir seulement le malade se sentait brilant et avait de la sueur.

Depuis trois mois le gonflement avait fait de tels progrès, que M. V<sup>ex</sup> a dù quitter son travail et s'aliter. L'état est resté stationnaire, le mal u'augmentant ni ne diminuant, lorsque M. Legendre me conduit chez ce malade (8 novembre 1837).

Le genot est le siége d'un engorgement chronique; il existe peu de liquide dans l'articatation, et on ne parvient à obtenir, en refoulant les parties molles, qu'un léger chor rotulien peu élendu. La coloration de la peau n'est pas chungée. Les creux sus et sousrotuliens out disparu, la rensaition qu'éprouve le doigt en pressant le genou est celle de fongosités manifestes et d'un léger froisoment. Les mouvements sont impossibles et de douleurs, sousordinairement, deviennent aigués si le malade veut fléchir l'articulation.

Après nous être assuré par l'ausculation thoracique et par la palpation abdominale qu'il n'existe aucune lésion organique tuberculeuse appréciable, nous prescrivons la tisane de feuilles de noyer et les pilules dont j'ai dèjà indiqué deux fois la composition, enfin les frictions avec la pommade à l'extrait de cique.

Un mois après le commencement du traitement, l'amélioration était trop peu manifeste pour qu'on più la noter avec certifuct. La dose avait été portée à 5 pilules seulement, pareu que M. V\*\*\* avait eu des malaises, des envies de vomir, des vertiges, ce qu'il attribuait au médicament qu'il avait pris et dont il redoutait Paction.

Vers la fin de décembre 1837, il était survenu un mieux sensible dans l'état du genou; le gonflement persistait, mais bien moins fort, la douleur sourde s'était calmée, les mouvements devenaient plus; faciles.

J'ai perdu alors ce malade de vne.

Il est certain que ce malade a été scrofuleux, mais je n'ai jamais pu savoir positivement s'il avait ou non été rhumatisant et si Pengorgement du genou succédait à une attaque de rhumatisme subaigu. La mort si regrettable de Legendre, arrivée au commencement de janvier 4858, m'empêcha de compléter l'observation du malade; mais je puis affirmer que l'action de la ciguc se faisait sentir chez lui et d'une manière favorable.

Les deux observations qui suivent ont été recueillies par M. Hémey, élève très-distingué des hôpitaux, qui remplissait les fonctions d'interne à l'Hôtel-Dieu.

Ons. IV. Rhunatisme mono-articulaire ekronique du genou droit. — Scrofule. — Emploi de la ciguë. — Guérino. — La nommée Mayer, Rosalie, âgéc de vingt ans, couturière à Paris, entre à l'Hôdel-Dieu, salle Saint-Landry, nº 4, le 20 (ërvier 1862; Le père de la malade est jeune encore et joint d'une home santé; il a quarante-quatre ans, ne tousse jamais et jamais il ne s'est plaint de doulems dans les articulations; la mère de cette jeune fille est morte à trente ans, d'une affection de poittine, et, comme elle a toussé pendant plusienrs mois, il est ic permis de supposer une tubereulisation, sans toutefois pouvoir l'affirmer, d'après le peu de renseignements obtenus de la malade, trop jeune encore à la mort de sa mère pour se sorvenir des édatils de sa maladie.

Née dans une petite ville de province, où le travail du père mettait la famille à l'athri du besoin, Rosalie Mayer, fille unique, ne vit se développer chec elle les premiers symptionse de la serofule que vers l'àge de neuf ans; jusque-là bien portante, elle affirme n'avoir eu ni boutons, ni ophthalmies; mais à cette époque elle ent un anbecè a l'aine, l'année suivante elle en eut na attre a cou, et tous les deux ans, jusqu'à l'àge de dix-huit ans, de nouveaux abcès parurent dans cette région. Elle fut règlée à quinze ans, et, depuis ce moment, elle le fut assex régulièrement.

Cotte fille n'avait pas encore en la moindre douteur dans les articulations, depuis quatre ans qu'elle habitait Paris; mais depuis cinq niois seultement elle occupait un rez-de-chaussée humide et sombre. Ce fut le 15 février qu'elle éprouva pour la première fois des douleurs assex vives dans les articulations du bras gauche; le leindemain, toute la douleur s'était portée dans le genon du côté droit; bientôt cette douleur fut frès-vive, la marche devint impossible, et la malade se fit transporter à Phôpital.

A son entrée, l'aspect général est le suivant : c'est une femme de pétite taille, assez maigre et très-pâle, les maqueuses sont décolorées ; à l'aine et au cou ou aperçoit les cientrices des albeis déjà sigualés ; elle ne tousse pas, et l'auscultation ne donne aucun signe de tuberculisation, mais il y a au cour un bruit de souffle andmique,

au premier temps et à la base, puis un double bruit de souffle dans les carotides. Le genou était gonflé, contenait un peu de liquide; les douleurs, déjà vives au repos, s'exagéraient par les mouvements et par la pression ; la peau de la région était tendue et beaucoup plus chaude que celle des parties environnantes ; était-ce un rhumatisme monoarticulaire? On chercha de suite s'il n'y avait pas de blennorrhagie, mais rien ne vint à l'appui de cette idée; il n'y avait pas non plus d'antécédents syphilitiques. Pendant quinze jours des frictions calmantes, des cataplasmes laudanisés furent appliqués sur l'articulation, sans que les douleurs fussent notablement calmées. Vers le 45 mars, l'inflammation, toujours vive, semblait s'étendre au fémur : il v avait un gonflement notable de la partie inférieure de cct os; alors on fit une application de 20 sangsues, les douleurs furent calmées momentanément, mais bientôt elles reparurent; on fit des frictions avec l'onguent mercuriel belladoné en continuant les cataplasmes. Malgré ses douleurs, la malade n'avait le plus souvent pas de fièvre; aussi traitait-on son état chlorotique par des pilules d'iodure de fer (2 pilules de 05.40 chacune par jour), et le vin de quinquina. Le gonflement de l'articulation et du fémur restait stationnaire: la douleur ne diminuait que par instants, quand M. Laboulbène commença, le 10 avril, le traitement par la cigue.

Pendant plus d'un mois et demi depuis le début de l'affection, les calmants et les résolutifs n'avaient obtenu aucune amélioration. La malade souffrait beaucoup et poussait des cris de douleur toutes les fois qu'il fallait arranger son lit, dans lequel elle prenait les positions les plus bizarres pour apaiser ses souffrances. Dès le 40 avrilelle prit donc, par jour, 2 pilules composées chacune de:

Elle fit en même temps des frictions avec la pommade suivante, contenant :

Le 4 mai, au bout de trois semaines de ce traitement, les douleurs étaient beaucoup moindres dans le genou, la peau moins lusante et moins tendue, et la partie inférieure du fémur était notablement diminuée pour les personnes qui n'avaient pas examiné la tumeur depuis quelque temps; de plus la jambe, demi-fléchie, commençait à rentrer dans l'extension.

Le 10 mai, la malade prend quatre pilules de ciguë par jour; la

pommade est continuée, ainsi que son traitement tonique; dès ce jour, le mieux se continue, le gonflement diminue peu à peu, et six semaines plus tard, le 30 juin, cette fille peut marcher dans la salle, en se soutenant avec une chaise, qu'elle fait glisser devant elle.

Le 1er août, l'état de la malade est très-satisfisiant: les muqueuses sont plus colorées, le souffle au cœur est presque nul; il persiste encore, mais léger, dans les carotides; quant à l'articulation, le gonflement est à peine sensible, il reste encore un petit bourrelet fongueux à la partie externe, le fémur est sensiblement de la même grosseur que celui du côté sain; toutefois, les mouvements en encore peu étendus dans l'articulation, à cause de la douleur qu'ils provoquent, cependant la malade peut marcher avec précaution et cela sans souffrance.

La malade qui fait le sujet de la cinquième observation offre l'exemple d'une guérison beaucoup plus prompte ; on pourra voir que dans ce dernier cas l'on n'avait pas à combattre, comme précédemment, une diathèse scrofuleuse, dont les manifestations étaient à peine arrêtées depuis deux ans chez la jeune fille de l'observation précédente.

Obs. V. Engorgement du coude droit, datant d'un mois et demi. - Emploi de la cique. - Guérison. - La nommée Turbet Sidonie, âgée de trente-cing ans, exercant la profession de giletière, entre à l'Hôtel-Dieu, salle Saint-Landry, nº 28, le 26 iuin 1862, Du côté de ses parents, cette femme ne présente aucun antécédent héréditaire : la mère est encore bien portante et âgée de soixantecing ans, son père est mort à cinquante-cing ans, d'une facon subite, en parlant, à ce qu'il paraît, et ni l'un ni l'autre n'ont jamais eu de douleurs rhunatismales; quant à la malade elle-même, elle n'a jamais eu dans son enfance ni ganglions engorgés, ni ophthalmies, et, jusqu'à ce jour, elle se souvient ne s'être alitée que pour une fièvre scarlatine : jamais non plus de douleurs rhumatismales : elle habite un logement sec, au quatrième étage. L'interrogatoire de cette malade ne fait donc découvrir dans ses antécédents ni scrofules, ni rhumatisme, ni syphilis, et, le 10 mai, elle est prise subitement, après son travail, d'une douleur vive dans le coude, qui s'irradic dans tout le membre; elle se traite d'abord chez elle; des frictions sont faites sur l'articulation, des cataplasmes laudanisés, un vésicatoire, sont aussi appliqués, et, le 26 juin, un mois et demi environ après le début de l'affection, la malade entre à l'Hôtel-Dieu. A ce moment l'articulation est tuméfiée, la peau est tendue et brillante, la palpation donne la sensation de fongosités élastiques et mollasses; il y a douleur au toucher, les mouvements sont impossibles. Le 28 juin, M: Laboulbène commence le traitement par la ciguë:

et frietion avec la pommade suivante :

La malade prend d'abord deux pitules par jour, puis, le 5 juilles, elle en prend quatre; o Ini donne aussi quelques binis de lbras, avec : feuilles de morelle et tétes de pavots; les frictions avec la pommade ci-dessus indiquée sont faites deux fois par jour. Il est intuitle de suivre pas à pas l'amelioration qui survint rapidement; mais le 33 juillet, après moins d'un mois de traitement, la douleur, mais le 23 juillet, après moins d'un mois de traitement, la douleur et genflement resistent plus, tous les mouvements sont possibles et complets, à l'exception cependant de la supination; ce mouvement ne peint s'achever sans douleur, on persoit aussi facilement quelques frottements dans l'articulation. Le 2 noût 1802, les mouvements du membre se font avec souplesse, et la malade sort complétement guérie:

Il est indispensable présentement de préciser les faits qui précèdent et d'en faire ressortir la valeur thérapéutique. J'ai à peine besoin de faire remarquer le soin que j'ai eu à donner exclusivement la circué, aidée d'un bon récime.

Tous les malades ont offert des engorgements chroniques articulaires siègeaut principalement autour des articulations du coude, du poignet, du genou. Ces engorgements offraient la rénilence, la fausse fluctuation des tumeurs blanches commençantes; je croi pouvoir dire qu'ils présentaient anatomiquement l'infiltration d'une substance épaisse, gluante, parsemée d'éléments embryo-plastiques dont j'ai indiqué les caractères dans mes Recherches sur les affections peaudo-menbraneuses, p. 258.

J'ai eu le soin de faire voir que la plupart de ces engorgements succédaient au rhumatisme mono-articulaire ou tout au moins au rhumatisme, qui se fixait rapidement sur une articulation qu'il ne quittuit plus: Cependant on aura dû remarquer dans l'observation troisième, que le rhumatisme n'est pas prouvé et que la dernière femme (Obs. 5°) n'a pase ud er humatisme.

Attetin des malades n'a présenté de goutte ou de syphilis pouvant expliquer l'engorgement articulaire ou l'ayant provoqué. Dans toutes les observations, sauf la cinquième, la scrofule est évidente, et on sait combien l'engorgement articulaire est fréquent et tenace dans ces conditions diathésiques; c'est la constance de cette diathèse que j'ai vonlu indiquer par le titre de mon travail. Toutefois le gonflement périarticulaire venu en déhors de la scrofule guérit par la cigici, sains que le promet Pobservation tinquième, et si cela m'eût'été permis, j'aurais cité une observation d'engorgement atticulaire considérable, succédant à un rhumatisme du poignet droit, guéri de la même manière.

Le malade est maire d'une commune des euvirons de Paris, et il avait renoncé à guérir autrement que par l'ankylose, quand le traitement par la cigné et la gymnastique des articulations radio-carpienne et des doigts lui ont procuré une guérison inespérée.

Quand oi se rappelle la ténacité des engorgements articulaires chroniques, la gravité de leur pronostic, la dificulté de leur guérison, qui fait penser à l'ankylose et craindre l'amputation, n'est-il pas raisonnable d'essayer l'emploi d'aune médication exempte de dangers et réellement efficace? Je sais bien que malgré elle, il y atira encore trop de tumeurs blanches; mais, sans me faire illusion, jé crois que la cigué peut rendre d'incontestables services dans les eas analoques à ceux que j'ai signalés.

En résumé, la cigué me paralt devoir être utile, intile et extra, dans les cas d'engorgement mone-articulaire chronique, soit que ceux-ci succèdent ou non au rhumatisme. L'efficacité de la cigué est incontestable chez les sujets scrofuleux, atteints d'engorgement mone-articulaire chronique.

### THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE.

Des canules et des dilatateurs employés dans la trachéotomie, spécialement dans le cas de croup.

Par M. Bouyara, médeein de l'hôpital des Enfants, membre de l'Académie impériale de médeeine, etc.

De l'aveu de touis, aujourd'hui, l'ouverture de la trachée est la seule ancre de saint dans le croup, lorsque les petits malades paraissont dans un état désespéré; heureux quand le succès de l'opération n'est par compromis par les traitements intempestifs qui l'ont trop souvent précédée l'En dépit d'oppositions irrefléchies, dont le terms a fait justice, la trachéotomie a continué de sauver, dans une proportion notable, des enfants voués, saus elle, à une mort certaine, et elle en sauverait davantage, si elle était plus universellement connue des praticiens. C'est ce qu'on ne saurait trop redire à nos confrères de Paris et des départements, et l'on peut, dans cette circonstance, leur adresser de nouveau, à propos de la trachéotomie, avec plus de raison encore qu'en 1748, ces paroles que Bergier leur adressait déjà à cette époque, pour les exciter à faire cette opération : « Courage donc, à l'œuvre, médecins, qui que vous sovez, qui ambitionnez la couronne civique : Jam igitur macte animo, civicam quisquis coronam reportare cupis. » Cependant, sans accorder que ce soit là « une des plus graves opérations de la chirurgie », comme le disait naguère notre éminent collègue M. Malgaigne, il faut reconnaître que, comme toute opération chirurgicale, la trachéotomie a ses accidents, ses dangers, et le public médical ne peut manquer d'accueillir avec hienveillance toute tentative ayant pour but de prévenir, d'atténuer ces accidents, ces dangers. - L'un de ces accidents de la trachéotomie sur lequel notre savant collègue M. Roger a présenté des remarques pleines d'intérêt, est l'ulcération de la trachée par la pression de la canule sur les parois de ce conduit. Que peut-on faire pour prévenir cette ulcération, qui va quelquefois jusqu'à perforer la trachée-artère? Telle est la question pratique soulevée par l'envoi à l'Académie de médecine de diverses canules de MM. Robert et Collin, Mathieu, Charrière.

Les canules trachéales ont joné un rôle immense dans l'application de la trachéotomic au croup. D'elles ont dépendu, en grande partie, d'abord les longs revers, puis les nombreux succès de cette opération. Un coup d'œil rapide sur les points principanx de leur histoire suffirs, je l'espère, pour justifier cette assertion. Depuis Fabrics d'Aquapendente, qui, il y a près de trois cents ans, a décrit la première canule à trachéotomie, jusqu'à nos jours, il a existé la première canule à trachéotomie, jusqu'à nos jours, il a cristé deux types principaux de canules : 4° la canule que j'appellerai latératé; 2° la canule qu'on peut nommer centrale ou tubante la cherinère dénomination. Il a déjà dét question de tubaqe à l'Académie de médecine; mais il s'agissait de tubage du laryux, et je n'entends parler ici que du tubage de la trachée après la trachéotomie.

I. Canule latérate. — J'appelle canule latérate celle qui fait simplement communiquer avec l'extérieur un point de la circonférence de la trachée, en laissant d'ailleurs subsister la lumière de ce conduit. — Cette canule a régné plus de deux cents ans; mais elle n'a été employée dans le croup qu'après 1765, date de l'ou-

vrage de Francis Home sur cette maladie, que cet auteur, comme l'on sait, a le premier décrite ex professo, et pour laquelle il a, le premier, conseillé la trachéotomie.

Droite ou courbe, cyfindrique ou aplatic, simple ou double, quelquefois constituée par un boat de sonde de gomme d'astique ou par la gaine d'un trocart, tantôt assez courte peur s'arrèter derrière l'ouverture faite à la trachée, tantôt engagée plus ou moins profondément dans le conduit, sans le rempir, eette cautule avait presu toujours le défaut d'ouvrir à l'air une voie trop étroite, encore rétrécie par les produits de sécrétion qui pouvaient s'y accumuler.

Une erreur de physiologie semble avoir été l'origine de cette faute de pratique : on voulait, disait-on, substituer à la glotte obstruée une glotte artificielle, nova quasi glottis, suivant l'expression de Bergier, et l'on ignorait les dimensions véritables de la glotte au moment de l'inspiration. Les expériences sur les animanx, les observations laryngoscopiques, n'avaient pas encore montré que l'ouverture de la glotte acquiert, à chaque inspiration, une largeur au moins égale à celle de la trachée, et l'on devait se figurer cette ouverture, pendant la vie, sous la forme d'une fente étroite, telle qu'elle se présente après la mort. De là sans doute la croyance où l'on était qu'une petite incision entre deux arceaux de la trachée on l'ans l'espace crico-thyroidien, qu'un petit tuyan placé dans cette incision, suffissient au rétablissement et à l'entretien de la respiration dans le cas d'obstacle au passage de l'air à travers le larynx.

Imbue d'une pareille idée, la chirurgie devait rester longtemps stationnaire sur ce point. On n'est pas médiocrement supris en voyant encore, tout près de nous, notre illustre maître Boyer, donner à la canule de la trachéotomie presque les mêmes dimensions que prescrivait Garengeot cent ans auparavant, deux l'ignes et demie ou cinq millimètres de diamètre au pavillon, et une ligne et demie, trois millimètres, à l'extrémité opposée; Garengor vant indioud une lione, ou deux millimètres, pour cette dernière.

Quelques auteurs déjà anciens ont pourtant compris que, pour le croup, il fallait une plus large communication du conduit aérien avec l'extérieur; ils ont conscillé ou pratiqué, dans ce cas, l'incision longitudinale de plusieurs anneaux de la trachée, qui n'était de règle que pour l'extraction des corps étrangers, et que Louis, le promier, proposa imindiement pour le cas d'obstruction de la glotte. C'est ainsi que le professeur Michaelis (de Marbourg), grand partisan, dans sa jeunesse, de la trachédomic appliquée au croup, qu'il condamns plus tard, prescrivit, en 4778, d'opfere comme pour Pextraction des corps étrangers. Chaussier posa le même précepte en 1800. Ce fut aussi le procédé adopté par Caron, chirurgien de Phôpital Cochin, défenseur fanatique de la trachéotomie, qu'il pratiqua sans succès dans deux cas de croun.

Mais ces auteurs avaient moins en vue, dans cette circonstance, la libre entrée de l'air dans les poumons, que la sortie des fausses membranes et des autres produits de la sercition hrouelique; ils ne songèrent pas à tenir leur large ouverture béante au moyen d'une canule proportionnée à ses dimensions. Michaelis et Caron ne veuleut même pas qu'on se serve de canule après l'opération.

Je ne connais qu'un praticien, Maumoir (de Genève), qui ait agi à cet égard à peu près comme on le fait de nos jours. Après avoir incisé le canal adrien dans une étendne de deux centimètres, il plaça dans l'ouverture « une canule de plomb laminé, pénétrants dans la trachée d'environ deux centimètres, étant presque acts grande que ce canal, se courbant au dehors en formant un angle d'environ 60 degrés, et fixée autour du cou par une hande cousue deux ailerons ménagés à son extrêmité. » L'enfant, qui n'avait pas trois ans, mourut le troisième jour, et le procédé employé passa inaperyu. Valentin lui-même, qui a publié l'observation de Maunoir, préfère l'incision de la membrane crico-thyroidienne à la trachéotomie pour les cas, rares suivant lui, où le croup peut nécessite l'opération.

Dans l'unique cas de croup guéri par la trachéotomie avant M. Bretonneau, en 1782, le chirurgien anglais Audree, suivant le récit assez vague de White, introduisit dans la plaie de la trachée une canule d'argent ou une sonde flexible, dont on ne dit pas les dimensions et qu'il fallut bientôt retirer, à cause d'une toux violente, continuelle, excitée par la présence de ce corps étrauger. Ce succès fortuit ne pouvait donc rien apprendre sur cette partie importante de l'onération.

II. Canule centrule ou tubante. — Bretonneau, éclairé par deux insucès et par des observations faises sur des chevaux munis de canules trachelaes, reconnut eufin, en 1825, la nécessité de tenir la trachée largement ouverte; il se servit d'une canule d'un calibre protionné à cetud de la trachée, qui, recourhée de manière à devenir parallèle à ce conduit, remplissait sa cavité, remplaçait celle-ci et, en un not, tubait le canal aérien. C'était la canule de Maunoir, mais accompagnée cette fois d'une démonstration qui en établissait les avantages et d'un succès encore plus convaineant que la démonstration tration. Cette canule fit une révolution dans la raviatue de la tra-

chéotomie; elle multiplia les cas heureux, et, avec quelques perfectionnements, elle finit par rendre vulgaire parmi nous une opération qu'ou osait à peine conseiller naguère dans le croup.

On pouvait penser que, sans enfoncer l'instrument aussi avanl, il suffisait de dilater ou de canaliser la plaie faite à la trachée. Bretonneau le supposa lui-même et revint à la canule latérale, en lui domant seulement de plus fortes dimensions; il la composa de deux tubes droits, aplatis, emboiés Pun dans l'antre; le thie extérieur était formé de deux moitiés ayant chacune la figure d'une tige de botte, pour ne pas pouvoir ressortir de la trachée, une fois qu'on les y avait introduites éparément et qu'on les avait assemblées. Un liège percé dans son centre entourait cette canule hors de la plaie et l'empéchait de s'eufoncer vers la paroi postérieure de la trachée. Cette canule, que Bretonneau a employée pendant dix ans, a été trouvée depuis des plus incommodes, et elle est anjourd'liui complétement alamdounée.

Gendron, qui en avait reconnu les inconvénients, revinit à la direction courbe, qui fait dessendre l'instrument le long de la trachée; mais, au lieu d'un tube, il employa deux lames parallèles presque plates, fixées à angle droit sur un cylindre contenant une vis, au moyen de laquelle leur écartement était réglé à volonté selon le degré d'ouverture que l'on voulait donner à la plaie. C'était un simple dilatateur, qui laissait la cavité de la trachée-artère à peu près libre. Cet instrument a paru avantageux dans la contré qu'liabitait Gendron, et un de nos honorables confrères de cette province en faisait enceve dernièrement l'éloge. Cependant personne, que je sache, ne s'en sert à Paris, où l'on préfère la camile tubante.

Je ne ferai que mentionner le ressort-dilatateur de M. Maslieurat-Lagémard, qui "agit pas d'une manière assez sure pour mettre en garde contre la suffocation mortelle qu'on a vue résulter de l'obstruction subite de la plaie.

Un des principaux perfectionnements apportés à la canule tubante, c'est l'addition d'un second tube intérieur, que l'on retire à volonté pour le nettoyer, de manière à prévenir l'obstruction de la canule sans être obligée de la déplacer et de la replacer à tout instant. U'ide d'employer une canule double, après la trachétomie, remonte, comme on sait, à 1730; elle fut alors suggérée à Georges Martyn par un de ses aides; mais elle ne fut mise en pratique que longtemps après. B. Bell fit ressortir les avantages de ce procédé, également conscillé plus tard par Michesteis et d'autres. Bretonneau 1 appliqua, comme on l'a vu plus haut, à sa canule droite à tiges de botte; il conseilla même et employa un moment la double canuele courbe actuelle. Celle-ci tomba ensuite dans l'oubli; M. Tousau ne l'en tira que vers 1881; M. Guersant l'adopta aussitid, et depuis cette époque, son usage, de plus en plus général, a certainement contribué aux succès de la trachétotomie dans le croup.

Cependant la double canule courbe présente un inconvénient : c'est de décrire forcément un arc régulier, une portion de cercle ; autrement la canule intérieure ne pourrait parcourir le canal de la canule extérieure, ne pourrait être retirée et introduite à volonté. Or, la trachée-artère étant droite, le parallélisme ne saurait être exact entre elle et la partie de la canule qui plonge dans sa cavité. De là, au lieu d'une pression uniforme, un excès de pression de l'instrument sur certains points, notamment du sommet de la courbe, on de sa partie la plus convexe, sur la paroi postérieure de la trachée, et de l'extrémité de la canule sur la paroi antérieure de ce canal. L'effet de cette pression peut encore être accrue par les mouvements de bas en haut et de haut on bas on'exécute la trachée. ainsi que nar ses inflexions en avan! ou en arrière dans divers mouvements de la tête et du cou. On se fera une idée de cette pression par la déformation qu'une canule semblable imprime à une trachée-artère de cadavre, on à un tube de caoutchouc représentant une sorte de trachée artificielle.

Plus la courbure sera prononcée, plus la canule pressera sur les points indiqués. Les canules de l'hôpital des Enfants décrivent un arc de 60 à 65 degrés, d'un rayon de 4 contimètres à 4 contimètres 1/2. Dans une communication adressée à l'Académie par M. Mathieu (séance du 2 mars 1888), ect bablie fabricant déablit que toutes les canules, detrois grandeurs différentes, doivent décrire des arcs parallèles de 90 degrés. Cette courbure est un peu trop forte, surtout pour les enfants.

Nons admettons bien, avec notre regrettable collègue Lenoir, que, si la courbure est trop faible, l'extrémité de la canule pourra presser outre mesure sur la paroi postérieure de la trachée; mais cela signifie seulement qu'il va des bornes qu'on ne doit pas dépasser.

Il est une circonstance qui tend à augmenter cette pression de la partie postérieure de la trachée par les cannels a faible courbure : c'est le peu d'inclinaison de la plaque extérieure sur l'aze du tube. Dans beaucoup de canules, la plaque est fixée sur le tube à nugle presque droit, de sorte que, lorsque l'instrument est placé, le bord supérieur de la plaque, dirigé trop en arrière, est repoussé en avant et fait basculer la canule, en portant son extremité inférieure con-

tre la paroi postérieure du conduit aérien. ¡On pare à cet inconvénient en donnant à la plaque une inclinaison d'environ 30 degrés.

On sait que, pour remédier aux pressions exagérées de la canule sur les parois de la trachée et aux ulcérations qu'elles produisent, M. Luer a construit,

à la demande de M. Roger, des canules à plaque mobile (fig. 1), dans les quelles le corps de l'instrument on le tube double qui le constitue est mobile en tous sens, et surtout d'avant en arrière, sur le pavillon en forme de plaque la ree et anla-



tie, qui recoit les rubans destinés à fixer la canule autour du cou. Cela ne fait pas disparaître les pressions résultant forcément de la courbure de la canule; mais cela s'oppose du moins aux rudes frottements de la muqueuse trachéale contre le métal rigide, la partie tubulée de l'instrument pouvant suivre dans certaines limites les mouvements de la trachée, et, d'un autre côté, n'étant pas nécessairement entraînée avec la plaque dans les mouvements de la tête et du cou, ainsi qu'il arrive avec les canules ordinaires. Aussi ces nouvelles canules, perfectionnées par M. Charrière et par M. Lüer lui-même, sont-elles presque exclusivement en usage à l'hôpital des Enfants depuis deux ou trois ans. Un relevé présenté par M. Roger constate que les ulcérations de la trachée ont été un peu moius fréquentes, et surtout beaucoup moins graves dans cet établissement, depuis qu'on se sert de ces canules à plaque molule. On leur a reconnu néanmoins un petit inconvénient : c'est d'échapper plus facilement de la plaie de la trachée par suite même du léger mouvement que le tube peut exécuter de bas en haut à travers l'ouverture de la plaque. Pour prévenir les accidents de suffocation qui peuvent en résulter, on a pris le parti, dans le service de mon excellent collègue et ami M. Blache, d'employer une canule ordinaire les premières vingt-quatre heures après l'opération, et de ne mettre la canule Lüer qu'à partir du second jour, époque à laquelle il est moins à craindre que la plaie se resserre immédiatement dans le cas où la canule viendrait à en sortir.

Divers autres mécanismes out été imaginés, soit par M. Luer lui-TONE LAIM. 7° LIVR. 20 même, soit par d'autres, avant ou après ses recherches, dans le but d'adoueir les pressions des canules sur la circonférence de la trachée, ot de prévenir plus surement encore les ulcérations de ce conduit.

C'est ainsi que MM. Robert et Collin, fabricants d'instruments de



Fig. 2.

chirungie, ont adressé à PAcadémie de médecine une canule (fig. 2), « qui se distingue, dissent-ils, des autres canules à trachéotomie par une grande mohilité qui lui permet de suivre les mouvements de la trachée. « Det instrument offre cola de particulier, que les rubans qui le fixent autour dt cou, au lieu de traverser, comme dans les autres canules, de

simples ouvertures pratiquées des deux eôtés du pavillon, s'attachent à des ailettes triangulaires mobiles sur ce pavillon. Le point d'attache de ces ailettes à la plaque se trouve aux deux extrémités d'une ligne qui passerait au niveau de la naroi inférieure, ou antérieure, de la canule interne. Les inventeurs supposent que oette disposition permet à leur instrument de mieux suivre les mouvements de la trachée que les canules employées jusqu'ici. Cette assertion ne nous semble pas tout à fait exacte. En effet, ce n'est pas la résistance des rubans attachés autour du cou qui s'oppose le plus à ce que la eanule se meuve avec le conduit aérien; elle peut tourner autour de ces rubans, monter et descendre en les entraînant avec elle, parce qu'ils sont trop peu tendus, trop peu rigides pour ne pas se prêter à ces légers déplacements. La mobilité des ailettes ajoute peu à l'étondue de ces mouvements. Le principal obstacle aux mouvements de la canule est constitué par la plaque qui forme son pavillon, et qui s'appuie plus ou moins fortement sur les parties molles par l'un ou l'autre de ses hords, quand les mouvements du cou ou de la trachée-artère tendent à changer la position de la canule. Voilà pourquoi la canule Lüer, mohile sur son pavillon, conserve ici une supériorité incontestable. Il est vrai que la canule de MM. Robert et Collin a un pavillon plus étroit et peut-être un peu moins fixe; mais il l'est encore trop, et ses petites dimensions l'exposent, en outre, davantage à presser sur la plaie par ses bords et à la meurtrir.

Avait-on construit, avant MM. Robert et Collin, des canules à ailettes ou à anneaux mobiles? Cette question pourra paraître cissues, si l'on parage notre manière de voir sur le peu d'importance de ce mode de construction; nous devons neanmoins y répondre. Nous n'avons trouve d'anneaux mobiles ni dans les nombreuses descriptions de canules réunies dans l'excellent thèse de Lenoir, ni dans celles que nous avons tirées de l'arsenal chirurgical de MM. Charrière, ni dans le mémoire intéressant publié par M. Chas-saignac, ni aillours. Seulement, M. Charrière nous a assuré avoir



fabriqué autrefois à la demande de M. Guersant, des canules à anneaux mobiles, et M. Mathieu, ainsi qu'il l'a rapporté dans sa lettre du 41 juin 1861, avait adressé à l'Académie, des le 2 mars 1838, un nouveau modèle de canule trachéale, à aimeaux mobiles (fig. 3), construite d'après les indications de M. Chassaignac. Ces an-

neaux sont fixés sur le haut de la plaque, en arrière de l'ouverture de la canule, au lieu que les silettes triangulaires de MM. Robert et Collin sont placées vis-à-vis le bord antérieur de cette ouverture. Cela peut rendre la canule de M. Mathien un peu moins mobile que l'autre, et, en effet, cet habite fabricant dit, dans sa lettre de 1838, qu'il s'est proposé, en adoptant cette disposition, «d'empécher la canule de basculer en avant :» on sait que ce mouvement en avant est celui qui l'expose le plus à sortir de la plaie.

MM. Charrière, frappès de l'effet qui doit résulter du séjour d'un instrument courbe dans le tube droit représenté par la trachée, ont adressé à l'Académie une canule domhe d'un nouveau modèle (fig. 4, 5 et 0), qui devrait moins exposer, à leur avis, aux lésions les plus communes de la trachée, à celles de sa partie antérieure.

La canule externe de cet instrument [fig. 4], à l'instar de certaines canules simples anciennes, n'est curviligne que dans sa partie supéricure; la partie inférieure, celle qui est logée dans le canal aérien, est droite. La canule interne (fig.5), pour pouvoir parcourir successivement ess deux portions du tube extérieur, est brisée près de son venent ess deux portions du tube extérieur, est brisée près de son

extrámité, de manière que l'articulation de ses deux pièces lui permet de suivre, l'une après l'autre, les deux directions de la canule externe. Ou avait eu depuis longtemps l'idée de faire des canules articulées, composées d'anneaux comparables, jusqu'à un certain point, aux anneaux de la trachée-artère; a ussi MM. Clarrière ne réclament-ils nullement la priorité de cette idée. M. Morel-Lavallée avait même déjà fait construire, il y a quelques années, une canule double, articulée à l'extrémité seulement, afin que cette cartémité pût s'infléchir en avant et en arrière dans les changements de forme et de direction de la trachée. Mais ce qui appartient spécialement à MM. Charrière, c'est la réunion d'une canule externe, formée d'une seule pièce, et d'une canule interne articulée. Cela rend le maniement de l'instrument plus facile. Cependant on ne peut se



dissimular que l'articulation, appliquée aux deux canules par M. More-L-arallée, prévient mieux une pression exagérée des parois trachéales. Elle a senlement l'incouvénient de former un hiatus, à travers lequel l'air peut passer dans le tissu cellulaire de la plaie et produire un emphysème.

Tout en reconnaissant à la canule de MM. Charrière l'avantage d'exercer moins de pression sur la partie antérieure de la trachée que la canule double ordinaire, nous lui trouvons, comme à celle-ci, l'inconvénient de ne pas se prêter suffissamment aux mouvements du conduit afrien. La mobilité du pavillon sur la canule, imaginée par M. Luër, devrait y être ajoutée pour qu'elle pût mieux remplir cette dernière condition.

D'ailleurs, il ne faut pas s'exagérer l'influence de la courbure de la canule sur la pression des parois trachéales. Cette influence est peu sensible quand la courbure est faible, et l'on peut encore en diminuer l'effet en coupant un peu obliquement, à l'exemple de M. Barthez, l'extrémité inférieure de la canule, qui n'Appuie plus alors par une arête aussi saillante contre la partie antérieure de la trachés-ariter. Il ne faudrait pas que cette dissosition fit exagérée, comme dans la canule en bec de flûte que j'ai placée sous les yeux de l'Acadéniue. L'orifice presque latéral de cet instrument serait en partie obturé par la paroi correspondante de la trachée, ou hien, ainsi que M. Barthez l'a constaté lui-même, cette ouverture, dirigée en avant, quand la canule est en place, serait en partie hors de la trachée et laisserait l'air expiré s'infiltrer dans le tissu cellulaire du con.

On a tenté de donner aux canules à trachéotomie une flexibilité uniforme, plus complète que celle des canules à segments articulés dont J'ai déjà parté. M. le professeur Trousseau avait reconun, dès 1833, les inconvénients de la rigidité et de l'inflexibilité des canules, et en avait fait construire de flexibles avec des fils d'argent plats et contournés en spirale. M. Mathieu, à la demande d'un médecin mexicain, le docteur Luis, a construit, en 1852, une sembable canule, qu'il a doublée de gomme élastique. M. Casco a repris dernièrement cette idée, et il m'a confié le squelette d'un instrument analogue, dans lequel ou voit une sorte d'imitation de la structure propre à la trachée. Mais cette idée n'est encore qu'à l'état d'essai, et elle serait, d'ailleurs, difficilement applicable aux canules doubles.

Jusqu'à ce que l'on ait découvert le moyen de fabriquer une trachée artificielle double et souple, dont le séjour et le contact ve les tissus ne puissent tendre à les altérer, il faut avoner que nous ne possédons pas d'instrument qui mette complétement à l'abri des ulcérations de la trachée-arière après la trachéotomie pratiquée pour les cas de croup.

Il est donc d'une grande importance, à ce point de vue, de ne laisser la canule que le moins de temps possible après l'opération, de la retirer aussitét que la respiration peut s'accomplir sans elle. Depuis que mon collègue M. Roger a appéle l'attention sur les ulcérations de la trachée, depuis qu'il a formatié le précepte que je rappelle ici, on essaye souvent, à l'hópital des Enfants, de supprimer la canule dès le deuxième ou le troisième jour, et l'on y parvient quelquefois dans les cars favorables. Les ulcères de la trachée en sont devenus d'autant plus rares.

Le volume excessif des eanules peut aussi contribner à la produc-

tion de cet accident. Nous avons vu de trop grosses canules déterminer l'ulcération eirculaire de la trachée, et quel que soit l'instrument que l'on préfère, on comprend qu'il faille s'attacher à proportionner son diamètre à l'âge du sujet et aux dimensions du canal aérien. La canule doit remplir la trachée, et non la distendre. Avec un peu d'habitude, on satisfait le plus souvent du premier coup à cette double condition. D'autres fois, on n'y parvient qu'après quelques tàtonnements. Une dame, trachéotomisée par M. Demarquay pour un rétrécissement accidentel du larynx, respirait toujours avec peine, malgré la présence d'une canule à demeure dans l'ouverture de la trachée; elle dépérissait à vue d'œil. M. Demarquay, d'après le conseil de M. Trousseau, remplaça cette canule, qui lui avait paru de dimensions convenables, par une plus large, et aussitôt la respiration devint plus facile; la nutrition y gagna tellement. que la malade engraissa de 25 kilogrammes dans l'espace de cinq mois, Des difficultés analogues peuvent se rencontrer dans le eroup.

(La fin au prochain numéro.)

### CHIMIE ET PHARMACIE.

Glycérole composé contre le prurit de la première dentition.

Quelque légers que soient les échees subis par la santé des enfants, du moment où ils provoquent l'inquétiude de la famille, le médecin n'y saurait rester indifférent. Il ne doit pas se contenter de rassurer les parents sur la nature inoffensive des accidents, ou da moins, s'il vent réassir à ramener plus complétement la tranquillité dans leur esprit, il doit joindre l'action à ses bonnes paroles. C'est à lui de proportionner l'energie de son remède au peu d'intensité du mal qu'il a è combattre.

En tête des accidents auxquels le praticien est appelé à parre chez les très-jeunes enfants, nous n'hésitons pas à placer cette irritation locale des geneives que l'on désigne sons le nom de prurit de la dentition. Ce sont les premières douleurs qu'éprouvent ces petites, et d'un autre côté, comme elles sont souvent et fréquenties et tenaces, elles éveillent fortement la sollicitude des mères; en effet, ces douleurs éloignent le sommeil, provoquent les eris et, quelquefois mêmes, finissent par altérer la sauté de l'enfant.

Nous sommes si peu riches en moyens de triompher de cette irritation dentaire (la tiédeur que nous apportons à l'accomplissement de notre tâche en est bien un peu cause) que nous n'hésitons pas à recommander à nos confrères le mélange suivant ;

 Glycérine anglaise
 30 grammes.

 Chloroforme
 0r,50 à 1 gramme.

 Teinture de safran
 0r,50 à 1 gramme.

Quelques gouttes en frictions, avec la pulpe du doigt, sur les gencives douloureuses.

Rien de mieux connu que l'action de ces diverses substances, L'efficacité de la glycérine et celle du chloroforme pour combattre l'hypéresthésie de la peau et cello do la muqueuse vulvaire, n'est plus à démontrer. Quant à la vertu résolutive du safran, pour êtro plus ancienno, puisque sa notion remonte à Hippocrate, ello est moins vulgarisée. Nous en avons puisé l'enseignement dans la pratique des médecins américains. Aux Etats-Unis, on fait un usago iournalier de l'emploi des frictions avec un siron de safran pour calmer les démangeaisons dos gencives nendant le travail de la dentition. Un dentiste parisien, que M. Blacho a rendu témoin du fait en guérissant son enfant, a en aussitôt l'idée d'exploiter le romède américain, et vend bien cher quelques grammes de sirop de miel additionnés de quelques gouttes de teinture de safran. Nous sommes heureux do fournir à nos confrères le moyen de leur permettre d'affranchir désormais leurs clients de ce tribut. DEBORT.

### Vin diurétique de l'Hôtel-Dieu de Paris.

Mécontent des formules de vin diurétique connues et surtout de celle dite de la Charité, M. le professeur Trousseau s'est mis à étudier cette question importante de trouver un mélange qui donnât des résultats moins contestables. Voici la formule à laquelle il s'est arrêté !

| Pa.                                           | Vin blanc            | 750 | grammes, |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----|----------|
|                                               | Baies de genièvre    | 50  | grammes. |
|                                               | Feuilles de digitale | 10  | grammes. |
|                                               | Stille               | 5   | grammes. |
| es macérer pendant quatre jours, et ajoutez : |                      |     |          |
|                                               | A cétate de potasse  | 15  | grammes. |

Faites n

Dose : Deux à trois cuillerées à houche par jour.

L'épithète de vin diurétique de l'Hôtel-Dieu de Paris vient de rappeler le théâtre sur lequel ont eu lieu chaque jour les expérimentations chimiques.

## CORRESPONDANCE MÉDICALE.

Observations témoignant des hons effets de l'emploi des injections jodées comme trattement des hydarthroses chroniques du genou.

Dans son numéro du 15 juin demier le Bulletin de Thérapeutique cie un exemple très-curieux de plaie de l'articulation du genou de de guérison sans ankylose, rapporté à la Société de jmédecine de Strasbourg, par M. le professeur Sédillot. En décrivant ce fait, l'éminent professeur dit : « On a beaucoup parlé des injections iodées intra-synoviales dans les cas d'hydarthroses chroniques ; si je n'ai jamais pratiqué ces opérations, j'en ai vu faire plusieurs. J'ai été consulté par un certain nombre de malades qui les avaient subies, et je n'ai pas constaté un seul succès. La plupart des malades ont succombé à des arthrites aiguits, à des abebs péri-articulaires, à des infiltrations diffuses de la cuisse ou à la suite d'accidents infectieux. Je n'ijenore pas que des succès out été publiés, je me horne à dire que je n'en ai pas encore été témoin, et je n'ai aucune confiance dans ce mode de traitement. »

Si le savant chirurgien de Strasbourg avait expérimenté les injections iodées intra-articulaires, il ne parlerait pas ainsi. Je veux bien croine comme lui qu'on a peut-être abusé dans ces demiers temps des injections iodées, et cependant tous les jours on en retire des succès merveilleux, mais les rejeter d'une manière définitive et sans les avoir expérimentées, c'est être trop absolu.

J'ai employé les injections iodées un certain nombre de fois contre les hydarthroses chroniques du genou, janatai je n'ai vu survenir le moindra accident, et pour que le savant professeur cite ceux survenus à la suite d'injections iodées dans l'articulation du genou, tels que hydarthrites aigués, abels péri-articulaires, infiltrations, etc., il faut que ces malades aient eu une grande prédisposition, ou qu'ils aient fait pendant le traitement de grandes imprudences. N'en est-il pas de même des philòtics mortelles qui surviennent rapidement après une saignée bien faite et au milieu de la meilleure santé; on bien encore des métro-péritonies puerpérales soldes, car je ne parle pas de sec épidémies si meurtrières qu'on rencontre trop souvent dans les hòpitaux; toutes ces affections terribles ne déterminent-elles pas des accidents formidables quand elles n'entrainent pas la mort? Mais ces cas, suites de prédispositions individuelles, sont heureusement des faits exceptionnels. Parmi les malades que j'ai eu à traiter par les injections iodées, voici deux observations remarquables de guérison assez prompte; ie crois inutile d'en citer un plus grand nombre.

Obs. I. Femme Montignon, de Saumur, quatre-vingts ans, ancienne blanchisseuse, par conséquent continuellement sur les genoux pour laver son linge, et c'est à cette cause que j'attribue les hydropisies chroniques des articulations des deux genoux dont elle a été atteinte. Elle marcha jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'elle ne put sortir de sa chambre; alors elle me fit appeler; les deux genoux étaient énormément distendus, la capsule articulaire, soulevée par la grande quantité de synovie épanchée, remontait à 12, 15 centimètres au-dessus des genoux; la fluctuation était très-sensible, et il était impossible de reconnaître la position de la rotule. J'ai soigné heaucoup de malades atteints d'hydarthrose chronique par l'application réitérée des vésicatoires, par des compresses et des frictions résolutives, telle qu'une solution concentrée de chlorhydate d'ammoniaque ; toujours ce traitement a été très-long, et le plus souvent a échoné. Je me décidai donc aux injections jodées (ean et teinture à parties égales); la ponction faite, je laissai échapper toute la synovie et je favorisai sa sortie par de douces pressions autour de l'articulation ; ensuite j'injectai le liquide iodé. La malade sentit à l'instant une vive cuisson. Je me bornai à cette seule injection, dans la crainte de déterminer des accidents inflammatoires et j'attendis avant d'opérer l'autre genou, que celui-ci fut guéri ; pendant les premières vingtquatre heures, compresses résolutives ; le lendemain, cataplasmes de farine de lin, qui furent continués pendant cinq à six jours et ensuite remplacés par des compresses d'eau blanche; repos absolu et immobilité complète de l'articulation : au bout de guinze jours, cette malade était guérie, et elle-même me demanda à commencer le traitement de l'autre genou. J'employai la même méthode, et un mois après cette brave femme était guérie et marchait très-facilement. Elle n'a donc éprouvé que l'inflammation nécessaire pour guérir sans retour l'hydarthrose des denx genoux, jamais aucun accident n'est survenu, et il y a de cela plusieurs années. Aujourd'hui, juillet 1862, cette bonne vieille est dans la meilleure santé possible; elle marche tous les jours et va aux portes demander son existence, son grand age l'empêchant de travailler.

Os. II. Femme Ratonis, de Varraine, près Saumur, cinquantecinq ans. En 1831, elle se transporta chez moi, en hoitant beaucoup de la jambe gasche, me disant qu'elle avait une grosse loupe au genou. Après l'avoir examinée, je diagnostiquai facilement une hydarthrose ehronique; je lui proposai l'opération qu'elle accepta, et, dès le lendemain, j'allai chez ello l'opérer.

Pendant tout le temps que dura le gonflement du genou, elle resta dans le repos le plus absolu, et, a ubout de dix-sop jours, elle put se liver aux travaux pénibles de la campagne. Pour éviter des répétitions fastidienses, il est inutile de dire que les mêmes injections iodées frarent faites comme dans l'observation précédente; aueun accident, aucune arthrite ne sont surrenus, et, je le ripète, jamais je n'ai observé ces accidents très-graves dont parle M. le professeur Sédillot.

Maintenant, je demanderai aux médecins non prévenus s'ils auraient pu obtenir des guérisons aussi certaines, aussi promptes, par les vésicatoires, les frictions irritantes, ou tous autres moyeus indiqués, D' BOCCHARD,

médecia de l'Hôtel-Dicu de Saumur.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Guide pratique de l'accoucheur et de la sage-femme, par M. le docteur Lucien Pénane, chirurgien principal de la marine, professeur d'acconchement à l'École de médocine de Rochefort.

Avant de rendre compte de ce petit livre, nous devons exprimer notre opinion sur l'utilité des manuels. Quelque bien fait, quelque consciencieusement travaillé qu'il soit, un manuel remplit-il le but que l'auteur se propose ; être utile aux médecins, et dans le cas présent aux sages-femmes? Nous ne le croyons pas. Un manuel réellement portatif, comme M. le docteur Pénard le dit dans sa préface, n'avait pas encore été fait. Etait-ce un mal, et le besoin, selon l'expression vulgaire, s'en faisait-il réellement sentir ? Non ! Les ouvrages de Velneau, de Cazeaux, de Jacquemier, le manuel de Nœgelé remplissaient toutes les lacunes de la science, et répondaient à tous les besoins. Puis les manuels sont pernicieux, les manuels dispensent par les indications superficielles, par la synthèse qu'ils ont faite des grands traités, les paresseux d'étudier les maîtres, et M. Pénard aura alors manqué son hut. En effet, les praticiens ou les sages-femmes qui, au lit des malades, seront obligés de consulter son manuel, embarrassés qu'ils sont par un cas difficile, n'y pourront trouver aueune indication parce qu'ils sont incapables même de la soupconner. Ils seront tellement ignorants, qu'ils n'auront pas même pu poser un diagnostic, et qu'ils iront à l'aventure et à tout

hasard, Ils me rappellent le médecin do Sydenham qui, dans son ignorance, prend un bâton et frappe à tort et à travers sur le malade et sur la maladie. Ne voyous-nous pas tous les jours dans la pratique de la ville des médecins et des sages-femmes qui, en face d'un travail qui ne marche pas, ne portent aucun diagnostic, et donneut du seigle ergoté. Pourquoi le donneut-ils? ils l'ignorent complétement l C'est parce qu'ils ne savent pas quelle est la cause d'arrêt du travail, et qu'ils sont incapables de la découvrir. Le travail ne marche pas, vite du seigle. - La femme n'accouche pas, souffre horriblement; on appelle un acconcheur qui, à son arrivée, trouve une présentation de l'épaule dans un bassin vicié ; l'opération est devenu impossible, et souvent la femme succombe d'une rupture de l'utérus ; l'enfant, du reste, est mort depuis longtemps, tué qu'il est par la contraction tétanique de l'utérus, causée par l'administration intempestive du seigle ergoté. Nous prenons ce fait pour exemple, parce quo maintes fois nous avons vu des cas parcils se produire, et nous en appelons à tous ceux qui ont suivi la clinique d'accouchement de Paris, à M. Pénard lui-même. Chaque année sept on huit cas parells se présentent à l'observation des élèves.

Est-ce à dire que le manuel de M. le docteur Pénard soit mal fait ? Non, bien au contraire, il est très-bien fait, très-bien entendu. écrit d'une manière claire et lucide, et certainement c'est une œuvre consciencieusement et savamment ordonnée. Mais un manuel est toujours trop écourté, il est trop restreint, et cela ne pouvait être autrement, sans cela ce serait un traité d'acconchement, et l'auteur a voulu rester dans les bornes d'un manuel. Si nous étions sûrs que les élèves aient lu les Traités de Moreau, de Velpeau, de Cazeaux, de Jacquemier, s'ils avaieut digéré ces gros livres, pour se résumer, et pour repasser vite, nous conseillerions la lecture du manuel de M. Pénard. Mais il n'en est pas, il n'en sera pas ainsi ; l'art obstétrical est très-peu étudié, très-peu approfondi ; c'est si facile, un accouchement se fait toujours tout senl ; pour peu qu'on ait de la patience, il se termine toujours. C'est une des branches de l'art médical pour lesquelles le diplôme de docteur ou de sage-femme donne immédiatement la science infuse! Au reste les accouchements ne jouissent pas exclusivement de ce privilége; nous pourrions en dire presque autant des maladies de l'enfance.

Ceci dit sur les manuels en général, nous ne pouvons que louer et louer très-franchement l'esprit qui a rédigé ce petit livre que nous analysons. M. Pénard est un homme très-instruit, un médecin distingué, qui a l'esprit prompt et une grande facilité d'assir milation. Son manuel est le résumé fidèle et clairement exposé de l'enseignement de M. Dubois, de celui de M. Pajot et de M. Depaul. Mais ce résumé est trop bref en certains endroits : aiusi, il ne parle pas assez des cas qui arrivent tous les jours, de ces lenteurs du travail, de sa rétrocession et de leurs causes. Dans le chapitre où il parle des hémorrhagies, il passe sous silence le traitement posthémorrhagique, ce traitement si important, puisque les femmes peuvent succomber à une syncope, huit, dix, douze jours après la cessation de toute hémorrhagie, et cependant ce sont des conseils d'autant plus importants à donner qu'on les ignore ou qu'on les oublie davantage. L'auteur aurait dû aussi, ce nous semble, parler de la méthode anglaise, dans les cas d'hémorrhagie grave, qui consiste à donner des alcooliques à haute dose aux malades, un quart, un demi-litre d'eau-de-vie et même plus dans l'espace de deux à trois heures ; il aurait du aussi rappeler les lavements vineux associés à l'opium et donnés de trois heures en trois heures. Nous signalons à l'auteur ces légères omissions, persuadé qu'il les comblera dans sa prochaine édition.

En résumé, nous n'aimons pas les manuels parce qu'ils favorisent la parcesse d'qu'ils n'instruisent que superficiellement l'élève ou le praticien. C'est un aliment d'une digestion trop facie, dont la saveur se perd et s'oublie vite; mais néanmoins le petit livre de M. Pénard est très-bien fait, sans prétention aucune, et il pourra rendre des services à ceux qui savent déjà. L'auteur s'est mis à ce point de vue-là, mais nous craignons qu'il n'ait trop ajouté foi aux études antérieures de ses lecteurs.

### BULLETIN DES HOPITAUX.

#### REMARQUES PRATIQUES SUR LES DEUX SEULS CAS CONNUS DE GRENOUILLETTE CONGÉNITALE.

Dans l'étude des kystes congénitaux, considérés surtout au point de vue de leur traitement, la question du siège est la plus importante. Lorsque des poches kystiques se sont développées sur les parties latérales du cou, il faut que leur volume soit considérable pour qu'elles arrivent à comprimer ou les voies aériennes, ou les gros vaisseaux qui traverseut cette région; il n'en est pas de même si la kision a son siège sous la langue. Pour peu que le kyste soit volumineux, il souléere la langue et nui permet pas d'accomplir celle de ses fonctions la plus importante à la naissance: la succion.

L'allaitement maternel rendu ainsi impossible, l'existence du nouveau-né devient précaire, et il y a urgenee de rétablir la liberté de la langue en faisant disparaitre l'obstacle qui gène les mouvements de cet organe. Cette nécessité de l'intervention immédiate de l'art est mieux indiquée encore lorsque la tumeur, par ses dimensions, comprime l'entré de svoies respiratoires.

Ces sortes de kystes sont rares, car on ne trouve encore signaló dans les annales de la seience qu'ane observation publice en 1833 par M. le professeur Paul Dubois. Un second fait, communiqué à la Société de médecine de Toutouse par M. le docteur Lombard, nous engage à réunir ces deux cas, afin de chereher parni les nombreux moyens thérapeutiques conscillés contre les kystes en général ceux dont on devra faire usage de préférence. Voici d'abord les faits, et tout d'abond edui de M. P. Dubois.

Obs. Grenouillette congénitale s'opposant à la succion. - Incision de la tumeur. - Guérison. - « J'ai été consulté le mois de mai dernier pour un enfant né depuis deux jours et dont la langue était atteinte d'une maladie congénitale dont je vais essayer de donner une idée exacte. Toute la partie antérieure et libre de cet organe, au lieu d'ètre légèrement aplatie comme elle l'est en général, était au contraire arrondie, tendue, et avait le volume et la forme d'une grosse noisette : la partie postérieure et adhérente de la langue jusqu'à sa base avait son apparence ordinaire ; l'enfant, gêné sans doute par le volume de la partie malade, la portait souvent hors de sa bouche, et il était alors facile de l'examiner. La face inférieure de la langue paraissait formée par une membrane mince, transparente. tendue, ayant une teinte blanche légèrement nuancée de violet dans quelques points, et parcourue sur toute sa surface par des arborisations vasculaires très-fines. Le doigt appliqué sur ce point de l'organe y sentait une fluctuation manifeste; en un mot, toute cette partie de la région inférieure et libre de la langue offrait exactement l'aspect que présente un sac herniaire qui vient d'être mis à découvert et qui est distendu par un liquide séreux très-abondant. ou, pour nous rapprocher davantage de l'organe qui nous occupe, celui qu'offre la surface de la tumeur sublinguale connue sous le nom de grenouillette. L'enfant avalait, sans beaucoup de difficulté, les liquides qu'on présentait à sa bouche avec une cuiller, mais il lui était impossible de prendre le sein de sa nourrice, et l'on concoit aisément que la rondeur et la tension de la langue s'opposaient complétement à ce que la face supérieure de cet organe pût se creuser en gouttière pour recevoir le mamelon et le tenir embrassé, Cette circonstance surtout engagea les parents à s'éclairer de plusienrs avis, et notre confrère, M. Manquelin, qui avait reçu ect enfant, les engagea à me consulter. Je n'avais nas encore vu d'affection de ce genre chez un enfant nouveau-né, et je ne penso pas qu'aucnn fait semblable ait été publié. Je fus donc incertain d'abord, et j'examinai en conséquence la maladie avec une scrupulenso attention, et, après eet examen, je résolus de pratiquer une incision peu étendue ou même une simple ponetion sur la face inférieure de la langue; ee que je fis très-facilement avec la pointe d'un bistouri, après avoir saisi l'organe entre le pouce et l'indicateur de la main gauche; à peine la ponetion était-elle faite, qu'un liquido visqueux, parfaitement semblable à du blanc d'œuf, par la couleur et la consistance, s'écoula en assez grande quantité. La poche, je devrais dire la langue, se vida entièrement à l'aide d'une pression; une ou deux stries sanguinolentes s'apercurent à peine; la langue s'aplatit et reprit en un instant sa forme naturelle. Comme il ne s'écoulait pas de sang et que par conséquent il n'y avait rien à craindre de l'exercice de la succion, le sein de la nourrice fut présenté presque aussitôt : l'enfant le saisit avec facilité et teta pour la première fois. Aucun accident ne vint compliquer cet état de choses.

a Le lendemain, la langue offrait une légère tuméficition qui ne v'opposait pas à l'allaitement et qui se dissipa, d'ailleurs, en partie dans la journée même et disparut entièrement le jour suivant. La reproduction d'un nouveau liquide dans la poche membraneuse n'ent pas lieu, quoiqu'il îtât assex naturel de le craindre. Vingt jours se sont écoulés depuis l'opération; l'enfant se porte et se nourrit à merveille.

« Quelle est la nature et la cause de l'affection congénitale qui s'est offerte à mon observation ? ajoute M. P. Dubois. Cette question me paraît facile à risoulure ; il existait entre cette affection et celle qui est connue sous le nom de ranute ou grenoxillette une trop remarquable analogie sous le rapport de la forme, du volume et de l'apparence extérieure des parois, et surfout des caractères tout partieuliers du fluide évacué par l'opération; enfin, elle était trop arapprochée du lieu qu'occupe ordinairement la tuneur produite par l'oblitération des conduits de Warthon, pour qu'il soit possible d'assigner à celle que nous avons observée une autre nature e d'inc.

α La maladie que nous avons fait connaître n'était donc autre chose qu'une grenouillette congénitale, différant toutefois de cette maladie à l'état ordinaire, en ce qu'au lieu de reposer comme elle et d'adhérer au plancher même do la houche, fort près du lieu où la langue cesse d'être libre, et de n'avoir avec la face intérieure de cet organo que de simples rapports de contiguité, elle était placée au devant du frein, dans l'épaisseur même de la partie antérieure et libre de la langue, dont elle faisait pour ainsi dire partie, et elle était complétement étrangère au plancher de la bouche. Il est probable alors, si mon opinion est fondée, que le conduit ou les conduits de Warthon, au lieu do se terminer au-dossons de la langue et sur les côtés du frein, comme cela s'observo en général, se prolongeaient jusque dans l'épaisseur de la portion libre de l'organe, sous la membrano muqueuse qui le tapisse, à moins que l'on admette, ce qui serait plus juste neut-être, que la tumeur salivaire dont je viens de parler résultait do la dilatation de l'un des conduits excréteurs des petites glandes linguales qui existent à la partie inférieure de la langue, entre le lingual ot le génioglosse : dans cette hypothèse, le fait que je publie prouverait, ce qui était resté incertain jusqu'à ce jour, que ces petits organes sont réellement une dépendance de l'appareil sécréteur de la salive.

- a Bitin, si je ne me suis pas trompé sur la nature de la tumeur qui s'est offerte à mon observation, et il ne me semble pas qu'une orreur ait été possible, l'évistence do cette nuladrie congénitale démoutrerait non-seulement quo les organes sécréteurs de la salive développés, commo on le sait, à une époque asser rapprochée de la conception, sont en ostercico avant la naissance, mais encore la consistance du liquide contenu dans la poche que j'ai úl ouvrir, porterait à penser que les fonctions de ces organes s'accomplissent, en partie du moins, assez longtemps avant le terme de la vie intra-utérine.
- a Jo terminerai par uno dernière observation. L'opération que j'ai pratiquée a consisté dans une incison de peu d'étendue, et il est évident qu'élle a suffi, puisque auoune accumulation nouvelle do liquide ne s'est faite depuis. J'ai pourtant craint que cet accident n'arrivât, et, dans ce cas, j'avais l'intention de pincer la paroi du sac et d'en excisor uno petite partie. Si cette excision avait donné lieu à un écoulement de sang trop abondant, J'aurais cautérisé le pourtour de la plaie avec le nitrato d'argent je présume toutlefois que l'auction même de la langue, pendant les efforts de succion, la compression l'égève et l'aplatissement qu'elle éprouve chaque fois que l'enfant tient le mamelon, sont des circonstances qui, chez l'enfant nouveau-né, contribueront presque toujours à l'évacuation parfaite du liquido, et s'opposeront à ce qu'il s'accumile de nouveau-né,

dans les cas du moins qui ressembleront à celui que je viens d'exposer. »

Les judicieuses réflexions dont M. P. Dubois a fait suivre le récit du fait qu'il venait d'observer, nous permettent de produire de suite le nouveau cas de M. le docteur Lombard.

Ons. Il. Grenouillette congénitale opérée avec succès dés la naissance de l'enfant. — « Un enfant, né à trois heures du matin, dans la commune de Villefort, le 13 juin 1861, me fut présenté à six heures par l'accoucheuse de Chalabre. Dans la persuasion où elle était que cet enfant n'avait que quelques heures à vivre, elle le fit haptiser immédiatement après sa naissance. Voici son état : le facies est violacé, la bouche béante, les lèvres et les jouses sont fortement distendues ; une tumeur du volume d'un gros souf de poule, sortant de la bouche, fait saillie en avant des lèvres ; à sa face antérieure, le froin de la langue qui la partage dans son milieu, lui donne une forme bilobée; l'extrémité de la langue est projetée vers la voite palatine, tandis que son corps est poussé vers l'arrière-bouche par le développement de la tumeur, dont le volume se fait remarquer sous le maxillaire inférieur, à la partie antérieure du con.

- « Dans l'état où se trouvait cet enfant la respiration par la houelne était impossible; et, en portant son attention sur la teinte violacée de la face, il était incontestable que l'air pénétrait difficilement dans les voies respiratoires. La vie de cet être était en grand danger, il fallait le débarrasser incontinent de ce qui pouvait faire obace à la respiration. Cette tumeur avait la couleur violacée des lèvres; elle jouissait d'une certaine étasticité, et la pression exercée d'un codé augmentait le volume du côté opposé ; elle se laissait à peine déprimer, et en la serrant alternativement de part et d'autre, on éprouvait la sensation d'un liquide contenu dans son enveloppe; elle était, en un mot, fluctuante; et n'importe en quels points les doigts explorateurs fussent placés, aucun signe de battement artérielu se se manifestait.
- « Par l'ensemble des signes fournis par la vue et le toucher, j'acquis la conviction que j'avais affaire à un de ces kystes sublinguaux auxquels on a donné le nom de grenouillette.
- « L'indication fondamentale, qui me parut essentielle à rempfir, pour donner un libre eours aux fonctions respiratoires, était de vider immédiatement le kyste. A cette fin je traversai, d'une commissure à l'autre, la tuneur avec un trocart, dont je retirni la pointe, pour passer dans la canule un séton de 30 centimètres de

longueur. La canule étant retirée, il sortit par les deux ouvertures un liquide visqueux, consistant comme une glaire d'œuf; en presant à la fois sous le menton et sur la langue, je vidai ou a peprès, le kyste. En peu d'instants la respiration parut s'opérer plus librement, la face prit une couleur moins livide; j'eus enfin l'espoir de conserver les jours de cet enfant.

- « Après l'évacuation du kyste, ses membranes de revêtement occupaient un volume assez considérable pour tenir l'extrémité de la langue driège vers la voite palatine. La langue étant profiée en arrière, et devant nécessairement susciter une grande difficulté pour opérer les premiers mouvements de succion, il fut convenu qu'on commencerait à nourir l'enfant à la cuiller.
- « Les extrémités du séton furent fixées derrière les oreilles; deux jours après, les parois de revêtement du kyste occupent un volume à peu près égal; l'enfant a pris du lait à la cuiller, il se porte bien.
- « Le 17, sur les parties latérales et inférieures de la langue j'excisai une partie du kyste, à partir des ouvertures pratiquées par le trocart. Pour faciliter cette opération, j'employai deux aides (deux femmes), dont l'une tenait la bouche béante et l'autre le séton noué en forme d'anse, co qui me permettait d'opérer, suivant les besoins, les tractions latérales et antérieures, qui m'étaient nécessaires nour mocéder à la section des tissus.
- « L'enfant perditassez de sang, il pălit à un point tel, que je craignis un moment qu'il v'albit succomber à la suite d'une hémorrhagic. Comme l'opération se pratiquait à 4 kilomètres de la plaurmacie, je regrettai beaucoup de u'avoir pas à ma disposition une solution de perchlorure de for, agent hémostatique puissant que le médecin de campagne devrait avoir toujours sous la main, soit qu'il ait à pratiquer une opération, soit qu'il faille arrêter une hémorrhagie provenant des piqures de sangsues. Je finis cependant par me rendre maitre de cel Goulmeaut de sang, au moyen de compresses vinai-grées. Tout en laissant le séton en place, j'introduisis dans chaque ouverture de petits bourdonnets de charpie, retenus au honnet par des fils de lins cirés. La suppuration envaluit peu à peu les parois du kyste; ses enveloppes diminuèrent de volume; et le 22 la langue s'était de beaucoup affaissée; se pointe était encor repliée en haut.
- « Depuis la naissance de l'enfant, la mère fait de vaines tentatives pour lai donner le sein; copendant comme le mamelon est assex allongé, je lui conseille de l'introduire entre la langue et le palais de la bouche; quedques gouttes de lait coulent, et la suecion, quoique pénille, s'opère leutement.

a Le 24 on est obligé de diminuer les bourdonnets de charpie; la grand'mère, chargée du soin de pauser l'enfant, ne les pénètre pas assez profondément, elle est obligée de les renouveler plus souvent parce qu'ils tendent à s'échapper; le séton est encoro maintenu jusqu'au 30, époque à laquelle toute espèce de traitement est appriné. A cotte époque l'enfant prend bien le sein, et la succion s'opère parfaitement; il jouit de tous les attributs d'une bonne santé.

« Quatre mois après, j'ai revu cet enfant, pour m'assurer de l'état dans lequel es trouvaient les parties de la houche soumiess à l'opération; le tissu sublingual et coux placés à côté, vers les glandes sublinguales, sont un peu plus développés qu'à l'état normal, mais langue a repris as forme naturelle, en un mot l'enfant est parfaitement guérin. « (Compte rendu des traveaux de la Société de médecine de Toulouses, 1862.)

Dans ce cas de M. Lombard, la poche kystique était plus déreloppée que dans celui de M. P. Dubois, aussi portait-elle obstacle à l'entrée de l'air dans les voise respiratoires. Ce plus grand voine se fût-il opposé au succès du traitement par la simple incision du kyste? Ce n'est pas certain, et nous regrettions que noire confrère de Chalabre n'ait pas débuté par l'emploi de c'e moyen.

L'urgence de l'intervention chirurgicale n'implique pas pour cela la mise en œuvre des procédés opératoires les plus radicaux. Il faut même les redouter lorsqu'ils peuvent produire des hémornhagies, car on sait combien les pertes de sang sont souvent fatales aux très-jeunes enfants. Le petit malade de M. Lombard a couru ce danger et y a résisé, il autrit pue a être autrement.

Qu'importe-t-il dans l'espèce? De rétablir la liberté de la respiration et celle des mouvements de la langue. A supposer que la simple incision de la poche ne doive pas amener son oblitération, le retour du liquide kystique metra toujours quelques jours à se reproduire; or, pendant cet espace de temps, la succion sera possible et cette durée de l'ablaitement aura pour résultat de fortifier l'enfant et de lui permettre de résister plus sôrement aux moyens radicaux dans les cas où ils deviendraient indispensables. Avant de recourir à l'excision, nous préférerions voir essayer la rupture répétée du kyste à l'aide des doigts, qui a amené un succès chez l'adulte.

La ponction et l'excision ont rarement guéri des grenouillettes chez l'adulte, les deux faits ci-dessus prouvent qu'il n'en est pas de même chez les nouveau-nés. Ce résultat théraneutique ne fournirait-il pas un argument à l'appui de l'opinion que ces tumeurs ne son plas de même un tature et que ces gernouillettes ne sont autre chose que des kystes sércus, une des lésions congénitales les plus fréquentes ? Mais cette notion intéresse peu la pratique; ce qu'il l'ul importe surtout, éest l'enseignement que nous avons mis en relief: l'efficacité des moyens les plus simples parmi ceux qui ont été conseillés contre les kystes en cénéral.

### RÉPERTOIRE MÉDICAL.

Apparell pulveireacure (Emploi théropseubre de f.). M. Dempois derformet fois, dans cause de la maison municipale ano service de la maison municipale ano service de la maison municipale rell pulveireacure qui a été acceut par M. Mathies, et qui se compase, comme on sait, d'une sphére cereus am mayon de largaleo on comprime l'air. A l'aité de cet apparel, contenant de amount de la compassión de

riedit a cett egard tutention. Une dame qui habitalt Alger entira. Une dame qui habitalt Alger entira. Il amison de santé, pour un mai de gorge dont elle souffrant depuis lung-temps. Cette maiade était mémique, elle avait une plaryaptie lité à une diathèse herpétique. Il la soumit à un ratieuenu général tonique, et lui arraitement général tonique, et lui a l'aide de l'appareil pulvérisateur renfermant la soutien suivante:

Uno personne du llavre, atteinte d'un allougement considérable de la lucto, avre pharyngito, entra à na maison de santé. M. Demarquay fit la réscetion de la lucte, país il a réscetion de la lucte, país il rescrivit des injections dans le pharynx avec l'appareil pulvérisatour, contenant la solution de tunnin: la malade fut gnérie en quelques jours. Les malades, dit M. Demarquay,

Les malades, dit M. Demarquay, auxquels on fait des injections avec l'appareil pulvérisateur, éprouvent un sentiment de constriction très-marqué dans toutes les parties que frappe le jet. Lorsque l'ou vent soumettre à l'action de l'eau pulvérisée les individus irritables, les enfants, il faut, avec un abrisse-langue déprimer la partie postérieure de cet organe, de façon à mettre toute l'arrière-gorge à découvert, et à permettre au liquide de pénêtrer dans le pharynx et dans le larynx, (Uni méd., août 1802)

Cantérisation de l'épiploon après l'opération des hernies ombilicales, inquinales on crurales. Lorsque dans une opération de hernie omhilicale étranglée, on trouve une portion d'épiploon, quel parti doit-on pren-dre ? La science est loin d'être fixée sur la méthode qui doit être préférée en pareil eas. Nons n'examinerons pas iei la valeur respective des diverses méthodes qui ont été proposées, nous voulons seulement appeler l'attention sar la méthode de cantérisation préconisée par l'Ecole de Lyon. On sait que Bonnet conent, il y a quelques années, l'idée d'appliquer à la destruction de l'épiptoon la pâte de chlornre de zine, non plus en se bornant à mortifier la superficie de l'épiploon hernié, ainsi que Celse et Scarpa l'avaient fait, mais en faisant des applications renouvelées et prolongées dans quelques circonstances pendant plus d'une semaine, afin de détruire toute la partie herniée. Dans le premier cas, qui date de 1843, il s'agissait d'une masse épiploïque du volume du poing, irréductible et abandonnée dans la plaie après l'opération. Dans le second, publié en 1847; dans les colonnes de ce journal, ayant affaire à une bernie ombilicale épiploïque tres-volumineuse, avec inframmation, niceration et gangrene do l'épiploon. pénétration de l'air dans le sac et état général alarmant, il fit une large incision au sae, et appliqua plusieurs ligatures sur une masse épiploïque du volume des deux poings, et excisa

toutes les parties dépassant les ligatures. La gangrène survint ; des upplicatons successives de larges plaques de chlurure de zine en trionsphèrent, et la malade guérit. Depuis lors les chirurgiens de Lyon ont imité son exemple, et en ont obtenu des résultats très satisfaisants, M. Philipeaux, dans son Traité sur la cautérisation, a fait connaître sent observations de hernies inguinales et crurales étranglées, dans lesquelles l'épiploon a été détruit par la cautérisation, et il n'a eu que des succès à enregistrer. Depuis lors M. Vissaguet en a cité un assez grand nombre, et si la méthode n'a pas été toujours innocente, elle a du moins procuré des résultats avantageux, puisque sur 25 opérations de kélotomie suivie dela cautérisation, il a pu faire connaître 19 sueces pour 4 morts. Depuis 1858, plusieurs opėrations de ee genre out été faites; M. Philipeaux s'est enquis de toutes eelles qui ont été pratiquées; voiei le résultat de cette enquête, tel qu'il l'a

communiqué à la Société chirurgie:

M. Bonnel a opéré une hernie inguinale avec succès; M. Barrier a
obtean le même résultat chez un
homme: M. Desgranges, qui a praiqué
17 opérations analogues, a en 15 sucées pour 4 morts. M. Philipeaux luiméme a pratiqué la cautérisation sur
une femme, et il a réussi.

Dans les cas de heruies crurales, M. Bonnet a en sur 5 opérations 5 succes; M. Valette, sur 1 opération 1 succes; M. Barrier, sur 1 opération 1 succes; M. Desgranges, sur 8 opéra-

tions 7 succès nt 1 mort. En résume, tandis qu'on trouve sur 22 opérations de hernies étranglées faites à Paris (statistique de M. Iluquier), 29 morts et 3 succès, la pratique lyonnaise fournit sur 57 uperations 50 succès et 7 morts.

St maintenant l'on compare ectte statistique à celle de M. Malgaigne, on est encore frappé du résultat. Sur 185 opérations de kélotomie ombilieale, erurale et inguinale, M. Malgaigne a trouvė 114 morts; M. Philipeaux trouve sur 57 opérations par la eauterisation, 50 succes pour 7 morts. et sur ees 7 insuccès, il en est même 4 au dire de M. Villaguet, qui ne doivent pas être attribués à cette méthode de traitement; ainsi deux malades onérés dans un état d'adynamie profonde out succombé sans présenter aucun signe de péritouite ; un troisième malade est mort des suites d'un anus contre nature, et un quatrieme était déià à neu près guéri, lorsqu'une perforation tardive de l'intestin entraîna un épanchement stercoral, une péritonite et la mort. (Comptes rendus de la Société de chirurg., août 1802.)

Cystite cantharidienne. Moyens de la prévenir et de la combattre. M. le docteur Ameuille, dans une communication faite récemment à la Société médico pratique de l'aris, a appelé l'attention de ses collègnes sur un moyen de prévenir et de combattre les effets de la vésication cantharidienne sur les organes génitourinaires, qui paraît devoir mériter de beaucoup la préférence sur le camplire, généralement employé jusqu'iei dans ce but. Ge moyen est la liqueur de potasse de la pharmacopée anglaiss, ou, d'une manière plus générale, l'usage des alealins à l'intérieur pendant qu'on soumet les malades à l'action topique de la cantharide. Dans des cas de ee genre, où la strangurie était venue, non pas sculement s'ajouter aux sonffrances des malades, mais où, portée à un degré extrême et provoquant une anxiete insupportable, elle dominait temporairement la scene. M. Ameuille a administré la liqueur de potasse, à la dose de 20 gouttes dans un verre d'eau. Une amélioration notable s'en est immédiatement suivie. Après une deuxième prise, une demi heure après presque loujours, et eunstamment après une truisième, à ègale distance, il a vn les accidents céder d'une mauière complète et définitive. Or, il importe de remarquer que, dans des conditions étiologiques analogues, les mêmes malades, offrant du côté de la vessie des phênomenes de même nature, n'avaient obtenu aucun sonlagement des movens curatifs habituels, notamment des preparations de camphre et d'opium. En résumé, se fondant sur les résultats qu'il a observés, M. Ameuille propose d'administrer la liqueur de posasse avant même que l'action topique du vésicaloire ait atteint sa plénitude. tontes les fois que l'aptitude du sujet ou bien le nombre des vésicatoires qui doivent lui être appliques coup sur coup donnent à redouter quelque perturbation dans les functions des orgaues urinaires. (Union med., auût 1862.)

Erythème de la région analo chez les très-jounes enfants. Traitement par les lotions mercurielles et la poudre de bismuth et d'amidon. Le Aledical Times a public une note dans laquelle le docleur Belly dit avoir employé avec succès courire cette ciruption des lutions faites avec 50 grammes de sublime. Cette méditerion est lution es d'ean de claux et 7 à 10 centi-cut en composé de partie grammes de sublime. Cette méditerion est employée depais quinze ans situes et la les professeur Natalis Guillot, qui preserviait en pareil cas le solution suivante :

Ean de chaux. . . . . 1000 gramm. Bichlorure de mercure. 2 --

Pour lotions et bains locaux, répétés quatre ou cing fois par jour. M. Gnillot fait remarquer, d'ailleurs, que l'érythème de la région anale et fessière, érythème qui s'accompagne parfois de boursouflement considérable des téguments, est invariablement lié à l'existence d'une diarrhée verte et acide dout le produit détermine l'éruntion par son contact irritant. Or, cette diarrhée dépendant elle-même d'une mauvaise alimentation, c'est celle ci qu'il faut réformer au plus vite, soit on substituant le lait de femme an lait de vache, soit en changeant de nourrice si l'enfaut est à la mamelle et ou'il v ait lieu de suspecter la qualite du lait qu'il reçoit. Cette sage et radicale mesure suffit dans un grand nombre de cas pour faire disparaître toute trace d'éruption. Cependant il est toujours bon d'y joindre les lotions mercurielles, et, dans l'intervalle, les topiques pulvérulents, parmi lesquels eclui qui reussit le mieux est un mélange à parties égales de sons-nitrate de bismuth et d'amidon. (Journ. méd. de Bordeaux, fuillet 1862.1

Gottre exoplathalmique. Heraes influence d'une grossess surrereus influence d'une grossess surrereus influence d'une grossess surrereus influence de l'externation d'une
Lorsqu'il S'agit d'une affection aussi
le goitre copatibalmique, on se saurait
le goitre copatibalmique in se saurait
le se de l'este de l'este d'une
le moyens d'unit l'artic d'intéres par l'artic
le moyens d'une l'artic d'une
le moyens d'une l'este d'une
le moyens d'une l'este d'une
le moyens d'une
le moyens

Mme X.\*\*, bien portante jusquà l'âge de quinze ans, cut à cette époque une coqueluche, qui snivie d'une croissance rapide. ébranla vivement sa constitution. Une auémie profoude, un tempérament nerveux l'rès accusé, une impressionnabilité très-grande, tels étaient les traits principaux de sa santé lorsqu'elle se maria en septembre 1860, à l'áge de dix-huit ans,

Quelques jours à peine après le mariage, apparut le premier symptôme de goltre exophitalmique: la tumeur thyrolièmes surstot un'quée an côté d'oil da cou, Quelques semantes après as manifestult l'exophitalmie après as manifestult l'exophitalmie sement faisait des progrès, qu'il surrenait de l'essouffement, des palpitations violentes, et que la démarche devensit incertaine et titholane. La

menstruation devint irrègnlière. En janvier 1861, le pouls hattait de 100 à 140 pulsations à la minute, l'amaigrissement était extrême, il y avait soifardente, insomnie; la gravitó des accidents décida la malade à venir à Paris. Le 5 mars, MM. Trousseau et Charcot constaterent tous les symptômes déjà mentionnés, de plus une toux très - fatigante : ils s'assurerent en même temps qu'il n'existait aueune lésion organique du cœur. Le traitement institué consista en l'administration de la teinture de digitale, 20 à 30 gouttes par jour pendant dix jours chaque mois, suivie pendant les dix jours suivants de l'emploi de l'æthiops martial mělé à l'extrait d'absinthe à la dose de 60 à 90 centigrammes par jour; de plus, vin de quinquina, bains froids, application de glace sur la région du cœur et sur le goltre. Se fondant en outre sur leurs observations personnelles, MM. Tronsseau et Charcot taissérent entrevoir que te déceloppement d'une grossesse était désiroble et aiderait probablement à l'action des remèdes.

Ce traitement, commenche 18 mars et suivi sans interruption, "avait amené aucuu résultat le 25 avril sui-aut. On avait de suspendre l'emploi de la digitale, qui altérait les fouctions digestives. La claus, qui avait augmenté, fut combattue avre succès par l'opium et l'assa fartial. Du reste, ou continua ce traitement; vers la fin de maj, une légère amélioration survient, le pouts descend souvent au dessous de 100.

A la fin de juillet, une amélioration virainent surprenante se dessina et s'étabilit définitivement dans l'espace de quelques jours. Le pouls tombe à 80 et 70, l'appétit reusit, les forces reviennent, la pear reprend du coloris, le goltre a presque disparu, bans ce même temps se manifestaient les premiers signes d'une grossesses. Majère écle d'érontaince,

le trallement fat continué jusqu'en novembre. L'amendement qui avait commencé à la fin de fuillet s'est mainteuu. L'accouchement en lieu à terme, le 23 avril 1862. Les conches out dé heurresses, le rétablissement rapite. Depuis cette époque la santé a soule persiste, mais a d'unimet; le goltre reparalt encore faiblement, par moments sendement.

Ce fait très-remarquable n'a pas besoin de commentaire. Ce qui tui donne plus de poids encore, c'est que la science ne possède que trois cas de goltre exophilialmique où une grossesse se soit développée pendant le cours de la maladie, et que dans tous les trois le résultat a été assi manifestement favorable que dans celai

que nous venons de relater.

N'oublions pas toutefois que dans ce cas un traitement médical très-ratiunnel été continue pendant plas de six mois, et qu'il parait juste de lui accorder une part dans l'heureuse issue de la maladie,

## Hoquet rebelle accompagné

d'accidents graves, quéri par l'emploi du sulfate de quinine. Un cordonnier de Dellys (Algérie), âgé de quarante ans, entra à l'hôpital de cette ville dans le service de M. Widal, présentautun eertain embarras dans les monvements et une diminution légère de la sensibilité du côté droit, survenus à la suite d'une congestion cérébrale qui remoutait à quelques mois. Cinq ou six jours avant son entrée, et après une libation copiense (de son propre aveu il s'adounait avec passion anx liquenrs alcooliques et particulièrement à l'absinthe), il fut pris d'un hoquet violent dout les spasmes incessants et redoublés le rendirent impropre à tout travail et le forcerent de garder le lit. Divers antispasmodiques et révulsifs et, en dernier lieu, le sous-nitrate de bismoth n'avaient amené aucun résultat. Le hoquet dont souffrait cet homme était tellement intense et bruyant, qu'on en entendait les éclats jusque dans la cour de l'hôpital. Le nombre des contractions diaphragmatiques s'élevait iusqu'à 55 par minute, et leur énergie était telle, que tous les muscles du trone y participaient. Dyspnée considérable, aspirations courtes, interrompues, face ronge, vultuense, parole breve, agitation, anxiété, langue blanche, saburrale, dégoût pour toute espèce d'aliment, pouls petit (80). (Infusion d'oarnger, potion avec éther et laudanum, vésicatoire sur l'épigastre, sinapismes

aux extrémités.)
Le lendemain, même état : l'agita-

tion el l'insomnie out persisté tonte la unit. Le malade, qui, depois ciaq jours, la pa avaler, sans la vomir, la moindre enillerée de bonillon, se plaint d'une Liblesse extrème. (Une pillule d'extrail d'opium de 0°,025 à prendre tontes les deux heures, pansement du vésicaloire, avee le chlorure de mornine. lavemens nurealls.)

Le jour suivant, malgré l'énorme dose d'opium ingérée, le hoquet persiste avec la même violence. l'épigastre est un peu sensible à la pressiun: le malade n'a nas dormi uu instant. Diminution progressive des forces, pouls très-petit, parole diffieile, interrompue par le hoquet, inapnétence complète. M. le docteur Widal reconrut successivement à l'extrait de belladone porté jusqu'à 0er,25 dans les vingt-quatre heures, aqvalérianate de zinc, au sous nitrate de bismath, à la magnésie, aux évaeuants. Toujours même insucces. Le chloroforme à l'intérieur, essayé plusieurs fois, ne réus-sit pas mieux. Cependant l'état du malade s'aggravant de plus en plus, M. Widal, en désespoir de cause, eut l'idée de recourir au sulfate de quinine. Bien que cette affection ne put être soopconnée d'origine naludéenne. bien que le malade n'ent jamais souffert des tievres, et que son hoquet n'eût présenté jusque là le moindre signe d'intermittence, M. Widal prescrivit 0=,8 de sulfate de quinine à prendre en une fois, à dix heures du matin. Le lendemain, on apprit que le hoquel avait complétement disparu, dès la veille, trois heures après l'ingestion du sulfate de quinine. Le conleutement avait succédé à l'abattement sur les traits rayonnants du malade, qui avait retrouvé à la fin le sommeil et l'appétit. Le sulfate de quinine fut continué pendant trois jours à la même dose; le hoquet ne reparut plus et l'alimentation progressivement aug-

Ponetion hypogastrique de la vessie praiquée à sept années de distance sur le même sujet. Les cas de rétention d'urine qui nécessitent la ponetion de la vessie sont beancoup plus communs, parali-il, chez la race éthiopienne que chez les Européens. La eause la plus ordinaire de cette

mentée rendit promptement les forces

au malade. Le hoquet avait persisté

sans relâche pendant dix-neuf jours. (Gaz. méd. de l'Algérie, août 1862.)

particularité, d'après M. le docteur Chassaniol, médecin en chef de la marine, est due aux rétrécissements souvent moltiples du canal de l'urètre, conséquences de blennorrhagies fréquentes et rarement traitées d'une manière rationnelle.

« Dans le courant de juin 1859, dit M. Chassaniol, je fus prévenu qu'un nègre était entre dans le service de chirurgie de l'hôpital Saint - Louis (Sènegal) pour rétention complète d'urine. Je me rendis près du malade, qui me montra au dessus du pubis une potite eleatrice avant la forme triangu-laire d'un stigmate fait par une sangsue volumineuse; puis il me pria immediatement de lui percer de nouveau l'abdomen. Mais, lors de la première ponetion. qui avait eu lieu sept années aupara-vant, les chances de réussite étaient plus grandes, attendu que cette der-nière fois le malade était très-affaithli par de longues soulfrances dues à des coarctations anciennes du canal, qui oceasionnèrent pendant longtemps une suppression presque complèle d'urinos; de là les conséquences évidentes des accidents de résorption : maigreur extrême; odeur mineuse de la sucur; pouls petit, très-fréquent : diarrhée, vomlssoments, etc. Il va snns dire qu'avant l'opération toutes les tentatives de eathétérisme avaient été sans résultat. Non-seulement des coarciations multiples et infranchissables existaient dans la presque totalité de l'urêtre, mais eneore il y avait, sinon contre indication formelle, du moins obstacle sérieux à pratiquer l'opération dite de la boutonnière, par suite d'un engorgoment considérable et partiel de la prostate, aecident qui, dans l'espèce, est plus grave, comme on le salt, que l'engurgement de la tolalité de la glande, l'urètre, dans ee eas, se trou-

vant dimiané et naturellement dévié. » M. Chassanoid crut devoir, et conséquence, comme dernière ressource, faire uno seconde ponction à 5 centimètres au-dessus du pubis et près de la première cicatrice. Une quantité considérable d'urine fait évacuée; puis remplaçant, quarante - buit heures après, la caule métallique du trocart courlé du fère Côme, par une sonde agome classique glissée dans celled, il dus porter tons ses soins au rèdit de la porter tons ses soins au rène de la commandation de la command

Staphylome pellucide, traité aveo succes d'après le procedé de Turrel modifie, Ge procédé, connu sous le nom d'iridesis, et auquel M. Crit-chett ajoute une légère modification, la ligature de l'iris, consiste, comme on sait, à ouvrir sur les deux extrémités du même diamètre et à son union avec la selérotique, la cornée devenue eonique. On engage l'irls dans cette ouverture, et celto opération, qui semble n'avoir d'autre effet que d'allonger la pupille, amèno, paralt-il, à sa suite, l'aplatissement de la cornée et sa réduction à une forme plus permale. Uno jeuno fillo, avant un double kératoconus, a vu son état très - avantageusement modifié par l'opération en question, que le professeur Botto pratiqua en deux sennees. La malade, qui avait presque absolument perdu la vue, n'éprouva auenn accident par le fait de l'opération, et vit graduellement ses curnées s'apintir et la fonction se rétablir d'une façor tres-satisfaisante. Elle voit aujourd'hu au loin et lit à la distance commune. En fixant par enclavement les deux extrémités d'un même diamètre de la pupille dans les plaies correspondantes pratiquées à la cornée, le professeur Botto se proposa de neutraliser l'exeès de pression de l'humeur de la chambre autérieure sur la cornéo, da donner en même temps deux points d'appui à la résistance cornéale. (Annal, d'oculistiq, el Journ, de méd, de Bordeaux, juillet 1862.)

# VARIÉTÉS.

### Congrès international d'ophthalmologie.

Ainsi que nous l'avions annoncé, avec toute la presse médicale, dans un de nos derniers numéros, le congrès international d'ophthalmologie a tenu, la sémaine dermière, as eccande essaion, la première ayant ou lleu, comme on peut un describer, as eccande essaion, la première ayant ou lleu, comme on peut essaiones, es le rappler, à fluxible en 1857. Nosa avans assisté à quelque-eune de la première de saiones, et lispote avant le première de saiones, et lispote ment, et ajotonas mella est, et ajotonas mella est. Et nosa ne parlosa pas idi sculement est illustrations qui articular della estimata della estate della estate

Les souvenirs que nous allons invoquer justifieront, nous en sommes sur, les impressions que nous communiquens ici à nos lecteurs.

Quand nous aurons últ quels étaient les chefs et les directeurs-neis de cette assemblée, quand nous aurons nome les Ruete, les nômeles, pas Arti, les Critchett, les de Grafée, et tant d'autres, qu'il serait trep long d'éumnérer, nou aurons suffissament établit out les érieux de cette réunion. Mais nous ne sus-rions donner une féée de son élévation qu'en essayant de faire résonner ici quelques échos de la langue nouvelle qui y a été partie qui y activation qu'en etc.

En se qualifiant de seience, l'onhthalmologie - nous entendons l'onhthalmologie nouvelle - avait-elle usurné ? Nos lecteurs en lugeront : branche déià importante de la chirurgie générale, l'oeulistique s'est vue enrichie, depuis une dizaine d'années, de moyens de diagnostie qui deviennent entre ses mains - exemple unique dans toute la médecine - une véritable investigation d'anatomie nathologique, pratiquée ante mortem. Armé de l'onbibalmoscopo, l'onbthalmologiste assiste au début, à la période d'état, à la résolution du processus congestif et inflammatoire, et dans quels tissus ! dans les tissus les plus vasculaires, les plus délieats de l'économie! Il y assiste armé en réalité du microscope, ear l'annareil ophthalmosconique est un véritable microscone. Il suit nas à nas l'absorption atrophique, l'exsudation, la formation des plasmas ainsi que lepr résoration. Il saisit sur le fait le mécanisme des embolies artérielles et velneuses et constate leurs conséquences dans les tissus du voisinage. Il est témoin des résultats immédiats des apoplexies dans des tissus qui ne le cèdent noint à ceux du cerveau pour la délicatesse ou l'importance. Enfin, dans les modifications d'apparence de l'expansion terminale d'un des plus gros et des plus courts des nerfs crâniens, du nerf optique, il conjecture l'état de l'autre extrémité de ce nerf, c'est-à-dire du centre même de la masse encéphalique, des couches optiques. Voilà pour ceux qui, appelant à bon droit seience l'anatomie nathologique, seraient tentés de refuser ce titre à l'onlithalmologie. Ou'ils se fassent représenter auparavant le mémoire et les préparations de M. Schweiger sur les altérations de la choroïde, et les magnifiques planches de M. Liebreich sur les altérations des membranes profondes de l'œit reconnaissables à Ponhthalmoscone.

S'il est un olté des consaissances médicales qui fut pratiquement un objet d'embarras, pour pas dire davantage, pour tout homme de l'art applet de prononcer sur une question à lui sounies, c'est assurément la nécessité d'infrir à son attention; nous ne craignons pas de dire qu'il n'était pas un de ces treu, bles, pour comma qu'il flat, qui, laquefaux beaux travat de M. Donder pui pa sainement et complétement être apprécié. Els bien, la classification introduite par l'illustre follandais, rien que dans la massière de considèrer les différents éstatée la réfraction dans un cil donné, suivant que le foyer des rayons parallètes, fors d'état d'indifférence, vient se former avant la rétine, parallètes, fors d'état d'indifférence, vient se former avant la rétine, parallètes, fors d'état d'indifférence, vient se former avant la rétine, parallètes, fors d'état d'indifférence, vient se former avant la rétine, parallètes, fors d'état d'indifférence, vient se former avant la rétine, par

rétine ou après la rétine, est un trait de gânie qui est honoris le plus distingué; de la phylicine. Qu'els sentiments ne concervous-nous pass en vyant nez édites phylicine. Qu'els sentiments ne concervous-nous pass en vyant nez édites théoriques transformés en données pratiques pour le pathologiste, les différents atthéoriques transformés en données pratiques pour le pathologiste, les différents aux prique de la vision d'un malade formulée en principes que ne désavourse aux autylique de la vision d'un malade formulée en principes que ne désavourse na necleune, et les communications du professeur d'Urecht, au congrés d'ophthal-ancleune, et les communications du professeur d'Urecht, au congrés d'un provincie de la monde, con tarraqué de nouveun progrès dans une voit défigi à irlimétant de nouverte. Une grande idée a toujour des filtes dignes de leur mierz, des notions sus sus les différents états de la réfraction dans les différents yeux des différents yeux des différents états de la réfraction dans les différents yeux des différents des des les programs nouveaux sur les anomalies secondaires de la physio-logie de la vision.

Considérée jusqu'ici comme composée de deux organes, dont l'un doublait et répétait purement et simplement les effets de l'autre, la vision a dú être étudiée comme un acte complexe, comme la résultante, comme l'effet de l'association de ces deux organes. Des lors est apparu, avec son importance, le principe qui va présider au regard associé ou binoculaire. On prévoit qu'une loi de synergie existe nécessairement entre l'acte qui modifie l'état de la réfraction dans chaque wil et les forces qui vont diriger et gouverner leur convergence mutuelle. Si des essais sont tentés en France pour entrevoir les lois de cette synergie, dans l'état physiologique, ces anomalies sont reconnues à Berlin et à Utrecht. M. de Graefe vient exposer devant le congrès ses premiers apereus sur la rupture de l'équilibre entre la convergence et l'accommodation ; il décrit les troubles de l'asthénopie museulaire, indique les moyens de les reconnattre, et trace les méthodes thérapeutiques qu'ils réclament. Comme pour faire suite à cette première page du tableau et la compléter, M. Donders succède au savant son ami, et, dans un exposé plein de faits nouveaux, fonde une nouvelle étiologie scientifique du strabisme, dont il faudra désormais aller chercher le point de départ et l'origine dans ces mêmes aberrations d'harmonie survenues entre le système dioptrique et l'appareil de la convergence. Ajouterons-nous à ce tableau l'histoire entière de l'astigmatisme, cette sorte de probleme géométro-physiologique que les auteurs classiques reproduisaient l'un après l'autre avec une espèce de crainte d'avoir à en rencontrer guelques exemples sous leurs pas, et qui maintenant a également sa formule pratique simple et facile, comme est le choix d'un verre pour un myope.

Voilà ce que nous entendions par cette expression de langue nouvelle parlée au congrès international d'ophthalmologie, et que nous regretions d'avoir été en si petit nombre à écouter parmi les représentauts de la médeeine parisienne,

Oul, notre regret a été profond, non pas seulement au point de vue des géards que méritait un let concorse d'illustrations et de cièbrités de premier ordre, nais il nous a semblé que ce tribut payó à la grandere de la France intellectuelle d'autrofois, ces savants partients avec la pensée qu'ils a Navient renoutrié personne digne de le recevit. Et nous avons recherché la cause de cédain, ou plusti), nous ainons à le ordre, de ce madentende. Elle est, nous devons le croire, dans une opinion qui a pris, dans la Faculti de Paris, les proportions d'un primeje, quand elle méritait tout juste la qualification de préjugé, de contradiction et pont-être de faiblesse. Nous voulous parte de la guerre avauglément souteme depais trey d'amises contre les apécilités, préjugé sinpuller dans une réunion qui ne compte ries moins que des encyclopédistes. Cest un grand apiet de trisseas de voir les représentants de la sedeme Ultérale. de celle néo, comme toutes nos autres conquêtes intellectuelles, à la fin du siècle dornier, endessant avec la simarre professorale les vieilles présomptions des l'acultés de l'aneien régime. Le maître en chirurgie, à qui la révolution a donné un siège dans cette faculté, qui iadis lui refusait jusqu'à la quatité de profession libérale, éloigne et dédaigne à son tour l'obstétrieien, jusqu'à ce que celul-ei, forçant la porte, vienno partager le dédain commun pour le lithotomiste ou le syphilographe; nous ne parions pas des oculistes. Préjugé qui montre toute sa vanité quand il se volt aux priscs avec les insuffisances individuelles ; quand le chirurgien appelle au lit de ses proches malades le clinicien versé dans l'appréciation des bruits du cour : quand celui-ei, effravé de certaines incoliérences de langage d'un parent, invoque, en grande hâte, les lumières spéciales du médecin de Charenton ou de Bieêtre; quand, dans d'autres cas moins avouables, l'un ou l'autre a besoin, nour un enfant dévoyé, du diagnostie du eélèbre chirurgien de l'hospice du Midi : nous pouvons bien arrêter là notre énumération, la conséquence se comprend de reste. Or, nous le demandous, parmi nos honorés maîtres de la Faculté de Paris. - et nous choisirons même cclui qu'entre eux nous estimons le plus, - quel est celui qui, après avoir entendu les communications scientifiques dont nous avons plus haut donné le simple énoncé, se fût eru en état d'atteindre à cette hauteur par ses seules forces, en même temps, bien enlendu, qu'il eût réalisé d'autre part et le haut savoir qu'il possède en d'autres matfères, et, pourrions-nous ajouter, le bagage encyclopédique de ses collègues? La réponse à cette question résout celle des spéciniités.

C'est sans doute pour faire allusion à cette fatuilé digne d'un autre âge qu'au banquet d'adieu des membres du Congrès, M. Bonders, professeur de physiologie et. si nous ne nous trompons, titulaire de deux autres chaîres à l'Université d'Utrecht, a norté le toast suivant:

a Anx spécialités médienies; — à la spécialité, condition aujourribut obligée du virituble progrès des sciences. Au point do sont parceuss aujourribut commissances humaines, ant esprit, si paissant qu'il soil, ne peut se faiter d'être encydopéliste; si, pour peuvoir comprendre cinque seience, et possédire les principes communs qui les retient l'une à l'autre, un niveux général est jusqu'à une certaine époque nécessaire, ainsi q'un point au départ commun, le progrès de chosenne impace soloitement la spécialisation. Qui d'entre nous, après s'être consacré pendant vingit ans à l'étude de l'esti, pourrait eroire lo connaître en entire ? Qui dit progrès ill aujourl'ul siy pécialisation.

Et en esset, à Parls aussi bien qu'à Ulrecht, les journées n'ont quo vingtquatre heures; nous pourrions même dire qu'elles ont moins que cela chez nous, commedans toutes les grandes espitales, où une plus forte disproportion este entre les nécessités et les ressources, el où, comme à Londres, Time is money.

Une autre considération réclame encore de nous une deralbre réflection : On aime encore quelquéois à conforder la spécialité avec l'empirisme; et et deralter non est mis souvent là la place d'une suitre qualification plus bruisles IV not dià, hon d'ordi, que le vérialme terraper contre la tendance su characterisme est dans l'élévalun d'esprit, compagne ordinaire de la vraie selence, mons creyons n'évrie plus besoin aujourfui lui de romper acuent lance en lavour de l'ophitalmologie. Elle offre dans son incontestable husteru la garantie de no proper reapect pour elle-mênce. S'il avait pe scialer quelques doutes à et égard sur la composition d'un congrès d'ophitalmologie, les noms dislingués qui en formatte la têté de clonne cussent di rassurer à cet égard. Les

Illustres professeurs qui, de tous les points de l'Europe, sont arrivés dans ons murs, suneant chaeurs avec eux tout us certifeç d'élèves distingués, ne devaient, pas plus que leurs conféres de Davis, tendre les bras aux démicitants de la profession. Sous ce rappert science oblige en le fait point diverce avec l'honorabilité; et nous ne doutous pas que chaeun d'unx n'eut, tout comme les plus asserpillates d'entre nous, refués de sièger à côté d'un collègne qu'en qualité de confère il n'eût pas consenti à rencontrer en con-sultation.

Il no nous reste plus rien à dire, qu'è constater en terminant l'effet pulssant acquis par cette dernière rémnion du congrès ophthalmologique, et à engager coux de nos confères que ces enseignements concernent à en méditer la portée et apprécier les consciquences.

### DE LA RESTAURATION NÉCANIQUE DES MACHOIRES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE (°).

### De la restauration du maxillaire entier.

Appelés încessemment la traiter des lésions organiques du maxillaire qui enziente fiailement la mort des malseles, les chirreglies, en face d'un danger aussi pressant, et témoiss des résultats des multiations aussi étendues produites par les blessures de geures, destacte fiair par ones sercifier et ou. A cité de la commanda del commanda del commanda de la commanda

Les inconviellents produits par la petre de substance de cetle partio du aquetelle de la fine sont lest que, majec'he ur innoucilir érdivir, esc opérations sont restées longtemps, du moins en France, des ressources exceptionnelles. Mais, depois que M. Preterre est venu noue prouver qu'on pourait, par l'emploi d'apparella profibileure, parer aux résultats facheux de ces multialons, et-sit en permettre la mastication, readre la parole perdue, prévenir toute difformité des traits du visage, la résection du maisillaire est deveneu me opération courante; il n'est pas aujourd'hui de chirurgien de nos grands hôpitoux qui ne l'ait prafiquée.

Les progrès de cette partie de la prothèse a même exercé une finbence sur la médecine opération. Cerfains dérirgéens, en voyant combler di ficilement les vides qu'ils erécient, n'ont pas hésité à avoir recours à l'abiation du maxillaire comme opération préliminaire de l'extirgation des poèpses uses-plaryngiens. Comme noire but est surtout de mettre en reitel les ressources de la prottèse, nous allons rappporter un exemple de restauration du maxillaire enlevé dans ces circonstances.

Ons. Polyge fibrenze mon-phorpagien; — oblation du mazillaire droit ani; — oppereil profiletique. — Vollifard, tableiter, dag de vingt-quatre ans, est admis à l'hôpital Cochia, te l'á feivrier 1802, pour un polyge naso-pharparie qui, pan-so-dement envoyalt un prolongement consoliérable dans la marier droite, mais un sutre qui contournait la partie postérieure du mazillaire et avenia faire saillai dans la riçõus gésienne; e afin un trésishen division se projetit en artière, vera l'apophyse basilaire. Le volume de ce polyge était tel, que M. Maisonneave cruit, à l'exemple de Flushert, Le fluson, devel seari-

<sup>(1)</sup> Suite, voir la précédente livraison, p. 282.

fier le maxillaire supérieur droit. Une incision partant de la partie médiane du nez et s'étendant jusque sur la levre supérieure, et une autre incision partant de la commissure nour se porter en deliors, permirent au chirurgien de disséquer un large lambeau et de le relever de facon à mettre à nu la surface osseuse de la joue droite. A l'aide d'une sele à chaîne, il fit la section de l'os malaire de l'apophyse montante du maxillaire et de la voûte palatine. Le maxillaire enlevé. M. Maisonneuve put, avec grande facilité, détacher le polyne ainsi que ses prolongements (1). Deux mois après, le malado quittait l'hôpital complétement gueri. La figure 7 montre l'étendue de la perte de substance L qui restait à combler à la suite de cette opération.

Pendant qu'il était eneure dans les salles, le docteur de Villemur lui construísit un appareil en gutta-percha, sur lequel furent adaptées les propres dents du malade. Muni de cette pièce, il pouvait parler facilement, et les boissons ne pas-



saient plus par le nez. Dans les premiers temps de l'application de cet appareil, il s'est produit un phénomène assez eurieux : comme le rebord de l'obturateur appuyait sur la joue, près du canal de Sténon, la salive coulait le long de la nièce prothétique avec une grande abondance : M. Maisonneuve y remédia en pratiquant quelques échanehrures le long de l'appareil.

Ouinze jours après sa sortie de l'hôpital, Voltfard laissa tomber l'appareil, qui se faussa et ne put plus servir. M. de Villemur en fit un second semblable au premier, seulement dépourvu de dents. Vohlfard garda cette pièce jusqu'en janvier 1857, époque à laquelle son second appareil s'étant complétement détérioré, il s'adressa à M. Maisonneuve pour en avoir un troisième. Ce chirurgien l'adressa à M. Preterre, qui construisit l'appareil suivant (2) :

<sup>(1)</sup> La pièce, et plus tard le malade, ont été présentés à la Société de chirurgie, où une discussion s'est élevée sur l'opportunité du procédé opératoire (voir le compte rendu des séances des 17 février et 28 avril 1852).

<sup>(2)</sup> Description de l'appareil : Cette pièce artificielle présente à considérer trois faces et trois bords. Trois faces : une face supérieure : - une face inférieure ; - une face externo ou droite. Trois bords : un bord postérieur ; - un bord gauche ; - un bord inférieur ou dentaire.

La face supérieure (fig. 8), irrégulièrement convexe, présente à considérer.

Voici d'abord l'état du malade dépourvu de sa pièce :

Aspect extérieur. — Lorsque le sujet n'a pas son appareil, la joue d'roite est un peu aplate; la levre supérieure du côté droit, n'étant jus soutenue par l'areade destaire, se porte plas en arrière que celle du côté gauche. Volillard n'ayant pas de harbe, ces difformités, queique peu considérables, sont faelles à annécier.

Aspect de la cavité burcule. — Quand le malade ouvre la bouche, on voit que la partie gauche de l'areade dentaire manque; en outre, l'incisive centrale du côté droit, qui toit et errice, a été limée au niveau de la geneive.

Sur la partie antérieure de la voûte palatine et à gauche, on observe une ouverture ovalaire ayant à peu près 5 centimètres deus son plus grand diamètre, qui est l'antéro-posiérieur, et 2 centimètres de large. Cette ouverture est limitée en dedaus par le bord interne du maxillaire gauche, en debors par la surface

en allant de gauche à droite, une partie volumineuse (A), éminence elliptique d'un demi-eautimètre de hauteur, destinée à obturer l'ouverture de la voûte pa-



Fig. 8.

baino, et dont la partie supérieure aplatie rétabili la continuité du plancher des fosses suscis. Sur le bord esterne ou droit de ette éminence on remarque une ouverture très-allougée (19, dans laquelle les mucosités et autres liquides fosses nassies sont conduits par un petit canal courie, ceresé au dessous de la face externe de l'appareil jusque, derrière l'extrémité positierer de la lesse de la face externe de l'appareil jusque, derrière l'extrémité positierer de la levier de la parque. L'extré du plarque. Al la suité de cette éminence, et loujours en allant de pauche i droite, se trouve une lame metallique qui se moule sur la voite palatine. Cette lame présente une perté e substance ringualpire (C) qui laisse libre la plus graide partié de la muquesse qui recouvre la portion restante de la voite palatine. Agenté, est les ses moules sur la partie interne di lord voite palatine. Agentée, est les ses moules sur la partie interne di lord voite palatine. Agentée, est les ses moules sur la partie interne di lord des collets des destis de coldi; se bord gauche supporte les moyens s'altache que nous dérirons plus loin.

Face inférieure (fig. 9). La face inférieure présente à considérer, en allant de droite à gauche : 1º une portion verticale D, formant la face interne de la demi-arcade alvéolo-dentaire artificielle. Cette portion verticale est séparée de la portion horizontale ou palatine par une goutilire qui se termine en armaqueuse de la joue, en arrière par le bord antérieur de la pertion horizontale du palatin droit, et en avant par la surface maqueuse de la moitié droite de la l'erro supérieure. Cette ouverture permet de voir l'intérieur de la fosse masale correspondante. La portion horizontale du palatin ayant été conservée, le voile du palais subsiste et ses mouvements sont lout à fait normaux.

Prononciation sans la pièce. — La voix retentit désagréablement dans les fosses nasales, et la prononciation est tout à fait inintelligible.

Mattitution aum la pièce. — La matitution est complètement impossible du ché d'ordige sai liminents passent dans la narine droite e floresal le mahabile du monebre et à les expulser par la narine correspondante. Les hoisons passent également par le neu. Voisinet, apaut l'ababile de famere, a observé qu'il ne peut allumer une cigarette lorsqu'il n'a pas sa pièce; tost mouvement de suncion est impossible.

rière sur le bord postérieur que nous décrirons plus bas. Le reste de la face inférieure, qui est concave, complète la voûte palatine. On y remarque la perte



de substance C, dont nous avons déjàparlé en décrivant la face supérieure. Elle se termine par le bord gauche F, qui est en rapport avec la série des collets des dents.



Face externe ou droite (fig. 10). Cette face, irrégulièrement plane et triau-

Etat du sujet muni de la pièce artifictelle :

Aspect extérieur. — La partie droite de la lèvre supérieure est soutenue; la partie droite de l'arcade dentaire, formée de dents minérales pourrues de leurs gendres, se continue parfattement avec la demi-arcade gauche. Un dent artifiételle vientse placer au-dessous de la racine de l'incisive centrale droite dont le couronne a été retranchée.



Fig. 11.

Prononciation avec la pièce. — Avec la pièce, co jeune hommo parle trèsfacilement et d'une manière très-correcte. Il peut élèver la voix autant qu'il le juge convenable, sans que le timbre en soit altère par aucna nasonnement. Mastication avec la vièce. — La mastication s'exécute facilement, et le suiet

gulairo, présente un bord supériour par lequel élle s'unit à la face supérieure; un liord fusérieur formé par la moitié droite de l'arcade deutaire augmentée de l'incistro centrale gauche; un bord posétreur vertical. Elle est parcourure d'avant en arrière et de haut en has par une saille qui n'est que la paroi externoul upellt onail. E, qui conduit les macosités des fuses massies dans le hai-

rynx. Cette face se termine en bas par la surface extérieure des gencives arti-

ficielles et la série des dents qui y sont adaptées. Bord postériur. Le bord possièrient de la pièce (fig. 9) présente à droite une partie verticale qui est mousse et sur laquelle on remarque l'ouverjure inférieure du petit conduit dont sous avons déjà parlé. La portion horizontale de ce bord postérieur termiac en arrière la lame qui revêt la voête palatine. Bord gauche, Ce bord présente une série d'échunerures séparées par des

Bord gauche, Ce bord preiente une série d'ébuncerures sépriées, par des saillies et qui sont en rapport avec les aérie des collectés des deux. Ce hord supporte les moyens d'adhérence qui sont constitués par des lames métalliques FF. qui s'angagent entre les étais de ce de côt (fig. 8; et). Le caroraume de la première de la comme de la comme de la comme de la comme de la première de la desaième petites u'un demi-rentimetro de hauter. La canine, la première et la desaième petites moisires offictus aussi des points d'appui à l'apparell.

La pièce adhère en partie par l'adaptation des surfaces, en partie au moyen des lames métalliques qui embrassent les couronnes des dents,

Bord inférieur. Le bord inférieur est formé par la face triturante des buit dents artificielles, y compris l'incisive centrale gauche. (L'art dentaire, 1839.) peut mâcher du côté droit, dout la demi-arcade dentaire est artificielle. Il commence la mastication à gauehe, et le côté droit concourt à l'achever. Vohlfard, muni de sa pièce, sume sacilement.

Cet homme porta cette piece pendant quatre ans.

Depuis la publication de ce fait interessant, M. Preterre a construit pour Voltifard un noversum modies en vulcania. Comme cette substance salp legge que l'ur, la plaque palatine couvre toute la votite, et, de plus, elle tient en place sans le soccurs d'aucun croeché. Nous en publicas la figure que compruntons à l'atlas inédit que cet habité edusise doit proclaimement faire autre paraltre (fig. 41). La figure ponstette L indique l'étendes de la perte de substance que recouver l'apparell. B le bord de la saillie combiant la cavité du maxillaire, A limite la portion palatine de l'apparell.

(La suite au prochain numéro.)

Association générale des médecins de France. — La séance générale annuelle aura lieu les 26 et 27 octobre courant, à deux beures précises, dans le grand amphilhèdire de l'administration de l'assistance publique. Le banquet offert aux présidents et délègués des Sociétés locales est fixé au 26.

Un concours pour une place de chirurgien adjoint des hôpitaux et hospices de Bordeaux aura lieu le 17 décembre prochaîn.

La Société médico-chirurgicale d'Anastérdam a mis au cancour: la proposition suivante : Expué historique et citique, has à une des argérinens purisologiques) et des recherches cliniques, de l'hilbenon thérapeulique de l'appriato des copy médicamenteur sous forme de gaz, de vapeur et en poutre, sur la getrison des maldides des voles respiratoires » la Société désire que te travaux de MN. Sales-d'irons, Demarquay, Demarquat de la republica de la formation de l

Prize Bouset. — La Commission du monument élevé par souscription à la membre de Bounet, voubant exciter l'émulation de la piennes qui se éculin a us sevice des hiphins, a consacré une somme de 2,000 franca à la figulation d'un prix, qui sera décenté chaque a mais è l'êtieve em fidécine reçui le premier au concours de l'Internat des hiphitunt de Lyon. Se prix, consistant en une trousse mom de l'Étieve qui l'aura chienu. Le Conscil d'unifimitaristion des hiphitunt de Lyon a garéè la fondation de ce prix et s'est chargée d'en assurer les effets à l'Evenir et à partir de la précine cannée.

La Société médico-chirurgicale d'Amsterdam, à la suite d'un concours sur les déviations de la taille, vient d'accorder une médaille d'argent et le titre de membre correspondant à M. le docteur Pravaz, de Lyon, qui continue dignement les travaus par lesqueis son père avait obtenu un rang si distingué parmi les chirurgiens de notre époque.

Le 1<sup>cr</sup> octobre a eu lieu l'ouverture de l'hôpital militairo Saint-Martin, établi sur l'emplacement autrefois occupé par l'hospice des Incurables (hommes).

L'administration des hôpitaux fait construire eu ce moment une aile nouvelle à l'est de l'hôpital Saint-Autoine, dont le nombre des lits so trouvera ainsi considérablement augmenté.

M. Roux-Martin, ancien chirurgien-major de la marine, est mort à Paris le 28 septembre dernier, à l'âge de soixante-trois ans.

## THÉRAPEUTIQUE MÉDIGALE.

Du traitement de l'incontinence nocturne d'urine, an moyen des dragées au fer et à l'erget de seigle.

Par M. le docteur Auguste Miller, lauréat de l'Académie impériale de médecine.

Les causes de l'incontinence d'urine étant nombreuses et variées, il est indubitable qu'un remède, quel qu'il soit, ne peut avoir la prétention de guérir torijours; mais comme, elhez les enfants, ehez les jeunes filles, chez les vieillards, l'anémie joue souvent un rôle très-considérable dans la production ou dans l'entretien de cette maladie, il n'est pas surprenant que certaines préparations anti-anémiques aient une efficacié que d'autres n'auront jamais adans ces cas-là, et ne pourront même jamais avoir.

Nous ne voulons pas, dans eet article, faire le procès des préparations ferrugineuses, soit seules, soit associées aux halsamiques, aux amers, aux toniques, etc. Nous ne voulons pas dire que les affusions froides, que les bains froids, que les bains de surprise. seront tout à fait impuissants. Nous ne prétendons pas que les bains de mer n'aient pas amené de guérison et n'en amèneront pas. Nous ne nous récrions pas contre les vésicatoires appliqués soit à la région hypogastrique, soit à la région saerée, car ils nous ont parfois rendu service. Nous ne calomnions pas la teinture de cantharides à laquelle nous nous sommes plusieurs fois adressé, et qui nous a procuré des guérisons, sinon radieales, du moins temporaires. Nous ne dirons surtout pas de mal de la belladone, moyen tant vanté, tant préconisé, et par Bretonneau, et par son élève, le professeur Trousseau. La belladone, nous a réussi comme elle a réussi entre les mains de ceux qui ont su la manier, mais elle ne nous a pas procuré tout ce qu'elle semblait devoir nous donner de guérisons ; et il n'est personne parmi les médecins qui l'ont largement expérimentée, qui n'ait constaté qu'elle était souvent tout à fait inefficace. Elle faisait bien merveille pendant quelques jours, puis l'incontinence reparaissait, et, quoiqu'on élevât progressivement la dose et qu'on administrat 8, 10, 12 et même jusqu'à 15 centigrammes d'extrait et de poudre de racine de belladone en une seule fois, le matin à jeun, toujours à la même heure, on n'obtenait rien. Nous n'aceuserons pas le lupulin, dont l'administration a parfois été suivie d'excellents résultats. Nous ne rejetterons pas le mastic en larmes, qui a eu ses succès et ses revers. Nous ne proscrirons pas la strychnine, qui a donné des avantages incontestables à MM. Ribes père, Mauricet et Mondière. Nous ne nous montrerons pas non plus injusenvers l'électricité, qui compte des admirateurs. Nous ferons aussi bon accueil à l'ergot de seigle, que nous avons maintes fois employé seul dans certains cas d'incontinence nocturne d'urine, comme nous l'avons mentionné ailleurs (). Nous ne condamnerons pas non plus la cautérisation du col de la vessie, conseillée et employée avec bonheur par M. le professeur Lallemand, de Montpellier.

Certes, nous avois produit là une pamenelature detaillée des moyens les plus ordinairement employés pour combattre la dégodante infirmité comme sous le nom d'inconfinence d'urine; mais, de tous ces uniyens, nous ne craignons pas de lo dire, parce que c'est l'expression de la plus exacte vérifé, aucun ne nous a rendu autant de services que les dragées au fer et à l'ergot de seigle de M. Grimand, de Poitiers; et nous devons avoner et convenir que cette association beureuse du fer et de l'ergot de seigle, faite en des proportions que l'auteur a fait suffisamment conunitre, puisqu'il a publié sa formule, constitue un remède véritablement héroique en certaines circonstances déterminées. Du reste nous reproduisons cette formule;

Ayant 6té chargé officiellement par la Société médicale d'Indrect-Loire d'expérimenter ces dragées et de faire un rapport (?) sur l'efficacité ou la non-efficacité dont elles pourraient jouit, nous nous sommes mis à l'œuvre, et nous avons rassemblé un nombre de faits personnels, suffisant pour assemior notre jugement, et nous avons dit de cette préparation le bien que nous en devions dire, car nous le pensions. Quelque-suns de nos cellègues a vaient aussi, de leur cûté, employé les dragées dans des cas de chlorose, d'anémie, de leucortuée, et avaient dét également fraupés des résultats prompte l'appui de leurs témoignages et renchérir sur ce que nous avions mentionné.

Aujourd'hui, les faits que nous avons pa nous procurer sont au-

<sup>(1)</sup> Du seigle ergoté sous le rapport physiologique, obstétrical et de l'hygiène publique, mémoire couronné (graud prix) par l'Acadèmie de mèdecine de l'aris, en 1852 ; Paris, in-4°. J.-B. Baillière.

<sup>(2)</sup> Recueil des travaux de la Société d'Indre-et-Loire. Année 1859, p. 54 et suivantes.

trement importants, autrement nombreux qu'ils ne l'étaient en 1859; et nous avons en main une foule d'observations toutes plus indiressantes les unes que les autres, venant nous démontrer contencette préparation est efficace dans les cas difficiles et rebelles. Les résultats que nous avons parfois obtenus, d'autres ne les eusseut peut-être pas eus, car nous avons mis une opinitreté, une ténacifé telle dans l'administration du médicament, que nons avons vainea la mahdie. Nous le démontrerons parfaitement dans l'exposé de notre troisème observation.

Nous savons bien que le nombre des préparations ferrugineuses employées et préconisées en médecine est très-considérable, et que tous les jours on en voit apparaître de nouvelles. Pen nous importe. Nons nous adresserons toujours et de préférence à celles qui nous rendront les meilleurs services, et nous crojons que tous les praticiens jaloux de la santé de leurs malades feront de même. El bien, de toutes les préparations ferrugineuses solibles on insolubles, auteune ne produirac es que produisent les dragées au fer et à l'ergot de seigle de Grimaud, dans l'incontinence nocturne d'urine, car nous avons maintes fois réussir avec cette préparation, quand les autres ferrugineus varient échoué.

Que, pour les chloroses, les anémies, les lemorrhées, vous ayez recours soit au fer réduit par l'hydrogène, soit à la limaille de fer, soit au prophosphate de fer, soit au lactate de fer, soit aux citrate de fer, soit aux pitules de blaud ou de Vallet, soit aux dragées au protoulur de fer, éct., etc., nous applaudirons et nous n'aurons aucune observation à faire; chacun est libre en ce cas, et donne ses sympathies à telle ou telle préparation. Et ecpendant, nous nous permettrons encore une toute petite réflexion, que l'on vondra bien nous pardonner, vu l'importance du sujet. Nous nous expliquons.

Il est évident que l'ergot de seigle a une action spéciale sur l'utérus, qu'il stimule, qu'il excite; et ecte stimulation a lieu non-seulement sur l'utérus renfermant le produit de la conception ou un produit pathologique, mais encore sur l'utérus à l'état de vacuité complète, comme nous avons pu le vérifier assets souvent. En bien, chez certaines jeunes filles tourmentées par la première appartition des règles, qui se montre difficile, doulourense, lorsque les autres préparations ferrugineuses ont échoué, il y a chance de réussir avec les dragées anti-anémiques au fer et à l'ergot de seigle; et, en cette circonstance, l'asseciation de l'ergot au fer est correct heureuse. Un collaborateur du Bulletin de Thérepeutique, M. le docteur

Dudos, de Tours, affirmati à la Société médicale d'Indre-et-Loire('), qu'une jeune fille de dix-neuf ans, chez laquelle il avait inutilement essayé diverses préparations ferrugineuses pour solliciter la première apparition des règles, s'était moutrée réfractaire à tous les moyens employés; et que l'administration, en désespoir de cause, des dragées au fer et à l'ergot de seigle, avait amené la prompte manifestation des mentrues.

Du reste, l'importance de cette préparation ferrugineuse n'avait pas échappé à l'illustre Bretonneau, qui écrivait, hi adate u7 juin 1887 à son élève chéri, M. le professeur l'rousseau, de ne pas négüger de comparer les effets anti-anémiques de l'excellente préparation de M. Grimaud, de Poitiers, avec celles qui étaient déjà connues.

Mais voilà une bien longue digression, et nous avons tont à fait laissé de côté l'incontinence d'urine. Nous y revenons donc, et, comme il n'y a rien de brutal et de significatif comme des faits, nous allons en rapporter brièvement quelques-uns.

Obs. I. Incontinence nocturne d'urine denuis la naissance chez un jeune homme de quatorze ans. - Insuccès de la belladone à haute dose, de la teinture de cantharides, des bains froids, des vésicatoires hypogastriques. - Guérison rapide avec les dragées au fer et à l'ergot de seigle de Grimaud. - Le 12 janvier 1859, nous fûmes consulté par M= M\*\*\*, demeurant à la Tranchée, pour un de ses fils, âgé de quatorze ans, d'une santé faible et délicate, qui urinait au lit depuis sa naissance. Ce jeune homme, qui n'a pas de manyaises habitudes, avait été traité par Bretonneau, à l'aide de la belladone : il avait pris jusqu'à 12 centigrammes de poudre de racine et d'extrait de cette plante le matin à jeun, en une seule dose, et avait été obligé de cesser cette médication, par suite des insuccès dont elle avait été suivie. La teinture de cantharides à haute dosc. conseillée par le médecin ordinaire de cette dame, n'avait rien produit non plus. Les bains froids, les vésicatoires à l'hypogastre, et des applications de glace au périnée, n'avaient produit que des amendements tout à fait temporaires. La mère était désolée, et quand elle nous amena son fils, elle nous avoua que c'était là la dernière tentative qu'elle ferait.

Le jeune Edouard était pâle, défait, amaigri ; il ne toussait cependant pas. Nous primes néanmoins le soin de l'ausculter, et nous ne constatàmes rien d'anormal dans les poumons. Nous conseillà-

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 56.

mes une boite de dragées au fer et à l'ergot de seigle de Grimaud, et prescrivimes d'en faire prendre d'abordeing matin et soir, au moment des repas ; d'observer minutieusement ce qui surviendrait et de revenir dans huit jours.

Le 20, elle nous annonça que, depuis le 17, son fils n'avait pas uriné au lit; mais que cela étant arrivé déjà à chaque changement de médication, elle ne pouvait encore se réjouir et croire à une guérison. Nous l'engageâmes à continuer la même dose de dragées.

Le 31, il n'y avait eu qu'une nuit où Edouard avait uriné involontairement. La première boite était sur le point d'être achevée; nous en prescrivimes une seconde.

Le 13 février, la guérison semblait assurée. Le teint de ce jenne homme était excellent ; l'appétit était vif ; il n'y avait plus cet air de langueur, d'anémie signalé auparavant.

Le 24, la seconde hoite était terminée. Pour assurer une cure définitive, nous conseillames à M= M\*\* de laisser reposer son fils pendant quiuse; jours environ, puis de lui faire prendre une demihoite en dix jours; de laisser un intervalle de vingt jours encore, de finir la seconde moitié de la boite, et de suspendre ensuite tout trailement.

Le 2 septembre 1862, c'est-à-dire au bout de trois ans et demi, la guérison ne s'était pas démentie.

Oss. Il. Incontinence nocturne d'urine datant de sept ans cher une jeune fille depée de nœ an. — Estai infructueux de plusieurs médications. — Guérison avec les dragées au fer et à l'erpot de seigle de Grimaud. — Le 16 septembre 1800, M³» A. R\*\*\*, en pension chex des religieures, nous fut présentée pour être traitée d'une incontinence nocturne d'urine survenue depuis sept ans et consécutive à une fièrer typholie. Le médicein de Mª» R\*\*, homme fort capable, avait essaré plusieurs moyens sans succès; il-avit en surtout recours à la helladone, qu'il avait maniée avec l'habileté d'un disciple fervent du docteur Bretonneau. Mais un amendement insignifiant dans la position de cette jeune fille ne lui avait pas permis de continuer ses essais plus longtemps. Les frictions stimulantes, rubéfiantes même, sur l'hypogastre, les hains de rivière, n'avaient pas en plus de succès.

Ayant entendu parler des guérisons que nous avions procurées au moyen des dragées au fer et à l'ergot de seigle, M<sup>∞</sup> R\*\*\* nous fit présenter sa fille par la religieuse chargée du service de santé dans le pensionnat où elle était. Nous examinâmes attentivement l'enfant, qui d'atit excessivement petite pour son âge, débile, pâle, quoique vive et gaie. La peitrine était saine, il n'y avait pas de bruit anormal ni ar cœur, ni dans les grosses artères. Nous prescrivimes 5 dragées ferro-ergotées, matin et solr, dans une euillerée de soupe, et un régime exclusivement animal.

Le 23, in guérison paraissait assurée : il n'y avait pas eu, depuis le surlendemain du jour où avait été commencé le traitement, le plus petit accident de nuit. Les religieuses étaient aussi enchantées que l'enfant.

Le 4 octobre, l'enfant n'avait pas une seule fois uriné au lit. Nous ordonnàmes une seconde boite de dragées pour assurer et consolider la eure. La mère, à laquelle on fit part de nos exigences, se refusa d'obtempérer à notre demande, sous prétexte que sa fille était radicalement unérie.

Le 19 octobre, les 2, 5 et 7 novembre, l'enfant mouilla son lit pendant la nuit. La mère fut avertie, elle vint nous annoncer ce qui était arrivé, et nous dire combien elle se repentait de n'avoir nas suivi notre conseil.

Le 8, la médication fut instituée de nouveau. Pendant les vingt jours que l'enfant fit usage des dragées ferro-ergotées, il n'y eut pas le nlus netit accident.

· La seconde boite terminée, nous imposâmes un repos do dix jours.

A partir du 9 décembre, M<sup>10a</sup> D\*\*\* prit une demi-hoite, et so repose onsuite pendant vingt-eine jours. Le 15 janvier, elle fut remise à l'usage des pilules et prit la seconde moitié de la boite. Depuis lors la guérison a été définitive.

Ce fait, quo nous ne ferons suivre d'aucun commentaire, est-il assoz significatif?

Obs. Ill. Incontinence nocturne d'urine datant de la naissance et observée chez une jeane fille de neuf ans. — Emploi inutile des ferrugineux, des bains de siége froide, de la belladone, des bains de mer, des vésicatoires, du lopulin, du mastic en larmes. — Guerison d'Laide de 9 boites de dragées au fer et d'ergot de seigle. — Mive de \*\*se, palle, cheive, treis-intelligente, mais d'une constitution excessivement délicate, était attelute d'incontinence nocturne d'urine depuis son bas âge. Appartenant à une famille très-opulente et occupant une position élevée, cette jeune enfant finisait, par son infirmité dégoûtant et rebelle, le désespoir de tous les siens. Se mère avait en vain frappé à la porte de toutes les autorités médicales de la capitale et do notre province. Elle avait essayé les ferrugineux soit seuls, soit associés à la gontiane, au quirquinn, au baume du Pérou, etc.; mais aucum résultat satisfaissant ne s'était

manifesté. Elle avaif fait prendre à sa fille, tous les soirs avant de se coucher, un bain de siége aussi froid que possible, aussi bien en été qu'en livrer, et le moindre changement en hien était encore à se produire. Le docteur Bretonneau, appelé daus le temps et constillé, avait parlé des merveilles eausées par la belladone, en des tirconstances semblables, et il avait formulé un traitement qui, continué pendant six mois, n'avait abouti qu'a un immeuse insucès. Il avait, du reste, lui-même suspendu cette médication. Un autre praticien vanta les bains salés, puis conseilla, à la belle saison, les hains de mer jet ensuite des vésicatoires. De tout cela, rien, mais absolument rien.

Nous filmes consulté le 5 juin 1861, et, comme nous étions enorer sous l'influence d'une recontimandation à nous faite par M. le docteur Dehout, l'honoralhe rédacteur du Bulletin de Thérapeutique, nous résolûmes, avant d'employer les dragées au fer et à l'orgoti de seigle, d'expérimenter, comme îl nous l'avait conseillé, el puint ou le mastie en larmes. Nous donnâmes la préférence au lupulin. Ce médicament, administré à la dose de 2 grammes tous les soirs, fut continné pendant un mois, sans aucun effet.

Le 6 juillet, nous pensâmes que la dose était trop minime, el, à l'exemple de M. Debout, nous la doublâmes; mais il suvriul de céphalalgie, un ralentissement extrême du pouls, de la sommo-lence, etc., et nous fûmes contraint d'interrompre pendant quelques jourse et de nous contenter de 3 grammes seulement tous les soirs, qui furent ingérés du 14 juillet au 8 août, sans la plus petite amélioration.

Le mastic en larmes fut essayé après le lupulin. Nous fimes une ordonnance conforme à la formule du docteur Debout :

| Mastic en larmes | 32 grammes. |
|------------------|-------------|
| Sirop de sucre   | Q. S.       |

Pour 64 hols, dont 8 étaient pris le matin à jeun, et 8 le soir en se couchant, deux heures avant le déjeuner et deux heures après le dince

Graignant que ce médicament, dont on fait peu usage, fût de mauvaise qualité, nota le fimes venir expris de Paris. Cette dose de G4 hols pris en quatre jours, fut répétée trois fois de suite, sans le plus léger amendement. Que faire II ne nous restait plus que les dragées au fer et à l'ergot de seigle,

Une première boite fut prescrite : d'emblée, nous donnâmes 10 dragées, matin et soir. Aucun effet ne se produisit. Une seconde hoîte fut prise de la même manière. L'enfant pissait au lit toutes les nuits. C'était désespérant. Une troisième boile amena quelques modifications, mais pour ainsi dire insignifiantes. Une quatrième boile doigna notablement les accidents. L'enfant était fraiche, rosée, elle avait un appétit magnifique. A la fin de la cinquième boile, le succès était complet. Repos pendant dix jours. Une sixième boile devait dore le traitement; récidive. M<sup>tst</sup> de <sup>\*\*\*</sup> pisse au lit pendant plusieurs nuits de suite. Désolation de la mère et de la file. Sous l'influence d'une septième boite, les accidents cessent. Une lunitième est prise par précaution, et nous pourrions ajouter que la neuvième le fut par reconnaissance.

Il y a quelques jours nous avons rencontré cette jeune fille avec sa mère, elle est superbe de santé et parfaitement guérie !

A ces observations, nous pourrions en ajouter beaucoup d'autres. Nous pourrions, entre autres, mentionner celle d'une joune Espagnole de vingt-deux ans, urinant au lit depuis son enfance et ayant subi toutes sortes de traitements, sans en avoir jamais retiré aucun héméles, et qui a été raidealement guérie après avoir consommé quatre hoites de dragées ferro-ergotées; celle d'un joune professeur de vingt-six ans, atteint d'incontience nocturne d'urine depuis plus de vingt ans, et qui a été débarrasse de cette infirmité par sept hoites de dragées Grimaud. Il avait été inutilement soumis à toute essèce de traitement aunaravant.

A côté de ces nombreux succès, il y a des revers; nous ne les taisons pas. Un de nos excellents confrères des environs de Tours vint un jour nous consulter pour son petit-fils, âgé de dix ans, blond, chétifet très-intelligent, qui pissait au lit depuis sa naissance. On avait tout essayé, mais sans succès. L'onfirmité de ce pauvre petit était un obstacle à ce qu'il fât admis au lycée. Le grand-père en gémissait. Nous conscillàmeis les dragées au fer et à l'ergot de seigle, à la doss de 8 à 10 matin et soir. L'enfant en prit seniement deux hoites; mais, comme l'amélioration qui survint ne fut pas jugée assez satisfaisante, on ne voultu pas continuer. L'enfant ne quérit pas.

Nous terminerons par la petite anecolote suivante: Un de nos très-honorables confères de Tours se présenta, il y a quelque temps, chez nous, pour nous demander quelques renseignements sur cette préparation ferro-ergotée, et sur son efficacité. Voici à quel propos il faisait este démarche. Il connaissait une famille de eultivateurs dont il était depuis longtemps le médecin et dans laquelle se trouvait une magnifique fille âgée de vingt-cinq ans, très-intelligente, de facée de rinoculinence nocturne d'urine. Il avait emmloré nour la

guérir tous les remèdes possibles préconisés contre cette affection : tous, sans exception, avaient échoué. Jeannette, c'était son nom, avait refusé tous les jeunes gens qui étaient venus la demander en mariage ; et cependant le célibat était loin de lui sourire. Mais elle avise un garcon un peu niais, lui fait quelques agaceries, l'encourage, se fait faire la cour... et bientôt il s'enhardit à la demander en mariage. Elle accepte, à l'ébahissement de son père et de sa mère, et au grand dépit de tous les anciens amoureux, qui ne comprenaient rien à ce choix plus que singulier. On voulut lui faire des remontrances, lui donner quelques conseils, elle ne voulut rien entendre; elle répondit avec un aplomb imperturbable qu'elle avait fait ses réflexions, qu'elle savait bien ce qu'elle faisait, qu'on n'avait rien à redouter, qu'elle saurait se tirer d'affaire toute seule. Les choses marchèrent rapidement, et le mariage se fit ... Pendant quinze jours, Jeannette ne pissa pas une seule fois au lit; l'excitation des organes sexuels ou la force de volonté qu'elle déploya pour ne pas céder au sommeil, firent-ils ce miracle ?... Nul ne le sait ; toujours est-il, qu'au bout de quinze jours elle pissa comme de coutume. Le piquant de l'affaire, e'est qu'elle accusa son mari de lui avoir donné cette infirmité, et qu'elle lui en fit des reproches amers... Le jeune homme est parfaitement contrit et désolé, persuadé qu'il est que sa femme dit vrai. Le médecin seul est dans la confidence. Il avoue qu'il ne neut rencontrer cette jeune femme sans être pris d'un fou rire. C'était sur elle qu'il voulait expérimenter les dragées Grimaud. Nous n'avons jamais su ni ce qu'il avait fait, ni quel avait été le résultat. Mais, n'abusons pas plus longtemps de la patience de nos lecteurs

et concluons en disant :

1º Que l'association de l'ergot de seigle au fer dans les dragées de M. Grimaud aîné, de Poitiers, est une très-heureuse idée, qui donne des résultats remarquables dans l'incontinence nocturne d'urine survenant chez des sujets pâles, étiolés, anémiques ;

2º Que dans plusieurs cas d'incontinence rebelles et réfractaires à toutes ou à la plupart des médications connucs, les dragées ont fait merveille:

3º Que nous sommes loin de proscrire pour cela les autres moyens connus et préconisés ; mais que nous avons assez souvent constaté lenr infériorité comparativement à cette préparation ;

4º Ou'il ne faut jamais se décourager, mais montrer et déployer de la persistance et de la ténacité, quand on s'aperçoit que les premièrcs tentatives ne sont pas couronnées de succès. Le mal cède quelquefois avec une ou deux boites : dans d'autres circonstances, il faudra en prescrire six, sept, huit et même neuf. Nous n'avons jamais dépassé ce dernier nombre;

5º Que ri le mieux se prononce, il faut un certain temps d'arrêt, et laisser reposer le malade pendant dix ou quinze jours, puis reprendre la médication et la continuer encore pendant une quinzaine. On laisse de nouveau reposer le malade pendant vingt jours on un mois, ot enfin, on present soit une demi-bolte, soit une bolte entière de dragdes pour assurer la guérison;

G- Quo jamais nous n'avons observé le plus petit accident à la suite do cetto médication. Il est vrai que nous ne l'avons jamais employde à la légère et sans nous mettre en garde contre les désastrus non imaginaires auxquels, selon nous, peuvent donner lien les préparations ferrugineuses, administrées dans certains états patholociques.

### THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE.

nes cauntes et des dilutateurs employés dans la trachéotomic, spécialement dans le cas de croup (1).

Par M. Bouvilin, medecin de l'hôpital des Enfants, membré de l'Académie impériale de médecine, ric.

Il me reste peu de mots à dire de deux dilatateurs adressés à l'Académie de médecine, et de quelques canules à destination spéciale, qui lui ont également été présentées.

On sait que, dans le cromp, la pince dilatatrice a un double usage après l'otiverture de la trachée : 4\* tenir la plaie trachéale béante pendant qu'on met le malade sur son séant, afin de provoquer l'expulsion du sang, des fausses membranes et des mucosités; 2\* faciliter l'introduction de la canule, en écartant les bords de l'incision faite à la trachée et en fixant econduit.

Trois pinces de ce genre se partagent les suffrages des opérateurs : 4º le dilatateur de MM. Trousseau et Gnersant, encoré en usage à l'Hôpital des Enfants ; 2º le dilatateur de M. Langenbeck, exécnté par M. Mathieu, soit qu'il serve en même temps de double érigne, soit qu'il se términe par des extrémités mousses, comme le précédent ;

<sup>(1)</sup> Suite, voir la livraison précédente, p. 299.

La figure 6 du premier article, p. 2008, est celle d'une camble interne que MM. Chartière avaient d'abort imaginée pour double leur camble curti-rectilique. Elle est largement échancrès du côté de la concavité, afiu de parcourir aisément le camb de la camble externe. MM. Chartière out remplacé, depuis, cette candles de forme de goittiftee par le tube articule, proprients figure 5.

3º le dilatateur Garnier (fig. 7), dont on s'est servi à l'hôpital Sainte-Eugénic, oi il a été imaginé par M. le docteur Garnier (da Maus), accieninterne de et hôpital et de l'Hôpital des Enfants. C'est ce dreir instrument que l'Académie a reçu de MM. Robert et Collin, qui l'ont fabriqué, comme ils le disent eux-mèmes, « d'après les indications de M. Garnier. »

C'est une pince à branches croisées, dastiques, dont les extrémités, recourhées comme dans les antres dilatateurs, restent en contact par le seul ressort des branches, et s'écartent à la moindre pression des doigts au-dessus de leur point de croisement. Ce mécanisme est empranté aux pinces à pression continue construité; il y a bien des années, par M. Charrière, et figurées dans sa notice de 4851. Un dilatateur trachéal, pareil à celui-ci-, avait été fabriqué autrefois dans ses atcliers, à la demande du jeune docteur Dufour, ancien interne de l'hôpital des Enfants, enlevé prénaturément à la science.



Le dilatateur de M. Garnier, ou de Dufour, ou de MM. Robert et Collin, se manœuvra avec facilité et mérite la préditection dont in paraît avoir été l'objet à l'hôpital Sainte-Eugénie, où il a fait concurrence et au dilatateur de M. Trousseau et au double crochet monsse, à tige coudée, de M. Marjolin, fabriqué par M. Lüer, et regardé par mon excellent collègne de Sainte-Leggénie comme puis sûr, plus fixe et plus propre à faciliter le manuel opératoire. Disons néanmoins que ceux qui emploient exclusivement le dilatateur de M. Langenheck ou celui de M. Trousseau ne trouvent pas ces derniers instruments moins commôdes. Ajoutons qu'à l'hôpital Sainte-Eugénie, l'introduction de la canule est facilitée par la coupe oblique de son extrêmité inférieure, dont le bord saillant, présenté d'abord parallèlement à l'axe de la trachée, s'insinue comme une sorte de coin entre les lèvres de l'incision faite à ce conduit.

M. Laborde, interne de mon service à l'hôpital des Enfants,

pense que les trois pinces dont je viens de parler, de même que tous les dilatateurs à deux branches, ont un défaut commun, et qu'il y



aurait avantage à leur substituer un dilatateur à trois branches, construit sur ses indications par M. Charrière (fig. 8 et 9).

Cet instrument est le dilatateur de MM, Trousseau et Guersant, dont la courbure est sculement un peu augmentée, et auquel on a ajouté une troisième branche, inférieure, cannelée. Quand l'instrument est fermé, cette troisième branche s'applique exactement, par sa cannelure, contre la face inférieure des branches latérales rapprochées. Lorsqu'on ouvre le dilatateur par la pression des anneaux, cette branche inférieure s'abaisse en même temps que les branches latérales s'écartent, par un mécanisme que l'on retrouve dans d'autres instruments, dans le litholabe à trois branches, par exemple. On produit ainsi, outre la dilatation transversale de la

trachée, une dilatation inférieure vis-à-vis de l'angle inférieur de la plaie, et l'on obtient, au lieu d'une sorte de boutonnière transversale, une ouverture triangulaire arrondie, qui se prête mieux à l'introduction de la canule.

Quelques personnes avaient déjà pensé qu'il serait bon de dilater dans trois points l'ouverture de la trachée. En 4852, M. le docteur Gerson, de Hambourg, a fait construire par M. Mathieu une sorte de poinçon droit, trifide, dont les trois parties réunies formaient une pointe unique que l'on enfonçait entre deux cerceaux cartilegineux de la trachée. Une vis écartait ensuite les trois pointes, et l'on glissait la canule dans leur intervalle.

Il y a peu d'années, M. Trélat, témoin des obstacles que rencontrait quelquefois l'introduction de la canule, à l'hôpital des Enfants, eut l'idée d'ajouter une troisième branche au dilatateur dont on faisait usage, et cette idée reçut même un commencement d'exécution dans les ateliers de M. Lüer; mais M. Trélat n'eut pas occasion de donner suite à son projet.

On ne peut nier les difficultés que l'on éprouve assez souvent à

introduire la canule avec les dilatateurs à deux branches : d'où des tâtonnements, une perte de temps nuisible, des décollements du tissu cellulaire pré-trachéal, dans lequel l'extrémité de la eanule ou son mandrin sont enfoncés à chaque tentative infructueuse. Que des hommes exercés de longue main à la trachéotomie, comme MM. Trousseau et Guersant, ne rencontrent que bien rarement ces difficultés, c'est ce que nous accorderons volontiers; mais elles n'en sont pas moins réelles pour des opérateurs moins habiles ou moins expérimentés, Or, M. Laborde affirme qu'avec sa pince à trois branches, le plus noviee, le premier venu, pour ainsi dire, doit réussir du premier coup à faire pénétrer la canule dans le canal aérien. La troisième branche de l'instrument, dit-il, répondant à l'augle inférieur de la plaie de la trachée, fait l'office d'un conducteur qui dirige forcément la canule dans ce conduit et qui s'oppose efficacement à son passage dans le tissu cellulaire, ce qu'on ne peut évidemment attendre des dilatateurs à deux branches.

Cet instrument a déjà été employé à l'hôpital des Enfants un assez grand nombre de fois : il a réellement rendu l'introduction de la eanule plus facile. Avis done à ceux qui pourront se tronver arrêtés dans ce temps de l'opération! Nous ne saurions trop leur recommander d'essaver le dilatateur de M. Laborde.

Outre les instruments employés dans le croup, il est des canules à trachéotomie destinées à des usages spéciaux : telles sont



trois canules adressées à l'Académie de médecine par MM. Mathieu et Lüer, et construites à la demande de MM. Trousseau et Demarquay. La première est une canule dilatatrice de M. Mathieu (fig. 10 et 11). qui avait pour but de remédier à un rétrécissement de la trachée diagnostiqué par nos deux honorables confrères chez une dame étrangère.

Par un mécanisme ingénieux, déjà employé toutefois pour d'autres régions du corps, il suffit de tourner une vis qui sumnonte cet instrument pour écarter l'une de l'autre les moitiés antérieure et postérieure de la canule, et, par suite pour exercer un effort de dilatation, gradué à volonté, sur les parois du conduit qui la renferme.

Le dilatateur de Gendron, dont j'ai déjà parlé, une canule dilatatrice construite par M. Charrière, en 1860, pour le docteur Lenas, de la Nouvelle-Orféans, agissent également l'aide d'une simple vis ; mais, outre que le mécauisme n'est pas tout à fait semblablo, c'est en travers ou d'un côté à l'autre, et non d'avant en arrière, que s'écartent les deux valves de chacun de ces instruments.

La canule dilatatrice de M. Mathieu mérite d'être oonnue des praticiens qui désireraient avoir reconrs à quelque moyen de ce geure. Cependant il lui manque la sanction de l'expérience; des circonstances particulières ont fait renoncer à son emploi dans le cas unique nour leque della varié té imacinée.

La deuxième canule, qui est de M. Lüer, a servi à un autre usage que la précédente chez cette même personne étrangère, traitée par MM. Trousseau et Demargnay.

Le rétrécissement de la trachée, chez cette damo, avait été détruit par le bistouri à travers l'ouverture faite à la trachée-artère. La respiration était devenue beaucoup plus facile ; mais elle s'embarrassait de nouveau par l'exercice de la parole, et la malade ne pouvait se passer de canule. Il en fallait une qui s'ouvrit et se fermat alternativement au passage de l'air, afin que la voix se produisit, à la volonté de la malade, pendant l'expiration, et que l'inspiration se fit ensuite largement à travers le tube placé dans le canal aérien. Un pareil instrument semblait tout trouvé. En effet, on avait fabriqué depuis bien des années des canules munies d'un clanet, c'est-à-dire d'une soupape fermant l'accès à l'air extérieur dans l'expiration, et le lui ouvrant dans l'inspiration. Dès 1845, M. Charrière avait construit, pour un cocher soigné par Aug. Bérard, une canule de ce genre, et il avait fabriqué depuis d'autres canules à soupape pour MM. Richet, Legouest, Morel-Lavallée. Celle de M. Morel-Lavallée (fig. 12) avait cela de particulier, que le jeu du clapet était supprimé à volonté par la pression d'une vis, au moven de laquelle le malade rétablissait ainsi une communication permanente entre la trachée et

l'air extérieur. Mais une canule à clapet ne réussit pas chez la malade de MM. Trousseau et Demarquay; les mucosités qui engor-



Fig. 12.

geaient l'orifice de la canule arrêtaient à tout instant le mouvement de la soupape, et le but était manqué. On voulut se servir d'une ca-

nule perfectionnée de M. Mathicu, dont un médecin hongrois s'était bien trouvé sur lui-même. et dans laquelle le clapet, au lieu d'être fixé sur l'un des côtés de l'orifice du tube, bascule sur deux points fixes, situés aux deux extrémités de l'un de ses diamètres; mais l'instrument ne put être prêt à temps. On plaça alors la canule adressée à l'Académie par M. Luër (fig. 13 et 14). Dans celle-ci, le clapet a disparu ; il est remplacé, suivant un procédé depuis longtemps connu en chirurgie, par une petite boule d'aluminium mobile, renfermée dans un petit espace disposé de telle sorte que la boule ferme l'orifice de la canule quand elle est repoussée par l'air expiré, et



qu'elle laisse cet orifice libre lorsqu'elle est attirée en arrière avec l'air inspiré. Le poids de la boule, qui peut aussi, à lui seul, hai domer l'une ou l'autre position suivant l'inclinaison de la canule, est assez léger pour édéer aisément à chacun des deux aetes respiratoires. Dans l'attitude droite de la station, il résulte de la forme recourbée de l'extrémité extérieure du tube, que la houle renombe d'elle-même sur son orifice, ce qui l'avoris l'elfort expiratoire de la parole. Ce petit instrument rénssit parfaitement à MM. Trousseau et Demarquay; la présence des mucosités n'obligeait de le nettoyer que toutes les trois ou quatre heures. Un détail utile à connaître dans la construction de ces sortes de canules, détail qui n'avait pas échappé à M. Morel-Lavallée, c'est que l'ouverture pratiquée à la partie postérieure de la canule, pour laisser passer dans le laryn l'air expiré, doit être beaucoup plus has que dans les auciennes canules à soupape; autrement elle risquerait d'être promptement obturée par les fongosités des bords de la plaie, et elle liverent un passage moins facile aux mueosités bronchiques.

La malade de MM. Trousseau et Demarquay parlait si facilement avec sa canule, que l'on ne soupçonnait pas la présence de cet instrument, caché par une cravate.

La troisieme canule, également due à M. Luér, n'a point de soupage; mais on a adapté à son extrémité extérieure, recourbée comme celle de la canule précédeute, un tube en tissu imperméable, dont l'ouverture est maintenue béante par un annoau métallique. Degé sous les vétements, sur la poirtine du malade, ce tube introduit dans les voies aériennes un air déjà réchauffé par son contact avec le corps. Quand le malade veut parler, il n'a qu'à serre doucement et ube entre les doigts, et l'air passe par le larynx tout le temps que dure cette compression. Un chaudronnier, traité par M. Trousseau pour un rétrécissement de la trachée, s'est fort bien trouvé de cet instrument. On l'essaya chez la dame étrangère que j'ai déjà cide ça maisi I se montra, dans ce cas, insuffisant.

#### Appareil en gutta-percha pour les fractures des mâchoires et pour leur section et leur résection (°).

Par M. Monel-Lavallez, chirurgien de l'hôpital Bezujon, président de la Société de Chrurgie, ctc.

### II. - FRACTURES DE LA MACHOIRE SUPÉRIEURE.

Le traitement des fractures de la mâchoire supérieure repose sur les mêmes principes; il en diffère seulement en quelques points secondaires.

La fixité du moule n'a plus pour elle l'action de la pesanteur, elle

<sup>(1)</sup> Suite, voir les précédentes livraisons, p. 200 et 248.

l'a contre elle; mais le moule, hien appliqué, n'a cependant pas besoin d'accessoire. Si les dents, trop serrées, ou usées, on en partie disparues, ne retenaient pas bien le moule, on prolongerait la contention provisoire avec l'anse métallique. Dans le cas où le défaut de dents laisevait l'anse métallique. Dans le cas où le defaut de dents laisevait l'anse métallique sans prise sur l'un ou sur chacun des fragments, le moule placé, on le soutiendrait avec la métaloire inférieure, qu'on tiendrait rapprochée de la supérieure avecune fronde. En cas d'insucès, on aurait, comme dernière ressource, la demi-suture ou la suture des fragments, ressource extrêmes, bien rarement nécessiaire; on poserait ensuite le moule par-dessus,

Pourquoi ne parlons-nous pas iei du ressort, si avantageux dans les fractures analogues de la mâchoire inférieure? Il semblerait qu'il n'y eût qu'à le retourner, en en appliquant la pelote à l'occipiut. J'en ai fait l'essai, peu encourageant; sa longueur excessive en rend l'action incertaine, inefficace; ji 4 applique male et réussit mal. Sa complication en fait d'ailleurs une véritable machine. Un moule prenant son point d'appui sur la mâchoire inférieure est bien plus simple et bien plus sir.

Quelquefois les deux maxillaires, unis ou désunis entre eux, sont séparés du squelette de la tête par une fracture transversale, et, comme suspendus aux parties molles, ils sont en quelque sorte flottants. La seule indication spéciale qui surgisse ici de l'excessive mobilité des fragments, c'est, le moule posé, de les refouler d'avant en arrière et de les assujetir ainsi contre le fragment postérieur; une bande circulaire, appliquée sur la lèvre supérieure et passant au-dessus des oreilles, pour aller à l'occiput se réunir par ses deux chefs, rempfit très-bien eet objet.

# III. - Fractures simultanées des deux machoires.

Dans la fracture simultance des deux màchoires, ce qu'il faut, ce sont deux moules au lieu d'un, et une fronde pour les tenir doucement appuyés l'un sur l'autre. Si c'est nécessaire, on prolonge la contention provisoire, etc.

Il y a quelquefois, dans les écrasements de la face, de telles complications, qu'il est impossible de les prévoir toutes et d'indiquer d'avance les modifications qu'elles exigent dans l'appareil; le chirurgien s'inspire alors de l'ensemble des conditions qui caractérisent les cas qu'il a sous les yeux.

Voici un fait de ce genre; c'est un des plus graves que j'aie rencontrés, je l'ai indiqué plus haut; le squelette et les parties molles de la face étaient en quelque sorte brovés.

Fracture comminutive de la mâchoire supérieure. — Fracture double de la mûchoire inférieure. - Large plaie de la joue. Guérison, — Le 8 décembre 1860 est entré dans mon service, à l'hôpital Necker, salle Saint-Pierre, nº 21. Pierre Revet, âgé de trente-sept ans, carrier à Clamart. Le jour même, il était à son travail, quand, selon l'expression pittoresque de ce métier souterrain, le pays lui tomba sur la tête; c'est-à-dire qu'il avait été atteint par un bloe énorme de pierre, détaché du ciel de la carrière. Il fut renversé; il put encore pareourir, en se traînant, les 100 mètres qui le séparaient de l'orifice de la carrière, et de là regagner, avec l'appni de ses camarades, son domicile situé à 1 kilomètre : mais, à son arrivée, il eut un évanouissement et se trouva ensuite menacé d'asphyxie par des caillots de sang qui lui obstruaient l'arrière-bonehe. Les docteurs Lantbeuf et Mabi, appelés en toute hâte de Meudon, lui dégagent la gorge avec des injections d'eau fraîche et rétablissent ainsi la respiration. L'état du blessé leur parut, d'ailleurs, désespéré, et ils l'envoyèrent à mon honital. Le cas était, en effet, extrêmement grave : c'était un véritable écrasement de la face.

Le lendemain, à ma première visite, je trouve le malade dans une prostration profonde, la houche entr'ouverte et remplie de nucosités sanguinolentes, qui ne peuvent être rejetées; impossibilité d'articuler un son.

La màchoire suspérieure, mobile au moindre contact, et même sous ses plus légieres impulsions de la langue, ost flotante dans les chairs, comme si elle n'avait jamais appartent au squelette de la facclien ent séparée à droite par une freature situéen-devant de la dernière molaire, qui est conservée; à gauche, par une sorté de hivèen verticale où l'os est broyé à sa partie postérieur jisuqu'à hi che la palatine, brisée elle-même et dout le bord postérieur à un's încline en las, Auteun des dents de cette machoire n'a souffert dans l'accident; mais, du côté gauche, toutes les grosses molaires avaient depuis longtemps disparu.

La màchoire inférieure est eassée en deux endroits : 4º entre les deux ineixives latérales droites, avec un alaissement du fragment gauche, abaissement dun l'étendue est mesurée à peu près par la largeur de la couronne d'une de ces dents; 2º du nôme côté, un peu en devant de l'angle de la indchoire, avec saillie en haut et en dedans du fragment postérieur, qu'on sent et qu'on voit à nu dans la bouche, et déplacement en haut et en debors du fragment antérieur; cette derniètes fracture est oblique d'arrière en avant.

En outre, la joue gauche est divisée dans toute son épaisseur par une plaie contuse, qui s'étend de la commissure labiale justan'au pavillon de l'oreille et semble ainsi un agraiudissement monstrueux de la bouche. La commissure droite offre aussi une déchiritre de 2 centimètres, qui se termine dans la levre sunérieure.

Il ya encore au sommet de la tête une plaie contuse arrondie, de la grandeur de Jecutiunêtres, avecun léger décollement du cuir elsevelu. Je ne elserehe point à rapprocher les bords de la plaie de la joue, par une double raison, d'abord, parce qu'il y a peu de chânicé d'une réunion immédiate, essuite, et surtout parce que je me propose de tirer parti de cet élargissement de la bouche dans l'application de l'appareil sur le mazullaire inférieur, principalement pur sa fracture posérieure. Les parties sont dans un tel délahrement et si doulouruses, qu'il ne faut rien laisser échapper de ce qui peut faciliter la manœuvre. Elle fut encore assez patible, malgré cette précaution; l'Oritice buccal déchir à ses seux agles, meutris et enflammé dans le reste de son pourtour, tout contact, toute dilatation était une souffrance.

Application de l'appareil, Mâchoire inférieure, Je commençai par cet os; on en saisira bientôt le motif. Je ne me servis de l'anse de fil métallique que pour la fracture antérieure. Les deux dents situées de chaque côté de cette fracture étant fort ébranlées, le fil alla chercher celle qui, de chaque côté, venait après, la première incisive gauche et la canine droite. Je procédai à la réduction, à laquelle contribua la torsion du fil de fer destince à serrer l'anse. Je remis en place les deux fragments de la fracture postérieure, qui se maintinrent assez bien pour se passer de l'anse métallique, Enfin, je posai le moule, qui s'enfoncait du côté malade jusqu'à la branche de la mâchoire, et du côté sain jusque sur la première grosse molaire seulement : c'était un fer à cheval tronqué à droite. En l'appliquant, j'eus soin d'appuyer en bas et en dehors, au niveau du fragment postérieur de la fracture postérieure pour corriger un reste de tendance au déplacement : c'était un peu faire marcher la contention et la réduction. Le moule, refroidi, fut enlevé, évidé et replacé après l'extraction de l'anse métallique. Il tenait maintenant très-bien.

A la michoire supérieure une grande difficulté m'attendait. La fracture passit transversalement de gauche à droite sur la partie la plus reculée de l'os. Il ne restait sur le fragment, à droite, que la dernière molaire, encore peu sailante, et à gauche, rien; l'arcade alvéolaire, dépourvue depuis longtemps de ses grosses molaires avait, en outre, été broyés. Le fragment potérieur manquait donc de point d'attache pour reibre le fragment antérieur; il n'offruit pas de prise au moule, qui aurait très-lienvièreus le fragment antérieur. La difficulté de la respiration, la difficulté et l'abondance de l'expaint onne permeticient pas de tenit les deux méchoires appliquées l'une contre l'autre; il fallait, autant que possible, laisser cette voie libre.

J'essayai d'immobiliser la màleniere supérieure par un ressort ciphalique, qui la refondair en même teupre on arrêve et en haut. Un moule en gutta-percha fut posé sur la partie autérieure de l'arcade dentaire; la plaque arque et garnie de pointes qui terminait le ressort en bas fut adaptés au moule; de là, le ressort, recevant le mez dans une large feuetre triangulaire, contourait le haut de la face et le erâne, et allait appuyer son extrémité postérieure élargie et rembourrée sur le derrâree de la tête. Une courroie circulaire, qui s'y attachait en avant et en arrière, étâti destiné à l'assujetir. Ce ressort, difficile à giuster et à fixer, génait le malade sans maintenir la fraeture. Malgré l'addition d'une jetite bande circulaire posée sur la flore supérieure, passant au-dessous des orvilles et

sur l'occiput, bande qui devait concourir à la contention, en refoulant en arrière le maxillaire, le ressort échoua complétement.

Je l'avais un peu prévu, et c'est pour cela que j'avais com-



mencé nar mettre le moule sur la machoire inférieure. Je pris, en effet, sur ce moule un point d'appui pour la mâchoire supérieure. Dans l'impossibilité, pour la raison que j'ai indiquée, de prendre dans un même moule les deux arcades dentaires, je soutins la mâchoire supérieure avec deux colonnes de gutta-percha implantées sur le moule de la mâchoire inférieure. Ces deux colonnes, réunies par en haut en arc de voûte qui recevait les dents de la mâchoire supérieure, laissaient entre elles une ouverture suffisante à l'alimentation, à la respiration et à l'expuition, La base de ces colonnettes ne s'était pas bien collée au moule durci du maxillaire inférieur : mais ie la consolidai avec une épingle chauffée que j'enfonçai verticalement dans son épaisseur au niveau du point B (fig. 5) et dans celle du moule comme un clou: j'en reséquai l'extrémité. Une fronde élastique compléta l'anpareil. Voici les moules en place (fig. 6). L'artiste y a ajouté le ressort par mégarde.

Le soulagement fut immédiat et, à dater de ce moment (11 septembre), l'état général commença à se relever.

Le 15, le malade, qui se nourrit au biberon, de bouillons et de potages, mange avec autant d'appétit que de facilité. Le gonflement énorme des bords de la plaie de la joue ne permet pas encore de songer à la réunion.

Le 20, j'essaye un point de suture entortillée près de l'angle de la plaie ; le 20, un second est placé près de la commissure labiale ; les épingles déchirèrent les chairs ou plutôt les ulcérèrent, et la suture manqua.

Le malade se plaint de la fétidité de son haleine et de la difficulté de détacher et de rejeter les crachats; il apprend à se nettoyer la bouche avec un pinceau de charpie, et remédie ainsi à la double incommodité qu'il éprouvait.

Le 29, les bourgeons charnus des bords de la plaie sont trèsdéveloppés, en même temps qu'ils sont moins gonflés ; je fais deux nouveaux points de suture entortillée ; je retire les épingles neuf jours après, le 7 janvier 4864, la réunion est parfaite. Ce n'est pas la première fois que je l'obtiens dans ces conditions; au tien de laisser une plaie qui suppure se cicatinser d'un angle à l'autre ou du fond vers les bords, on la réunit, si l'on peut, à pleines surfaces, et l'agglutination se fait en quelques jours, comme dans une plaie vive. C'est une sorte de réunion secondaire par première intention.

Le 30, la diminution de la tuméfaction et de la douteur de l'istime du gosier me paraît suffisante pour rapprecher les mâchoires saus danger pour la respiration. Je supprime l'appareit à colonnettes, et je le remplace par un moule sur toute l'arcade alvéolaire supérieure. La michoire inférieure est rapprochée de la supérieure avec une fronde élastique, et elle ne s'en écarte de pour les besoins de l'alimentation et de l'expuition. La bande circulaire sous-nasde est conservée.

Le biberon ne peut encore être abandonné, et il faut toujours nettoyer la bouche fréquemment, et quelquefois les apppareils. De petites esquilles, en partie nécrosées, se détachent de temps en

temps de la voûte palatine.

2) janvier. — Les moules sont enlevés; le maxillaire inférieures est entièrement et régulièrement consolidé; le supérieur est encere un peu mobile, mais sous un certain effort, et il résiste à la presse de la langue; il ne reçoit un nouvean moule que le 28, à desde la mauvaise qualité de la gutta-percha qui nous avait été d'abord fournie.

Le 30 janvier, une amygdalite intense force d'enlever le moule;

elle se termine par un abcès qui s'ouvre le 2 février.

Le 5 février le moule est replacé; le malade reprend l'usage de la viande.

Le 17, le maxillaire supérieur est consolidé; il ne reste plus de l'accident qu'une perforation à la partie postérieure et gauche de la voûte palatine.

Le malade retourne à son travail. Il s'est représenté à notre consultation, à l'hópidat Necker, le 13 novembre suivant. A part la perforation palatine, il ne reste aux deux màchoires aucune trace de fracture; les cicatrices des plaies sont cachées sous la barbe et rien dans la physionomie du sujet ne laisse soupçonner les graves désordres auxquels il a déts i press de succombre di

Il broie de préférence les aliments du côté droit, sans doute à cause de l'affaiblissement du maxillaire du côté gauche, par la perte de substance osseuse, mais certainement et surtout à cause de l'ab-

sence des molaires de ce côté.

La perforation du palais serait assez hien représentée par un triangle étendu transversalement sur la voite palatine, de droite à gauche, dont le sommet serait situé au niveau du raphé médian, et la base, dirigée ne delors, compendrait sur l'areade alvéolaire l'intervalle compris entre la canine gauche et la dernière molaire du mème côlé. Nous avons reun notre malade, pour la dernière fois, le 21 juillet 1862. Il se trouve dans d'excellentes conditions ; il a repris sea travaux à Mendon, où il dirige une carrière, et, d'un si facheux accident, il ne lui est resté comme inconvénient qu'un peu d'embarras dans la perole, gêne surtout pror-oncée le soir, quand il a beaucoup parlé; enfin, une certaine difficulté pour avaler les hoissons, en raison de la perforation de la voite palatine, difficulté à la quelle il remêdie en buvant dans un verre à champagne, du di-til, lui permet de conduire le liquide assez profondément dans sa bouche.

Jamais je n'ai vu de fracture de mâchoire aussi grave; il m'a fallu reconstruire la mâchoire en quelque sorte pièce à pièce, comme une ruine. Il n'y avait que la gutta-percha qui pût sauver le blessé.

Je lui proposai de fermer la perforation par l'autoplastie; mais il me répondit qu'il n'en avait pas le temps; il disait la vérité; je l'ai su depuis, par une sitte que lui a faite un de mes excellents élèves, M. Loquet.

Ce succès no montre-t-il pas tout le parti qu'on peut tirer de la gutta-percha? même dans ces désordres effrayants, son emploi n'est qu'un jeu pour qui sait la manier.

(La fin au prochain numéro.)

#### CHIMIE ET PHARMACIE.

Observations pratiques sur l'eau de laurier-cerise,

Un des médicaments les plus actifs de la thérapeutique est hien certainement l'eau de laurier-cerie, qui reoferme une proportion notable d'acide çambydrique. Il est done très important que le médecin puisse préjuger toujours les effets qu'il obtiendra de ce médecimente, et ne trouve pas de différences notables suivant l'époque où l'eau aura été préparée, on suivant les localités d'où l'on aura tiné la plante. Pour arriver à donner des notions plus sèures à ce sujet, un habile pharmacien, M. Adrian, a instituté des expériences sur le laurier-cerise récolté à Nice et à Caen, c'est-à-dire deux localités extrêmes comme différence de végétation. Voici les résultats qu'il a consignés dans son travail publié par le Journal de planmacie:

4º Il est à peu près indifférent de recueillir le laurier-ceris à toutes les époques de l'année, sous le climat de Paris et dans les Nard de la France; mais dans le Midi, où la plante passe par toutes les périodes d'une végétation complète, il y a des différences notables entre les produits obtenus aux diverses époques.

2º Le moment le plus favorable pour avoir une cau aussi riche

que possible en acide cyanhydrique, est, pour une même région, de choisir le moment de la floraison et surtout la période qui précède la fractification.

L'eau de laurier-cerise (et les observations de M. Adrian viennent confirmer celles de MM. Mayet et Buignet), ne parail pas éprouver de changement notable par suite de l'action du temps. Ce médicament n'étant pas identique, suivant les localités où il a de préparé, et suivant les diverses saisons, surtout dans le Midi, il de donc urgent que le pharmacien dose la quantité d'acide cyanhydrique qu'il renferme, afin d'éviter tout accident.

#### Remarques sur la poudre d'aloès et de myrrhe.

L'aloès se réduit facilement en poudre en hiver; mais en été, cette poutre s'agglonère parfois au point de faire une masse solide. Suivant M. Wollweber, cet inconvénient cesse de se produire si, au préalable, l'aloès a été exposé au séchoir jusqu'à ce qu'il soit réduit spontanément en poudre. — Il en est de même de la myrrhe.

#### Nouveau procédé pour constater la présence du plomb dans l'urine.

Le procédé ordinaire qui consiste, on le sait, à concentrer l'unine par évaporation, à ajouter de l'acide acétique et à faire passer à travers le liquide un courant d'hydrogène suifurd, demande un temps assez long et ne répond pas aux euigences des recherches chiniques. Désireux de suppléer à cette lacune, M. Reves propose le moyen suivant, dont il a plusieurs fois constaté l'efficacité. Il fait prendre au malade 25 à 20 centigrammes d'iodure de potassium, trois fois par jour, et lui remet un morceau de suffure de potassium contenu dans un linge blanc épais. Le malade doit laisser ce petit paquet dans son urine pendant cinq minutes. Or, s'il existe du plomb dans l'économie, l'iodure de potassium se transforme en iodure de plomb, qui est élimine par les reins; su contact du sulfure de plotssium, l'iodure de plomb contenu dans l'urine est rapidement décomposé et ils e forme du sulfure de plomb insoluble qu'i reste dans le l'inge.

Dans le cas ou le liséré gingival est nul ou peu marqué, alors que les symptiones nes sont pas assez acusés pour déceler immédiatement la véritable cause des accidents, le procédé d'investigation signalé par M. Reeves peut être d'un grand secours; dans les cas de douleurs rhumatoïdes ou névralejues, qui ont résisté à tous les moyens de traitement, la constatation du plomb dans l'urine permoyens de traitement, la constatation du plomb dans l'urine permettra au médecin d'obtenir la guérison par l'emploi de l'iodure de potassium et la strychnine.

# CORRESPONDANCE MÉDICALE.

Premier exemple do guérison d'une amblyople amaurotique, chez un malade affecté d'ataxie locomotrice, traité par l'usage interne du nitrate d'argent.

Tout fait thérapeutique nouveau appartient de droit à corecueil. En ovus adressant l'observation suivante, que je viens de communiquer au congrès d'ophthalmologie, j'ai pour désir de voir rassembler tous les documents destinés à échiere le traitement de la redoutable maladie misse en humière par M. Duchenne (de Boulogne), et surtout d'appeler l'attention sur l'emploi du nitrate d'argent dont les bons effets ont été mis hors de doute par le mémoire publié par MM. Vulpian et Charcot (Bulletin de Thérapeutique, numéros des 45 et 30 iuin 1892).

Il est juste de rappeler, tout d'abord, ce que, d'ailleurs, nos laborieux confrères ont fait ressortir dans leur travail, c'est que l'honneur d'avoir mis le premier sous les yeux des praticiens les résultats fournis par ce médicament, revient au professeur Wunderlich. Mais quoique le savant confrère de Leipzig ait déjà eu l'occasion de traiter quatorze cas d'ataxie, il n'a pas malheureusement songé à étudier l'effet que l'action du nitrate d'argent pourrait produire sur l'organe de la vision, si intimement et si fatalement intéressé dans cette affection de la moelle épinière. Il paraît néanmoins que l'occasion ne lui en a pas manqué, car M. Wunderlich a bien voulu me présenter, lors de mon récent voyage en Allemagne, un homme dont non-sculement l'état général, mais aussi la vue, avaient été très-heureusement modifiés sous l'influence de l'action du sel lunaire. Je n'ai pas toutefois pu constater l'état de ses nerfs optiques, dans l'impossibilité où je me suis trouvé de placer le malade dans un lieu assez obscur pour pratiquer l'examen ophthalmoscopique.

Tout au contraire, MM. Charcot et Vulpian ont, dès le commencement de leurs expérimentations thérapeutiques, attaché la plus grande importance à l'étude de l'organe de la vision; malleureusement l'annaurose dati déjà trop avancée chez leurs malades pour qu'il fût possible d'espérer une amélioration notable de la vue. Dans un cas, cependant, après un traitement d'à peu près six semaines, ils ont constaté le retour du sentiment quantitatif de la lumière (obs. 4<sup>re</sup>).

Témoin de ces expériences, intéressantes sous plusieurs points de vue, je résolus de les poursuivre sur un terrain meilleur, la clientèle privée. J'ai aujourd'hui traité par le nitrate d'argent quatre cas d'amaurose liée à l'atrophie du nerf optique, et vais raconter brièvement ce que j'ai observé.

Le sujet de ma première tentative m'a été adressé par M. le docteur Glaësel. C'est un homme de quarante-sept ans, exerçant la profession de cordonnier. Il est marié, n'a jamais fait de maladie sérieuse, ni contracté d'affection spécifique.

Il ya cinq mois environ, c'est-à-dire vers la fin de mars, il commença, sans cause connue, à perdre l'appétit et à ressentir une grande faiblesse. Peu de temps après, il èprouve des sensations insolites; c'était d'abord un chatouillement partant des doigts des pieds et remontant jusqu'aux genoux, auquel succédaient des douleurs lancimantes, rapides comme l'éclair, dans les jambes, tandis que les pieds devenaient le siége d'engourdissement. Un cerde de fer semble lui d'terindre la poirtine. Puis, ses forces musculaires s'en étaient allées d'une façon si complète, qu'un enfant de six ans l'aurait reuversé, dit-il. L'impuissance génitale n'était pas moindre.

Les douleurs qu'il éprouvait le forcirent à prendre le lit; survinrent alors des crampes insupportables qui se localisaient dans les pieds. Généralement les crampes se manifestaien plutôt la nuit, et les douleurs dans la journée. Enfin, comme preuve qu'il atteignait la période de généralisation de la maladie, les mains furent affectées à leur tour et présentaient une sorte de tremblement dès qu'il voulait saisir un objet quel qu'il fût.

Au milieu de toutes ces manifestations morbides, la tête resta constamment libre et sans resentir la moindre souffrance. La vue seule fut atteinte; elle commença à diminure dès l'apparition des premiers symptômes de l'ataxie, et son affaiblissement fut si rapide, que deux mois après il powarit à peins es conduire. Tous les objets lui paraissaient confus, mais il n'éprouvait aueune douleur, ni aucune sensation anormale dans les yeux.

Le 8 septembre, lorsque je vis le malade pour la première fois, je constatais les altérations suivantes de la vision. De l'œil gauche il lit le numéro 48 des épreuves de Jaéger, et de l'œil droit le numéro 49. Des deux côtés il existe en outre une interruption considérable dans le champ visuel, qui est graphiquement représenté dans le tableau ci-dessous ; la disposition de plus en plus éloignée des

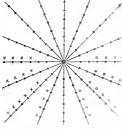

signes 0 ct + montre en même temps la marche rétrograde de cette altération du champ visuel (1).

Les papilles des nerfs optiques présentent cette teinte nacrée particulière aux amauroses cérébrales. Une petite excavation s'observe du côté du nez, avec une légère déviation de vaisseaux vers le

#### côté opposé.

Les symptômes généraux sont à peu près les mêmes que ceux que nous venons d'énumérer. De plus, on constate, dès qu'on fait

(¹) Pour se rendre un compte exact des interruptions qui existent dans le champ de la vision d'un malade, on se sert d'une feuille entière de papier blane à écolter sur laquelle une série de points concentriques a été tracée, ainsi que le roprésente la figure ci-dessus.

Co tableau étant fixé sur le mur, on place le sujet à une distance de 40 centimètres, et, pour maintenir toujours cette distance, on lui fait appuyer le menton sur un bâton offrant cette dimension, tandis que l'autre extrémité repose sur le mur.

Les choses ainsi disposées, le malade ferme un des yeux et fixe de l'autre œil le point central. On l'interroge ensuite pour savoir si, tout en fixant le point du milleu, il voit les points concentriques qu'on lui indique avec un crayon; les points que le malade ne distingue pas sont marquies par un zéro.

Il est évident qu'en reliant tous les points qui ne sont pas vus, on obtient la figure de l'interruption du champ visuel; cette première figure sert à constater dans les examens suivants la marche progressive ou rétrograde de l'affection.

Phabitude on dispose un tableau pour chaque edi; mais, comme dans le cast clossus, l'altération affectait le côté atterne de chacun des yeax, on a pu utiliser le même tableau pour les deux organes. Les interruptions de la vision de l'edit droit distent désignées par un 0, et celles de l'edit gauche à l'aide utiliser de la signe et. Si on relie entre cux tous les points manquants indiquis sur la derive ci-dessus, ou voit qu'in forment des courbes plus ou moins régulières et de plans plus exocutiques, indiquant la marche rétrograde de la naladie.

fermer les yeux au malade, qu'il chancelle et tomberait s'il ne se latait de les rouvrir pour reprendre son équilibre. La station sur un seul piel est également impossible les yeux fermés. Les fonctions de la vessie ne présentent aucun trouble.

Je lui prescris des pilnles contenant 75 dix-milligrammes de nitrate d'argent, qu'il doit prendre à la dose de deux par jour, l'une le matin, l'autre le soir, avant les repas.

Le 20 septembre, douze jours après le début du traitement, le malade lit le numéro 7 des épreuves de Jaëger de l'œil droit, et le numéro 9 de l'œil gauche. J'élève la dose du nitrate d'argentà 4 centigramme par pilule, et j'y ajoute 5 centigrammes d'aloës.

Les 26, 27 septembre et le 4 er octobre, il lit le numéro 5 des deux yeux.

L'interruption dans le champ de la vision a disparu, il ne reste plus qu'une légère sensation de brouillard, et encore dans une trèspetite dimension. Je noterai en passant que les troubles sensitifs et moteurs dont il a été question se sont amendés à peu près dans la même proportion que les troubles visuels.

Depuis que j'ai communiqué le debut de cette observation au congrès d'ophthalmologie, c'est-à-dire depuis le 3 octobre, l'état général du sujet a continué à s'améliorer sous l'influence de la médication argyrique, et, depuis quinze jours, il a repris son travail. I continue l'asage de ses deux pilules d'un centigramme de nitrate d'argent sans en éprouver lo moindre inconvénient. Ses forces sont complétement revennes, ainsi que son embonpoint et le sentiment musculaire. Anssi le malade ne chancelle plus lorsqu'on lui fait fermer les yeux; il peut même alors se tenir sur un pied. L'impussance génitule a également disparu.

Quant aux yeux, la vision centrale n'a plus fait de progrès depuis ce temps, et le malade lit encore aujourd'hui, 22 octobre, les numéros 5 des épreuves de Jaèger comme au dix-lutiléme jour du traitement; mais le champ visuel est complétement libre. L'aspect de la papille n'a pas changé.

Pour expliquer l'effet thérapentique, en tant qu'il se manifeste par le rétablissement des fonctions physiologiques, il ne me parait nullement nécessaire d'avoir recours, dans le cas présent au moins, où ni l'atrophie, ni l'annaurose ne furent complètes, d'avoir recours, dis-je, à l'hypothèse de la reproduction de la matière médullaire des tubes nerveux. La suspension du travail morbide sous l'influence duquel a eu lieu d'abord l'interruption des relations physiologiques entre les tubes nerveux et les cellules de la substance grise de l'or-

gane central, c'est-à-dire des couches optiques et des tubercules quadri/jumeaux, peut déjà l'expliquer jusqu'à un certain point, ainsi que MM. Charcot et Vulpian l'ont déjà fait remarquer pour les symptômes généraux qui caractérisent cette maladie.

Je n'insisterai pas davantage sur la rapidité extraordinaire avec laquelle l'amélioration a marché. C'est encore là un point que déjà MM. Charcot et Vulpian ont relevé. Tous leurs cinq malades ont éprouvé, de quatre à dix jours après le début du traitement, les premiers symphomes favorables de la médication.

Les trois autres cas d'amaurose que j'ai traités m'ont fourni jusqu'ici un résultat purement négatif, c'est-à-dire qu'aucune amélioration ne s'est encore manifestée. Il faut cependant remarquer que dans l'un d'eux il y avait déjà amaurose complète datant d'à peu près deux ans, avec absence absolue du sentiment de la lumière, et que chez tous, sans exception, les commémoratifs signalent l'existence d'antécédents syphilitiques, circonstances qui n'existaient point dans l'étiologie du cas précédent, qui a cédé si rapidement à l'action du nitrate d'arcent.

Les conclusions auxquelles cette observation peut donner lieu sont les suivantes :

- 4º La supériorité du nitrate d'argent sur tous les autres agents thérapeutiques préconisés jusqu'ici pour combattre l'ataxie locomotrice me paraît constatée une fois de plus.
- 2º Cette médication est susceptible de guérir les cas récents de la maladie, en enrayant sa marche progressive et en rétablissant les rapports physiologiques entre les éléments nerveux.
- 3º Mais, aussitôt que des altérations matérielles doivent être présumées, surfout à cause de la date plus ancienne de la maladie, cette médication peut n'amener l'amélioration que dans une certaine limite.
- 4º Quant à l'atrophie du nerf optique, en particulier, son pronostie ne diffère pas essentiellement de celui de l'affection générale, c'est-à-dire que plus les cas seroni anciens, et plus, par conséquent, les caractères ophthalmoscopiques de l'atrophie seront marqués et plus aussi le pronostie sera douteux.

5º Il en résulte évidemment que ce qui reste de la substance nerveuse pourra reprendre ses fonctions physiologiques, sous l'intence dus el hunaire, mais que les édéments nerveux, qui ont déjà subi une métamorphose organique, ne paraissent pas pouvoir reprendre leurs fonctions normales, pas plus que leur structure primitive,
D' HERSCHELL.

### BULLETIN DES HOPITAUX.

QUELQUES NOUVEAUX FAITS DE FISTULES VÉSICO-VAGINALES RÉCENTES guéries pan l'emploi de la sonde a deneure, - Malgré les progrès remarquables accomplis par la chirurgie de notre temps, pour le traitement curatif des fistules vésico-vaginales, il y a lieu encore de s'occuper de ces lésions. Les procédés opératoires ne peuvent être mis en œuvre qu'après une assez longue durée de la maladie, car il faut laisser aux efforts réparateurs de la nature le temps de faire leur œuvre. Seulement, la cicatrisation des fistules récentes ne seraitelle pas un fait plus fréquent, si on venait en aide à la spontanéité de l'organisme à l'aide de divers moyens ; ainsi l'usage d'une sonde, placée en permanence dans la vessie, pour détourner l'urine de son cours par la plaie, l'emploi d'un tampon (pessaire à réservoir d'air) pour soulever le fond de la vessie et faciliter l'écoulement de l'urine par la sonde, tout en rapprochant les lèvres de la fistule, enfin l'avivement de celles-ci par la cautérisation, toutes les fois que l'on intervient un certain temps après l'accouchement ? Telles sont les questions principales dont nous avons abordé l'étude il v a quelques années (Bulletin de Thérapeutique, t. Llll, p. 59, 353 et 407), et nous croyons avoir prouvé, en les appuyant sur six cas de guérison, que ces pratiques n'étaient pas sans valeur. Un nouveau cas de succès communiqué à la Société de chirurgie par M. Dolbeau, nous engage à revenir sur ces faits, car il a fourni à plusieurs autres membres l'occasion de citer des cas de guérisons obtenues par l'emploi des mêmes moyens. Voici une courte analyse de ces faits.

Obs. I. Une femme de trente-deux ans, primipare, acconche le 20 juillet 4802 à la Ferté-Macé, à l'aide du forceps. Le 12 août, deux jours après son retour à Paris, elle s'aperçoit qu'un peu d'urine sort par le vagin; l'écoulement allant en augmentant, elle est admise dans le service de M. Dolbeau. La malade placée sur les genoux et sur les coudes, ce chirurgien introduit un spéculum de Sims, et constate que la lèvre antérieure du col de l'utérus est détruite, et qu'il existe à ce niveau une fente transversale du has fond de la vessie. Dans la crainte d'augmenter l'étendue de la perforation à l'aide de recherches directes, on se borne à pousser dans la vessie une injection de lait qui sourd immédiatement au milieu de la surface malade. On a donc all'aire à une fistule vésico-utéro-vaginale. L'état récent de la lésion porte M. Dolbeau à mettre en œurre d'aboul l'emploi de la sonde, quis, le quatrième jour, les bords de la solution de continuité sont cautérisés avec le nitrate d'argent, et l'on place un tumpon dans le Fagin. Le vingt et unième jour on entève la sonde, dont la présence provoque d'assez vives douleurs. Deux jours après, M. Dolbeau constate, par un examen direct avec le même spéculum, et au moyen de l'injection laiteuse, que la fistule n'existe plus.

Obs. II. En 4864, une femme primipare, très-petite et dont le bassin était rétréei, est admise à la Maternité vers le sixième mois de sa grossesse. Un mois après son entrée, on tente de provoquer l'accouchement prématuré; des douches utérines sont administrées sans succès, et la grossesse arrive à terme. On fut obligé, pour délivrer cette femme, de faire la version, d'appliquer le forceps sur la tête fléchie, le corps étant dehors. Cette opération restant infructueuse, on a recours à la céphalotripsie, et l'on s'aperçoit, dix jours après l'accouchement, de l'existence d'une perforation vésico-vaginale située à 1 centimètre en avant du col utérin ; sa longueur était de 2 centimètres environ et să largéiir d'un peu plus de 1 centimètre. Sur l'avis de M. Danyau, M. Béraud place une sonde dans la vessie et pratique de temps en temps des cautérisations avec le nitrate d'argent. Chaque jour il visite la fistule et il la voit se fermer d'une manière rapide; la réparation était complète dix-huit jours après l'accouchement. Plus tard il a pu s'assurer que la guérison se maintenait.

Obs. III. Une femme de vingt-cinq ans ayant une présentation de la face est soumise à une application de forceps. Quand l'escarre tomba, il y ent une fistule vésico-vaginale admettant l'extrémité du doigt indicateur. M. Danyau mit une sonde à demeutre et tamponna en même temps le vajein. Il ne trada pa à être forcé de renoncer à l'emploi de ce dernier moyen, et la malade guérit à l'aide de la sonde seule.

Obs. IV. Une femme du faubourg Montmartre, qu'on put déliver seulement à l'aide de la céptulotripsie, fut affectée, à la suite de ces manœuvres, d'une fistule vésico-vaginule semblable à celle de l'observation précédente. M. Danyan, appelé en consultation, conseilla au médecin de la malade de mettre une sonde à demeure dans la vessie, et unedque tenns anvise la fistule était guérie.

Obs. V. En 1845, une femme entre à l'hôqital Saint-Antoine, affectée d'une fistule vésico-vaginale tellement étendue, que M. Marjolin ne croyait pas à la possibilité d'une réparation spontanée. Sur le conseil de son père, il se décide à placer une sonde à demeure e da fistule guérit très-rapidement, Deux années plus fand; il ett l'ôccasion de reprendre la malade dans son service pour une vaginite, et put constater que la cicatrice restait solide, seulement le tissu inodulaire avait attiré le col de l'utérus très-fortement en avant vers la symplyse pubienne. Cette cure a eu pour témoins MM. Nélaton et Maisonneuve.

A ces cinq faits de guérisons obtennes à l'aide do l'emploi de la sonde placée à demeure dais la vessie, aidée, ou non, du tamponnement vaginal et des cautérisations avec le nitrate d'argent, MM. Depaulet Verneuil ont opposé un nombre égal de cas empruncés à leur pratique, et dans lesquels la réparation s'était faite sans aucun traitement, malgrel'issue de l'urine par la fistule. M. Verneuil assure que, dans les faits de guérison publiés, il y en a atuant qui unt été obtenus sans la sonde qu'avec son secours; ce qi'u'il reproche à l'emploi de cet instrument, c'est de provoquer des douleurs souvent considérables.

Le meilleur traitement à opposer aux fistules vésico-văginiales récentes est done loin, on le voit, d'être formulé. Quoique itous partagions en partie l'opinion de M. Verneuil, que l'urine n'est pas un liquide aussi antiphastique qu'on le pense, il est incontestable que, on contact ne saurait favoriser la electrisation de la flaie; que, de plus, son écoulement incessant doit s'opposer mécaniquement à la réunion des parties. Partant, l'usege de la sonde ne peut que venir en aide à la réparation spontance de la jerté de substance.

De l'argumentation de notre sagate confrère, nous liverons surtout. l'enseignement que l'emploi de la sonde à demettre n'est jas aussi utile qu'on l'avait en jusqu'ici, et que toutels les fois que la présence de l'instrument causera de trop fortes douleurs à la malade, en devra ne pas hésiter à se priver de son secours, au moins l'employer d'une manière intermittente.

Il est une autre remarque présentée par M. Dolbeau que nois ne devons pas omettre, car la pratique vit de détails, et le succès d'un traitement tient souvent à des points en apparence futiles. Un des grands obstacles à l'emploi de la sonde à demeure est la difficulté de la fixer dans la vessie. M. Sims a en l'ingenieuse idée de faire construire un instrument présentant une double courbure, de façon qu'elle pot tentir en place sans aneun secours. M. Dolbeau air choix de cette sonde, et il a holé que les perfuis dont est creusée la sonde sont trop petits, et se laissent houcher facilement par des incurstations calcaires qui rendent l'instrument inutile. Ne pourrait-on remédier à cet inconvénient et i donnair à celles des orier trettes qui sont placées à la partie déclive de la sonde des dimentre traits que la sonde des dimentre de la contrait de si dimentre de la contrait de la sonde des dimentre de la contrait de la contrai

sions assez considérables pour assurer le passage de l'urine? C'est une modification facile à réaliser et que nous signalons aux praticiens; car le choix de ce modèle nous paraît convenir au traitement des fistules vésico-vaginales récentes assez étendues pour qu'on ne se croie pas encore en droit d'en abandonner la réparation aux seuls efforts de la nature. Le modèle ci-joint que nous trouvous dans le catalogue de M. Charrière, nous semble répondre à notre désir.



La responsabilité du médecin ici est plus engagée que dans le traitement de beaucoup d'autres lésions; la perte de substance est souvent le résultat de manœuvres tocologiques, et les families s'hésient pas à rapporter la production de l'accident à l'inhabiteté de l'accoucheur. C'est là un des motifs qui nous portent à ne laisser passer aucune occasion de provoquer la lumière sur ce point délicat de pratique.

De l'opportunité de l'emploi des serres-fines dans le traitement des fistues qu'inco-faginales récentes. — Le grand nombre des fistules qui résistent aux efforts spontanés de la nature, alors même que leur action est secondée par l'emploi des moyens trèssimples que nous venons de signaler, devait nous conduire à nous demander si on ne leur viendrait pas en aide en maintenant les horts de la solution de continuité dans un contact plus immédiat.

Dès l'introduction des serres-fines dans la pratique chirurgicale, nous avons songé aux ressources que présentaient ces petits instruments pour arriver à ce but, et nous avoins fait construitie par M. Charrière une pince destinée à porter cette sorte de suture métallique au fond du vagin. La figure o-jointe (fig. 4) montre la disposition adoptée par notre habile fabricant (1), la manière dont

<sup>(1)</sup> Cette figure est emperatie su estalogue de M. Charrière, sculemon, andas l'explaciolin qu'il en donne, il naporte l'idée de sa construction an chirurgien américain. Il y a si longtemps que M. Charrière a fait construire cette pisoe, et son emploi a été in per vulgariée, que je loi pardonne non colli. De reste, fe suis de ceux qui n'ajoutent aucune importance à la priorité des instruments.

l'instrument saisit la serre-fine et la maintient ouverte, jusqu'au moment où, voulant l'appliquer, on détend le ressort qui fixe les extrémités de la pince.

En 4849, lorsque la première occasion se présenta d'essayer ce moyen, un prolapsus complet de l'utérus, qui existait en même temps que la fistule, me permit de me servir de la main. Ainsi que je l'ai raconté, dans l'observation que j'ai publiée, j'ai réussi à aviver les hords de la solution de continuité avec la cautérisation. Si j'avais échoué, je devais modifier mon procédé de la manière suivante : après avoir amené les bords de la fistule à l'état de cruentation à l'aide du bistouri, je me proposais de traverser les lèvres de la plaie avec des épingles et de les maintenir en contact au moyen de serres-fines, embrassant ces épingles dans leurs mors (1).

J'ai employé ce procédé avec succès dans un cas d'épicanthus, et j'ai vu M. Maisonneuve le mettre en pratique depuis dans un cas de bec-de-lièvre. Afin de prévenir les effets d'une pression trop énergique de la serre-fine, ce chirurgien protégea les tissus à l'aide de rondelles en liége. Ce procédé de suture présente des avantages ; dès que l'agglutination des lèvres de la plaie commence à se produire, on retire les aiguilles qui la traversent et les serres-fines restent en place et assurent le contact des parties jusqu'à leur entière cicatrisation (fig. 3):

Le beau fait de succès des pinces vaginales dans un cas de fistule vésico-vaginale, emprunté à la pratique de M. Desgranges. que nous avons publié récemment, est venu fournir un exemple de la valeur de cette pratique. Du reste, l'idée de ce mode de suture est si simple,



<sup>(1)</sup> La figure 2 est également empruntée au catalogue de M. Charrière; elle montre une autre disposition de l'extrémité des serres-fines, mais nous préférons celle que nous avons fait représenter dans la figure 3.

si naturelle, qu'olle a dû naître dans l'esprit de bien des confrères. Ainsi, il y a quelques années déjà, M. le docteur Bertet, de



Fig. 2. Fig. 3.

Coroux, a adressé à l'Union médicale deux observations que nous allons reproduire:

Ons. I. Fistule évision-vasjunale réconts. — Emploi d'une serre-pina. — Gurlenië. — et lue femme d'une quarastaine d'années, ayrat en digi trois castasts, sit, au mois de novembre 1854, une conche des plus laborieuses. Le bras se préssault avec à letic. Elle souffisit depois termes initenere, et était les sistées par deux médeches qui avaient exercé sur elle des maneuvres plus ou moins déreglques. Le l'excuenhai au moyar du forcepa.

« Malgré les graves et fréquentes attaques d'éclampsie qui compliquaient son clut, elle se rétablit promptement. Seulement, il lui resta une listule vésicováginale, capable d'admettre l'extrémité du pellt doigt. Cette listule était si-

tuée à la partic antérieure de corps de la vessie. à Après plusieurs tentatives infructueuses de cautérisation et le décubitus sur le ventre, continué pendant plus d'un mois, sans résultat, l'eus l'idée de tenter l'emplui des serres-fines de Vidal de Cassis. M. Charrière me fabriqua, à cet effet, une pince norte-serres-fines qui, saus me fournir de résultat, me donna la certitude de la possibilité d'un succès. Je fis donc construire, par cet habile artiste, une très-grande serre-fine que je pus, en plaçant la malade sur le ventre, sur le pied d'un lit très-haut, les deux pieds appuyés sur deux chaises, en faisant soulever par un aide (son mari), et en soulevant moi-même de la malu gauche le pérluce, porter, avec ma main droite, jusque sur la fistule, dont je pinçai une partie. Au bout de trois jours, la serre-fine se détacha d'ellemême, et je vis que j'avais réussi à rétrécir la fistule. A la place qu'occupait la serre-fine, il y avalt un petit bouchon rouge-brun, forme par la muqueuse vaginale, qui avait été, pour aiusi dire, bruyée par le mors de la serre-fine. Je compris, des lors, qu'avec de la patience, j'allais guérir cette malheureuse femme. Deux nouvelles applications de ma serre-fine amenèrent, en effet, la guérison complète de cette fistule, eu douze jours de temps, sans avoir presque occasionné de douleur à la malade, et, ce qui vaut mieux, sans lui avoir fait courir le plus petit danger. »

Le fait de guérison suivant est plus remarquable en ce que la fistule datait de quatorze années.

- Ons. II. Fătulu reico-capinate ancierus. Pincrement et cercarement de de muqueuse capinate. — Guiricion. — et La femme Vallib, demourant actuellement au village de Mirombens, commune de Cercons, âgic de cinquante ans, n'étant plus régiés, porte une faistle vésico-vaginato depuis quatorea ma; code situlos, situles prodordients, intéressant le corps de la vessie au niveau du museau de tancho, ost capable d'admetter l'extrémité do l'Index, qui pénêtre fiellement, à travers elle, du vagint dans la vessie.
- « Cette fistule est légèrement ovalaire, ayant sa grosse extrèmité dirigée vers le fond de la vessie; ses bords sont peu épais, peu calleux; ello n'est point infundibuliforme. Cette gravo infirmité est surveaue à la suite d'un accouchement long et laborieux, conduit par une matrone de village.
- « Quedjues mois après se malheureux acconchement, je fus consulté par le femme Yaillé. La cantériation on niturale d'argent, aidée de la position, n'amena aucen résultat pour cette malheureuse que je perdit bientôt de vue. Plus tard, elle allà à l'hôpfalla de Bordeaux, où, sprès examen, on la renvoya sans avoir riete nutie pour elle.
- « C'est le 20 décembre dernier que j'ai été appelé de nouveau à m'occuper de la femme Vaillé.
- « Chez cette femme, les parties génitales externes et l'entrée du vaglu, ainsi que les plis des ouisses, sont recouverts d'incrustations calcaires; il en est de même des poils imphantés sur ces parties. Le vagin est un pon rétréel. La malade répand une odeur d'urine des plus prononcées, et ne pout aucunement retenir ce fluide, oui s'échance incessamment not le varin.
- « Co jour-là mème, 30 dècembre, je tenta l'application de ma grande serreme. Nalgré out ou que je pas faire, en ne faistat aider par le mari, il me fut impossible d'arriver à pincer la fistale, la serre-dine ne pouvant être portée assez loin; je parvins seulement à la placer sur ses confins. Quand je revins voir cette femme, quelques jours plus tard, je travarià la serre-fine en place, mais recouverte d'increatations calcaires, preuve que l'urine avait continaé à coufer par le vagin. Cepodant, la malade prévend qu'il en est passè une certaine quantité par l'arrète. Je si immédiatement une seconde application, qui ne me donna jes un meilleur réveulte.
- « Le l'e janvier, j'ens l'idée de rempheer la serre-fine, qui ne pouvait rempire mon but, par un instrument hies misple et de pies grande dimension, sur le compte douvel je demande à garder le silence jusqu'à ce qu'il sit été rendu plus présentable et plus stréntifique par notre édébre Charrière, à qui fie comble soil. Dans le mémoir que je publical plus tard sur cel intéressant suje, je ferai part au tedeur des diverses péripéties que j'ai dû traverser pour arriver au résulta di p'er susti maintenant.
- « Gel instrument resta en place jusqu'en 3; pendant e temps, la femme Vaillé ne perdit pas d'urine par le vagin. Ma joie fut grande, ce jour-là, en voyant que mou nouvel instrument n'offrait accour trace d'inerustations urineuses. Je l'enhevai sussitot, et ne pus, dès lors, retrouver la fistale. La malade urina devant moi, la valeur d'un verre à liqueur.
- « La place qu'excupat la fistle, avant mon opération, a l'aspect d'un lourre de rouge-bren, saignant au mointier contact, et de grosseur de la moitié d'une cerise ordinaire. Le 8, in unalaté garde toujours sou urine; sembenent elle est obligée de se livrer fréquement à la miscio; av seuse ne pouperais garder qu'une très-petite quantité d'urine. L'endroit occupé par la fistle, casmide au moyen de l'écariement des grandes levres et de soulèvement du périmié au moyen de l'écariement des grandes levres et de soulèvement du péri-

née, offre l'aspect d'un éourreiet moins gros, moins rouge et à peine saignant. Le doigt, porté dans le vagin, ne trouve aucune trace de la sistule, et, à as place, rencentre une sorte de fioncement de la maqueuse. La sonde, introduite dans la vessie, donne issue à une certaine quantilé d'urine. Il est impossible de lui faire rencentre l'orifée véstand de la faistule. Le 12, oute trace de l'opération a à peu près disparu. L'introduction de la sonde donne passage à un demi-verre d'urine.

La femme Vaillé est donc guérie de sa fistile, qui dabil de qualonze ans, assa avoir couru aucun danger et sans avoir, pour ainsi dire, éprouvé de douleurs, dans un espace de temps très-court, et qu'il sera possible d'abréger encore par de l'inbittude, et avec le secours d'instruments plus parfaits que ceux dout jem suis servi elex elle.

Bien des cas analogues restent perdus pour la science. M. le professeur Michaux me racontait récemment qu'il avait été mandé par un médecin des environs de Louvain pour opérer une dame qui, accouchée depuis quelques jours seulement, avait une fistule vésicovaginale. Ce chirurgien s'y refus at engage d'attendre queles mois. La dame s'adressa à un autre chirurgien; celui-ci réunit les bords de la perte de substance avec des serres-fines, et la guérison ut lieu à l'aide de ce moyen. Il est regrettable que M. Michaux n'ait vu la malade ni avant, ni après la cicatrisation de la fistule.

Un fait nous avait frappé lors de notre première lecture de la clinique de l'illustre Larrey : le conseil qu'il donne, dans les cas de blessures de la face par des armes à feu, de régulariser les bords frangés des plaies par quelques coups de ciseaux, et de les réunir de suite à l'aide de sutures. Cette pratique est étavée d'un assez grand nombre d'observations pour qu'on tienne grand compte de l'enseignement. Or, entre l'attrition des parois des joues par un projectile de guerre et la destruction de la cloison vésico-vaginale par la pression de la tête de l'enfant et celle des branches d'un forceps, la différence n'est pas grande. Restent les conditions particulières de cette dernière plaie; mais nous croyons avoir démontré, dans l'article que nous avons rappelé ci-dessus, que la puerpéralité était une circonstance favorable à la cicatrisation de la paroi vésicovaginale. Dieffenbach ne réunissait-il pas immédiatement les déchirures du périnée, sans s'inquiéter de l'état puerpéral et de l'écoulement des lochies? Cette question est digne, on le voit, de tenter le zèle de quelque jeune chirurgien, et nons serions heureux d'en voir aborder l'étude avec la persévérance qu'elle comporte.

#### RÉPERTOIRE MÉDICAL.

Ataxle locometrice pro-gressive de forme hémiplégique et compliquée d'accès épileptiformes (Cas d'), traité avec succès par le nitrate d'argent. Les résultats obtenus par M. Wunderlieh, au moyen du nitrate d'argent, dans le traitement de la maladie appelée paralysie spiuale progressive par ee médecin, et qui ne differe pas au fond de celle décrite sous le nom d'alaxie locomotrice par M. Duchenne, de Boulogue; ces résultats, que nous avons pris sonnes l'aires étaient de nature frapper l'attention des praticiens. MM. les docteurs Vulpian et Charcot, après avoir repris les essais du professeur de Leipzig, out fait connattre dernierement, dans ee journal même, les succès qu'ils ont dus à la médication argyrique. Aujourd'hui, nous avons à enregistrer un nouveau fait qui lui est également favorable.

Il s'agit d'un cas qui s'est présenté dernièrement à la Salpétrière, dans le service de M. Moreau, de Tours, et qui est relatif à une femme âgée de trente-neuf ans. Sans entrer dans les détails de l'observation, lesquels ont été parfaitement expusés par l'interne, M. Duguet, nous nous bornerons à dire que l'ataxie locomotrice progressive offrait chez cette femme une particularité peu commune, celle d'être limitée à un seul côté du corps (le droit), et d'être compliquée d'accès épileptiformes, et nous ne rendrons compte que du traitement, en faisant eo naltre au fur et à mesure les modifications produites dans les phénomènes morbides.

Ce traitement fut commencé le 18 juin. De ce jour au 27 du même mois, la malade prit quotidiennement une pilule contenant 0sr,01 centigr. de nitrate d'argent. Le 27, elle fut mise à deux pilules par jour; des le 29, amélioration, appetit plus vif, dis-parition de la constipation, qui était habituelle et opiniatre; meilleure coordination des mouvements des membres. Du 14 au 28 juillet, trois pilules; amélioration encoro plus prononcée : ineoordination et faiblesse du membre inférieur droit amendées à tel point que. le 15, la malade peut non-seulement se tenir debout, mais même marcher pendant quelques minutes, tout en conservant une démarche singulière et sautillante, et que vers le 20, il lui est possible, pour la première fois depuis trois ans, de se servir de sa main droite.

Du 28 juillet au 12 août, dans le but distiliter une contre-épreuve, la médication est suspendue, sans que la malade en soit prévenue; on lui administre chaque jour trois piules de mie de pain. Au bout de huit jours, le bénétice obbeun commence à rétrograder à vue d'œil.

Le 19 août, reprise du nitrate d'argent, trois pilules, toujours à l'insu de la patiente; des le 15, l'amélioration commence à reparattre et va croissant de jour en jour; en même temps, prarit culané et sentiment particulier de chaleur à l'épigastre, effets signalés par MN. Charcot et Vulpian.

Du 26 août au 14 septembre, quatre pilules par jour; l'embonpoint renalt; les membres droits égalent en volume ceux du côté gauche; la malade se promene dans les salles et dans les cours une bonne partie de la journée, sans aide, peut monter et desceudre plusieurs étages; la démarche est seulement encore un peu sautillante et le membre droit un peu trainant; la sen-sibilité tactile est égale des deux côtés; la prononciation redevient plus facile: la mémoire, qui était très affaiblie. s'améliore. Le 20 septembre, il y avait eu encore de nouveaux progrès, la santé générale était parfaite, et la malade demandait sa sortie (Union med.,

octobre, 1862.) Conjonetivite pustuleuse (Bons effets des insufflations de calomel dans quelques affections oculaires, et notamment dans la). Selon M. Soelberg Wells, l'insuffiation du calomel agit souvent comme un charme dans l'ophthalmie phlycténulaire, affection qui, en général, se montre si rebelle au traitement et si sujette à récidiver. Dans le but de s'assurer d'une manière non doutense de la valeur réelle de cet agent et de l'influence qu'il exerce sur la guérison, M. Wells s'est abstenu de tout traitement externe ou interne dans un certain nombre de cas, en ayant soin, une fois l'affection locale guérie, de tourner toute son attention vers l'état constitutionnel, ou même de le faire des le début du traitement, lorsqu'il y avait indication urgente d'en agir alusi. Le calomel, toutefois, ne doit pas être indistinctement appliqué à tous les cas de conionctivite ou de kératite phlycténularmoiement, une grande vascularisation, une photophobie prononcée, on s'il existe des alcères de la cornée, le calomel est trop irritant, et souvent il augmente considérablement l'intensilé de ces symptômes, qui doivent en conséguence étro d'abord combattus et maîtrisés par l'atropine, les contreirritants, etc.; après quoi l'ou peut avoir recours an calomel avec des avantages surprenants. It faut l'employer chaque jour on de denx jours l'un, en avant soin de le continuer encore un peu de temps après la guérison, afin de prévenir le retour du mal. De plus, il conviendra d'avertir le malade de revenir au même moven, des one l'œil devieudra irritable ou rouge ; ear, par une application immédiate du médicament, il est presque toujours possible d'empêcher une nouvelle explosion de la maladie. Il faut surveiller avec le plus grand soin l'effet de la première insufilation; ear au eas où le calomel se montrerait trop irrilant, il convieudrait de s'en abstenir jusqu'au moment où l'irritabilité de l'œit aurait été apaisée au moyen de l'atropine, etc. Le calomel doit être parfaitement sec, de manière à former une pendre impulpable; en effet, s'il se trouvo tant soit peu humide, il est susceptible de former sur la conjenctive et la cornée des espèces de grumeaux qui peuvent agir comme liritants sur ces membranes. Ou se sert pour l'appliquer d'un petit pincean de blaireau qu'on tient entre le pouce et l'index, tandis que d'une tégère secousse avec lo médius sur le mancho de l'instrument on lance un peu de la poudre dans l'œll enir'ouvert. Le calomel narait agir dans ees eas d'uno manière spécifique, en vertu de ses propriétés chimiques, et non à la facon d'un irritant mécauique, car l'insuffiation d'une autre substance linement pulvérisée, telle que la magnésie, etc., n'apporte pas de résultats semblables. Il est, quant à présent, Incertain s'il agit sur les glandes de Meihomius eu sur les cellules opithéliales de la conjonctive. C'est encore un agent très-utile dans la kératite pustuleuse, qui se rencentre si fréquemment à la suite de la searlatine, de la rougeole, elo., dans les différentes formes d'onacité de la cornée, principalement si cette onacité n'est ni de date anolenne, ni trop dense, chose d'ailleurs qui est bien connue des médecins, (Lancet, sentembre 1862.)

laire; s'il y a en effet beaucoup de . Flèvres intermittentes. Traitement par les injections sous-cutanées de sulfate de quinine. M. le docteur Goudas. l'aneien rédacteur en chef de l'Abeille médicale d'Athènes . expose cemme il suit la découverlo qui lui a été eommuniquée pendant son séjour à Smyrne par M. le docteur William Schachand, Ce médeein, dilil, traitait une sciatique, compliquée de lievre intermittente, par des injections sous-cutanées d'atropine: l'idée lui est venue de combattre l'élément intermittent par la même méthode, e'est-k-dire , par des injections de quinine, et, en l'employant, il a obtenn un résultat des plus prompts et des plus satisfaisants, la disparition immédiale de la tievre intermittente. Cette rénssite l'engagca à employer. à titre d'essai, la même methode contre toute espèce de lièvres paludéennes, aussi bien que contre teutes les con-séquences fréquentes et variées de cetle facheuse affection, et ces tentatives furent également ceurennées de succes. Or, voici les phénomenes qui survienucal immédiatement après l'iniection: dans l'espace d'une demiheure, tous les symptômes qui accompaguent l'accès commencent par s'amender d'une manière nelable. Le pouls perd de sa fréquence. La chaleur ardente de la peau, quand elle existe, diminne sensiblement, el quand il s'agit d'une fièvre algide, une chaleur douce commence par s'établir. Les angoisses du malade diminuent aussi, en raisen de l'apparition d'une transpiration agréable et aboudante. Il survient un bruit notable dans les oreilles, ce qui atteste l'action du remede, et lo malade entre en convalescence.

Voici maintenant comment procede le docteur Schnehaud pour faire cette petite opération : il charge une trèspetite seringue avec dix ou douze gouttes d'une solution concentrée de sulfate de quinine (ordinairement 5 centigrammes de sulfate pour quatre goultes d'eau aignisée d'acide sulfurique, quantilé suffisante); avec uno lancette il perfore la peau à n'importe quel endreit do sa surface, ot enfin par la petite onverture qui en résulte, il peusse l'injection dans le tissu ecllulairo ; lo plus souvent il fait l'injectien pendant le maximun de l'accès, et c'est alors que lo résultat est des plus remarquables et des plus frappants. Une seule opération suffit pour obtenir la guerison des fluvres; la diete analentique et quelquefeis l'usage des ferrugineux pour reconstituer les forces complètent le traitement. M. le docteur Schachaud a assuré à M. Goudus qu'à la suite de pinsiours expériences il n'a ou qu'une seule récidive, et celle-la même après une

guérison parfaite de trois mois.

M. Goudas a entrepris lui-même une série d'oxpériences. Déjà, dit-it, une quinzalne do fiévreux, traités par cette méthode, sont venus cenfirmer les résultats énoncés par M. Scha-

chaud.

Cette méthode, si l'expérience répétée sur une plus grande échelle venait à en coulirmer l'efficacité, offrirait les avantages suivants:

avantages survans:

4 bo n'exiger qu'une très petite quantité de quinine (10 à 15 cent grammes); 2º de peuvoir combattre grammes; 2º de peuvoir combattre quantité de qui peuvoir que vois sur et efficace à la quinto dans l'économic, dans los cas oft Pétat des voies gastriques en rendrait l'ingestion dans l'estomac impossible ou très-difficile. (Dirion med., appetamer 4862.)

(Enanthe safranée (Empoisonnement par la racine d'). Le genre cenanthe, de la famille des ombelliferes, renferme plusieurs ospèces herbacées à racines tuberculeuses, dont quelques-unes sont délétères, entre autres celle dite à feuilles de persit, ou crocata, safrance, à cause du sue jaune qu'elle contient. Cette espèce est des plus vénéneuses: ses feuilies out quelquefois été confendues avec celles du persil ou du céleri, et, mangées en salade, elles ont causé la mort; autaut en out fait ses racines, qui sont faellement prises pour de petits navets, on pour celles de l'œnanthe pimpinelloides, lesquelles ne sont pas nuisi-bles. M. Baume rapporte deux exemples intéressants des graves aecidents que neut causer cette plante

Iluit pensionnalres do l'asile de Oulmper étaient occupés à labourer une piece de terro, lorsqu'un d'eux fut rapporté à l'asile sans pouls et pris de convulsions. Ce matheuroux succomba très-rapidement, une demiheure après l'apparition de ces symptômes. A l'autopsie, l'on trouva une vive injection des méninges et du oerveau, et eelni-ci présentant une consistance remarquablement ferme; les poumons étaient gorgés de sang noir à leur partie déelive : les reins et la rate étaient distendus par du sang veineux : l'estomac et les intestins contenaient des débris d'une raeine blan-

che rédnite en pulpe, mais en si petite quantité, qu'on fut surpris de la rapidité avec laquelle la mort était survenue, eet homme avant quitté l'asile deux houres auparavant en très-bonne santé. Un de ses camarades fut également trouvé avec le pouls faiblo, la face pâlo et les pupilles dilatées; il put rentrer à l'asile, mais sa démarche était chancelante. Un émétique et uu purgatif procurerent l'expulsion d'une portion de racine blanche, qui fut reeonnue peur provenir de l'œnanthe croesta. Il en avait mangé un morcoau dont la grossour ne dépassuit pas celle d'un bouchon ordinaire. On administra ensuite une forte infusion de eaté et de l'iodure de potassium. (Arch. des mal. mentales, et Dublin med. Press, septembre 1862.)

Pinfe du ceeur intéressant les deux cavireules; guériene. Il y a des lésiens tellement graves, que c'est des lésiens tellement graves, que c'est qui den de la proprier un enseignement utile que de faire connaître des fairs qui démontrent leur eurahilit. Il en est ainsi des plaies du œur et surtout des plates pécitantes; bien que des exemples authentiques aient prouvé des longeness quo la guérison on est possible, un cas nouveau ne peut manquer d'être intéressant.

Piorre de Luca, de Bologne, rapporte M. Brugnoli, fut frappé d'un coup de couteau le 23 août 1855, à deux pouces au-dessus du mamelon gauche et à une courte distance du steruum. Au bout de soixante dix-huit jours, pendant lesquels on constata des phéomenes stéthoscopiques remarquables, mais qu'il est inutile de consigner ici, cet komme sortait guéri de l'hôpital, et quelques mois après il repreuait ses occupations de cordonnier. Une tumeur se forma sous la elavieule gauche, muis disparut après une hémorrhagie pulmonaire, et l'ut complétement guério à la suite d'un traiement par la méthode de Valsalva. Examine longtemps après, cot homme présentait des signes évidents d'hypertrophie du eœur, avec un souffle masquunt le premier bruit et ayant sou maximum d'intensité à la base, Enfin, atteint d'ordème des membres inferieurs, d'engorgement du foie, de vomissements bilieux, etc., il suecomba à l'hôpital de Bologne, en avril 1855, dix-neuf ans et sept mois après sa blessure. - A l'autopsie on trouva une hypertrophie excentrique du cœur, un énaississement notable du péricarde avec de nombreuses adbérences ligamenteuses à la surface cardiaque, dont quelques-unes étaient encroûtées de matières calcaires. A la partie antérieure du ventricule droit, près de la valvule semi-lunaire, était un espace quadrilatere d'environ trois centimetres, d'une coloration blanche, opaque, et qui évidemment n'était autre chose qu'une cicatrice. Une cicatrice semblable se trouvait dans la cloison inter-ventriculaire, en un point directement opposéfá la première, et aussi à l'angle postérieur de la valvule mitrale qui était divisée en deux parties, converties chacune en un large cordon tendineux. (Bullet. delle sc. med., et British. med. journ., septembre 1862.)

Tumeurs hypertrophiques des glandes lymphatiques du cou (Nouveau mode de traitement des). M. le docteur Schönfeld, s'étant assuré par de nouvelles recherches anatomiques que les vaisseaux lymphatiques aboutissant aux glandes hypertrophiées du cou, tirent leur origine des muqueuses de la houche, du nez et du gosier, propose d'appliquer sur ces dernières et non plus sur la surface externe des tumeurs glandulaires, les préparations d'iode généralement employées comme remedes fondants. Il prescrit ces médicaments sous la forme de poudre à priser ou bien en frictions sur la muqueuse buccale ou pharyngienne, suivant le siège anatomique des glandes engorgées. L'auteur cite plusicurs observations à l'appui de sou nouveau mode de traitement, qui paraît avoir été favorablement accueilli par les professeurs de la Faculté de Vienne. [Presse médicale belge, septembre 1862.)

Urémio (Les symptónes de l'), pouvant simuler l'emposionament par les mercoliques, il est un état morbide de l'économie qui avait été emarqué depuis longtemps sans que la vraie étologie en fint connue, et auquel Prediotogie en fint connue de la propertie de la nature : est l'urémie, e'est-à-dire l'intoctation résultant d'un excès d'urée dans le sang, et citat, qui se produit à un le sang, et citat, qui se produit à un

degré plus ou moins intense dans tous les cas où la sécrétion urinaire se trouve ou abolie ou considérablement diminuée, et aussi dans ceux où il existe de l'albumine dans l'urine, mèrite à tous égards de fixer l'attention des praticiens; car, constaté, il peut donner la clef de phénomenes pathologiques autrement inexplicables, et empêcher la thérapeutique de s'égarer. Mais il est bon d'avoir présent à l'esprit que les symptômes de cette intoxication, lesquels consistent en troubles nerveux, peuvent se manifester sous l'influence d'autres causes. C'est ainsi qu'ils nourraient, nar exemple, dans certains cas donnés. en imposer pour des empoisonnements par les narcotiques, par l'opium, la belladone, etc. Parmi ces symptômes, en effet, se trouvent des convulsions. et surtout le coma, et un état variable des pupilles qui tantoi sont dilatées et tantot resserrées, phénomènes qui, avec la diminution ou la suppression de la sécrétion et de l'excrétion urinaires, se retrouvent dans l'empoisonnement par les produits du payot ou par les solanées vireuses.

Cette remarque a été faite par le docteur Daniel Moore, à propos du cas d'une femme agée de trente-huit ans. atteinte depuis plusieurs mois d'une maladie des reins. Un matin, avec le docteur Holdsworth appelé en consultation, il la trouva dans un demicoma, ayant la respiration stertoreuse. le pouls très-fréquent et petit, la peau froide, les pupilles dans un étal de resserrement extrême. Ces symptômes faisaient penser à un empoisonnement par l'opium; mais la malade n'en avait pas pris, à l'exception de six gouttes de laudanum trois jours auparavant; en revanche, il y avait un grand nombre d'heures qu'elle n'avait uriné, et le cathéter introduit dans la vessic ne trouvait nas une goutte d'urine dans ce réservoir. Cet état persista jusqu'à la mort, qui arriva trentesix heures après le début de ces phénomenes, si semblables à ceux du narcotisme. (Lancet, septembre 1862.)

#### VARIÉTÉS.

de la restauration mécanique des machoires supérieure et inférieure ( $^1$ ).

De la restauration du maxillaire entier.

Voici un second fait de restauration du maxillaire non moins intéressant.

(1) Suite, voir la précédente livraison, p. 351.

Dans le eas précédent, la résection a porté sur un os sain, car l'opération était un acte préliminaire pour l'ablation du polype; dans celui qui va suivre, l'ablation du maxillaire était nécessitée par une lésion organique.

M. Nélaton a cherché d'abord à prévenir une mutilation en détruisant la tumeur sur place. Celle-ei, reparaissant, il n'a pas hésité à saerifier une grande partie de l'os, bien au courant qu'il est des secours de la prothèse.

Oss. Tumeur à myéloplaxes du maxillaire supérieur : - ablation complète de cet os : - appareil prothétique comblant la perte de substance et permettant la mastication. - Boussuge, commis marchand, âgé de vingt ans, est admis, le 1er avril 1856, à l'hôpital des eliniques, et placé dans le service de M. le professeur Nélaton. Ce jeune homme est affecté d'une tumeur du volume d'un œuf de pigeon, paraissant faire eorps avec le maxillaire supérieur, et un neu souple : elle est plus élastique à son sommet, où l'on sentait même une sorte de fluctuation ; une ponetion exploratrice ne donne issue qu'à quelques gouttes de sérosité sanguinolente. La tumeur, recouverte de téguments intacts et parfaitement mobiles au-devant d'elle, fait une légère saillie dans le eul-desae supérieur de la muqueuse buccale, à 8 ou 10 millimètres du bord festonné de la geneive; elle fait une saillie plus forte dans la fosse nasale correspondante, ainsi qu'à la partie interne de la joue, où elle soulève fortement l'aile du nez; e'est même cette déformation, ectte projection de l'aile du nez en avant, qui donne à la physionomie un aspect particulier et en quelque sorte suécial à ces sortes de tumeurs.

Pour ménager les denis inchivres déjà un pou chranières et surtout l'on maxillair supérieur, M. Nélaton erut devoir se borner à inciser la tumeur par la muqueux buccale, puis à enlever par fragments toutes les portions de son tissu friable, qui ciaient accessibles au doigt introduit par cette ouverture, et enfin à caustèrier energiquement au for rouge, et par la même voi, les parties restées adhérentes aux parois de l'excavation. Les suites de cette opération furent très-simples; un mois agrès. le maiales sorbit, et na paparence que'et de sa tumeur.

Trois mois sprisa, la déformation de la face commença à reparalire, et au mois de novembre de la même année en malade renire dans le service zore une reproduction complitée de sa tumeur; elle était même plus volumineuses que la 
première fois et remplisait complètement la fosse masale correspondante; du 
reste, même consistance, même indolence que la première fois ; épinolen; par la compression du canal nasal. M. Nêston se décida cette fois à sacrifier lo 
maillaire supérier; il en sit l'abalian complète de 3 décembre 1856. Pour les détaits de l'opération et la description de la tumeur à myéloplaxe, nous 
renvoyens aux Buélleins de la Société autonique (dei, 1956, p. 486), dans 
lesquels se trouve rapportée l'observation complète ré-ligée par M. Eng. Nélalon, interne du service.

Les suites de la seconde opération, quoique beaucoup plus étendue que la première, furent encore des plus simples, et ce jeune homme sortit compléte-ment guéri cete fois, le 5 janvier 1857. Trois mois plus tard, M. Nélaton adressa Boussuge à M. Preterre, afin qu'il lui fit un appareil [1].

<sup>(1)</sup> Voici la description générale de la pièce, telle qu'elle se trouve dans l'Art dentaire :

La forme générale de la pièce est celle d'un quart d'ovoide creux ; elle est convexe à sa face supérieure, concave à la face inférieure.

Nous lui eonsidérons : Deux faces : — une face sunérieure : — une face in-

Voici l'état du sujet sans la pièce artificielle :

Aspect extérieur. — La partie gauche de la levre supérieure et la commissure de ce edé sont sur un plan un peu pestérieur à celui qu'ecquent ces parties du côté droit. La joue du même côté est un peu déprimée au-dessous de la



région malaire. Une cicatrice linéaire et courbe, à convexité antérieure, part de l'angle interne de l'œil gauche, parcourt la face latérale gauche du nez, et après avoir passé sur l'aile du nez de ce côté, se termine au berd libre de la l'evre supérieure, un peu à gauche de la ligne mediane. L'angle interne de

férieure. Deux bords : - un berd antérieur en fer à cheval ; - un berd pos-

térieur. Pare supérieure. — Cetto faco est convexe; sa moitié gauche présente une crimience semi-pyramidale, tronquée au sommet A (fig. 45), qui se moule sur les parties molles. Sa partie supérieure, qui a à peu près la forme d'une aveline



dont la gresse extrémité serait tournée en arrière, et qui est séparée de sa base par un sillen peu prononcé (B), bouche l'ouverture de la voûte palatine. La base

l'œil est un peu attiré en bas et en dedans, le globe oculaire paraît plus saîllant à cause de la rétraction de la paupière inférieure, le bord inférieur de l'orbite manquant, L'enfoncement de la commissure et de la joue est plus considérable quand le sujet parle. Lorsqu'il ouvre la bouche, on voit que la moitjé gauche de l'arcade dentaire supérieure manque.

Aspect de la cavité buccale. - Derrière la moitié gauche de la lèvre supé-

se moule en dehors sur la face interne de la joue, et supporte à sa partio inférieure sept dents artificielles munies de leurs geneives. En dedans, cette émineuce est en rapport avec le bord inférieur du maxillaire gauche, et en arriere avec la muqueuse qui recouvro le bord antérieur du palatin gauche. La partie droite de cette face se moule sur la moitié restanto do la voite palatine et présente un groupe de trente à quarante petits trous dont nous avons délà parlé. Son bord inférieur, en rapport avec la sèrie des collets des dents du maxillairo droit, supporte des lames métalliques (EE) qui fournissent des points d'appui à la pièce, en embrassant les couronnes des dents naturelles.

La face inférieure (lig. 14), concave, présente les éminences et les dépres-



sions de la voûte palatine sur laquelle elle se moule à droite, et les trous (D) dont nons avons déjà parlè. A droite, son bord est échaneré pour s'ajuster à la nont nuns avois uce paire. A uvois, son horu est ecandere pour apister a in série des collets des dents, et supporte les lames qui fournissent des points d'appai à l'appareil ; à gauche, ce nord présente des hames métalfiques anaquelles son triées les dents artificielles par leur face postérieure.

Bord antérieur (fig. 15). - Ce bord, courbe, présente dans sa moitié gauche



les sept dents artificielles formant la demi-arcade supérieure qui se compose

rieuro, as lieu de la moitié correspondante de l'arcade abvéolo-dentaire, ou voit une couverieure ovalaire dont le grand dissuiter, qui est suiter-possibiler. 2 à centiluitere envieux, et dont le petit dissuiter, qui est transversal, un special transversal, au tope de la commentation de la comment

A travers celle ouverture, on voil la partie interne et postérieure de la fosse nasale ganche F. Sur la face maquenas de la Brevr, on voil une deciatrice linéaire veriteale correspondant à la cieatrice de la peau. Le maxillaire droit est intest et muni de six dents; l'insiève la lárela manque; elle a étic assée, il y a trois ans, dans une chute; la racine a été arrachée. La dent de sagesse, de ce célé, n'est pas encore poussée. Le maxillaire inférieur a quatorze dents; les decid, n'est pas encore poussée. Le maxillaire inférieur a quatorze dents; les

dents de sagesse ne sont pas sorties.

Prononciation anua la pièc. — La vois cet excessivement nasonnée, le sujel n'artieule que très-imparâisiement et avec beausony d'efforts et de contractions des muscles de la face : la parole est à pes près inintelligible, surfout lorsqu'il paré vite; il ne fait pius alors entendre qu'un bourdonnement confiss auquel il cet impossible de rien comprendre. Nous ferous remarquer que cet incovarient del trie-prarer pour ce leune hoames, qu'el est commits en houveutets et de la confission de la confis

oblight de parier beaucoup.

Jautturinos. — La massissimo se lité here de ché creit; mais quant le region d'autturinos. — La massissimo de la bone a nesie ganhe et revinence per la maries, pour peu qu'il se penche ca vant. Certains allments mous ou composée parries peu volumineuses, tels que le le callielle, les pois, etc., ne pervent pas être mâcias fiellement. Douzange est chipé, pour les mariers, de creit de la composition de la confidence de la confid

d'une incisive centrale, d'une canine et de cinq molaires. L'Incisive latérale manque, comme du côté des dents naturelles, sans qu'il y ait cependant d'intervaile entre cette dent et la canine.

Dans la moitié droite, ce bord, échaueré pour se mouler sur la série des collets des six dents naturelles, présente quatre anses métalitques embrassant (fig. 16), l'une, l'incisive ceutrale; l'autre la canine; les deux dernières en-



tourent la première et la deuxième grosse molaire. Ces lames laissent libre la face extérieure de ces dents. Le bord postérieur ne présente rien de partieulier à considérer ; il repose sur

la muqueuse qui revêt la face inférieure de la portion horizontale du palatin.

Etat du sujet muni de sa pièce :

Aspect extérieur. - La joue ne présente plus de dépression au-dessous de la région malaire. La levre est soutenue et ne se rétracte plus vers l'intérieur de la bouche, même pendant les mouvements; sauf la dépression du grand

on in bottote, meme polasisti se mouvembais; siast in depressant du grand augmentation de la competencia de la competencia de la competencia de la compléte par une demi-rangée de destina striticielles. Carotté duccate. — La volte palatine est revitue d'une insue meitalique (fig. 14) imitatione a rarive au novel adaptent du volte da palati, l'overvierne autorneme est initione en arrive au novel adaptent de la competencia de la competencia de la competencia de la competencia del competencia sentait pas ces trous et il sortait suuvent du liquide par le nez; depuis qu'ils existent, cet inconvénient a disparu. Il nous parait digne de remarque que M. Maisonneuve avait observé le même phénomène sur le jeune homme qui fait le sujet de l'observation précédente, lorsqu'il avait l'appareit fait par M. de Villemur, et que ce chirurgien y a remédié par le même moven c'est-adire en faisant des trous à l'appareil.

Prononciation. — La prononciation est très-bonne sous tous les rapports; elle se fait sans aucune difficulté ni aucuu effort; il seralt impossible, en entendant parler le maiade, de soupconner la lésion. Le sujet dit même qu'à cause du soin qu'il met à bien prononcer, sa prononciation est meilleure qu'a-

cause us son qu'i met a piet prosoncer, a prosonciation est meitieure qu'a-vant l'opiration. Il pest affire, sontifier ; la succio est possible.

In avant l'opiration. Il pest affire, sontifier ; la succio est possible.

In avant l'opiration il pest affire, sontifier à maritaire sont divides, le côlé gauche conocurt pour sa part à complétere la musiciation. Il parrient même à undebre vite et complétence, ce qui est important pour lui, car il ne lui est accordé que peu de temps pour faire ser repas.

La déglution se fait bien, et le liquides ne reviennent jamais par le nez.

Nous nourrious produire des faits plus nombreux de restauration du maxillaire supérieur, car il est peu de nos illustrations chirurgicales qui n'aient eu occasion d'avoir recours au talent de M. Preterre : ceux que nous venons de fournir suffisent pour donner la preuve de l'utilité de l'emploi de ces appareils mécaniques D'ailleurs, nous n'avons encore rempli que la moitié de notre tâche, et ce qui nous reste à dire de la restauration mécanique de la machoire inférieure donuera l'idée qu'ou neut se faire de l'étendue des ressources de la prothèse. Avant même d'aborder ce sujet, et comme appendice, il nous reste à produire une tentative de restauration qui a trait aux déformations que la voûte palatine et l'arcade dentaire supérieure subissent à la suite de l'enièvement du corps de la machoire inférieure. Voici le fait :

Oss. Destruction du maxillaire inférieur et du menton par un éclat d'obus. - Emploi d'un appareil contentif destiné à prévenir le rapprochement des deux côtés de l'arcade dentaire supérieure. - Pinchard, caporal dans un de nos régiments de liene, neudant la campagne d'Italie fut blessé par un éclat d'obus qui lui brisa le maxillaire inférieur et déchira les téguments qui le recouvrent. Les fragments osseux enlevés, on pratiqua des points de suture aux parties molles, de facon à rétablir le plancher buccal le plus complétement possible. On parvint seulement à former une sorte de gouttiere perdue dans la barbe, et par laquelle s'écoulait la salive en grande abondance, ainsi que le montre la figure 17. Lorsque cet homme arriva au Val-de-Grace, dans le service de M. le professeur Legouest, M. Preterre voulut parer à sa mutilation; mais avant de tenter aucun essai de restauration du maxillaire inférieur. il crut devoir fabriquer un appareil contentif destiné à s'opposer au rapprochement des arcades dentaires.

La figure 18, qui représente cet appareil en place, C, fait voir, en même temps, la déviation qu'avaient subie ces parties de l'arcade dentaire, surtuut celle du côté droit. Cette déformation était le résultat du jeu de la levre supérieure restée intacte, et nous avons vu dans le cas de Vernez, figure 3, p. 40, que cette action constrictive des parties mobiles pouvait aller jusqu'à amener les donts molaires opposées presque au contact.



Ce premier acte de restauration accompli, M. Preterre songeait au modèle qu'il créerait pour remplacer le maxillaire inférieur détruit, lorsque Pinchard



Fig. 18.

fut mis à la retraite et dut quitter l'hôpital. Depuis, il a été perdu de vue. Nous donnerons plus tard les résultats d'un essai complet tenté chez un autre militaire atteint d'une mutilation semblablo.

Si nos lecteurs veulent bien se rappeler maintenant ee que nous leur avons

dit des obturateurs à voile mobile destinés à parer aux divisions congénitales de la voûte et du voile du palais, îis auront une idée complète des ressources de la prefilèse en face des mutilatiens des maxillaires supérieurs,

L'assemblée générale de l'Asseciation des médecins de la France a eu lieu le 26 cetebre, dans l'amphithéâtre de l'Assistance publique, seus la présidence de M. Rayer, assisté des membres de la Commission générale et du bureau de la Société contrale. La réunieu était des plus nombreuses et la blupart des présidents des seclétés des départements y assistaient. M. lo président a envert la séance par un discours qui a été accueilli par de chaleureux applaudissements. On a entendu ensuite la lecturo du compte rendu de la commission centrale par M. Legouest récemment élu secrétaire en remplacement du regrettable Ludger-Lallemant, à la mémoire duquel il a payé un légitime tribut de regrets. Enfin M. Am. Lateur a lu le compte reudu général de l'œuvre, qui n'a pas duré meins d'une heure et demie et a obtenu, comme toujours, les suffrages de l'assemblée. Dans la seconde séance l'agent comptable, M. Chailleux, a présenté l'expesé de la situation financière de l'Association qui est en très-ben état, puisque nuus voyons qu'il reste en calsse plus de 200,000 francs, queique tous les secours demandes aient été accordes. M. Davenne a ensuite présenté le rapport par la questiun du service médical dans les sociétés de sécours mutuels. et M. Paul Andral a traité de la question de l'exercice illégal de la médecine. ontin M. Gallard celle non meins impertante de l'exercico simultané de la pharmaele et de la médeeine. Tous ees documents paraltront dans l'Annuaire, dont l'assemblée a veté l'impression. - Le dimanche soir, les salens du grand hôtel du boulevard des Cappeines réunissait près de 250 convives, qui se sont séparés seulement à une heure avanece de la nuit, heureux de retreuver d'anciens condisciples perdus do vue depuis longtemps, et avec lesquels on a passé les joyenses années des études.

Le comité consultatif d'hygiène et du servico médical dos hôpitaux à tenu sa première séance, le 16 de ce mois, au ministère de l'intérieur, sous la présidence du ministre, san président, assisté de M. le préfet de la Seine, de M. Dumas et de M. Rayer, vice-présidents. Le comité était au complet.

D'après l'henorable réducteur en chef de l'étaten, e M. le milaitre auxili ouvert la sénace, et, après avair fait deuner lesteure du déreut d'institution du comité, il aurait dit en substance que l'Empereur s'était éune de faits qui avaient dé arancée dans la diseason qui avait de list à l'Académie de hédécine, sur l'hygiène des hôpitant; que, dans sa solléctude pour les classes paures, il avait rec'en u consité d'appeine, sail de rechercher s'il y avait lieu d'introduire des nuclèuraites dans les établissements hophbaliers de Prance, Que les comité détail pagle d'à s'écoèpre d'equestions the-générales, exigenut de lengues claude, telles que celle relative à la mortalité de non hopitans, comparée de comité détail pagle d'à réceipre de questions the-générales, exigenut de lengues claude, telles que celle relative à la mortalité de non hopitans, comparée de venillation, de chauffage, dec; mini, qu'en debars de ces grandes questions de vanillation, de chauffage, des; mini, qu'en debars de ces grandes questions de vanillation, de chauffage, des; mini, qu'en debars de ces grandes questions de vanillation, de chauffage, the; mini, qu'en debars de ces grandes questions de vanillation, de chauffage, the; mini, qu'en debars de ces grandes questions de vanillation, de chauffage, the; mini, qu'en debars de ces grandes questions de vanillation, de chauffage, the; mini, qu'en debars de ces grandes questions de vanillation de capital helpital de ces diverses questions.

« Une discussion du plus haut intérêt se serait alors engagée dans le sein du comité sur ses travaux, discussion à laquelle auraient pris part le ministre, le préfet de la Scine, MM. Dumas et Rayer. MM. Husson, Malgaigne, le général Morin et plusieurs autres membres auraient fourni des documents importants.  $\epsilon$   $\Lambda$  l'occasion de l'installation du comité nouveau, dont les membres sont tous

oes hommes considérables tiuses la science ou dessi la pratique médicale, nous propollerons à M. N. Cen médicais e la schirargients des hiphitaux de l'aris ou de la pravince que l'article é du décret est ainsi coaps: « Pourront être apparient à litre consultati, aut déliberaises du comité, les mécémes et christiques de la comme de « La partie leur est donc largement ouverte. Il leur appartient d'intervenir et de prêter une side efficace à l'administration de l'Assistance publique, afin de concourir avec ette à toutes les améliorations qui pourraient être introduites une indifference bismaile. La servicient sussi le droit de faire peser à l'avenir une indifference bismaile. La servicient sussi le droit de faire peser à l'avenir

sur l'administration une partie des insuccès de la pratique. « Nous nous répoissons de voir enin cette grande et utile que stion abordée par des hommes compétents, et nous ne doutous pas que, puisque M. le ministre en comprend si bien la haute portée, la commission instituée au ministre de l'initériour à surfixe à une salution, quelle qu'elle soit, de tous ces problemes sin consumment à l'ordre du jour.

Les membres du jury pour le concours de l'internat sont: MM. Jaccoud, Lorain, Michon, Fremy, Richet. Suppléauts: MM. Woillez et Chassaignac.

Le jury du concours pour les prix à décerner aux internes des hôpitaux se compose de: MM. Bernutz, Pelletan, Oulmont, Ad. Richard et Demarquay, juges. NM. Taucarel-Mauriae et Jamain, suppléasts.

Les juges du concours pour l'externat sont : MM. Archambault, Parrot, Vidal, Dolbeau, Trélat. Suppléants : MM. Mollard et Guillon.

Un concours pour deux places de médecins de l'Hidd-Dieu de Lyon doit ovurrir le 30 mars 1885. Les médecins nommes respissent les fouctions de supplénats jusqu'à ce qu'ils succèdent, par rang de nomination, aux médecins ituliaires dout les service a une durée de dix annuées. Fendant leur temps de supplénace, ils sont tenns de prendre le service, soit à l'Hidte-Dieu, soit à l'hôpitul de la Ciuri-Rouses, celà l'Apsighe de la Charité.

Le jury du concours pour l'internat de Lyon, qui s'est ouvert le 27 courant, est composé de MM. Desgranges, Berne, Rollet, Socquet, Verney, Bonnaric, Chatin.

L'administration des hôpitaux et hospices de Toulouse doune l'avis qu'un concours sera ouvert à l'Hôtel-Dieu le 24 novembre prochain, pour deux places d'élèves internes de ces établissements.

Le prix Laserre, institué en faveur de celui des élèves de l'Ecole de médecine de Toulouse qui, après avoir étudié trois années consécutives dans cette Reole, aura le mieux répondu à ses examinateurs, sera décerné cette année à M. Deussans, de Mariac (Gers).

Sir Benjamin Collina Brodie, premier chirurgien de la reine d'Angleterre, membre de la Société royale, correspondant de l'Anistitu de Trance et del l'Acadèmie de médecine de Paris, vient de mourir dans le comté de Surrey, à un áge tries-avancé, comblé d'honneurs et de richesses. Cris sur le consoil de ce cièlre chirurgien que le roi des Belgess'est comfé récomment aux soins de M. Giviale. Nous citons ce fait à l'honneur de la mémoire de Brodie.

Le dernier courrier du Levant vient d'apporter la triste nouvelle de la mot d'un jouen sudécique le Pamour de la science avail couduit à explorer l'Egypte d'un jouen sudécique de la sonomble le 21 septembre draire à laffa, amportant les regresses Goddre a sonomble le 21 septembre draire à laffa, amportant les regresses de la sonomble de la sonomble de la laffa, amportant les regresses de la sonomble de la sonomble de la sonomble que et biologique. Tun des fondateurs de la Société d'authropologie, il avait que et biologique. Tun des fondateurs de la Société d'authropologie, il avait celété que l'avaite associé à leurs travais.

## THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE.

Du traitement de la puenmonie par l'acétate de plomb à hante dorc.

Par M. E. LEUDET, professeur de clinique médicale à l'Ecole de médecine de Rouen.

Depuis vingt ans il est peu de maladies dont la thérapeutique ait été plus étudiée que celle de la pneumonie: après avoir vu revirre avec l'école dite physiologique la méthode ceclusive des émissions sanguines, nous avons vu les saignées faire place à l'émétique, enfin peu à peu le nombre et l'activité des agents thérapeutiques employés diminuer dans la phlegmasie du poumon. C'est surtout l'hommospathie qui a été l'occasion de ce revirement d'opinion dans la thérapeutique de la pneumonie : les succès obtenus par la médication dite hommospathique engagèrent à étudier la marche naturelle de la pneumonie; a sussi les mémoires de Diels surtout, suivis en France des travaux de Duhamel, Legendre, E. Barthes, Laboulbène, etc., tout en montrant le peu d'miprotance et peu d'utilité de l'hommospathie, curent-ils le grand mérite de permettre de connaître la marche, la durée et surtout la grande fréquence de la terminaison heuvesse de la nœumonie abandomé à élle-même.

Aujourd'hui la pneumonie n'est plus regardée comme une maladie dans laquelle l'indication des émissions sanguines soit toujours et quand même admissible; cette réaction contre la médication antiphlogistique a été telle dans ces derniers temps, que Magnus Huss (Lungen entzundung, p. 158, 1861) écrivait récemment que l'emploi des saignées élève le chiffre de la mortalité de plus de 1 et 1/2 pour 100; opinion qui n'est pas à beaucoup près une assertion, car elle s'appuie sur dix années d'expérience et l'analyse de plus de 3,000 observations. Cette même opposition aux émissions sanguines est générale en Allemagne; en Angleterre, elle n'est pas moins grande, et il me suffit de rappeler ici les travaux de Todd; c'est à peine si quelques médecins osent encore élever la voix, et dire, comme Walshe, qu'il est à craindre que nous n'apprenions bientôt à nos dépens les inconvénients de l'absence systématique des émissions sanguines, après avoir antérieurement appris les dangers de l'exagération de leur emploi.

Une entrée en matière de cette nature pourra paraître au moins trèse-singulière, quand il s'agit de l'étude d'un médicament jusqu'ici peu employé dans la pneumonie. Cependant la certitude que nous avons aujourd'ius de la possibilité, de la fréquence même de la TORE LIM. 9° 1478. terminaison beureuse de la pneumonie abandonnée à elle-même, ne justifie pas une expectation systématique, pas plus qu'elle n'excht l'étude de nouveaux médicaments applicables pour rendre cette terminaison plus sirement favorable, abrèger la durée de la maladie, en éloigner ou combattre les complications.

L'acctate neutre de plomb n'est pas un médicament nouvellement administré à l'intérieur : en France comme à l'étranger, il fait partie de la thérapeutique de la diarrhée et de la dyssenteire ; dans les hématuries, il a trouvé un partisan déclaré dans Golding Bird, et est généralement prescrit en Allemagne ainsi qu'en Angleterre dans beaucoup d'hémorrhagies. Dans l'hypertrophie du cœur et dans les anéwysmes, l'acctate de plomb a été surtout employé à l'étranger, il l'a été en France par Brachet.

L'acétate neutre de plomb vanté par Ritscher dans le traitement de la pneumonie était tombé dans un long ombli ; dans ces dernières années, les recherches de Burkhardt, de Strohl ont attiré de nouveau l'atiention sur ce médicament.

Témoin en Allemagne de l'emploi beaucoup plus général que parmi nous de ce sel de plomb, j'ai voulu en étudier moi-nême les effets, convaince qu'une pratique aussi répandue devait avoir sinon tous, au moins quelques-uns des avantages préconisés. C'est dans ce but que je me suis occupé du traitement de la pneumonie nar l'accèule neutre de blomb.

L'étude de cette médication a été suive par moi pendant trois ans, à diverses époques de l'année, par conséquent dans des constitutions médicales diverses; tous les cas de pneumonies indistinctement n'ont pas été soumis au traitement par le plomb. N'ayant pas du médicament une connaissance suffisante, je me suis abstent d'y avoir recours dans la broncho-pneumonie, comme dans celle accompagnée de phénomienes catarrhaux intenses; au contraire, je n'ai pas hésité à y recourir dans des phleguasies pulmonaires offrant une grande étévation du pouls et de la chaleur.

Conformément aux habitudes des thérapeutistes, il faut noter sur quelle variété d'individus cette méthode de traitement a été expérimentée. Les maldes de notre service hospitalier n'offrent pas en général un degré élevé de force musculaire; leur constitution est surtout celle que l'on nomme lymphatique; leaucoup étant occupés aux ravaux industriels, filatures de coton, tissage, etc., la citionse est join d'être rare chez l'homme, et chez la femme elle se rencontre encore plus fréquemment, seule ou avec l'hystérie. Si l'on ajoute queles excès alcoliques sont fréquents chez les individus des deux sexes,

on comprendra que la constitution de notre population ouvrière est débile et n'offre pas beaucoup de ressources en égard aux effets de la médication antiphlogisique. J'aurai, du reste, l'occasion de revenir dans un travail plus étendu sur ces caractères communs de la santé des ouvriers de la ville de Romen, et sur les conséquences qui en résultent relativement à la forme, à la terminaison des mahadies et surrout aux indications thérmpeutiques.

Le traitement par l'acétate neutre de plomb a donc été employé chez des individus d'une constitution peu robuste, dans un climat tempéré, dans une localité où la pluie est fréquente.

On aunit tort de généraliser d'un pays à l'autre l'emploi d'un médicament quelcouque, sans avoir la précaution de tenir soigneusement compte des conditions elimatériques ou de la constitution des individus. Cela est surtout applicable à la thérapeutique de la nœumonie en usace dans le Nord ou dans le Sud.

Quarante malades atteints de pneumonie ont été soumis par moi au traitement par l'acétate de plomb : de ces 40 malades, 37 guérirent et 3 succombèrent; l'age moven de ces individus était de trente-six ans et demi; des 3 qui succombèrent, l'un était âgé de einquante-six ans, l'autre de cinquante-sept; le troisième, âgé de trente-sept ans, avait été traité antérienrement par le tartre stiblé à haute dose, et ne fut qu'ultérieurement soumis au traitement par l'acétate de plomb ; ehez lui, la mort fut oecasionnée par des accidents de pharyngite et de stomatite, que je erois pouvoir rapporter à l'émétique. Ce résultat statistique se rapproche assez des chiffres de Dietl qui, par l'expectation simple, a eu une mortalité de 7.4 et 8.17 pour 100. Un dos résultats les plus favorables est celui de M. Lebort, qui, sur 222 cas de pneumonie, n'a eu qu'une mortalité de 5 pour 100. Ces données statistiques de la mortalité dans la pneumonie diffèrent du reste beaucoup : ainsi, la mortalité est pour Kirsch, de 12.84 pour 400; pour Hammanik, de 18,2 pour 100; pour Bamberger. de 18,94 pour 400; pour Griesinger, 16 pour 400; pour Pfeufer, 16 pour 100; pour Rigler, 16 pour 100. Enfin, à l'hôpital général de Vionne, la mortalité aurait varié dans les diverses années : en 1856, elle a été de 28,33 pour 100; en 1857, de 23,56 pour 100; en 1858, de 23,77 pour 100. Grisolle (Traité de la pneumonie, p. 601) a trouvé que le chiffre de la mortalité des pneumonies traitées par les saignées seules a été de 32 morts sur 182 malades. Par l'émétique seul (Ibid, p. 628), le même auteur a perdu 6 malades sur 44, et par les saignées et l'émétique combinés, 10 malades sur 80,

Le résultat général du traitement de la pneumonie par l'acétate

de plomb a donc été favorable, puisque la mortalité n'a pas été de plus de 7 pour 100, ehiffre très-avantageux et que ne m'a donné aucune autre médication.

Ce résultat favorable ne dépend pas de conditions propres à la pneumonie elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'était pas d'une étendue très-limitée, ou n'existait pas ehez des individus jeunes : l'âge moyen était, ai-je dit, de trente-six ans et demi. Parmi mes malades, 5 avaient de seize à vingt ans; 12 de vingt et un à trente ans; 6 de trente et un à quarante ans ; 6 de quarante et un à cinquante ans ; 8 de einquante et un a soixante ans ; 2 au-dessus de soixante et un ans : e'étaient donc des pneumonies ehez des adultes. Sur 40 malades, 31 étaient des hommes, 9 des femmes, eireonstance favorable, puisque les statistiques étendues ont démontré, comme celle de Huss par exemple, que la pneumonie était moins souvent mortelle eliez l'homme que chez la femme. La pneumonie était bornée à un seul côté dans 39 cas sur 40 ; une seule fois, elle était double. Sur les 39 pneumonies unilatérales, l'inflammation occupait la base dans 23 cas, le sommet dans 10 cas, la partie moyenne dans 1 eas, tout un côté dans 5 eas.

L'inflammation du poumon se présentait donc dans ses conditions habituelles.

Des does d'acétate neutre de plomb employées. — Les doses d'acétate neutre de plomb prescrites dans les vingt-quatre heures ont été très-variables, le minimum étant de 0°,10, le maximum de 0°,80. La quantité totale du sel de plomb administrée dans le cours de la maladie a varié, chez les différents sujets, de 0°,70 à 5°,20 à 10, quantité moyenne, pour toule la durée du traitement, étant donc de 2°,40. La quantité moyenne a été le plus souvent de 2 à d grammes; ainsi la quantité moyenne a été le plus souvent de 2 à d grammes; ainsi la quantité moyenne a été le plus souvent de 2 à d grammes; ainsi la quantité moyenne a été au-dessous de 1 gramme dans 8 cas; de 3 à 4 grammes dans 5 cas; de 2 à 3 grammes dans 8 cas; de 3 à 4 grammes dans 5 cas; de 4°,70 dans 1 cas; de 5°,9 dans nu seul cas. La durée de l'administration du médie ment a varié depuis un jusqu'à quinze jours, la durée moyenne du traitement par le sel de plomb étant de six jours. La forme pillulaire a été exclusivement employées.

Essets physiologiques de l'acétate neutre de plomb. — Strohl et les autres médecins qui ont eu recours à l'acétate de plomb dans la pneumonie, n'ont jamais observé de signes de saturation ou d'întoxication saturnine; je n'ai pas eu plus qu'eux d'accidents à déplorer. Dans auteun cas, chez mes malades, je n'ai vu apparatire de liséré saturnin du collet des dents et du bord gingival correspondant. Par contre, j'ai eu l'occasion, chez deux femmes, l'une atteinte de métrorrhagie par suite de corps fibreux, l'autre de cyanose par communication des deux cavités opposées du cœur, d'observer, à la suite de l'administration de doses modérées d'acêtate de plomb, les signes d'une intoisation saturniem enarquée, caractérisée par la colique avex constipation et le liséré pathognomonique du bord des gencives. Chez la seconde de ces deux malades, j'obtins ce résultat, que les symptômes de cyanose disparurent pendant l'intoiscation saturnine, pour reparaître quand cette dernière eut cressé.

Il semble donc, en voyant les malades de Strohl, comme les miens, réfractaires à l'action toxique du sel de plomb, que la pneumonie ne place pas les malades dans des conditions d'absorption semblables à celles de l'état sain, ou des hémorrhagies et des flux. Cette supposition est rendue plus probable eneore, quand on se souvient des résultats de Briquet dans son étude des absorptions médicamenteuses dans les maladies. J'avais, à l'époque de la publication du travail de Briquet, commencé des recherches nour élucider la même question; les quelques expériences faites par moi m'avaient conduit aux mêmes résultats : aussi les ai-je interrompues depuis. Ce qui demeure évident pour moi, e'est que l'absorption dans l'état morbide exige des recherehes, non-seulement dans chaque maladie, mais encore pour chaque médicament. Les belles expériences de Cl. Bernard sur les absorptions électives rendent encore nécessaire la recherche du médicament absorbé et parvenu dans chaque organe, Comprenant tous les desiderata de la seience actuelle dans cette grande question des absorptions dans l'état morbide, j'ai prié mon collègue et ami M. Houzeau, professeur de chimie à l'Ecole des sciences de Rouen, de vouloir bien faire l'analyse de plusieurs organes chez un de mes malades décédé; malheureusement les analyses ne sont pas encore assez avancées pour permettre de juger du résultat, que je ferai connaître en temps et lieu.

Un des effets physiologiques les plus généralement attribués à l'acétate neutre de plomb est de produire la constipation; c'est même sur cet effet physiologique qu'est basé l'emploi de cet agent thérapeutique dans le catarrhe intestinal et dans la dyssenterie; et cependant, chez mes malades pneumoniques soumis au traitement par ces de de plomb, dans plus de la motité des ess, j'ai observé la diarrhée; ce flux intestinal survenait en général au début du traitement, car sur 10 cas où l'état de l'intestina êté soigneusement noté, 6 malades eurent de la diarrhée le deuxième jour du traitement, 2 le troisième jour, 6 le quatrième jour. Cette diarrhée survenait de préférence chez les malades auxquels était administrée une does élevée du médicament; ainsi 16 sur 25 malades qui prirent de 0°°,4 à 0°°,6 d'acetate de plomb par jour, eurent de la diarrhée, tandis que sur 4 malades chez lesquels la does du médicament ne fut pas portée au-desses do 0,,3 aucun n'eut la diarrhée.

Le flux intestinal était en général modéré, 4-6 solles dans les vinqt-quatre heures; dans quelques ea exceptionnels, les selles furent même involontaires; mais jamais la distribée ne présenta de dangers, toujours elle s'arrêta d'elle-même, à mesure que l'on diminua les dosses du médicament; dans aucun cas, elle ne s'accompagna de coliques ou de sensibilité du ventre spontanée ou provoquée par la pression.

La diarrhée ne dépendait pas de causes étrangères à la médication : ainsi le génie épidémique ou la constitution régnante n'ont pas été la cause de cette diarrhée, car elle s'est rencontrée indifféremment pendant trois années consécutives, et, de plus, elle n'exista pas chez les pneumoniques traités par une autre méthode. La diarrhée ne paraît pas non plus devoir être rangée au nombre des pliénomènes critiques, car elle survint à des jours très-différents de la maladie : sur 12 cas en effet elle apparut 2 fois an deuxième jour de la maladie, I fois au troisième jour, 2 fois au quatrième jour, 2 fois au cinquième jour, 4 fois au sixième jour, 1 fois au septième jour. Ce qui tendrait encore à démontrer que la diarrhée n'est pas un phénomène critique, c'est que sur 9 cas où sa coincidence avec l'apparition des phénomènes de résolution a pu être étudiée, 4 fois elle coïncida avec les phénomènes de résolution, 5 fois elle précéda cette même période de résolution. Tout me porte donc à croire que la diarrhée n'est pas un phénomène critique, mais une conséquence des hautes doses de l'acétate de plomb.

Durée des pneumonies traitées par l'acétate neutre de plomb. — La pneumonie traitée par l'acétate de plomb se termine ne général assez tôt ; quand le traitement fut commencé dans les quatre premiers jours de la maladic, la guérison fut obtenue, dans 43 cas sur 37, avant de douzième jour; et quand le traitement fut commencé du quatrième au huitéme jour, la guérison fut obtenue en moyenne le atinzième jour.

La durée moyenne de la pneumonie traitée par l'acétate de plomh est, en comprenant tous les cas, de douze jours et demi. Ce chiffre est le même pour 20 pneumonies bénignes abandonnées à elles-mêmes et observées par moi, dans mon service, depuis huit années. La durée moyenne de 25 pneumonies traitées par les asignées seules avait été de treize jours. Celle de 116 pneumonies traitées par les saignées générales ou locales et ensuille par l'émétique à haute dose avait été de treize jours également, tandis que la durée moyenne de 25 cos de pneumonie traitée par l'émétique à haute dose seulement avait été de treize jours et demi-fains, sur ces 292 ca sel peneumonie dout j'ai recueilli l'histoire, c'est le traitement par l'acétate de plomb qui a donné la durée moyenne de la maladie la moins longue. J'ai fixé, dans tous ces cas, la terminaison de la puemonie au jour où les malades ont commencé à manger des aliments solides, c'est-à-dire ont mangé une nortion d'aliments des hôviatux.

Nons constatons donc ces deux premiers résultats: c'est que, sous l'influence de l'acétate neutre de plomb, la pneumonie se termine souvent par la guérison et fréquemment dans un temps assez court,

Modification des symptomes de la pneumonie truitte par l'acte tate neutre de plomb. — L'accelération du pouls n'était pas en général très-considérable chez la plupart de mes malades. Ainsi, dans huit cas, le nombre des pulsations était au-dessus de cent vingt et à cent vingt; dans quatorze cas, il variait de cent de cent div. La diminution du nombre des pulsations survenait dans plus de la motifié des cas après le premier jour de la médication saturnine. Ainsi, cette diminution du pouls a eu lieu après le premier jour de la méddication dans dix-sept cas sur vingt-neuf, et dans six cas sur vingtneuf après le dernier jour du traitement; dans quatre cas, dont un mortal, le nombre des pulsations s'éleva après les deux premiers jours de l'administration du sel de plomb, pour diminuer ensuite,

L'abaissement du nombre des pulsations se produit à peu près avec une égale rapidité, que le sel de plomb soit administré le deuxième on quatrième jour de la pneumonie,

La chute du pouls est souvent très-marquée: ainsi, elle est en moyenne de dix-huit pulsations après le premier et le deuxième jour du traitement, le nombre maximum de l'abaissement du pouls étant de trente-l'unit. La diminution du nombre des pulsations se fait quelquefois d'une manière rapide: ainsi, en général, dès le fautrième jour de l'emploi de l'acétate de plomb, le pouls était descendu à soixante-dix, soixante, et même cinquante et quarante pulsations. Le ralentissement anormal du pouls m'a paru plus fréquent après cette médication qu'après toute autre; le seul médicament que je pourrais rapprocher du sel saturoin sous le rapport de cet effet, est le tarte s'ibbé à haute dosse.

Il est rare de voir le point de côté côder sous l'influence de l'acétate de plomb : dans plus du tiers des cas, j'ai été obligé d'avoir recours à des émissions sanguines locales, moyen qui a une action beaucoup plus grande que tout autre agent thérapeutique pour enlever ce symptôme souvent très-incommode de la neumonie.

La dyspnée m'a semblé suivre une marche parallèle à celle de la fièvre. Cependant, ayant négligé dans beaucoup de cas de noter journellement le nombre des mouvements respiratoires, je ne saurais entrer à cet égard dans aucune étude statistique.

La coloration caractéristique des crachats a été étudiée avec soin dans vingt-sept cas seulement; j'ai dû éliminer un certain nombre d'observations qui manquaient de détails suffisants. La durée moyenne des crachats pneumoniques jusqu'au jour où ils reprirent leur couleur normale fut de sept jours et demi . cette décoloration étant complète, dans vingt cas sur vingt-sept, du sixième au neuvième jour de la maladie. En comparant ce résultat avec ceux obtenus par les auteurs au moven d'autres méthodes thérapeutiques, nous trouvons que, suivant Grisolle (Traité de la pneumonie, p. 606), la cessation des crachats caractéristiques chez les malades soignés avant le cinquième jour de la pneumonie arrive, terme moyen, le septième jour, tandis que chez les malades soignés plus tard elle n'arrive, terme moyen, que le neuvième jour. C'est à la méthode contro-stimulante que reste, sous le rapport de la rapidité de la décoloration des crachats, l'influence la plus marquée, puisque Grisolle (loc. cit., p. 633) a constaté que, chez un tiers des malades, les crachats étaient plus ou moins décolorés un jour après le commencement du traitement stibié.

L'acétate neutre de plomb, commencé dans les quatre premiers jours de la maladie, amène la décoloration des crachats au septième jour un quart de la pneumonie en moyenne (sur quatorae cas), tandis que cette décoloration n'est obtenue qu'au huitième jour un quart de la pneumonie en moyenne (sur treix cas), quand le traitement saturnin a étécommencé du cinquième jour au huitième de la maladie inclusivement.

La décoloration des crachats caractéristiques de la pneumonie n'est pas longue à se produire; mais il est plus rare de la voir s'efficuer dans les trois premiers jours de la médication saturnine, comme cela a lieu assez souvent après l'emploi de l'émétique à haute dose.

Dans la moitié des cas de pneumonie traités par l'acétate neutre de plomb, l'apparition des phénomènes de résolution, c'est-à-dire du râle crépitant de retour, se manifeste après le premier jour du traitement saturnin. Dans neuf cas sur trente, la pneumonie s'arrôte d'abord, il y a un état stationnaire dans les symptômes sthétosopiques, puis la résolution se manifeste: cet état stationnaire peut durer deux ou trois jours: dans cus eul eas, je l'ai vu durer trois jours. Dans dees cas plus exceptionnels encore, la phlegmasie pulmonaire peut continuer à s'étendre après le début du traitement saturnin; j'ai observé cette progression dans six cas sur trente, écst-d-ûtre abus un cinquième des cas. Conformément à ce que l'on observe dans des pneumonies traitées par d'autres méthodes, cette extension n'est souvent que momentanée : elle ne dura en effet que un jour dans cinq cas, et une seule fois deux jours; puis l'extension s'arrêta, la pneumonie pouvant demeurer un jour stationnaire ou entre inmédiatement en résolution.

En recherchant si cette résolution immédiate dépendait de l'activité du traitement ou de quelques conditions inhérentes à la phiegmasie pulmonaire, j'ai cra constater que les penemonies dont la résolution était aussi immédiate étaient les moins étendues et parvenues du quatrième au sixième iour.

Une fois manifestée, la résolution de la pneumonie traitée par l'acttate de plombe st, en moyenne, achevéeau onzième jour et demi de la maladie. Cette résolution s'achève un per plus vite, quand le traitement est commencé dans les cinq premiers jours de la maladie; dans ce cas, elle est achevée en général du lutitième au onzième jour, tandis que cette résolution n'est complète que du douzième au quatorizème jour, quand le traitement saturnin est commencé du sixième au lutième iour de la nœumonie.

Une circonstance accessoire influe en général sur l'achèvement plus ou moins rapide de la résolution : cette rapidité est le plus souvent en raison inverse de l'âge des malades.

Le travail de résolution de la pneumonie une fois commencé, il est inutile de continuer le traitement saturnin plus d'un ou deux jours; l'administration prolongée du médicament n'accédère en rien la guérison. Dans deux cas, j'ai observé une récidive de la pneumonie, une fois dans la convalescence de la pneumonie primitive, une autre fois alors que les elé plomb n'avait pas encore été suspendu. Ces recrudescences, ces récidives de la pneumonie s'observent du reste dans les cas traités par la méthode antiphilogistique, comme par la méthode contro-stimulante.

Valeur des doses élevées d'acétate neutre de plomb dans le traitement de la pneumonie. — Les doses de médicament que je conseille d'adopter dès le début sont de 40 à 60 centigrammes par jour, Ces doses ont l'avantage de produire un abaissement plus rapide et plus persistant du pouls; elles ont également celui d'amener plus rapidement l'apparition de la résolution.

La convalescence à la suite du traitement de la pueumonie par l'acétate neutre de plomb se montre très-vite, et l'appétit est déjà développé quand la fièvre a disparu, sans que la résolution du poumon soit même avancée. Les forces reprennent avec une égale rapidité leur deerné nimitif.

# THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE.

De la traction continue pour le redressement des ankyloses.

Par M. le decteur DELORE, professeur à l'École de médecine de Lýon.

Le redressement brusque appliqué aux ankyloses a été, ces temps derniers, l'objet d'attaques de la part de chirurgiens expérimentés, qui ont eu à lui reprocher un certain nombre d'insuccès ou d'accidents. Je ne nie point que des mouvements brusques et violents ne puissent réveiller une inflammation endormie et donnor naissance à des abcès. Toutefois, je crois que ces faits doivent être extrêmement rares, et qu'il ne faut point toujours attribuer la recrudescence du mal à une méthode qui peut en être complétement innocente. Ne voit-on pas dans le cours du traitement d'une tumeur blanche. la jointure s'enflammer et suppurer même au moment où l'on se flattait d'obtenir un succès ? Dans le eours de la pratique de M. Bonnet et dans la mienne, j'ai vu survenir des abcès longtemps après un redressement. Dans un cas de coxalgie, par exemple, six mois s'étaient écoulés, et dans un autre, une année tout entière. Depuis que la hanche avait été placée en position rectiligne, et dans l'intervalle qui avait séparé la formation de l'abcès, on avait obtenu une remarquable amélioration.

Copendant, lorsque les tractions continues sont possibles; lorsque la résistance musculaire, ou fibreuse, d'unejointure fléchie peut être vaincue par elles, il est, je erois, préférable d'abandonner le redressement brusque et de donner la préférence aux tractions continues. Grice à l'élasticité du caoutchouc, augmentée par des leviers habiement disposés, on peut triompher de la plupart des obstacles. Ce système peut être appliqué à toutes les jointures. C'est M. Blanc, habile mécanicien de Lyon, qui a eu le mérite de fabriquer le premier d'ingétieux instruments pour rempir trouse se indications

désirables. J'ai eu, pour mon compte, à me louer fréquemment de leur application, et, entre autres, dans les faits suivants, dont je ne donnerai qu'unc observation sommaire.

Obs. I. — 'J. G<sup>680</sup>, âgée de dix ans, se fait une fracture oblique de la partie moyenne du radius. Dans le courant du traitement, une inflammation profonde se développa à la partie moyenne et antérieure de l'avant-bras, et détermina des adhérences profondes; les doigts et la main restèrent ensuite fléchis, sans qu'on y prit garde tout d'abord. Après quarante jours, on chercha vainement à oltenir le redressement : les cris et les souffrances de la malada y mivent toujours obstade. La douleur était rapportée à la partie moyenne de l'avant-bras. Il y avait cu évidemment rétraction musculaire, à la suite d'inflammation des muscles fléchisseurs.

Quatre mois après l'accident, le 4 février 1862, ayant constaté que tous les efforts tentés étaient infructuenx, je fis l'application de l'appareil de M. Blanc pour le redressement du poignet; il fonctionna parfaitement, malgré la pusillamimité de notre petite malade, et, au bout de trois semaines, nous avions oblenu une rectitude complète, tandis qu'unparavant la main était fléchie à angle droit sur l'avant-bras, et que l'extension ne pouvait être obtenue qu'à la condition d'une flexion complète des doigts. Deptis que c résultat a été obtenn, la main a repris ses fonctions, ce qui ne serait jamais arrivé sans doute sans l'emplo de ce moven.

Obs. II. - Rosier, enfant de quatorze ans, m'est amené au commencement du mois d'août 1862. Il y a quarante jours, à la suite d'une chute, il se fit une lésion du coude, qui fut traitée par des rhabilleurs. Je constate tous les signes d'une luxation complète, qui a été méconnue. Il v a des mouvements à peino sensibles. J'exerce une traction de cinquante kilogrammes, et je place le membre dans la flexion à angle droit, que je maintiens au moven d'un bandage amidonné. Au bout de huit jours, les mouvements se font dans une étendue extrêmement limitée. Lorsqu'on veut les exécuter artificiellement, les muscles du membre s'y opposent énergiquement. Nous appliquons alors l'appareil à extension continue, de M. Blanc, pour le coude. Après trois semaines de son usage, on peut facilement arriver d'un angle aigu à la situation presque rectiligne qu'occupait l'avant-bras avant la tentative do réduction, et nous acquérons la certitude de rendre au membre une partie de ses mouvements naturels, malgré la déformation persistante de l'articulation,

Obs. III. — D\*\*\*, âgé de vingt-trois ans, est affecté depuis cinq ans d'une tumeur blanche du genou, mais qui est eu voie de gué-

rison. Actuellement il y a encore un petit trajet fistuleux au-dessous de la rotule; la jambe est fiéchie à angle droit, et il y a une subluxation légère du tibie a narirei; l'articulation oftre un léger degré de mouvement. Application de l'appareil de M. Blanc; redressement après un mois de traction continue, de telle sorte que la jambe décrit avec le férmur un angle très-obtus. Le même tuteur qui a servi au redressement est alors rendu inflexible, et, quelque temps après, le malade, qui depuis cinq ans marchait avec des béquilles, marche d'abord avec une canne, puis sans aucun support.

Description des appareils à redressement de M. Blanc. — L'appareil à redressement continu est essentiellement constitué par les parties suivantes:



Fig. 1.

4º Un tuteur formé de tiges rigides en acier, articulées au niveau de la jointure qu'on veut redresser. Elles sont munies de ocurroies, ou modifiées de façon à saisir exactement les deux portions de membre sur lesquelles elles sont appliquées. Ces tiges sont placées en dedans et en dehors du membre et reliées solidement les unes avec les autres. Une sorte de genouillère prend un point d'appui solide au niveau de l'article.

2º Au-dessus et au-dessous de l'articulation sont disposées des arcs mobiles en acier. Celui qui est au-dessus de la jointure est relié avec la partie supérieure du membre; celui qui est au-dessous, avec la partie inférieure au moven de courroies.

3° Le sommet de la courbe de ces leviers est muni de courroies et d'anneaux de caoutchouc destinés à les rapprocher l'un de l'autre.

Le fonctionnement de cet appareil est facile à concevoir. La distension des anneaux de caoutchouc au moyen des courroies tend à rapprocher les leviers d'une manière continue. Cette traction est transmise à la partie supérieure et inférieure du membre. De la production de flexion ou d'extension dans la jointure, suivant la disposition des leviers et le but qu'on désire.

Cet appareil unit à une très-grande puissance la faculté de produire des tractions parfailement graduées, suivant les souffrances du malade, le degré de l'ankylose, et la volonté du chirurgien,



Le caoutchouc avait été employé déjà pour excreer des tractions continues par plusieurs chirurgiens, et notamment par MM. Rigal, de Gaillac, et Duchenne, de Boulogne; mais c'était uniquement dans le but de remplacer des muscles absents ou paralysés, tandis qu'il s'agil ici de redressement de jointures ankylosées, à la suite de rétractions musculaires ou l'agamenteuses.

M. Mathieu m'a dit avoir employé des appareils analogues à ceux de M. Blanc pour remplir plusieurs indications chirurgicales, et avoir été témoin de bons résultats.

En résumé, ce qui caractérise les appareils de M. Blanc, c'est : 4° L'emploi de leviers courbes, qui sont à mon avis une très-

heureuse innovation, en ce sens qu'ils permettent d'appliquer la force dans le point où elle peut agir avec plus d'efficacité. Je les ai appelés des leviers; mais, en réalité, ce sont des poulies de renvoi.

2º L'usage d'anneaux de caoutchouc, qui peuvent facilement être changés dès qu'ils sont altérés, et dont le nombre et la force sont gradués à volonté.

3º Le but, qui est le redressement des ankyloses, dans les cas où les muscles ou les ligaments s'opposent à la rectitude du membre.

Apparcil en gutta-pereha pour les fractures des mûchoires et pour leur section et leur résection (°).

Par M. Moree-Lavallée, chirurgien de l'hópital Beaujon, président de la Société de chirurgie, etc.

IV. — Fractures des arcades dentaires. — Luxation des dents.

Pour assujetür un fragment d'areade dentaire, un moule en gutta-percha ne sexuit-il pas bien préférable à la ligature des dents, employée cependant avec succès par Ledran (\*), et, après lui, par Alix (\*)? En appliquant la gutta-percha, on la presserait sur le collet des dents et dans les interstices et même sur la partie rédrécie du bord alvéolaire; on odiendrait un moule avec des étranglements inférieurs suffisants sans doute pour sa fixation. On pourrait d'ailleurs, dans ce but, recourir à la ligature des dents, placée à distance de la gencive, ou au ressort, ou enfin au rapproclement des macheires par la fronde, surtout si la faiblesse ou même l'absence des adhérences du lambeau osseux exigeait une complète immobilité.

Une dent luxée, une dent saine extraite pour une dent gâtée, distraction qui n'est pas sans exemple, — serait encore plus aisée à maintenir.

# V.—Section et résection des nachoires.

Je ferai à cet égard une remarque préliminaire : la consolidation des os coupés est plus difficile que celle des os cassés; il faut donc, autant que possible, donner à la coupe de l'os le caractère de la fracture, en substituant à la sçie la cisaille de Liston. C'est chose facile à la mâchoire inférieure; on pourrait même, en embrassant le bord inférieur de l'os entre les deux lames de l'instrument, et en

Suite et fin, voir les livraisons précédentes, p. 200, 248 et 352.
 Ledran, Obs. chirurg., t. I, obs. III.

<sup>(3)</sup> Alix. Obs. chirurg., Gothenburg, 1774, obs. II.

les apppliquant bien exactement dans l'interstice dentaire, ne saerifier aucune dent. — avantage considérable.

A la machoire supérieure, on opérerait avec de fortes eisailles dont le tranchant s'élèverait en demi-lune, en rondache, vers l'extrémité des lames; si d'ailleurs c'était nécessaire, on achèverait la section autrement.

Forcé de recourir à la scie, je la vondrais fine comme un ressort de montre; elle passerait entre deux dents, sans les entamer sensiblement ou même ancunement.

La section des machoires, destinée à faciliter certaines opérations de la bouche et du pharynx, se traite comme une fracture.

L'extraction préalable de plusieurs dents peut cependant exiger quelques modifications. M. Huguier avait enlevé par son ingénieux procédé un polyne naso-pharyngien. Après avoir mis le maxillaire supérieur à nu. l'avoir scié en travers par le milieu et l'avoir détaché en conpant les apophyses ptérygoïdes, il l'avait fait basculer de haut en bas et do dehors en dedans sur celui du côté opposé; le raphé médian du palais servait pour ainsi dire de charnière. Mais lorsqu'il s'agit d'assujettir l'os en place, il se présenta de grandes difficultés: sutures, introduction d'éponges dans les fosses nasales, appareil mécanique, tout avait échoué. Je fus appelé par M. Huguier. Le maxillaire, que rien ne retenait plus en haut, retombait incessamment, et la lacune produite dans l'areade dentaire par l'extraction de deux incisives lui enlevait tout appui; il s'inclinait de facon à faire avec eelui du côté opposé un angle ouvert en haut. Je dus neutraliser cette tendance en comblant la lacune de l'areade dentaire avec de la gutta-percha. Je passai ensuite l'anse métallique, et je posai le moule par-dessus. An bout de vingt jours on renouvela l'appareil. La guérison a été parfaite. M. Huguier a présenté récemment le malade et l'observation à l'Académie.

La resection des machoires offre quelques indications spéciales. A la màchoire inférieure, si les extrémités osseuses pouvent dier ramenées au contact, c'est le traitement des fractures. Si, au contraire l'étendue de la perte de substance ne leur permet pas de servijoindre, le moule rend iei un double service, d'abord en les fixant, ensuite en les obligeant à se consoider par une al osseux ou fibreux, selon la courbure normale du maxillaire, ce qui est d'une haute importance.

A la machoire supérieure, tout restant en place après la résection, l'appareil n'a point à intervenir.

#### CHIMIE ET PHARMACIE.

# Huile de chanvre indien : topique contre les douleurs

rhumatismates.

Aux diverses formules d'huiles calmantes, nous venons en ajouter
une nouvelle qui a donné d'excellents résultats thérapeutiques aux

Aux averses formues à nunes camanues, nous venons en ajouter une nouvelle qui a donné d'excellents résultats thérapeutiques aux divers praticiens qui l'ont expérimentée. Voici son mode de préparation :

Entretenir un bain-marie pendant cinq ou six heures, jusqu'à ce que l'huile, prenant une coloration verdâtre foncée, témoigne qu'elle a dissous toute la résine du chanvre et sort saturée. Exprimez à la presse et filtrez pour l'usage le liquide visqueux obtenu.

On doit rejeter les tiges et les feuilles inférieures de la plante qui contiennent seulement une quantité très-minime du principe actif, concentré qu'il se trouve autour des organes de la reproduction.

La dose de ce médicament est d'une cuillerée à houche, que l'on étend par une douce onction sur la partie douloureuse; on recouvre celle-ci d'une feuille de ouate de coton et on enveloppe le tout d'un morceau de taffetas gommé.

## Formule du sparadrap stihié.

On connaît les bons effets de la révulsion pratiquée par les écussons stihés dans les affections thoraciques chroniques; mais l'intensité de la pustulation provoquée par cette forme pharmaceutique éloigne certains médecins de son emploi. M. Mialhe a rendu un service signalé à la pratique en donnant la formula d'un sparadrap stihés, qui procure une éruption beaucoup plus discrète que celle produite nar les écussons. Voir son mode de avrianation :

| PR. | Poix blanche  | . 40 parties.                  |
|-----|---------------|--------------------------------|
|     | Colophane     | . 20 parties.                  |
|     | Cire jaune    | . 20 parties.                  |
|     | Térébenthine  | <ul> <li>5 parties.</li> </ul> |
|     | Huile d'olive | . 5 parties.                   |
|     | Tartre stibié | . 10 parties.                  |

<sup>(1)</sup> Nous croyons que la glycirine constituerait un véhicule préférable, et, si nous permetions cette remarque, c'est que nous avons essayé plusiterrs lois avec succès perparation de M. Grimault. La glycirine est abordé bearoup plus complétement que l'huite; mais peut-être ce véhicule dissout-il moins complétement per Faisne, Veracierine est affeit à faire. Noté a Médacteur.)

F. S. A. une masse emplastique et étendre à chaud sur des bandes de calicot, à la manière du sparadrap ordinaire.

Nous ne saurions trop recommander à nos lecteurs l'usage de ce mode de révulsion dans les bronchites chroniques et la phthisie,

Moyen nouveau pour reconnaître la pureté du chloroforme.

Depuis que le chloroforme a été adopté d'une manière générale comue moyen anesthésique, on s'est beaucoup occupé des moyens d'en reconnaître la pureté d'une manière pratique, c'est-à-dire au lit du malade, à l'aide de réactions rapides et faciles à exécuter. Les procédés proposés jusqu'à présent ont eu, en général, l'inconvénient d'être trop compliqués ou de ne donner que des résultats imparâtis. M. E. Hardy, qui s'est beaucoup occupé, comme on le sait, des anesthésiques, propose une nouvelle méthode, dont voici la description.

Cette méthode est fondée sur l'inaltérabilité du chloroforme pur en présence du sodium. Lorsque l'agent anesthésique contient de l'alcod ou les autres produits du même ordre susceptibles de l'altérer, il est décomposé avec dégagement de gas et formation de matières fixes. L'action se prolonge tant que les substances étrangères ne sont pas complétement détruites. Les gaz sont fornés d'hydrogène, de gaz des marais et d'oxyde de carbone; ceux que donne l'esprit de bois ne sont que de l'hydrogène et de l'oxyde de carbone. Les matières fixes appartiennent, suivant les cas, aux séries des acides méthulmique, éthulmique, amylulmique, etc., combinés avec la soude, et en un décid de el marin.

Cette réaction fournit un moyen très-simple pour un essai précis et rapide; il suffit de mettre dans un tube de verre fermé par un bout quelques grammes de chloroforme et de projeter dans le tube un fragment de sodium desséché à l'avance pour enlever l'huile de matières étrangères, un millième suffit, on voit, sans qu'il soit nécessaire de chauffer, des bulles de gaz se dégager presque instantanément, et la réaction devenir d'autant plus vive que le produit sera moins pur.

Cet essai dure deux ou trois minutes, et, dans ces conditions, toute production de gaz est la preuve décisive de l'impureté du chloroforme.

L'expérience ainsi conduite n'éprouve, suivant M. Hardy, ni difficulté, ni dangers d'inflammation ou de détonation. Il sera toujours facile, dit-il, de se procurer du sodium, employé actuellement dans l'industric sur une grande échelle et qui se trouve partout à bas prix. Il peisse, en conséquence, que celte fraction pourra être employée avec avantage dans la pratique usuelle par les chirurgiens qui, au moment de pratiquer une opération, auront quelques doutes sur la purété du chloroforme.

# CORRESPONDANCE MÉDIGALE.

Quelques faits à l'appui de l'emploi des semeures de courge (pepo maxima) dans les cas de ténia,

J'ai l'honneur de vous adresser quedques faits d'axpulsion du ténia par les semences de courge (pepo maxima). Cette médication a été préconisée par les docteurs Brunet et Sarraméa, de Bordeaux. Votre utile recueil en a publié plusieurs cas. Malgré cela, ce remède est peu connu; le plus grand nombre des médecins en ignorent l'action et l'emploi.

La vulgarité de cette graine, la facilité de se la procurer, l'habitude d'administer des remèdes venus de loin, ayant un prix élevé, fail que nous dédaignons ce que nous avons sous la main.

Le proverhe Nul n'est prophète en son pays s'appliquerait-il aussi aux médicaments?

Le premier cas où j'ai mis en usage ce remède est celui d'un ingénieur, homme distingué qui, depuis plusieurs années, éprouauit du côté de l'estomac des symptômes que je rapportai à un état gastralgique: ballonnement, absence d'appétit, douleurs épigastriques ; co malaise cédait à quelques purgetifs et à l'administration de quelques amers, mais se reproduisait bientôt.

Depuis quelque temps, cet état de souffrances durait et s'était accompagné de pàleur de la face et de perte des forces; l'emploi des moyens ordinaires avait été impuissant.

Ĉet ingénieur devait faire un voyage long et fatigant, et l'état de sa santé le faisait hésiter à l'entreprendre. Il me dit uu jour qu'il avait rendu quelques fragments blanes, qu'il ne put me montrer, mais que je supposai être des fragments de ténia. Je lui fis prendre dès le lendemain 100 grammes de semences de courge broyées dans de l'eau avec du sucre, et, sans coliques ni nausées, il rendit le soir un ténia solium de sept mêtres de longueur.

Depuis ce moment, sa santé s'est rétablie, et malgré de trèsgrandes fatigues, elle s'est maintenue en très-bon état. Peu de temps après, un négociant, qui avait habité la Sérié pendant plusieurs années, me ill appeler pour une indisposition passagère. Sa femme me dit que depuis longtemps son már i rendait des fragments de ver solitaire, et elle ne se trompait pas sur la nâtitre de ce ver, me disait-elle, car tous ses enfants en avaient été atteins; fait, du reste, très-commun en Svrie.

Les partisans de la production du ténia par l'introduction de cysticerques daus notre tube digestif, pourraient trouver dans cette fréquence du ténia en Syrie un argument en faveur de leur opinion.

Daus presque toutes les maisons, en effet, on mange un met préparé avec de la viande qu'on pile crue médés avec une faine particulière. Cette viande, à force d'être pilée, devient blanche et on la fait cuire alors sous forme de boulettes; mais beancoup de personnes, et les enfants entre autres, mangent avec grand plaisir octte viande ainsi pilée, et avant le la faire cuire; on en sert même dans cet état sur la table. Ne seraite ce pas la la voie d'introduction du feinia et la cause de sa fréquence en Syrie? Je vous livre, mon cher rédacteur, cette vue de l'espirit pour ce qu'elle vaut et je reviens à mon malade. Celui-ci me raconta que depuis deux ans îl rendait de lemps en temps des fragments plus ou moins longs de ver; mais comme îl ne souffirait pas, que se santé était parfaite, emporté par les affaires, il n'avait pas peissé à m'en parler, depuis plusieurs stunées que je lui donne des soins.

de lui prescrivis alors une émulsion faite avec 100 grammes de semence de courge, et dit heures après l'Administration de ce remède, il redait sans douleur un ténia solium de cinq mètres, qui vivait encore lors de sa sortie. Depuis cette époque, il y a près d'un an, ce monsieur n'a plus rendu de fragments de ver.

Enfin, un voyageur de commerce de piassage à Marseille vint demander mes conseils pour un ténia qu'il portait équels trôts ans environ et courte lequel l'écorce de grenadire et la racine de fongère avaient été sans résultat complet; il avait essayé le kousso, mais ce médicament lui avait inspairé une si grande répugnance, qu'il n'avait put parvenir à l'avaier.

Je lui prescrivis la semence de courge et l'engageai à revenir me voir, mais il ue revint pas, et je l'avais oublé, quand je regus une lettre, dans laquelle il me disait: « Victoire, mon cher docteur! « Honneur au potiron! Ce légume m'a débarrassé de mon affreux « rèptile ; il avait six mètres de long et était tont grouillant quand « il est sort, etc. »

Depuis cette époque j'ai rettcontré quatre autres cas de ténia, et

la semence de courge m'a toujours réussi à expulser ce ver en cutier. Dans un cas cependant, chez une demoiselle de trente aus environ, un mois après l'expulsion du ver par la semence de courge, les symptômes se sont reproduits, et le kousso, qui avait dé insuffisant une première fois, il trendre un ver de plusieurs mêtres de long, et depuis ce moment cette personne n'a plus rien éprouve l'y avait-il pas dans ce cas plusieurs vers 7 ce moyen a done pour lui une expérimentation déjà assez considérable; il est d'un très-facile emploi; il n'occasionne in dégoût ni doutleurs ; il mérite donc d'être recommandé, et vous penserez sans dout comme moi, cher confrère, que la vulgarisation d'un remède facile vant mieux, quand il est utile, que la recherche de movers nouveaux.

Girard,

professeur de climque luterne à l'Ecole de Marseille.

Nouveaux fuits à l'appui de l'emploi topique du perchlorure de fer comme traitement abortif du zona.

Je lis dans le numéro du 20 juillet du Bulletin de Thérappeutique, la relation de trois observations de zona traité et guéri par des applications locales de perchlorure de fer. Le hasard n'ayant permis de traiter également trois cas de zona par le même moyen et avec un résultat non moins satisfaisant, permette-moi de joindre mes observations à celles que vient de publier àl. le docteur Baudon, afin de domner un nouvel appui à une médication aussi simple qu'efficace.

Obs. La fille Kyserho, agée de vingt-deux ans, journalière, vient me consulter le 12 décembre 1861, au sujet d'une affection éruptive très-douloureuse, dont l'apparition date de quarante-huit heures. Je reconnais un vaste zona, qui s'étend sur la moitié gauche de la poitrine, depuis les premières vertibères dorsales jusqu'an sternum, en passant immédiatement au-dessous de l'aisselle et sur la moitié inférieure de la mannéle. Des verièbres au sternum, la peau est parsemée, sur une hauteur de 10 centimètres eu vivon, de nombreux groupes de vésicules, et chaque groupe est entouré d'une auréole inflammatoire.

Je hadigeonne toute la surface de peau occupée par le zona avec une solution alcoolique concentrée de perchlorure de fer (perchlorure de fer sublimé, 5 grammes ; alcod, 30 grammes); ciuq minutes ne sont pas écoulées, que la malade éprouve une amélioration. Le n'applique ni linge ni ouate, et je congédie la malade, eu l'engageant à revenir le surfendemain, 44. Elle ne vint que le 45. me déclarant que la douleur avait disparu dès le premier jour. Je trouvai toutes les vésicules flétries. Je pratiquai un nouveau hadigeonnage avee la solution alcoolique de perchlorure de fer, moins par nécessité que pour satisfaire la malade.

J'ai revu depuis cette fille : elle m'a assuré n'avoir jamais éprouvé, depuis sa guérison, de douleurs dans la région occupée par le zona.

Dans deux antres cas, traités antérieurement à la fille Kyserho, par le même moyen, j'ai obtenu deux guérisons très-rapides. Je regrette de n'avoir pas pris de notes sur ces deux malades. Je me rappelle que chez l'un d'eux je voulus, comme le docteur Baudon, rompre quelques-unes des vésicules les plus volumineuses. Le contact du perchlorure sur le derme mis à nn fut extrêmement douloureux, et, tandis que les vésicules restées intactes se flétrirent trèsvite, les points du derme touchés par le perchlorure ne se couvrirent d'un nouvel épiderme que plusieurs jours après la guérison du zona. Je me promis bien de ne plus rompre les vésicules à l'avonir.

Dans ces deux cas, de même que chez la fille Kyserho, je n'ai pas observé de, névralgie consécutive. Je ne pratiquai qu'un seat ladigeonnage par jour, et il ne fut pas nécessaire de répéter plus de trois jours de suite cette petite opération chez ces deux malades, pour obtenir la quérison.

Lorsque l'on applique sur un zona la solution alcoolique de perchlorure de fer, dont j'ai donné plus haut la formule, on observe les phénomènes suivants: le malade éprouve un soulagement en immédiat, et, après cinq minutes, on s'aperçoit que la peau se ride, comme si les fibres musculaires lisses du derme entraient contraction tonique insensible. L'auréole inflammatoire sur laquelle repose chaque groupe de vésicules diminue d'étendue; les vésicules semblent former un relief plus accusé au-dessus du derme, et le liquide qu'elles contiennent paraît plus opaque. Tout cela se passe en moins de dix minutes.

Lorsqu'on examine le malade le lendemain, la poan présente un aspect particulier, que M. Baudon a remarqué et qu'îl a décrit en ces termes : la peau se tame. Le perelhorure a péndire l'épiderme et celui-ci s'est desséché, raccorni; les rides épidermiques de la peau sont très-développées; le derme a perdu tout tension et repris as ouplesse; la surface cutanée est rude au toucher. Les vésicules sont létries et clles se desséchent les jours suivants,

Mes conclusions différent, au moius partiellement, de celles de M. le docteur Baudon :

- 4º Badigeonner le zona, à quelque époque de son évolution qu'il se présente;
- 2º Se servir d'une solution aleoolique concentrée de perchlorure de fer;
- 3º Pratiquer une seule application de perel·lorure par jour, et répéter cette opération un, deux, trois jours de suite, suivant les circonstances;
- 4º Se garder d'ouvrir les vésicules, aîn d'épargner au malade des douleurs pour le moins inutiles.

  Al. Gressy, D. M.,

  à Carage (Morbihan),

### ----

# BIBLIOGRAPHIE.

Traité de l'érysipèle, par M. le docteur Armand Despaés, ancien interne, lauréat des hôpitaux de Paris.

Comme la plupart des auteurs de monographies, M. le docteur Després a cru devoir faire précéder l'exposé de ses propres observations sur l'érysipèle par un historique étendu des phases diverses qu'a suivies successivement l'étude de cette maladie. Dans l'état actuel des questions qui, vis-à-vis de l'anatomie, de la physiologic. des recherches micrographiques, de l'hématologie, etc., se posent à propos de l'érysipèle, était-ee un besoin qui se fit généralement sentir que celui d'interroger à cet égard le passé pour éclairer le présent ou l'avenir ? Nous en doutons. Il est des problèmes qui, par les questions d'étiologie qu'ils impliquent, peuvent profiter des leçons de l'histoire; mais il n'en est pas ainsi de l'érysipèle. Il n'y a aucuno information à prendre à ce sujet dans le passé; nous en donnerons tout de suite une preuve décisive, c'est que de la laboricuse excursion de notre intelligent et savant confrère sur ce terrain-là, il ne nous a rapporté aucune donnée qu'il ait pu mettre à profit pour se diriger lui-même dans la solution des importantes questions qu'il aborde dans son intéressante monographie. M. Després a trop de valeur personnelle pour qu'il ait besoin de se guindor ainsi sur les échasses d'une érudition stérile afin de se grandir; c'est là d'ailleurs un procédé usé, qui ne fait plus illusion à personne : on va aujourd'hui au fond des hommes, comme on s'efforce d'aller au fond des choses; les pompons ne vont plus à la science sérieuse. Nous passerons donc par-dessus ce hors-d'œuvre et irons droit à l'œuvre même de notre distingué confrère, pour en dire humblement notre opinion.

Après le stérile historique dont nous venons de parler, M. Després entre en matière en rapportant un grand nombre d'observations puisées aux meilleures sources : ces observations, au nombre de soixante-trois, sont groupées sous trois rubriques diverses que nous allons indiquer, parce que, dans la pensée de l'auteur, ces catégories renferment essentiellement la notion étiologique la plus complète de la maladie. Dans un premier groupe figurent les observations où la cause varie comme les conditions communes dans lesquelles les hommes sont placés; dans un second groupe la notion de la cause se révèle d'une manière plus claire, le point de départ du mal est une plaie non pansée ou mal pansée; dans un troisième groupe, enfin, figurent les observations où l'érysipèle paraît dériver d'une condition particulière des plaies, celle où les place la réunion dite par première intention. Nous ne savons pas de maladies où cette catégorisation des faits, suivant l'origine de leur évolution, soit plus légitime que celle dont il s'agit en ce moment. L'enseignement qui résulte de cette simple et lumineuse distinction frappe l'esprit. ot y laisse uno impression de précision qui ne s'efface plus.

Ainsi solidement établie la base de son travail, M. Després. aborde la nosographie proprement dite, et traite successivement de la nature de l'érysipèle, de sa symptomatologie, de son étiologie et de sa thérapeutique. Nous ne suivrons point l'auteur pas à pas dans cette quadrunle direction de son travail; nous nous contenterons d'indiquer sommairement quelques-unes des vues qui tendent à donner à son œuvre quelque teinte d'originalité, et qui méritent surtout de fixer l'attention des médecins qui ont quelque souci des progrès de la science. L'auteur cherchant à préciser la nature et le siège histologique, si nous pouvons ainsi dire, de l'érysipèle, croit être autorisé, et par ses propres recherches et par le jugement de quelques-uns de ses savants maîtres, à placer le siége de l'érysipèle dans le réseau capillaire lymphatique entané, qui est enflammé, tout comme le phlegmon est antithétiquement une inflammation du réseau capillaire sanguin. Nous conviendrons volontiers que, si quelque doute reste encore dans l'esprit, après la démonstration que tente de cette thèse M. Després, il cite au moins un grand nombre de faits judicieusement observés, interprétés plus judicieusement encore, qui militent fort en faveur de la proposition doctrinale qu'il s'est attaché à développer. C'est là un point de vue intéressant, qu'il laudra s'appliquer à vérifier. Un autre point de vue, dont la catégorisation des faits dont nous parlions tont à l'heure laisse pressentir la portée étiologique, c'est celui du rapport de l'érysipèle avec le traumatisme cutané. lei l'auteur se heurte immédiatement à un ordre de faits où ce rapport est plus que problématique, et il se tire de cette difficulté en assimilant ce qu'on appelle un coup d'air froid ou humide sur un point de l'appareil tégumentaire externe à une plaie, à une lésion quelconque de continuité, Nous ne voudrions pas nous porter garant de la légitimité de cette assimilation, nous la signalons seulement à l'attention du keteur qui en jugera.

La raison pour laquelle notre ingénieux auteur poursuit cette assimilation, qui ne convainc pas tout d'abord l'esprit, c'est qu'il tend, avec M. Trousseau ed d'autres, à affirmer que, dans l'immense majorité des cas, l'étyajele a son point de départ dans un traunatisme quelonque de la surface cutante; c'est li, d'ailleurs, nous n'hésitons pas à le dire, un rapport qui, dans ces termes est rigou-reusement établi; si quelqu'un en doutait encore, il suffirait de lire les nombreuses observations rapportées dans la monographie que nous analysons pour s'édifier complétement sur ce point. M. Després, dans son étiologie de l'évipiele, se montre fort explicite; et s'il s'évertue à assimiler l'impression d'un courant d'air froid sur la peau à une lésion de continuité de cette membrane, c'est que son affirmation étiologie de l'édante point de tempérament.

C'est ce même point de vue, que d'aucuns trouveront neut-être un pen trop exclusif, qui le conduit à nier, non-seulement la contagion de l'érysipèle, en cela il a raison, mais encore son caractère épidémique dans un certain nombre de circonstances. Pour démontrer que l'épidémicité, comme l'endémicité nosocomiale n'ont rien à faire avec le développement de l'érysipèle, M. Després invoque les enseignements de la statistique, qui, s'ils ne prouvent, au sens d'un esprit sévère, que ce caractère appartient dans quelques cas à l'érysipèle, ne prouvent pas davantage la proposition inverse. Dans la préoccupation de sa conception un peu exclusive à cet égard, notre laborieux confrère se laisse aller à l'illusion d'un singulier argument. « Si l'érysipèle, dit-il quelque part, est une maladie tenant à un miasme développé à certaines époques de l'année, nous devons retrouver dans quelque pays, sur le globe, un lieu où il règne, sinon d'une façon constante, du moins d'une manière régulière. » Comment, pour qu'une maladie soit épidémique à un moment du temps, il faut qu'elle soit endémique quelque part? Sommesnous donc dans un monde où tout est, et où rien ne devient? Est-ce que les forces immanentes de la nature, forces physiques, chimiques, cosmiques, pour dire les forces que nous ne faisons qu'entrevoir, les forces morales même, ne mettent pas les choses dans

un flux et reflux perpétue? Comment, avec ces causes de changement incessant des conditions au milieu desquelles l'homme vit, pouvez-vous nier une influence possible, parce qu'elle ne serait qu'intermittente? Nous ne voulons pas insister sur ce point; nous sommes sir que M. Després, quand il aunr efféchi, comprendra que si la science veut des principes absolus, avant de poser ceux-ci, il faut y rezarder à deux fois:

Cette partie du livre intéressant de notre jeune confrère veut donc être lue avec circonspection; mais il n'en est pas de même des pages qui ont trait au diagnostic de la maladie, à son traitement, Celui-ci surtout est parfaitement exposé. L'auteur soumet a nne critique judicieuse tout le farrago médicamenteux que nons a légué à cet égard presque toute la science du passé. Convaincu avec raison de la réalité du rapport qui lie le traumatisme au dévelopnement de l'érysinèle, il établit les règles les plus sages pour mettre les malades à l'abri d'un accident qui, par son retentissement sur les centres nerveux, ou son action sur la composition du sang, peut avoir les conséquences les plus funestes; puis, en dehors de ces graves éventualités, que la prévoyance du médecin peut très-souvent prévenir, il pose pour le traitement de l'érysipèle l'opportunité du traitement le plus simple ; il montre que, dans la plupart de ces cas, les saignées sont un luxe de théraneutique qui coûte quelquefois très-cher aux malades, et qu'une sage expectation, secondée de quelques moyens simples, comme l'application de corps gras, et mienx encore de noudre d'amidon, ou de bismuth, suffisent, dans les cas simples, à conduire le mal à bonne fin. M. Després est jenne encore, mais on voit qu'il est riche de l'expérience d'un père aussi sincèrement estimé qu'il est regretté. Ce travail, marqué au coin d'un esprit chercheur et sérieux, nous fait bien augurer de l'avenir du fils du chirurgieu habile que nous avons été à même d'apprécier.

# BULLETIN DES HOPITAUX.

KYSTE UNLOCILLAIR DE L'OVAIRE AYANT RÉSISTÉ A SEPT ENDETIONS contres. — OVAINOTONIE. — GERISSAX. — M. Boinet vient de présenter à la Société de chirurgie la malade à laquelle il a pratiqué avec succès l'extraction de l'ovaire. Voici l'analyse de ce fait, fournis par l'auteur. — Cette dame est âgée d'environ trente ans. Elle au d'abord un enfant quelque temps après son mariage. Rien de partiuiler ne se passa, à cette grossesse, et les suites de couche furent naturelles. Il v a deux ans, cette dame vit son ventre se développer, on crut à une grossesse, puis phis tard on s'aperçui que d'était un kyste de l'ovaire. Il v avait, en effet, une fluctuation tellement franche, évidente, que l'on reconnut un kyste uniloculaire. Ce kyste avail acquis un volume très-considérable quand je fus appelé pour l'examiner.

Je conscillai alors les injections et j'en fis sept à divers intervalles. La première ponction it sortir dichault littere de lipitate, puis les ponctions suivantes dounaient de moins en moins de liquide. C'est ainsi que j'avais successivement vu la quantité descendre à 16, à 14, à 12 litters. Cependant si le liquide diminuair permanager proprieture. En même temps, cette dame s'affaiblissait de jour en jour et maigrissait considérablement. Comme cet état m'in-quiétati, le onessibilai l'ovariotomie, qui fut accentée.

Voici d'abord la pièce anatomique. Elle se compose d'une seule poche, au fond de laquelle on voit une sorte de tumeur aréolaire que le microscope a reconvue être composée par du tissu fibroplastique. Cependant cette tumeur n'était pas assez grosse pour empécher le retrait de la poche kystique. 21si remarqui qu'après chaque ponction la fluetuation diminuuit, ce que j'expliquais par l'épaississement des parois revenues sur elles-mêmes. A'joute que la face externe de la poche avait contracté quelques adhérences molles avec les parties ambiantes. J'ai détruit ces adhérences en les liant et en compant au-dessous de la ligature.

Voici les détails relatifs à l'opération que j'ai pratiquée : J'ai d'abord donné du chloroforme, mais avec réserve, parce que cette malade était rebelle à son action. Pendant les premiers moments, elle est tombée tout à coup dans l'insensibilité la plus complète, si bien que i'ai eu quelques craintes : mais le nouls hattait encore, ce qui me rassurait. On a remédié à ees premiers accidents, puis des vomissements bilieux se sont déclarés. Quand tout a été calmé, i'ai repris les inhalations, mais avec la plus grande réserve. La malade a été anesthésiée, et elle ne s'est réveillée qu'au moment de l'extraction du kyste. Quand le sommeil chloroformique a été établi, j'ai fait sur la ligne médiane une incision de 10 centimètres environ, partant de 3 centimètres au-dessous de l'ombilie et allant se terminer au-dessus du pubis. Quelques artérioles avant été ouvertes dans cette incision des parois, j'en ai fait la ligature avant d'aller plus loin, afin d'être assuré que rien ne nouvait tomber dans la eavité péritonéale. Alors l'ai soulevé le péritoine et le l'ai incisé sur

une sonde cannelée. Le kyste s'est présenté de lui-même vers cette onverture ; mais pour favoriser son expulsion en même temps que nour empêcher l'introduction de liquides dans le péritoine, i'ai fait exercer par des aides une compression modérée sur les parois latérales de l'abdomen. Tout étant ainsi disposé, i'ai pratiqué une ponction avec un trocart conique, qui m'a paru avoir sur les autres l'avantage de prévenir l'issue du liquide entre ses parois et l'ouverture qu'il fait. Onand le kyste a été vidé à moitié, je l'ai fixé sur le trocart, puis j'ai achevé de le vider. C'est alors que je l'ai saisi avec des pinces érignes et avec des pinces plates pour ne point le déchirer; je l'ai soulevé et je l'ai attiré au dehors. Comme mon incision était un neu étroite, i'ai cu quelques difficultés nour faire l'extraction de la masse kystique, surtout quand il a fallu faire sortir la tumeur aréolaire contenue dans les parois de la poche principale. Quand le kyste a été sorti du ventre, j'ai garni le pédicule avec de la flanelle, et j'ai appliqué le clamp modifié par moi, l'ai fait l'excision de la poche, puis j'ai pratiqué quelques ligatures d'artères contenues dans le nédicule, et après cela i'ai ôté le clamp. paree qu'il gêne, masque la plaie, empêche l'application des sutures. J'ai été obligé de poser trois ligatures dont une en masse, parce que des artères volumineuses se trouvaient dans le pédieule, Pendant qu'un aide tenait les fils et le pédicule dans l'angle inférieur de la plaie de l'abdomen, j'ai réuni cette plaie avec des épingles et la suture entortillée, en avant soin de comprendre le péritoine dans la suture. L'épingle inférieure a été passée en même temps dans l'épaisseur du pédicule, afin d'empêcher que celui-ci ne rentrât dans l'abdomen.

Après l'opération, j'ai prescrit des cataplasmes laudanisés, des fianelles chaudes, du vin de Vérês, du houillon et des polages. La première journée a été parfaite, le pouls est resté à 90, il y a eu du sommel. J'ai appliqué une couche de collodion sur la plaie. Le lendemain matin il y a eu des vonissements bilieux, mais sans péritonite; je savais que la malade vomissait facilement. J'ai continué le même traitement et j'ai permis des aliments solides.

Le quatrième jour, la malade a mangé une cotelette ; le collodion a été enlevé, et j'en ai fait une seconde application. Il y avait à peine de la suppuration. Les ligatures sont tombées le 1<sup>er</sup> octobre. La ligature en masse est restée trente jours.

Aujourd'hui, mon opérée ne sonffre plus : elle n'a pas de tuméfaction dans le ventre; les règles sont revenues, elles ont duré cinq jours comme auparavant ; la plaie abdominale est bien cicatrisée,

### REPERTOIRE MÉDICAL

Aconit (Empoisonnement par l') traité avec succès au moyen de l'opium. Nous continuerons à enregistrer les eas dans lesquels l'empoisonnement par certains agents toxiques est combattu au moyen d'autres agents, également toxiques, mais donés de proprietes physiologiques opposées. C'est une methode qui est assez souvent employée par nos eonfréres d'au delà du détroit et ceux d'Amérique, et qui. à en juger par les faits connus, semble mériter une attention sérieuse et une étude approfondie.

Dans le eas présent, dù au docteur Benton, médeein résidant à l'hôpital de Philadelphie, il s'agit d'un empoisonnement par l'aconit traité au moyen de l'opium. Or, l'opium, on le sait, en vertu de son action sur la pupille qu'il contracte, est regardé comme antagoniste des agents qui la dilatent, qui déterminent la mydriase. Est-ee à dire que l'aconit soit un agent mydriatique, de même que la belladone, la stramoine, etc., et que ce soit pour l'avoir considéré comme tel que M. Benton lui a opposé l'opium ? La manière dont la punille est influencée par cette plante et ses prénarations est un point qui n'est pas eneore nettement aequis à la science : ear, tandis que, suivant la généralité des pharmaeologues, l'aconit contracterait l'ouverture nunillaire, d'après le professeur Sehroff (de Vienne), il en produirait au contraire la dilatation. Et, quant au cas dont il s'agit, il n'a pu servir à élucider la suite d'iritis sypbilitique. C'est done en Acheux. vertu d'autres vues théoriques que Ge qui l'y a déterminé, c'est, dit-il, que l'aconit étant un puissant sédatif général, qui déprime l'influence du cerveau et amène la mort par syneope, il lui a paru que ses effets dépressifs pourraient être énergiquement et avantageusement contrebalancés par l'opium, dout l'action se concentre sur le eentre nerveux, le stimule et y détermine la congestion. Sans chercher à apprécier la justesse de ces vues, voici

Le 25 mai dernier, à buit heures du soir, M. Benton fut appelé auprès d'une malade, qui, trois quarts d'heure au-

paravant, avait avalé par erreur la valeur d'une cuillerée à dessert de teinture de racine d'aconit. La méprise n'avait été reconnue que par les plaintes de la patiente, accusant une extrême prostration et un sentiment particulier d'engourdissement et de fourmillement sur toute la surface eutanée, Elle était étendue dans une sorte de stupeur, le pouls imperceptible, la face pale, les extrémités froides et tout le corps baigné d'une sueur froide, Un vomitif actif fut administré, et, dès que l'estomae fut un neu remis des secousses du vomissement on fit prendre à la malade une onee d'eau-de-vie additionnée de 40 gouttes de laudanum, dose qui fut rénétée de quart d'heure en quart d'heure jusqu'à ce qu'il cut été pris eing onces d'eau-devie et environ 5 drachmes de landanum : le pouls était alors monté à 60 pulsations par minute, mals était très-intermittent. L'eau-de-vie et le laudanum furent continués, mais de demi-heure en demi-heure seulement. jusqu'à minuit, quatro heures après l'arrivée de M. Benton; 5 drachmes et 1/2 de laudanum avaient été administrées, et il n'y avait aueun symptôme de narcotisme; le pouls s'élevait à 90 et la chalcur était revenue aux extrémités. Continuation encore du laudanum et de l'eau-de-vie, mais à intervalles plus longs et à doses plus faibles. jusqu'à huit heures du matin (douze heures après l'accident); à ce moment l'état de la malade était bon, le ponis question, la malade étant atteinte : à 85. Le rétablissement a été complet, d'adhérences de l'iris des deux côtés, saus aucun symptôme consécutif fâ-

Dans ee cas, comme dans les autres M. Benton a été conduit à recourir à que nous avons déjà rapportés, on peut l'opium contre les symptômes de l'empoisonnement qu'il avait à combatture.

danum qui fut ingérée dans un court espace de temps. On remarquera aussi que le laudanum ne fut pas seul administré : l'eau-de-vie, stimulant diffusible, ne peut-il pas réelamer, aux doses auxquelles il fut donué, une part dans la guérison d'un empoisonnement dont les effets se traduisaient par une prostration extrême? Quoi qu'il en soit, nous avons eru devoir rapporter ce fait comme contribution à l'étude de l'antagonisme des substances toxiques. (Philadelphia, med. and, surg, report, et Dublin med, Press., septembre 1862.)

Hoquet accompagué de troubles graves dans le circulation durant dotte jours, et guéri subitenent par le reletirante de sine. Nous avons rapporté récemment (voir le numéro du 15 octobre) que observation curieuse de hoquet rebelle accomagué d'accidents graves, guéri par l'emploi du sulfate de quinne. Voiei un fait du nême geure dans lequel l'emploi du valériauste de zine a en un résulta avest houres.

Le 17 uovembre dernier, M. D. éprouvo une vive contrariété, il est subitement pris de vomissements et d'une céphalalgie intense. Une heure après, M. le docteur Danet voit le malade; il se plaint d'envies de vomir et d'un mal de tête violent; le pouls est petit, faible, la langue converte d'un enduit janne verdatre. M. Danet se borne à prescrire le repos au lit, quelques tasses d'infusion légère de tilleul orange et une potion calmante. Rappelé dans la soirée, il trouve l'état du majade plus grave : les envies de vomir out fait place à un hoquet assez fréquent ; le mal de tête est plus fort, la peau brûlante, le pouls plein et lent, le ventre légérement ballonné . sensible a l'epigastre à droite, la langue épaisse et jaune. Un émétocathartique amena promptement des évacuations bilieuses, lesquelles durerent toute la nuit et ne cesserent que' le lendemain vers midi, pour faire place a un hoquet incessant, ne laissant pas au malade un moment de repos, et prenant d'heure en heure des proportions eroissantes,

Le hoquet, simple au début, fut bientôt accompagne de soubresauls , d'étonflements, de spasmes, de syncopes, de plaintes, puis de cris et eniin de hurlements, Le pouls petit, mais régulier, devint intermittent et rémittent, et bientôt tomba à trentequatre battements. Le ventre était souple, mais douloureux.

sought lanta fundorrace. M. Danet employs les antispasmodiques et les solantes, in heriatone, le datura, l'éther, e chloroforne, josqu'a l'aues-l'éther, e chroforne, josqu'a l'aues-l'éther, e chroforne, josqu'a l'aues-l'éther, e l'experient l'auss-feitid, les bains prolonges, l'étectrieilé continue et par induction, enfin un custère à la polonge, l'étéctrieilé continue et par induction, enfin un custère à la polonge, l'éther de l'éther de l'autour de l'éther de l'experient de saver sou malate. Le désempérait de saver sou malate. Le disseption de saver sou malate. Le il preservit la pollue suitante :

PR.: Valérianate de zine. 5 centig. Extrait de belladone. 1 centig. Extrait mou de quinquana. Q. S. Une piluie.

Le uslade răiati; on lui donne la pillele â iuti heures du malin. Revu a onze heures, il avait repose une heure. Une seconde pilule fat administree. A trous heures le hoquet nistree. A trous heures le hoquet avait pas reparu. Troissieme pilule; sendemente, un houdition. Le malade heures pour dennader un polace qu'on lui donna, et il s'endorrait jusqu'au lui donna, et il s'endorrait jusqu'au flendemain. Depuis lors N. D' me

s'est jamais ressenti de son neeldent ; (Gaz, hebdom., octubre 1862.)

Luxation de la mâchoire inférieure (Nouvelles recherches sur la). Malgrè les travaux consacrés à l'étude de cette lesion par des chirurgiens les plus considerables, son ruccanisme estioin d'être déterminé d'une manière certaine. M. Maisonneuve vient de reprendre cette étude, et dans un mémoire lu à l'Institut, il rend compte des expérieuces qu'il a pratiquées sur le cadavre, dans le but de déterminer ee mécanisme et l'anatomie pathologique de la luxation du maxillaire inférieur; il a opéré la luxation sur plus de trente sujets, et cela en copiant tout simplement le mécanisme de la luxation spontanée, c'est-à-dire : lo en abaissant fortement le mentou; 2º en poussant les condyles en avant par le simple effort des doigts places devrière ces émineuces; 3º enliu en relevant brusquement la machoire au moyen des doigts index et médius de chaque main places derrière et sous l'angle maxillaire, pour simuler l'action des museles massèters.

Après avoir ainsi produit la luxation. M. Maisonneuve a procédé à une dissection attentive, et il a constaté: 1º en ce qui concerne les parties osseuses, que les condyles de la mâchoire sont portés au-devant de la racine transverse de l'apophyse zygomatique, sur la face antérieure de laquelle ils appuient; que les apophyses coronoïdes, complétement enveloppées par le tendon du musele erotaphite, sont abaissées au-dessous des arcades zygomatiques qu'elles ne touchent presque jamais, et qu'elles n'opposent aucun obstacle au rapprochement des maehoires; 2º en ee qui concerne les parties ligamenteuses, que la capsule articulaire était fortement teudue, sans tontefois être déchirée : que le ligament externe, dont la direction normale est oblique d'avant en arrière, devenait oblique d'arrière en avant, el participait a la tension de la capsule, que les ligaments sphéno et stylomaxillaires étaiént aussi forteigent tendus; 5º en ce qui concerne les parlies musculaires, nous avons vu que le muscle erotaphite était allongé, mais que son tendon n'offrait aucune déchirure; que les muscles pterveoidlens externes et masséters étaieni aussi dans un état de tension prononcé, mais que la direction générale de leurs fibres donnait toujours une résultante qui passant au-devant des condyles luxés, et non pas en arrière, comme le pensait J .- L. Petit

De ees faits, M. Maisonneuve eroit pouvoir conclure : 1º que la fuxation de la máchoire inférieure résulte du glissement anormal des condyles de cet os au devant de la racine transverse de l'arcade zygomatique; 26 que la fixité de cette luxation ne dépend ni de l'accrochement des apophyses coronoldes, comme l'admettaient Fabrice d'Aquapeudente, Monro, lloswip, et plus récemment MM. Nélaion. Denonvilliers et Gosselin, ni du transport de la résultante des forces élévatrices derrière les condyles luxés. ainsi que le pensalt J .- L Petit, mais qu'elle résulte uniquement de l'engrénement des condytes au-devant des racines transverses, et que cet engrénement est lui-même maintenu par la combinaison de la résistance passive des ligaments et de la confraction energique des muscles élévateurs; 5º que le procédé le plus efficace pour la réduction consiste à abaisser doucement le menton pour relâcher les ligaments et à pousser fortement les condyles en arrière en appuyant sur les apophysés coronoïdes au moyen des pouces inirodults dans la bouche. (Comple rendu de l'Académie des sciences, octobre 1862.)

Nevrouse partieutière de l'estomachech ets enfants. Dans sa praique de trente et un nar, M. Lombort a observé sept ou huit fois, chez des enfants, une singuifre maidité, une sur la la la companya de la continquièté; il fu n en qu'un seul ess de mort, unis c'est bien suffissant déja quels sont les symptomes de cette maidate : Le précombre caractéqui se régles sains la moindre cause, qui se régles sains la moindre cause, dans le mélleur état de santé, et se

produit sous forme de crises tous les quarts d'heure ou toutes les demlheures, i.e tiquide vomi est tout à fait aqueux, incolore, avec quelques filaments muqueux, et sans le moindre mélange de bile, de sang ou de substances alimentaires. La quantité de matieres vomies diminue avec le lemps, et si cela dure quelques heures, il sort à la fin , et avec de grands efforts, quelques mucosités. Ces accès de vomissements sont accompagnés el suivis de soil vive, de constination opiniatre et d'une forte réaction lébrile. La durée est variable, mais rarement les crises durent plus de quarante-huit heures; souvent elles se lerminent en dix-huit ou vingtquatre houres. Pendant l'accès, Il y a d'ordinaire une grande paleur, de l'abattement et une expression de pliýslonomie qui rappelle toul à fait te choléra. M. Lombard a observé cette affection dans toutes les saisons, le plus fréqueniment chez des enfants de eind à sept aus, rarement au defà de douze à quatorze ans. Un des earactères les plus frappants de cette maladie; e'est la fréquence des réci-dives. Tous ses malades ont eu de ees aeces pendant plusieurs années, par lutervalles de quelques semai-nes; chez l'un d'eux, ils étalent tresviolents et durérent une douzaine d'années. M. Lombard a opposé à cette ma-

ladie toule sorte de remedes, et cela pendant bien des années; à la fin il parvint toujours à calmer les accès, sans pouvoir en prévenir le retour; il ne peut done proposer de traitement rationnel. Après blen des tatouuemenis, l'expérience lui a prouvé que pendant l'accès, le mieux est de ne donner aueune boisson, ni aucun médieament, quelque penible que soit pour l'enfant cette privation. Quand le repos est venu, on peut, par intervalle, donner une petite cullierée d'eau à la glace, et si pendant huit ou douze heures, il n'y a pas eu de nouveaux vomissements, donner quelques euillerées de lait froid ou de bouillon de poulet. 51. Lombard recommande ces essais comme étant de la plus grande importance, une nourriture lrop précipitée ou trop substantielle provoquant facilement le retour des vomissements. Il est rare, ajoutét-il, qu'après la cessation de ceux-cl. les fonctions intestinales se rétablissent spontanèment, et si un seul lavement ne suffit pas, il faut donner l'huile de ricin, la manne, etc. (Journ.

Fur Kinderkrank et Uni. medic., septembre 1862.)

Surdité (Encore un mot sur l'emploi de l'ether et du cidoroforme comme traitement de la.) Pendant que M. Berlemont venait protes-ter dans ce journal contre le dedain dans lequel on a tenu l'enseignement que nons a fourni la pauvre institutrice, Mile Cléret, un médecin allemand, M. Ikering, de Heilbronn, venait de son côté chercher à rappeler l'attention de ses confrères sur cette médication. Les résultats de son expérimentation confirment de tout point ceux obtenus par notre correspondant, et comme les deux opinions reposent sur des observations faites à une grande distance les unes des autres, et par deux médecins qui n'ont eu aucun rapport entre eux, il est raisonnable de conclure à l'utilité du remède de Muc Cléret dans un certain nombre de cas.

Quand ii y a des bourdonnements ou des douleurs de l'oreille avec une surdité plus ou moins développée, phénomènes dus à une eause rhumatismate, de même que dans ceux où une surdité nerveuse provient d'un trouble de l'innervation, l'usage prolongé d'instillations d'éther sulfurique dans le conduit auditif externe a cu, entre les mains de M. Hæring, de bons résultats. S'il y a des oforriées chroniques, elles doivent être prenlablement fraitées par des injections de dissolutions très-faibles de sublimé, d'iodure de potassium ou de tannin

Au delau, l'auteur faisait instiller 4 goutes d'éther suffurque parjour; puis, après 6 à 8 jours, 5 goutes, et peu à peu de 6 à 10 par oreille. Les premières bois, il survenait sourent des douleurs de peu de durée; dans le seul esso d'elles augeneiterent, chaque fois II ajouta à l'ether parties égafes de glycéries.

Un fait non moins entreux est que ce médecin, de même que M. Lèlut, a été témoin d'un eas dans lequel, à la salte de l'rétions avec un mélange de chloroforme et d'huile pratiqueze sur la face d'un sourt affecté de névralgie, Il a été témoin d'une ambit fourtion très remarquable de l'outle-aussi M. Horring, comme M. Lélut, petase que le chloroforme a une ambient de l'outle de l'outle

Tenin (Nouveau cas de) expulse a la suite de l'administration des semences de citrouille. Après les fans nombreux de succes que nous avons enregistres à l'appui ue cette médication, nous pensions n'avoir plus besoin d'en produire de nouveaux. Il paralt qu'il n'en est rien i Mais est-ce bien seulement au chilfre des observations publiées que les enseignements therapeutiques doivent leur entrée dans la pratique courante? La variété des doses employees par les expérimentaleurs ne vient-elie pas détruire en partie l'encouragement que le nouveau fait de succes apporte à l'essai du nouveau remede ? Nous le croyons, Aiusi, rieu de plus divers que les quantités prescrites ; nous les voyons osciller entre 40 et 100 grammes. Dans ies deux cas où nous avous expérimente ces semences, nous les uvoits donnees à la dose de 60 grammes, et le tenia a été rendu chaque fols. L'innocuite du remède nous porterait a accepter les 100 grammes recommandés par potre savant correspondant M. Girard. Puisqu'on demande des faits nouvezax, en voici encore un fourni par M. Tarnean; Une jeune fille de treize ans, lymphatique, rendait depuis longtemos des anneaux de fenia. Sur le conseil de M. Tarneau, son médecia, M. Vitrac lui fait administrer 150 graines, de citrouille pilées avec du sucré et délayées ensuite dans une fasse de lait. La petite malade qui, La velille, avait été soumise à la diète, absorbe avec avidité le brouet que sa mère avait préparé elle-même. Deux heures après, elle prenait 20 grammes d'hulle de ricin, et dans la journée, elle rendalt un ténia de deux mètres et demi, avec sa tête. Pourquoi se borner à donner le nombre de graines et ne pas indiquer en même temps le poids? Ces semences varient suivant le fruit qui les a fournies, (Gaz, des hópitaux, octobre 1862.)

Vice de contorunation des organs profile urbanites. Imperforance organic profile urbanites. Imperforance de la contraction de superiorunation de superiorunation de la contraction de la contrac

une application très-juste de ce précente.

Mme Char, agée de vingt aus. éprouve chaque mois, depuis l'age de quatorze ans, des troubics dans la santé, caractérisés par de violentes douleurs à l'hypogastre, aux aines, à la région sacro-lombaire, avec envics fréquentes et difficultés d'uriner, en même temps que des céphalalgies, des éblouissements, des oppressions, des nausées, des vomissements, et enfin un état de faiblesse et de malaise général très-remarquable. Ces troubles persistent pendant quatre ou einq jours, et sont remplacés par un éconlement de sang pur, qui a lieu par le rcetum, sous la forme d'un flux hémorrhoidal; après quoi tout rentre dans l'état normal, et toute souffrance cesse jusqu'à la réapparition des mêmes phénomènes le mois suivant, à l'époque des menstrues. Elle fut traitée sans sucees à diverses reprises, et l'ou insinua que le mariage pourrait avoir pour sa sauté des résultats favorables; ect évenement désiré arriva. Mais alors un incident imprévu se présenta; le coit fut tenté plusieurs fois inutilement, et le mari voyant l'impossibilité de l'accomplir, se décida à demander conseil à M. Beyran. Notre confrère examina M== Ch\*\*\*; voici ee que cet examen fit constater:

Toutes les parties génitales externes sont rouges, un peu tuméfiées et tresdouloureuses au toucher. Le clitoris paraît d'un volume un peu exagéré. L'orifice externe du caual de l'urêtre n'est pas visible comme à l'ordinaire. A 3 centimètres environ de l'ouverture vulvaire existait une eloison membraneuse fermant complétement eet orifice. Par le toucher reetal, on s'assurait de l'existence d'une matrice normale dont le col semblait enveloppé par un cordon evlindrique. L'inspection à l'aide du spéculum était impossible. En écartant les deux lèyres, on pouvait entrevoir, au fond du cul de-sac membraneux fermant l'entrée du vagin, un petit canal ou pertuis dans lequel un stylet pénétrait à 1 ecntimètre environ. Au-dessus de ce détroit se tronvait un petit orifice laissant pénétrer une sonde flexible de 4 millimètres, à une profondeur de 50 millimètres; c'était le eanal de l'urètre qui se trouvait en arrière, comme toutes les autres parties qui

constituent les organes génitaux externes de la femme. L'exploration du rectum permettait de découvrir, à la paroi antérieure de cet intestin, une ouverture anormale ou fistule admettant l'extrémité d'une soute, par laquelle on pouvait injecte une centieur, que la companya de la companya de dans le vagin, le faisait distair de manière à pousser d'arrière en avant le eu-ide-sea membraneux du vagin.

eut-ne-sac membraneux au vagut.

Ayant ainsi constaté qu'il y avait
un vagin libre derrière la cloison
anormale, M. Beyran se crut suffisammeut autorisé a essayer de reetifier
l'entrée du vagin, et il y procéda de
la manière suivante :

Une sonde fut introduite dans l'urètre, en même temps que 150 grammes d'eau tiède furent injectés par la fistule dans le vagin, de maniere a refouler d'arrière en avant la cloison membrancuse ou le cul-de-sac de l'entrèe du vagin ; cela lait, il pratiqua avec un trocart la ponction du petit pertuis qui se trouvait au fond de cette cloison. Aussitot tout le liquide injecté par la fistule s'écoula par la canule du trocart. Cette canule retirée, il introduisit une sonde, qui parcourut facilement toute l'étendue du vagin. Assuré zinsi qu'il pourrait tenter avec succès d'établir l'entrée du vagin, M. Beyran agrandit avcc le bistouri l'ouverture faite par le trocart, par un débridement circulaire, de manière à obtenir une ouverture suffisante. Le doigt introduit par cette issue put facilement explorer loute l'étendue du conduit vaginal jusqu'au col de la matrice, qui était dans une situation normale. L'index retiré de cette ouverture sut remplacé par une grosse meche cuduite de cerat. Ce pansement fut continué pendant deux semaines. Le seizième jour, les menstrues se montrèreut, et, pour la première fois, le sang sortit au dehors par l'orifice du vagin. Pendant une scmaine, ou eut recours à l'emploi de l'éponge préparée, alin d'élargir davantage cet orilice. Enfin, au bout d'un mois, ayant obtenu un diamètre canable d'admettre faeilement un spéculum, le mari a pu accomplir le coît sans proyoguer de douleur. Quant à la fistule recto-vaginale qui persiste, elle sera opérée plus tard. (Gaz. des h6pitaux, septembre 1862.)

# VARIÉTÉS.

#### .....

#### HESTAUBATION BE L'ORGANE DE LA VISION.

Il n'est aucune des difformités des organes des seus ayant leur siége à la facqui richame d'une fesqu plus impérieure l'interventidos des sectures du alterir principaratrice que celles de l'appareil de la vision. L'intégrité des parties accessiores y prend une vaieur des plus causiér-intése, aiusi, les pampières ne concourent en rien à la fonction de la vue, et cependant leur destruction ne tarte pas à entrafiere la parte du gébole occaliar.

L'étude des lésions de cet appareil nous fournit en outre des exemples de l'application de pièces de prothèse propres à parer, soit exclusivement à la fonction de la vue, les tunetles, soit à la forme de l'organe détruit, l'œit artificiet.

Enfin, il n'est pas jusqu'à la malformation de certaines parties vuisines qui ne puisse veuir jeter du trouble daus le jeu de la fonction, comme l'exubérance des téguments du grand angle de l'œil que l'on désigne sous le nom d'épicanthus, et qui ne réclame, par cela même, l'intervention de l'art.

Cette simple énumération, tout incomplète qu'elle est, suffit pour montrer l'étendue et la variété des secours réclamés.

Au point de vue où nous nous sommes placé, nous devons appesantir uotre examen sur les lésions qui exigent spécialement l'emploi d'appareils mécaniques; c'est donc de l'où la rifiéiel et des services qu'il peut rendre qu'il sera surtout question dans eet artiele.

#### De l'œil artificiel considéré comme écran,

Quoque ombregés par le soureil et voilés par les poupières, les yeux hrillend et lant de lumière et répandent aut d'écht par leur transparence, par per contraste de leur couleur, par leur mobilité, qu'ils dominent toutes les autres parties de la physionomie. Aussi la perte de l'un des yeux crèe une telle differentiés, qu'on a senti de tout temps le besoin de crier cette muitation. Nous aivaves plus à fitte la preuve de la roille de criscourse de la prothèse collaire: les déstils dans lesquels nous sommes entrés ne peuvent laiser aucon dont à cet égant (fuliation de fravpeustique, L. LA), p. 476 j; mais il nous reste, pour compléter notre œuvre, à Bournir quelques exemples des services rendus par cette branche de la prothèse.

Nous commeucerous par dire un mot des résultats remarquables qui suivent l'usage d'un œit artificiet, dans les cas de destruction incomplète de la cornée.

Souvent il arrive, dans les ophthalmies externes qui amisent il destruction de la cornick, que cette partie s'etta se complètement disorganisée, et qu'elle laisse pintèrer encore quedques rayons lumineux à l'inierieur de l'estl. La réclu ne l'étant pa partysée, les maisbase perçoivent un reste d'impression qualitative de la lumière, et l'observation efinique démontre que cette impression sensorielle incomplete regit ur au ristion de l'etil estie. Les troubles de la vue finissent par devenir assez intenses pour forcer les individus à réclamer des coussits y la nature du phésonème morbide est le plus souvent inécanne; de la des traitements inefficaces, quand lis ne sont pas dangereux. Nons faison allei on let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission let à oute theirurgis, intempérant d'action, qui ne craitat pas d'allei pission de d'action d'a

qu'à extirper l'œil malade ; bientôt elle preserira d'amputer le doigt, des qu'une épine s'y sera implantée, afin de remêdier au mal d'une façon plus certaine.

Le moyen le plus simple et le plus efficace de prévenir ces troubles et d'y mettre fin, qoand ils existent, est l'emploi de l'œil artifeiet. La coque d'émail est alors une sorte d'écran qui s'oppose à l'entrée de la lumière, et l'on pare du même coup et à l'infirmité et à la difformité.

L'ouvre prothétique est toujours délicate dans ces circonstanes. La condition de la tolérance d'une coque artificielle par le globe ceulaire réside dans la destruction de la cornec; c'est en effet dans cette partie que siège l'estrème scrabilité de l'organe accountet des corps étrangers. Lorsquo la cornée n'est pas complétement déorganisée, l'application d'un cell artificiel à cett dons pessable qu'autant que, la face pontérieure de la pièce présente une cevité disposée de façon à ne pas tauder la partier resée souible. Qu'artiste laidil poséen toujours à triompher de cette d'ificulté, qui parfois, nous devons le reconnaîtro, est considérable.

Dos que la pièce a été portée quelque temps, les malades ne tardent pas à vous dire : « Le ue sais à quoi rapporter l'amélioration de ma vue, mais il est incuntestable que depuis que jo porte ma pièce artificielle j'y vois mieux. » En voici un exemple :

Ous, Perte de l'ail droit ; globe peu atrophié ; staphylóme de l'iris et de la cornée ; impression sensorielle de cet organe génant la fonction de l'œil sain. - Adaptation d'un wil artificiel ; amélioration rapide de la vue. - Marie G'". âgée de dix-neuf ans, est admise, en mai 1862, dans le service des femmes de l'hôpital des Cliniques, pour un staphylème de l'iris et de la cornée. La perte de l'œil remonte à deux mois; elle a été provoquée par une violente ophthalmie interne. Bien que la fonction visuelle soit complétement abolie et ne permette plus à la malade de distinguer aucun objet avec cet organe, elle perçoit encore une impression qualitative, et peut indiquer de quel côté la lumière pénètre dans la salle. Ce reste d'impression sensorielle suffit pour géner l'exercice de l'évil sain, mais la malade n'en a pas connaissance encore, puisqu'elle n'a pas repris sos travaux. Elle s'est présentée à l'hôpital seulement pour se faire enlever sa tumeur, opération indispensable, lui a-t ou dit, pour qu'on puisse lui poscr un œil artificiel. M. Nélaton, avant de rien entreprendre à cet égard, fait mander M. Boissonneau tels, afin de savoir de lui s'il ne lui serait nas nossible d'adapter une coque artificielle, sans qu'il ent à réséquer le staphytôme cornéen, et, sur sa réponse affirmativo, il lui confie la jeune fille,

L'ouvre prothétique était délisate : le glube ocalaire était per atrophilé, et de plus, la corrié, compélément destograniées, présentait un staphyltume de plus, la corrié, compélément destograniées, présentait un staphyltume de plus, la corrié de plus, la corrié de plus, la corrié de plus, la corrié politique et caira un plan horizontal inférieur à celle de l'est sisti ; ce qui arrive toujours lorque, pendant le cours de l'ophtilamis, l'est a acquis mé dévelopaement que pendant le cours de l'ophtilamis, l'est a acquis mé dévelopaement dépasse son volume normal. Telles étaient les conditions dans lesquelles plus dépasse son volume normal. Telles étaient les conditions dans lesquelles dépasses son volume normal. Telles étaient les conditions dans lesquelles plus dépasses une vitait l'acquis contençais plus qu'un celle fait les conditions de la configuration de pièce qui en plus escret per les abplytices, comme sar les autres parties de goble, qu'une pression légère et régulière, et il ménagem nême, dans la partie de la plus qu'une pression légère et régulière, et il ménagem nême, dans la partie de la plus qu'une pression légère et régulière, et il ménagem nême, dans la partie de la plus qu'une pression légère et régulière, et il ménagem nême, dans la partie de la plus qu'une pression légère et régulière, de time de la consider de la constitue de constitue à recevoir cette saillé corriéenne, afin de prévenir tout esse d'inflammation du bulbe evaluité. L'essai ét corronné d'un soucée com-

plet. La malade supporta la pièce saus acoume gêne, et au bout de quelques jours, lorsqu'elle y fut complétement habitade, elle nous assura qu'elle était plus à son nies avec son ceil artificiel. Ce qui la frappait davantage et dont elle ne pouvait se rendre compte, chist l'amélioration qui se produssit dans la vue de l'etil sini. lu reste, ce phécomène n'étalt pas mieca compris par piutieurs des jeunes médecius qui, pour la plupart, assistaient pour la première fois à l'antontation d'un esièce artificielle.

Le seud desideratum que laissit l'envre problétique était la situation upen lasse de l'ouverture palpétrale. Ce n'était pas la finite de l'article, et le tomps seul pouvait faire disparattre la différence de niveau des deux fentes palpétrales. Le développement anormal des pospières par un globe contière démenurément gross est un phériconien mondété analogée de deit de l'amplifatio des parois abdominales, dans les cas d'ascite, et il faut qu'un certain temps s'écoule avant que les tissus sient repris leur foniété première.

Lorsque la malade quitta l'hôpital, deux mois après son entrée, le staphylòme semblait avoir diminné, les hernies ne faisaient plus saillia, et les points de la cornée qui leur livraient passage présentaient des cicatrices plus solides.

Dans le cas de la malade du service de M. Nélaton, l'emploi de l'ell artificie doit étre considéré comme nu moyen préventi les troubles de la veil, perte de l'etil ne remontait qu'a deux mois. Mais il peut arriver, ainsi que juler di dit, que ce troubles devionement plos intenses et que la matror du puè piomène morbité échappe à la sugacité du médecia, et alors des médications fautities interviennent, l'obel l'històrie "une chang qui a ressis confinée dans appartement pondant huit années, et qui, cinq jours après l'application d'un œil artifilolei, reresentia ex si nondeune.

One. Destruction incomplété de la corrais. — Troutéer fouctionnels de la vaule de l'Oul sain, réchrames la négueration de la unalané pandata lust d'années. —
Application d'une pièce artificielle; guérinus rupide. — Maes X\*\*, parente de l'une de nos ciècleirités médicales à, à naite d'une ophitabaline intense, pertilit l'orit d'roit, en 1848. Quolque la vue fit abolie, comme la corraie n'était pas cultivament désurgantée, l'impression esseuréelle pertissa assez pour troubler la fonetion de l'uril resté sain. De plus, est organe ciul is semblée à l'action de truit resté sain. De plus, est organe ciul si semblée à l'action de truit de l'entre de l'action de l'uril resté sain. De plus, est organe ciul de la nuteits telense très-foncées, elle souffrait au point qu'elle initi par se confiner dans son apportensation. Tons les moyens employèes par son médicien restrierat ann citié, et elle se crepait atteinte d'un mai funerable. Enfin, après une réclaisse du but années, au de la companie d

L'oil invait perdu qu'un cinquième environ de son volume, de sorte que la corrie, non complément désorgatios, faut demunét rès-sensible, la pièce proficitique dut être construite de manière à éviter tout contact avec cette partic. Après quelques idionnements, l'habile artiste arriva à fabriquer une coque d'émail que le maniete pet portre et qu'elle garda d'abord une heure, puis deux. Enfin le cliquième jour elle conserra sa pièce toute la journée. Sons l'iniliacené de l'action de cette sort d'évan, le saccidents cessèrent très-promptement, et la santé et le moral ne tartièrent pas la revenir or qu'ils élaient autrofisie.

Voiei sept années que cette dame porte son cell artificiel, et elle a repris ses anciennes habitudes. Elle se promène par tous les temps, va dans le monde; ni les injures du temps, ni l'éclat des lumières ne l'impressionneut.

L'extirpation du globe oculaire n'eût pas eu un résultat plus complet, au point de vue du retour de la santé, mais il n'en eût pas été de même au point de vue de l'adaptation de l'œil artificiel.

Nots ne voulons pas shorder, à propos d'un fait de prothèse, la question de l'opportunité de l'extripation de globecontaire dériral, dans les cas où la lésion de cet est l'règit sur la fonction de l'organe sain. Une question si importante, si grave, deumoid à se pas sêre dissentée d'une manière insidente et un'est vertinativos plus tard; mais nons eropass devoir, ne fât-ce q'ul litre de doesment, citer lei un cas d'insucées de cette pratique, et qui sera en même un un exemple des rares conditions qui s'opposent aux bénéfices de la prollèse coulaire.

Ous. Accidents neuralaiques cannaliques d'une concrétion oculaire. -Extirpation de l'ail. - Impossibilité de l'interpention de la prothèse. -Mme X\*\*\*, riche Espagnole, âgée de einquante ans, éprouvait de temps à autre, depuis plusieurs années, des accidents névralgiques dans la région oculo-palpébrale droite, lorsqu'en 1860, peudant un voyage qu'elle fit en Allemagne, son œil fut affecté d'une vive inflammation. Elle était peu éloignée de Berlin et se hata de se rendre dans cette ville afin de se confier aux soins du professeur Graëfe. Le savant ophthalmologiste ayant cru reconnaître que les accidents étaient provoqués par la présence d'une concrétion calcaire, proposa à la malade de lui pratiquer l'extirnation du globe oculaire. L'opération fut faite par la méthode de Bonnet, de Lyon; le globe fut énucléé, et la presque totalité de la conjonctive, ajusi que tous les museles furent conservés. La malade guérit promptement, et la cavité qui restait sous les paupières permettait la facile adaptation d'un œil artificiel. Cette dame se bâta de venir à Paris pour jouir plus sûrement des bénéfices de la prothèse. Des son arrivée, deux mois après l'opération. Mes X\*\* fut conduite chez M. Boissonneau fils par M. le docteur Dunglas, qui lui avait donué plusieurs fois des soins pendant son séiour à Paris.

La cavité oculo-palpèbrale était, noss l'avons dit, dans les mellierres onditions que peisse fourrir l'opération qui avait été pratiquée; il n'y avait plus d'inflammation, le travait de la cientrisation était complet, et le pétit moigron, formé au fond de l'orbite par les muscles réunis, avait couservé asset de mobilité pour en communiquer un pas à la pièce artificielle. Fout, en un mot, laisseit espére un des résultaits les plus completes quo fon puisse obtenir par l'extirpation du globe faite labèliement et bien réussié. Mahade, médeeiu, condraiste ne douteinné aussein et de suochs; la ref fut iren.

Les premiers yeux essayés par M. Boissonneas furent supportés saus auente géne; puis leur volume fut augmenté d'une façan prograsive et avec précaution, sans leur donner toutefois les d'inensions de l'aril asin. Ces essais învent acceptés avec reconnaissance, car l'azil artificiel, en écartant les paupiress, empéchait les els d'irriter la colpoientre; mais le soulos ne fut pas de longue durée, et cette dame dut renoncer aux hénéfices de la protibles. Malgré l'usage de pièces plus petites et habilment daplées, ne causant ai pression sur le moignon coulaire, ni firaillement des paupires, la gêne augments, la mucuese s'irrite et de douleurs névraligues reparente, Bien des cessis de

traitement spécial furent tentés sans aueun avantage, et depuis deux années, eette dame ne peut supporter sa pièce artificielle plus d'une heure, et encore à la condition de ne pas la porter tons les jours.

Cet insuce's de la prothèse est un fait exceptionnel, je l'avoue; toutefois, j'ai eru devoir le citer pour montrer la réserve dans laquelle on doit se tenir lorsqu'il s'agit d'entever le robe coulaire.

De la disposition des coques artificielles dans les cas d'adhérences des paupières avec le moianon oculaire.

Parmi les lésions qui souvent compliquent la perte de l'œli, il n'en est pas qui rendent l'eurre de la prolibèse plus laborieuse que la prisence d'une ou d'adhérences entre les paupières et le globo oculaire. En effet, lorsque cos aderences sont nombreuses, la coque artificielle joint de peu de mobilité, par la raison que le moignon lui-même, agent principal des mouvements de la pièce, est immobilités par cos cientrices. D'un autre côté, si le globe oculaire est fortement atrophie, la difficulté augmente, era les poupières sont entraînlées en arrière, et la 'pièce artifiéelle est impuissante à les ramener en avant et ue nout lus reunér leur stillé normes.

On comprend que, pendant longtemps, les ehirurgiens se soient obstinés à vouloir détruire ces obstacles afin de faciliter l'adaptation des pièces artificielles; mais leurs tentatives à cet égard ne faisaient que rendre la tâche des ocularistes plus difficile, quand ils ne la rendaient pas impossible.

Nous ne craignous pas finaister sur les résultas facheau mêma des méthocles opératoires des plus vantées, car etels grave error est foin d'être condétruite par les insuccès répéts. Nous pourrions en produire des témoignages récents, en rhie noore nous avous été consulés par une pauvre fille qui, des six mois, attend avec impatience qu'ou ait parò à sa difformité pour reprendre as place. Ce déplorable résalts tent à ce que l'oculette, entre les mais duquet elle a cu le malhere de tomber, s'obstimit à vouloir lui appliquer une de ces pièces de posculti qu'il applique d'haibitude à se malades. Je l'a sibes à M. Bolssonneus fis, et avant quinze jours elle aura repris ses travaux. Il est grand tenno, car es ressources sont équiées.

Il fut done que les chirurgieus se pichtreut de cette vérifé, que toutes leurs tentatives de destraction de symbépharon sont instities, surrout lorsque l'adhèrence palpètre-oculaire part de fond sillon conjonctival; que le plus simple, lorsqu'on a neve l'application d'une piète prothétique, est de laisser à l'ingéniosité de l'artiste chargé de poer l'esil artificiel, le soin de ménagrent sea logor les de coque d'émail des chanceures dans lesquelles wiender se logor les brides cientriciles. Ces lésions, bien que génantes et rendant plus difficiles l'adaptation des pièces, ne sont pas des obstacles insurroutables celles s'observent le plus souvent à la paupière inférieure. Nous allons en formir la preuve par les charctraions suivantes:

Ons. Airvaphie de l'eul, compliquée d'adhéreme du fond du sillon conjonctient paprénare ace le moignon crutairer.—M.X.\*\*, noisitre, géle de vingt- neuf ans, requt à la chasse un grain de plomb qui pénêtra dans l'etil gauche, après avoir perfor la pauplier supérieure près de l'angle interne. Le globe conlaire fut détruit, e perdit par l'atrophie la moitié environ de son volume normal, iandie que, dans le point traversé par le grain de plomb, il se produsist une adhérence entre la pauplière et le globe. La Messure avait intéressé le fond du sillon conjonctival. La longue durée de l'inflammation coulaire ne permit à M. X"" de venir r'echemre le secours de la prothèse que quatre mois sporès la gudrison do son blessure, c'està-dire après l'atraphie du gioles. Les paspières étant restées pendant ce lemps affissees sur le moignon centaire, leurs tissus s'édiarie rétractés, ce qui leur avait fait perdre une partie de leur étenden. La pièce artificée, devait donc répondre à deux indications: s'adaphes ran l'iride, saus produire plus de pression sur ce point que sur les autres parties du sillon conjonérira, d, de plus, contribuer à faire reagene aux pampières leur ampleur primitive et la conserver ensuite. L'échanceurse que l'on remarque en A fig. 1) et déstincé à recevoir l'abbierence, tantis que la dépression que l'on voit en E vient ac place à chévral sur le pit que la conjonétic forme asset. Résponsément après l'arrophie du pide. Celle disposition a pour lus te uniturelle les deux angles l'arrophie du pide. Celle disposition a pour lus te uniturelle l'esta angles missaires de l'étal suit et que la traction opérée par la brille cicatricibile ver l'arabel consois fancial à la li file reaction opérée par la brille cicatricibile ver

Cette pièce est mobile, ne cause aueune gêne, et M. X\*\*\* fait usage de ce même modèle depuis hult aus. Ons. Destruction de l'oil : double bride cicatricielle de la pauvière inférieure.

Oss. Destruction de voer, admente or ne controlle de la pière. — M. de X\*\*\*, dans une parlie de chasse, dut son fusil qui lui éclata dans les mains. Un fragment du canon vint lui faire à l'œil droit une double blessure qui intéressa à la fois la paupière



. . . .

inferiore et le globe; celui-ci fui détruit, et les deux plaies de la paupière colombrent naissance à deux briérs cientricelles compenant lote la profund du sillon conjonethuit, et sinice? I'une prés de la commissure catrera, l'autre au tiere sterne de ce voile. M. le profuseur Néalon, qui donna ess soins ama lade, respecta ces adhérences, couraineu que M. Boissonneau triompherait de cette difficulté.

La figure 2 représente la pièce que cet artiste a fabriqué pour ce cas. Les deux échanerures A et B, que l'on voit à la partie inférieure et externe du bord de la pièce, correspondent aux deux brides, qu'elles recouvrent sins les irriter; le globo ceulaire, ayant conservé plus de la moitié de son volume normal, communique à la pièce une mobilité très-astisfaismet.

M. de X\*\*\* porte cette pièce depuis deux ans et demi,

Dans les cas de brélute, la cicatrice est généralement plus étendue que lorsqu'elle est le résultat d'une violence traimatique. Une simple échanerure ne suffit plus alors; il faut que le bord de la plèce qui correspond à l'adhérence palpétrale, soit disposé de façon à poser sur cette adhérence sans y provoque! d'inflamination.

Oss. Œil détruit par une brûlure. — Symblépharon réunissant la paupière

inferieure un geloie dans le moibile externa de non étendue. — M. de X<sup>\*\*\*</sup>, âgi de trente ans, professeur de chimie dans une Université limitenne, fait un dans son laboratoire, occupié faite une expérience, lorsque le matras qui renfermait sa préparation et qu'il venait de mettre sur le ten, fit explosion, Ouel-aues gouttes d'acide furent projetées dans son sell gaserbe, et, malgré les moyens qu'il mit immédiatement en mage pour en neutraliser les effets, la corbice de cet effit détrute, le vision abolle, et, enfin, la pasquére miérieure se souds partiellement au globe. Le professeur Marcacel. de Pise, fut appéé à donner es sonis au maldace, et lorsque céul-cit fut guérit, il Puéresa à M. Disissanneus.

La figure 5 représente l'eil artificiel que cet artiste a exciuté dans le hui de masquer la difformité de ce blessé: sa conformation générale est celle d'une pièce qui doit être appliquée sur un moignon ocetaire volumineux; seulement, son bord inférieur est largement échancré, ain de s'alapter sur le symblépharon. Grâce à cette disposition, l'usage de la pièce est aussi facile que si aucune complication



n'existait,ear la coque artificielle est égale en volume à l'œil sain, et sa mobilité presquo aussi prononcée.

Ces brides et ces adhèrences peuvent être encore le résultat de l'emplot mal réglé des yeux artificiels. Nous allons en fournir des exemples, car on ne saurait trop prénunir les maludes contre ces suites fáchences de l'usage des pièces destinées à parer à leur difformité.

Lorsque l'œil artificiol est bien fait et adapté dons de bonnes conditions, et que son usage est conduit avec la prudence qu'indique le plus simple bon sens, il ne donne jamais lieu à aueun inconvénient, et l'on peut dire quo son innoeuité est absolue. Mais si, au contraire, on se laisse appliquer une pièce dont la fabrication laisso à désirer, si elle est mal adaptée, surtout si la coque est volumineuse, et si, enfin, son usago est prolongé, alors que l'usure a détruit le poli de l'émail et rendu sa surface rugueuse et son bord inférieur tranchant, ou encore si on négligeait habituellement de l'ôter pendant la nuit; on doit s'attendre à des aecidents dont le résultat est presque toujours la déformation do la cavité oculo-palpébrale, C'est d'ordinaire le sillon inférieur qui devient le siègo des premiers aecidents. La muqueuse se gonfle, circonstance qui augmente encore la prossion que lo bord de la pièce exerce sur le point malade, loquel no tarde pas à s'execrier. A ee premier offet vient s'ajouter l'action de la surface dépolie de l'émail sur la conjonetive palpébrale, et sous l'influence de ce double traumatisme, des végétations commencent à se former; ces productions affectent le plus souvent la forme de bourgeons, souvent pédieulés, Les malades consultent leur médecin, qui excise les végétations, et il en résulte des cicatrices qui, diminuant l'étendue de la eavité, obligent à réduire le volume de la pièce.

Lorsque ces accidonts se reproduisont plusieurs fois, la cicatrisation procédant du fond des sillons palpébraux, ceux-ei finissent par se remplir peu à peu, et l'on voit alors les paupières se rémoir avec le globe dans presque toute leur étendue, comme dans les cas de brûlure.

Oss: Symblépharon causé par l'usage d'yeux artificiels trop volumineux et détériorés. — Mee X.\*\*, âgée de trente sus, par une insanoiance impardonnable, et malgré, les avertissements répétés que lui fournissaient les accidents

produits par l'emploi trop prolongé de ses pièces artificielles, laissa se développer un symblépharon tellement étendu, qu'elle dut renouer an bout de dix années aux bénélees de la prothèse et reprede l'usage du bandeau.

Gette femme tient un des magasias les mieux achalondés de la Chaussédanti, elle disti désempée de ce risultat. Une de sec cilentes ne l'adressa dans l'espérance que je pourrais lui indiquer un artiste assez habile pour parer de nouveau à su difformité. J'examinai este mabde, et constatut qu'à la partite moyenne du sillon inférieur il existat encore un point qui n'avaitpas été comblé par le travail de cicatrisation, je pensai que M. Boissonneau fils pourrait utiliser cette netite eavité nour l'adactation d'un un da artifiele!



La figure 4 indique à la fois et la forme et le volume de la pince construite par cel artiste. On voit à la partie inférieure le petit appendice A, qui, introduit dans le seul point persistant du sillon inférieur, ser la fiere cette partie de la pièce. Le sillon ocalo-palpébral sapérieur avait également beaucoup perdu des a profendeur, ainsi que l'Indique le pen d'étendue du segment selérotieal supérieur de cette pièce.

Eclairée par une expérience si chèrement payée, cette femme renouvelle sa pièce artificielle en tempsutile, et depuis plus de huit ans elle fait toujours usage du même modèle.

D'autres fois, surfout lorsque le globle conlaire est fortement atrophifé, it et produit, sous l'influence des mêmes causes, des espèces de bourrelets qui affectent des formes trés-ir-régulières. Dans ces cas, la construetion des pièces artificielles devient une œuvre des plus délicates et qui réclame de l'artiste une grande habilét.

One. Attraphic considerable de Peril, production d'un bourreist dans le silla contoberphiphe unesé pur l'usage de piece trup lunguaps portées. — Bev. mattresse de piano, perdit l'evil droit à la suite d'une optitalenie aigné, surreman le l'âge de enfante, l'acquis en la l'acquis en la commença l'essai d'une ass. Quatre années seulences ajveis en accident, on commença l'essai d'une artificité, mais l'incuré des parents fit que ces pièces forenir armente tremplacées en temps convenable; aussi loraque cette dans attégnit sa dix-neuviene aunée, elle se vit menade de renoucer à leur nagae. Par suite de l'irritation causée par le bord inférieur des oujeus trey oblemantes et dont l'émail était une, il s'est fermé mu grosse brief controllet, en controllet, d'un movement un pour houveque chassail l'est d'artificiel de la cavité coello-palphirale, di le plus souvent la malede n'avait d'autre moyen pour cachers a differante des parties de la fait de la cavité celle palphirale, de le plus souvent la malede n'avait d'autre moyen pour cachers a differantée que le faire suege d'un hondeau.

Mm X." était arrivée à une époque de sa vie où il lai importât le puis de lo mastreu la réquairté de ses traise. Elle se destinal à l'enseignement de la musique et u'avait d'autres ressources que son talent sur le piano. Se carrière était dons brisée si elle ne parvenait pas à s'affirmedir de son bandeux. Après avoir essayé inuilhement des plèces fabriquées par plusieure oudiraties, elle vint trouver M. Boissonneau fils, qui, plus heareux que ses confirers, jui et de un modèté dout elle use encore aujourbait qu'elle a vingt-neuf ans. Le mot heureux, appliqué à la tentaire de M. Boissonneau, n'est par l'expression pre-c, car cel artisté n'a pas héaité s'onnacere moins de six mois à préparer son

succès et a construit plus de trente coques de formes différentes, avant d'en obtenir une qui fiit conservée sans gêne et même sans fatigue par sa malade.

Le dessin que nous donnons de cette nièce, vue de profil et par son eôté externe (fig. 5), fait voir que sa forme s'éloigne heaucoup de celle des veux artificiels dont nous avons parlé jusqu'ici. Voici les circonstances anatomo-pathologiques qui réclamaient cette disposition.

Nous avons dit que cette dame avait perdu son œil en has age, et que ce n'était que plusieurs années après l'accident qu'on avait commencé l'usage d'un œil artificiel. Or, l'atrophie du globe détruit, d'une part, et l'absence de



toute pièce prothétique pendant quatre années, avaient suffi pour amener un notable arrêt de développement de la cavité orbitaire. Ou'on ajoute à cela la présence de nombreuses brides cicatricielles, presque toutes en forme de bourrelet, qui avaient été produites par l'usage trop prolongé des premières pièces, et l'on s'expliquera le rétrécissement notable que présentait la cavité oculopalpébrale. L'obstacle le plus considérable au succès de l'œuvre prothétique était une grosse bride qui remplissait à elle seule tout le sillon conjonctival inférieur, et s'étendait d'un angle de la cavité à l'autre,

M. Boissonneau dut se livrer tout d'ahord à un travail préparatoire destiné à dilater la eavité, de facon à lui permettre de recevoir une conue dont le voume apparent fût en harmonie avec eelui de l'œil sain, puis de former un noint d'appui solide et non susceptible de s'irriter. Il atteignit ce but, en provoquant la création d'un sillou artificiel en arrière du bourrelet, qui, nous l'ayons dit. oceupaittoute l'étendue et la profondeur du sillon conjonctival inférieur. La pièce vint s'appuyer et s'accrocher en même temps dans ee nouveau sillon, à l'aide du hord supérieur de la coque, considérablement allongé et recourbé en arrière et en bas. Le cordon cicatriciel se loge entre l'extrémité de ce prolongement (). et le bord inférieur de la pièce, qui vient senlement se placer en arrière du bord ciliaire resté libre. Comme l'adaptation est exacte, on ne se doute pas même, en examinant la malade de près, que le bord inférieur de l'œil artificiel ne prend pas son point d'appui sur la partie antérieure du sillon conjonctival, ainsi que cela a lieu d'habitude.

La pièce est maintenue assez solidement pour permettre à la jeune dame de faire toute espèce de mouvements, de vaquer à ses occupations sans avoir à redouler de voir tomber sa pièce, et de pouvoir la conserver pendant la durée de la journée. Enfin, au point de vue de l'aspect et de la mobilité, la pièce produit un effet assez satisfaisant pour que cette dame ait ou reprendre ses lecons et aller dans le monde, sans que l'on se doutât de sa difformité. Elle s'est mariée très-convenablement il y a quelques années.

C'est en 1852 que M. Boissonneau a créé ce modèle nour Mas X\*\*\*, et elle n'a pas cessé de porter denuis des nièces présentant la même disposition. Sons l'influence de leur usage, non-seulement aucun accident nouveau n'est survenu. mais, au contraire, la cavité s'est améliorée d'une manière assez sensible nour que M. Boissonneau s'occupe de lui faire porter prochainement des pièces d'une forme moins compliquée.

(La suite au prochain numéro.)

Relation chirurgicate de la visite de M. le professeur Nélaton au général Garibaldi,

suivie de la consultation des docteurs Pirogoff et Partridge.

Quoique un grand nombre des jouraaux politiques aient reproduit la lettre sulvante adressée à notre excellent collègue, M. Brochin, nous n'hésitons pas à la placer sous les yeux de nos lecleurs; quelques-uns d'entre eux n'ont pentêtre lu qu'une analyse incomplète de ces documents.

Monsieur et honoré confrère.

Uniteté bien naturel qu'e excité dans le public l'état du genéral Garibaldi une porté à crère que vous voudrez lois accessific dans votre estimation pour au que que se propre à préciser exactement. Pétat de l'illustrer blessé, et à dissiper des doutes que des versions contradictoires ou activaire dittés depuis plusieurs pours. Je présume d'allieurs que le public médical, auquel vous vous adresses généralement, trovuers dans cette réation purchaire pour la pratique.

Arrivé à la Spezzia avec MM. les doctours Vio et Maestri, jo vis de suito le général, le mardi 38, par conséqueut cinquante-med Jours après la blossure. Il étnit entouré de ses mèdecins ordinaires, MM Ripari. Albanèse, Prandha, Bazilo, qui procédèrent en ma prèsence au nansement du matin:

Je dois dire d'abord que dès que le membre fut découvert, je fins très-satisfait de sa boano installation. Il était soutenu dans un de ces appareils à suspension diversement modifiés et améliorés depuis quelques aunées, qui conviennent parfaitement pour les fractures eampliquées de la jambe

Les diverses pièces de patsement étant enlevies, je procédat à l'examet delitilié du membre. Unspect piècule en et attification, la poitite ne tilonna, le pied est à nugle droit sur la jembe, et déjà assez fixe pour que le blessé puisse soubrer le membre sans éprouver la mointre dualeur. La pena a sa coloration aramale, excepté dans le voisinage du la blessure, où elle présente une lègère teinte rosée. La tuméfaction, qui vétait étevée jasqu'an genou, est maintenant hornée en voisinage de la blessure; els vélère à piene à trois travers de doigt au-dessus de l'articulation tibio-larsieune, et descend dans la même étende au clossous de cette articulation.

Du resta, cette tamétetitos aiusi limitée n'est pas très-considerable; elle ne masque ni les saillies malléchaires ni le rellef du tendon d'Achille. Userploration la pites attentive de tout le pourbour de l'articulation du pied du fair, recomantre qu'une tension exiémalesses; dans aucun point on ne trouve la flocutation caractéristique de la présence d'une collection de liquide. La pression ne dévelope aucune douleur, si ce u'ost dans le voisinage de la plaie; encove etté doalour est-elle modérie.

Quant à la plaic, elle est silabe an niveau de bord gantérieur de la milicion interne. Elle est de former noude, ciles à octimières de dimairer. Sa majore est récouverle par une couche de lourgeaux charmas de lon aspect, el lalisse apercevoir à no centre une petit de dépression, par laquelle évocule un papercevoir à non centre une petit de dépression, par laquelle évocule un pasporcevoir à non centre une petit de dépression, par laquelle évocule un parson de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation passes depais le précident passement, et la quantité de se liquitel déposit surface des compresses ét de la charpie ne dépassait certainement pas une cullère à cett.

Pour complèter cet examen local, je dus explorer la plaie par l'introduction

d'un siyle. Celui-ci bindira très-ficale au sur les provequer la moindre douleur. Je dirige-au transversalement. A ce authindre et doui, je fus arrived doui, je fus arrived au ne cerps d'un, résistant, rendant à la péressision un bruit soard, bien différent de ce bruit see qui rivalte de constate avec le tissue compacto n'erore, de condition de constant pas non plus Pidéo d'un frottement à la surâce rugueuse du tissu soongleux.

Fa inclinati l'égèvement la sonde: alle passa au-dessus du premier obseto, pincir sa ime profusiour de 5 à 6 ernimières, et du arrècée danscalce, pincir sa ime profusiour de 5 à 6 ernimières, et du arrècée danspoint pir sun résistance ossense, à peu de distance de la malifolio externa, de réplète que cette exportation a dé tive-facilement apportée, et que pout toute sa durée, le général mons domnit les indications qu'il suppossit pouvoir nons genére.

Pour terminer ce qui concerne l'expasé des symptomes locaux, il faut encore mentionner une tuméfaction, à peine appréciable, du genou droit et du poignet gauche, tlernières traces d'une fluxion rhumatismale, dont le malado a depuis bien des années épronvé souvent des atteiutes.

L'état général est aussi favorable que possible, après les accidents árieras observés un début de la blessure, après de vives douleurs, et surtout après une longue privation du sommeil (près de trente [ours-). Il n'ya plas de fiver (To pulstionès): la pena est fralches l'appétit est bles dévelopés; le sommeil est suffisant et réparateur; la physionomie est calme, digne, sans auceme expression de souffrance.

Tel était, mon cher confrère, l'état du général Garibaldi le 28 octobre, lors de ma visite à la Spezzia.

Vous penserez sans doute, comme moi, que le général n'est pas actuellement en danger; qu'il a traversé la période grave des actidents aigus, et par conséquent les phases les plus périlleuses des blessures par armes à feu. Copendant il existe encore certaines complications locales dont il est urgent de tenir comnte.

El d'alond, il est évident que l'articulation a été ouverte, qu'elle évet nammée, et que le balle est un no asona l'articulation, mais dans son visinamée, et que le corps rencontré par le stylet à deux cossimères et dens de l'auseire de l'active de la restre que le projectile logé dans la dépression de au-devant de la poulle de l'astragale, sur le col du cel os. On traver presque, nd démonstration de ce fait fans les circonstances de la bisseure : diendi du con pde feu; forme de la balle, cylindro-conique; perforation de la botte et du bas, dans lesquels la balle n'a past de trevouve; lause de fragments bent extraità à divenser reprises de la profondeur de la plaie; tumédation observée modifationest apples la Messare dans un point presque diamétralement opposé à l'ouverture d'entrèe, etc. Estin, je rappelleral cette ensestion partiere, lière, ce luvità contra d'évelopé à un constat du stylet, sensations qui priortière, ce luvità sudignostis, sue parsissent fourair plus que de parchelle più lein hisser quelques doutes dans l'esprit, mais qui, étant rapprochées des au-

Quelle est la conduite à leuir en présence des lésions que je viens de menlienner? Certel, la ceisence possible des exemples de guérion de plaise d'armes à fru dos jointures, sans extraction du projectile et avec séjour persistant de la balle dans l'articulation; mais les faits de ce geure sont de traves exceptions; asses ne faut-il se résigner et renouere à l'extraction du projectile que quant cette maneuvre doit présenter des difficultés sériesses et des dangers éridents. Or, dans le casacterle, nous per renoutrous pas de sembhables contreindicatoria. Jo pano dono qu'il fant extraire la balle. Cette extraction devalutacie del chre faite immédiatement Cele del chre faite model de consequence de la consequence de la consequence de conse

Le procédé qui me parail le plus simple et en même temps le plus exempt de danger, consisterait à diliber crandellement le canal de le plus jusqu'aya point ob je suppose qu'est plus le corps étranger, c'est-à-dire deux contimètres of demi: cette dilitation sertit dobume per l'introduction de petits epithemies de raient degentiane, de volume croissant, auxquels on substituers, dans quelques jours, un fregment d'éponge réprière.

Il est infiniment probable qu'à la faveur de cette dilatation, on pourra voir et toucher du doigt le projectile; que l'on pourra alors le saisir avec une simple pince à anneaux, et l'amener au dehors à travers un canal assez large pour prévenie le froissement des narties.

Admettons, contre toute probabilité, qu'agrès cette dilatation préabible, on reconnaisse que ce corps qui obstrue le canal de la plaie n'est pas le projectile, mais un fragment osseux détaché soil 'du tibla, soit de l'astragale, en un mot, une véritable esquille nécrosée; l'extraction en serait aussi formellement indiquée que evile d'une balle, et pourra ou pourrait às faire immédiatement.

Allons plus loiu. Admettons, pour passer en revue toutes les suppositions les moins favorables, que cette esquille continne à vivre et qu'elle soit déjà soudée aux os voisins, il n'est plus dès lors nécessaire de l'extraire. La dilatation

préparatoire aura été dans ce cas sans utilité, mais aussi sans danger. Je ne vois donc aneune objection sérieuse à faire à l'extraction, après dilatation préalable du canal de la plaie.

Telle est la pratique que j'al conseillée dans la consultation que j'al rédigée immédiatement. J'ai dé la laisser aux médecins traitants, ne pourant prolonger mon séquer à la Spezzia jusqu'il à date facée pour une consultation où devaient se réunir dix-sept médecins', parmi lesquels on comptait les noms les plus justement échères chez nes confrires d'Italic.

As termine cette 'nete à commiter en combattant l'idée d'une recherche de la balle qui serni dite sans aucun indice du lieu précis courée par le projectile. Je dis que ce sernit stors le cas de temperiser, d'attendre soit la formation d'un absès qui viendrait déclier la présence de la balle dans un point du pourtour de la jointere, ou une migration lente qui rendrait accessible ce corps étranger.

Enfla, pour ce qui concerne la proposition d'une ampatation, je n'admete cette extrême ressource que pour le cas où, contre toute espèce de probabilité, il surviendrait quelque complication grave, telle qu'abcles profonds, suppuration abondante et intarisable, détérioration évidente tel la constitution, en un mot un danger de mort.

Un dernier mot.

Dans ma pensée, le général guérira, mais sa guérison se fera attendre quelques mois encore, et laissera une rigidité de l'articulation du pied, suite inévitable d'une lésion qui a intéressé les surfaces; osseuses articulaires, mais cette demi-ankylose ne gênera que faiblement la fonction de ce membre. Nelayos.

Voici maintenant l'opinion émise par MM. Pirogoff et l'artridge, trois jours après la visite de M. Nélaton :

L'exploration du pied blessé du général Garibaldi nous a donné les résultats suivants :

1º L'articulation du pied (tibio-astragalienne) est ouverte par le projectile du côté intérieur :

2º Les deux malléoles sont tuméfiées aussi bien que la partie extérieure de l'articulation ;

3º La balle se trouve, autant qu'on peut en juger par l'exploration extèrieure, plus nrès du côté externe de l'articulation, étaut enclavée dans l'os:

4º La suppuration est assez bonne et peu abondante ;

5º Le pied est un peu dévié vers le côté interne ;

6º La distance entre les deux malléoles du eôté malade est plus grande (4 1/4 à 1 1/2 centimètre) que du côté sain ;

7º L'exploration de la plaie, manuelle ou instrumentale, n'est indispensable que dans le cas où l'on aura la certitude que la balle est devenue plus mobile et plus proche de la surface, et alors l'exploration devra être suivie immédiatement de l'extraction de la balle;

8º L'état général du majade est excellent :

9º L'expectatiou est la seule et unique méthode qui doive être suivie; on l'abandonnera alors seulement que la qualité du pus, aussi bien que la séparation des esquilles ou la formation d'un abèès, montreront la nécessité d'extraire la bulle.

10° La manière de panser le malade par les mèdecins traitants n'offre rien à désirer;

11° Il est indispensable que le malade se trouve dans une chambre spacieuse et bien aérée, et qu'il passe l'hiver dans un climat chaud et sec.

Spezzia, 51 octobre 1862.

MM. Firegoff e l'artisleg, on le voit, sont d'accord avec M. Mélaton sur le point principal, le conservation du membre, mais its "en géopreut et evelent maintenir l'expectation. Mais, est-ce que l'insuffisance des efforts de la nature pour l'expublon spontance du projectite n'est pas démourtre aujourd'uni, et peuvon hiester à nettre en paraficle le peu de gravité d'une extraction immédate avec les dangers d'une expectation indéfinie? Il suffit de poser ces deux terms de la meastion nour la réasunt.

Nous avons rendu compte, dans notre précèdent numéro, de la dernière assemblés générale de l'Association des médecius de la France. Nous complétous aujou d'hu ce que nous en avons dit, en publiant la brillante allocution de son vénéré président, M. Bayer.

Messieurs et chers collègues,

Le tableau des progrès et du fonctionnement de l'Association va vous être présenté par M. le scerétaire général, duut le zéle infatigable et le dévouement de tous les instauts ont, comme par le passé, répondu à tous les besoins, et dont les services s'agrandissent avec la tâche. Moi, je ne me charge lei que de nous féliciter en commun et de nous réjouir des succès obtenus par le concours et les efforts de tous.

La quatrième année de notre Association a pleinement continué la troisième et satisfait à nos espérances.

Ces espérances, ne nous en cachons pas, ne vont à rieu de moins qu'à réunir la France médicale en un faisceau de fradernité, de secours matériels, d'appui moral et de soin de notre considération.

D'année en année, nous faisons un pas vers le but; rien ne se délache; tout s'accrolt, et notre quatrième auniversaire nous apporte son contingent de nouvelles Sociétés locales adoutant les statuts de l'Association.

Pendant que l'Association prospère en s'accroissant, elle ue prospère posmoins danc que p'ipspellerai se rapport extérieure. Elle conquiett en confiance de l'Administration par les services qu'elle rend à la société. Toutes sortes de témolgrages lui sout venus des autorités dipératementales, des autorités judiciaires, de membres disfiançais du barreau, de pieux et eminents prilats, qui se soat empressé s'accorder leur enoueur pour prévenir ou arrêler tes luss de l'exercici illégal de la mélocine, tors nême que ces abus sembliant sujatifiés par des considérations de charité chrétienne. Nous devons étte heureux et reconnaissants de tout ce que nous seconde la haute Administration; cur et set allé qui, ayant la gestido de s'affires les plus graves de la Société, est le plus en ést d'apprécher, dans toutes ses conditions, l'œuvre si importante qui est remise entre vos mains.

L'expose des travaux du Conseil général, qui va vous être présenté par M. le secrétaire général, vous montrera que le Conseil, par ses actes, par ses démarches dans l'intérêt de notre profession auprès de l'autorité supérieure, a dignement rempil la mission dont vous l'aviez charge.

Les travax de la Société centrale out pris, cette année, une novertile importance; son illustre vice-président, M. Niebel Lévy, et la Commission administrative tout entirre, out donné i l'eurre une vive imputaion. La Société centrale a second e nobles infertance; et, dans le chois de ses membres de la porté cette honorable sévérité sans laquelle la frateruité serait ou un abus oun un vain mo.

Le sueche croissant de l'Association et les bienfaits chaque jour plus nomeux et plus frappants de cette générouse institution on écarde les difficultés du début, et dissipé les premières préventions. On ne craint plus qu'une soit dartité trop grande suitre tous l'ôte quechque chose de l'indépendance de chacue; loin de la l'Indépendance de chacue; asses seus plus à l'aise sous la solidarité de tous, cette solidarité de noue dévenue à une expression plus haute de la dignité préssionnelle.

Je ne me trompe pas, et il en est bien aiusi : la dignité professionnelle est étroitement liée avec l'injérêt public; elle se rebausse d'autant plus qu'elle aperçoit meux et sent davantage cette llaison, Elle n'a pas d'autre mesure; elle n'a pas d'autre récompense; elle n'a pas d'autre puissance.

Tout ce que nous donnons en savoir et en services, on nous le paye en considération; tout e qu'on nous paye en considération réctame de nous plus de services, de savoir et de sacrifices.

J'ui lu avec bonheur les Comptes rendus des Sociétés tocales. Rien, mieux que ces rapports, ne témoigne comment une institution, néc à propose it à point, devient rapidement capable d'agrandir le cercle des idées et des sentiments. N'est-il pas beau de voir, sur tous les points de l'Empire, les hommes les plus considérables do notre professsion faire, dans leur vie si occupée, une part à ce nouveau besoin de s'unir, zinn de se secourir, et prendre l'Association pour leur inspiratrice et l'intérêt publie pour leur but.

Ges comptes reudes nous apportent de homes parveles des Sociétés locales. Es ce jour, leurs priséments most ancest leur excellent et nécessaire consiste. Le Conseil général se réjouit de les retrouver iei, presque tous présents. Que ceux qui ségent parai nous pour la première fois reçoivent par un bouche les filicitations de l'Association; c'est en son nom que je salte leur bienventue. Servir l'Association exige temps et dévouement; mais, en relour, elle pays ses servileurs par la recomnissance et par l'hompeur.

Los relations du Conseil général avec les Sociétés locales se son tresserrés, cuté annie, comme les aunies précédentes, dans les Assemblées anumelles de ces Sociétés, dans ces fêtes de famille, où les liens d'une berrusse confraternité out pour aspession et pour embine un toutra a président de l'Associagiénées. C'est un témolgange honorable et cher; J'en a,sis vivenent locales de l'association I qui, en effet, ne ressentirait une joie purdonde à entendre son nom mét aux properficis d'une gaérieres infantition ;

La bierwillance aree laquelle les Sociétés lucales out accordill uon dérant ton au démant dans la Faculté de médesine de Paris, m's rendu heureux et fier. Est m'honorant de leurs encouragements et de leur apput, elles out cur l'Association et sur l'accomplissement des devoirs que p'ai contractés uurem l'Association et sur l'accomplissement des devoirs que p'ai contractés uurem leil, Jo n'évent pas de mou resprit ess enjeriences i l'association les sit, je me puis lui donner plus de alévoument j. mais je m'estimensis heureux si je pouvale lui donner enouer plus d'autorité.

Tello est la condition des ciones humaines, que chaque année, nous amenunt un surreuit de succès et de satisfaction, nous amème aussi de tristes nouvelle et des petres douloureises. Tout à l'heure un tribut d'hommage sera payé à la mémoire de cesa de nos conféreres que la mort nous a canère; mais je mais me défendre d'antieiper ici et de plaindre la fin prémutère de Ludger Lallemand, noble cours, qu'et de périles et de servies a l'endre, cammé et tradit et de savoir; et celle de Careaux, confére dévois, habile professeur, savant practices. L'un, ans la lièt de servie médica de l'expérilem du Nicaley au trouvis in nort gloriesse du nédecin militaire, qui succombe sur le champ d'humner d'une dangreuse éphâtenis l'atter éet écheit lehement, sous sue maladie qui ne pardonne pas, et à bissé aillours qu'et des regrets diguement curimins nor M. Nichel Lévre et a cri. N. Danvas.

Le dois signaler aussi à voir regrets et à voire grattute Legouss, môteche avant et moderts, qui r'appartent par à noire Association, mais qui à voulu lui appartenir par un hiemiti. Dans son textament, qui viont de mêtre trausmis par sun aut, notre honoraite collèges M. de Kergardec, textament qui date de 1830, Legouiss verprime ainsi : c 174 di à mes rinnes molicoles, et à molicoles qui fair molicoles qui des de 1830, Legouiss verprime ainsi : c 174 di à mes rinnes molicoles, et à molicoles qui fair molicoles qui et à molicoles qui ari voir soutenu dans les temps d'adversité que p'ai traverées. En acrouveir de ces henéralis, je doma et legue à la grande Association molicoles centrale, forucie à Paris, la somm olo 5,000 france, une fois donnée, en yiérde pant une plus sincères ficilitations pour les homess littleste, fondaire de cette curve de philantiropie confraternelle, qui importe taut à la dignité et à l'homere du corra médical.

Le souvenir des morts s'enchaine facilement avec la reconnaissance due aux vivants; et c'ermine en remplissant nu devoir bien doux, celui de vous signaler les dous laits par plusieurs de nos confrères de l'Association, pendant le cours de cette année: que MM. Jobert de Lamballe, Roger, Blatin, Tripier (de la Creuse) repolvent nos remerciments.

Vous vous associerez encore à la profonde grafitude du président du Conseil général, en apprenant que M. et M™ Andrai m'ont fait remettre une somme de 2,000 france somme un gage de leur sympathie pour notre œuvre. Un acte si généreux, auquel notre Association, ou pluió le corps médical en entier, applaudira, vent d'une famille laut placée unas l'estime et la vénération de tous.

Le chel a agrandi la scieuce par ses travaux el honore la profession par son exemple; sa compagne, fille du grand Royer-Collard, n'est pas moins distingnée par la noblesse des seutiments que par la naissance; et son fils a moutré, parmi nous, un dévouement sans hornes a la profession où le nom qu'il porte s'est illustre.

M. le ministre de l'instruction publique, considérant que depuis le rétablissement du faccalauréat ès lettres la composition écrite en latin du cinquième examen du doctorat a perdu le caractère d'utilité qu'elle pouvait présenter, vient de décider qu'à l'avenir cette composition serait écrite en français.

Le même ministre vient de publier un second arrêté, sur les conditions de stage dans les hôpitaux, qui était vivement réclamé:

Considerant qu'il importe, dans l'intérêt du service des hôpitaux, de lavoriser autant que possible le recrutement des élèves interues nommés au concours, et d'encourager ees élèves à protonger leur temps d'internarger

Considérant qu'il y a lieu, saus abrèger en rien le temps exigé par les études scolaires, de teuir compte, dans une certaine messure, de l'experience acquise par les aspirants au doctorat qui, pour se dévouer au service de l'alternat, reculent le terme de leur scolarité, à laquelle ils ajoutent par ce fait même un utile compléuent d'études pratiques :

Considérant que le service de l'internat dans les asiles publics d'aliénés est digne d'un intérêt tout particulier:

Arride: Arr. 4r. — Le temps de service dans un hôpital, près d'une Faculté ou d'une doul préparatoire de médecine, accompil, à ture d'unterne nommé au concours, par un étudiant en médecine, aspirant au doctorat, en debors de temps de la codraifé exigée par les règlements, par compué à cet deuidant en comparation de la comparation de la comparation de proposition de la comparation de la comparation près d'une de la comparation de la comparation près d'une de la comparation près d'une de la comparation près d'une del préparation de la comparation près d'une de la comparation de la comparation de la comparation près d'une de la comparation de la comparation de la comparation près d'une de la comparation d

Ces' dispositions sont applicables aux internes des asiles publics d'aliénés. Anr. 2. — Tout aspirant au doctorat, élère d'une école préparatoir de médeciae ou de pharmacie, qui, pendant la période de la scolarité comprise entre in quartirent. Inserçipion validée et la quatorizent inclusivement, comptera cours dans un hôpital placé près l'École, sera, par cela même, dispensé de tout nouveu stage dans la Faculié obli il ira achever ses études.

Sont nommés présidents : de la Société de secours mutuels d'Ille-et-Vilaine, M. Pinault ; de la Société de Maime-et-Loire, M. Daviars ; de la Société de la Haute-Marne, M. Tiblerge,

La rentrée solennelle de la Faculté de médeeine de Montpellier aura lieu le 15 novembre. M. Courty, chargé du discours d'usage, prononcera l'éloge du professeur Lallemand. Celle de la Faculté de Paris aura lieu le lundi 17, le discours sera fait par M. Gosselin, qui lira l'éloge du professeur Moreau.

Nous avons le regret d'annoncer la mort de NM. Duplan, correspondant de l'Académie de médecine à Tarbes, et Brault, chirurgien de l'hôpital de Vendôme.

Un concours pour deux emplois de répétiteurs à l'Ecole du service de sauté militaire à Strasbourg s'ouvrira le 5 janvier prochain à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Uu de ces emplois se rapporte à l'enseignement de la chirurgie et l'autre à l'enseignement de la physique et de la chimie médicale.

# THÉRAPEUTIQUE MÉDIGALE.

De l'iodure de potassimu dans le traitement de l'anévrysme.
Par M. le docteur Chuckrabutty, médecin à l'hôpital du collège de Calcutta.

Si la médecine, c'est-à-dire essenticlement l'art qui a pour but la gnérison des maladies, a di cère et a été avec raison divisée en deux hranches principales, à cause de l'étendue trop considérable des connaissances qu'elle requiert, et des qualités toutes spéciales que réclament certaines de ses parties ; s'ecte division est fondée et utile, du moins au point de vue de la pratique, il faut recomanitre toutefois qu'elle n'est pas, à ce même point de vue, exempte de tout inconvénient. De ces inconvénients, qui sont doubles du reste et qui existent de chaque côté, l'un des plus regretables est sans contrellit la négligence qu'on apporte quant à l'étude des ressources que peut offirir la thérapeutique dite médicale, au traitement des léssons auxquelles la dénomination de chérurgeutes a été réservée.

Souvent les lésions de cet ordre se développent dans les régions profondes du corps, de sorte que l'art se trouve alors complétement désarmé. Les anévrysmes sont certainement dans ce cas, les anévrysmes, contre lesquels la chirurgie se trouve en possession de moyens puissants et efficaces, toutes les fois que, par le fait de leur situation, ils sont accessibles à la main et aux instruments, et qui sont au contraire, dans le cas opposé, presque absolument abandonnés aux seules ressources de la nature, c'est-à-dire à peu près toujours à une terminaison fatale.

Ĉependant cette maladie n'a pas constamment, même laissée à elle-même, une issue funeste. La science comple un certain nombre, bien faible il est vrai, de guérisons spontanées de turneurs anévrysmales, même siégeant sur des vaisseaux de premier ordre, même siégeant sur Paoret. Hodgson, Georges Young, Astley Cooper, Pelletan, etc., ont observé de ces cas heureux, et, dans quelques-uns, l'autopsie est venue plus tard confirmer que la guérison avait été réelle. Tout le monde connaît le mécanisme de cette guérison. On en a observé ou admis plusieurs modes; mais le mieux établé et le plus certain est sans contreût la formation et l'accumulation de caillots fibrineux dans la tumeur, l'interception consécutive du cours du sang dans son intérieur, l'oblitération de l'ouverture de communication, le resserrement insensible de l'anévrysme, lequel finit par se convertir en un noyau dur et avec le temps par disparaître plus ou moins complétement.

Ces faits sont, en vérité, bien capables d'encourager les médecins à de plus grands efforts pour tenter la cure de la maladie dont nous nous occupons, par les moyens dont ils disposent. La possibilité de cette eure, bien que ce soit, si l'on veut, un fait exceptionnel, est mise hors de doute par la nature elle-même ; le procédé organique qui est susceptible de la procurer nous est révélé aussi. Resterait à trouver les movens de faire naître au sein des parties altérées le travail qui est propre à amener ce résultat. Des essais ont déjà eu lieu dans ce sens : il nous suffira de citer la méthode de Valsalva pour les anévrysmes de l'aorte ; de rappeler l'emploi qui a été fait dans ee but de divers médicaments, tels que la digitale, certains astringents, et spécialement l'acétate de plomb. Ces essais ont été quelquefois ou paraissent avoir été suivis de succès ; et si nous disons « paraissent avoir été, » c'est que les faits n'étant pas nombreux, les esprits sceptiques pourraient objecter, en raison même de ce petit nombre, que c'étaient peut-être la de ces cas qui guérissent spontanément. Quoi qu'il en soit de cette objection, si elle était faite, elle ne serait pas de nature à arrêter les tentatives, à condition que ces tentatives fussent, d'une part exemptes de dangers, et d'autre part rationnellement fondées, soit sur des propriétés reconnues aux agents mis en usage, soit sur un empirisme justifié par des faits suffisamment répétés. Car l'innocuité de la médication et l'ineurabilité de la maladie sont les deux termes de toute expérimentation légitime, alors même que la méthode repose sur des données empiriques.

Ces considerations nous engagent à publier les résultats de quelques essais sur l'emploi de l'iodure de potassium dans des cas d'anévrysmes internes. Ces résultats, nous nous empressons de la reconnaître, sont loin d'être concluants; cependant, comme rarenment une formule de traitement est nettement posée de prime abord, comme rien de ce qui peut faire naître une lucur d'espoir d'arriver à guérir ces eruelles maladies ne saurait être négligé, nous donnons ses visaltats tels qu'ils sont, dans l'espoir que d'autres voudront bien les soumettre au contrôle d'un examen clinique sérieux. Les occasions d'expérimentation étant fréquentes, nous venons done convier nos confrères à cette étude, espérant que les faits qui vout être placés sous leurs yeux légitimeront l'appel que nous faisons à leur concouve.

Voici d'abord le fait qui a été le point de départ de ces essais. Lorsque je pris, en août 1860, possession de mon service comme médecin en second à l'hôpital du Collége médical de Calcutta, il y avait parmi les malades, en traitement pour une affection pulmonaire, un homme du nom de Leary, matelot irlandais, âgé de cinquante ans, de petite taille, mais d'une constitution primitivement robuste. Outre une toux fréquente et pénible et une expectoration très-abondante, ce malade présentait alors une tumeur pulsative au niveau de la fourchette du sternum, ayant à peu près la grosseur d'une noix, mais élastique et se réduisant aisément par la compression. Cette tumeur s'accrut graduellement jusqu'au volume environ d'une petite orange, s'élevant en même temps à une plus grande hauteur dans la région du cou et empiétant un peu sur la ligne médiane. Un grand nombre de médicaments avaient été employés contre la toux, sans exercer aucune influence sur la tumeur, jusqu'à ce que je fusse venu à administrer l'iodure de potassium dans une décoction de quinquina. Peu de temps après, il devint évident non-seulement que la toux s'était amendée depuis cette modification apportée au traitement, mais encore que l'anévrysme devenait plus dur, plus solide et perdait son caractère expansible. Le malade succomba dans les premiers jours de janvier 1861, aux suites d'une bronchite aiguë intense.

À l'examen nécroscopique, en ouvrant la poitrine, nous trouvàmes ne turneur anévrysmale située immédiatement derrière la
partie supérieure du stermun, et s'élevant dans le oou jusqu'à l'union
de la trachée avec le larynx à droite. Elle prenait naissance au côté
interme du tronc innominé, sans s'étendre soit à la crosse de l'aorte,
soit aux artères sous-clavière ou carotide droites. Elle était trèsdure et grosse comme une poire. Son intérieur était occupé par une
masse compacte de caillot soilés, laissant seulement un petit canal
au côté externe, au moyen duquel les artères carotide et sous-clavière droites communiquaient avec l'aorte. Les bronches officient
les signes anatomo-pathologiques de la bronchite.

Alors que ce malade vivait encore, deux autres Européens furent admis dans mes salles, Bateman et Collyer, l'un et Tautre atteints d'antevrysme de l'ontet, Ces deux hommes firent usage de divers médicaments, sédatifs et astringents, sans aucun soulagement, jusqu'au moment où j'eus recours à l'iodure de potassium, lequel ne leur fut prescrit que lorsque j'en eus remarqué les efficies avantageux dans le cas de Leary. Le résultat se montra chez eux également satisfaisant, en ce qui concerne la solidification du sac anévrysmal, quoiqu'elle viait pas prévenu l'issue fatale.

Bateman était entré à l'hôpital le 30 novembre 1860, évacué du vaisseau le Newcastle, avec une note du chirurgien du hord. Cette

note portait en substance que cet homme, âgé de quarante-sept ans, d'un tempérament sanguin, grand buveur de liqueurs spiritueuses, matelot de profession et ayant le plus ordinairement navigué sous les climats tropicaux, n'avait jamais eu de rhumatismes et avait toujours joui d'une bonne santé jusqu'au commencement de ce dernier voyage, environ trois mois et demi auparavant, où il avait commencé à se plaindre d'une gêne à la partie supérieure de la poitrine; qu'il y avait cinq semaines, étant à la barre, par un gros temps qui exigeait l'emploi d'une grande force pour la direction du navire, il avait éprouvé tout à coup, d'après ses expressions, la sensation comme d'une déchirure, de quelque chose qui cède, sous la clavicule gauche; que quelque temps après on avait reconnu audessus de cet os, en dehors, une tumeur pulsative, et en même temps la dilatation des veines mammaires, de l'ecchymose à la surface du thorax, de la tuméfaction inflammatoire des ganglions axillaires gauches, une inflammation diffuse de la peau à la partie interne du bras; que d'autres symptômes étaient venus successivement s'ajouter, entre autres de la dysphagie, de l'orthopnée, un pouls d'abord vibrant et bondissant aux deux poignets, plus tard irrégulier, avec des intermittences à droite; et qu'enfin, le 25 novembre, il avait été pris de paralysie de la langue et d'hémiplégie du côté droit, dernier accident qui avait décidé son envoi à l'hôpital.

Voici quel était son état à l'entrée: paralysie complète à droite du mouvement et du sentiment; face déviée à gaude; miction et évacuations alvines involontaires; respiration laborieuse; coloration pourpre, livide de la peau, et veines proéminentes dans la région sous-claviculaire gauche; veines tuméfiées et variqueuses sur le côté correspondant de la tête et le membre supérieur gauche, qui était également le siége de douleurs lancinantes; pulsations artérieles faibles au poignet gauche, et tout juste perceptibles dans la carotide gauche; matité à la percussion dans la moitié interne de la région sous-claviculaire et en même temps impulsion manificate et région sous-claviculaire et en même temps impulsion manificate et redentissement des bruits cardiaques; yoix carouée et dysphagie à un degré assez prononcé. — Le malade fut mis à un régime fortifiant, quoique léger, et à partir du 2 décembre il prit trois fois par jour 4 grains (25 centigrammes) d'iodure de potassium.

Pendant le cours de ce traitement, l'état du malade s'améliora. Les phénomènes de paralysie s'amendèrent assez rapidement; les fonctions digestives se rétablirent à un degré passable; la congestion veineuse à la partie supérieure du thorax diminua notablement; la rèspiration devint plus facile et l'orthopnée disparut; les pulsations dans la tumeurjanévrysmale s'affaibliert, ainsi que lès bruits anorimate qui y étaient perçus; le pouis devint plus régulier. Cette amélioration alla croissant, non sans alternatives du reste, jusqu'à lin de mai suivant, et, à cette époque, le malade pouvait se levet et marcher un peu avec l'assistance de quelqu'un. Mais, vers le commencement du mois de juin, les symptômes de la maladie se prononcierent de nouveau avec plus d'intensité, la tumeur redevint plus sensible, l'ordème et la dilatation des veines se reproduisirent, la dyspnée vaparut, etc.; et le 12 juin, il se manifesta tout à coup une hémorrhagie très-considérable, avec expulsion d'une grande quantité de sang par la bouche et les narines, qui emporta le malade en quelques instants.

Sans entrer dans tous les délails de l'autopsie, ce qui entraînerait trop loin, il suffira de dire que l'anévrysme, qui était très-voltamineux, outre des adhérences aux parties circonvoisines, en présentait une avec la trachée vers la partie inférieure du cou, et qu'en ce point il s'était formé une ouverture qui faisait communiquer le sac anévrysmal avec ce conduit; qu'il y avait de plus, au niveau de la deuxième côte en partie nécrosée, un point de la turneur qui s'était ramolil et rompuy en sorte qu'il y avait et, de ce côté, hémorhagie interne dans la cavité pleurale, et d'autre part hémorthagie par le conduit aérien, laquelle a vait donné lieu à l'hémoptysie signalée plus haut; enfin, que l'intérieur du sac était entièrement rempil par une masse compacte de caillots solides, dont le poids ne s'élevait pas à moins de deux livres.

L'autre malade nommé ci-dessus, Collyer, avait été admis à l'hôpital vers le commencement de décembre 1860. Cet homme, fort et robuste, bien musclé, avait d'abord été soldat, puis policeman. Sa santé avait toujours été bonne; seulement, depuis quelques mois, il etait tourment par une toux fréquente, et sa voir. était deuxenrouéo. Lors de l'entrée, nous notámes, outre ces symptômes, une dyspnée considérable qui l'empéchait de rester couché, une coloration rouge livide de la peau à la partie supérieure gauche du thorax, avec les veines de cette région dilatées et tortueuses. Il y avait de l'hémicramie à gauche, des douleurs lancianates sur le trajet des nerfs du hras correspondant, et le pouls radial de ce côté était faible. Il existait une légère saillie de la région sous-claviculaire, avec un frémissement sensible à la main et une impulsion qui devenait plus évidente au moyen du stéthoscope; en même temps smatié à la percussion et bruit de intenent à l'auscultation. Les bruits du cour s'entendaient à la région interscapulaire, mais il n'y avait de sonffle ni en ce point ni à la région présordiale. Pulsations dans les artères carotides droite et gauche et dans les sous-elavières. La dysplagie était considérable.

La digitale, Paeide hydrocyanique n'apportizent aueum sonlagement. L'iodure de potassium fut preserit, et à partir de ce moment il se manifesta un soulagement et une amélioration notables. L'impulsion devint plus faible, les bruits plus sourds, le frémissement moindre, la tuméfaction disparvat, la dilatation des veines diminur, la coloration foncée de la peau cessa; les douleurs de la tête et du bras, la dyspnée, la dysplagie, la ruscuté de la voix s'améliorierant graudement. Se sentant beaucoup mieux, Collyer voulut absolument sortir, malgré mes remontrances, pour passer les fêtes de Noël aves as famille. — Il rentre na varyi suivant, avec tous les symptomes sensiblement aggravés; notamment, la tumeur de la région sousclaviculaire était devenne beaucoup plus voltumineuse, et les pulsations qui y étaint perçues beaucoup plus voltumineuse, et les pulsations qui y étaint perçues beaucoup plus voltumineuse, et les pulsations qui y étaint perçues beaucoup plus fortes. Cette fois Fiodure de potassium resta sans effet, et la mort ne tarda pas à mettre fin aux souffrances de camblueureux.

L'anéwrysne, dont le commencement était à environ trois pouces des valvules aortiques, avait à peu près le volume d'une êté d'enfant ; le sea peraissait formé par les tuniques externe et moyenne, tandis que l'interne, qui était athéronateuse, manquait dans la plus grande étendue de la tumeur; sa cavité était occupée par une masse de caillots très-considérable, dure et dense, laissant un canal le long de la partie supérieure de la crosse aortique, continu avec l'arcorte descendante. Dans la hronche gauche, à environ un pouco et quart de la bifurcation de la trachée, il y avait une ouverture communiquant avec l'auévrysne, assez large pour admettre le petit doigt. — Les autres particularités de l'autopsie, notamment en ce qui concerne l'état des artiers naissant jde la crosse, quelque intéressantes qu'elles soient, nous paraissent devoir être iei, comme dans le cas précédent, passées sous silence, afin de ne pas allonger ce travail, déjà trop long peut-ètre.

Outre les cas qui précèdent, j'ai eu ocsasion d'employer aussi l'ioduro de potassium chez phusicurs autres malades, dont un est encore en traitement dans mes salles au moment où j'écris, et toujours avec le même résultat. Chez ce dernier, qui est atteint d'une manière non douteuse d'un anévrysne de l'aorte ascendante, mais dont je m'abstiendrai de rapporter les symptômes, parce que ce sorait m'exposer à des répétitions inutiles, l'amélioration, multe auparavant, n'a commencé à se manifester que depuis qu'il a été mis à l'usage de l'iodure de potassium; et maintenant les douleurs thoraciques se sont apaisées, la tuneur a diminué, l'impulsion est moindre, les bruits anormaux plus faibles, plus sourds, la dyspnée n'existe plus, l'appétit est bon et les fonctions digestives s'exécutent d'une manière satisfaisante.

Ce qui paraît ressoriir des faits que je viens de rapporter, c'est la consolidation du sea andvyramal, contrairement à tudes les notions préconçues relativement à l'action de l'iodure de potassium, Or, comme c'est la précisément le but auquel nous visons dans le traitement des anévyrames intra-thoraciques, on accordera sans peine que, si l'iodure de potassium devait toujours agir de cette façon, il deviendrait pour nous de la plus grande utilité.

Il n'échappera, d'ailleurs, à personne que ces essais ont été faits dans des cas d'anévrysme d'une extrême gravité, tant en raison du siége, qu'à cause du degré de développement où était déjà arrivée la maladie. Il serait donc à désirer qu'ils pussent être répétés dans des cas moins avancés, et où par conséquent les chances de succès seraient beaucoup plus grandes. Du reste, c'est dans les anévrysmes des membres qu'on sera le plus à même de juger de la valeur de ce traitement, puisque les phénomènes se passeront alors sous les yeux mêmes de l'observateur. Rien n'empêche, au demeurant, de combiner les deux traitements, l'interne et l'externe, Il serait précieux de voir l'iodure de potassium, en facilitant, préparant le phénomène de la coagulation du sang contenu dans la poche anévrysmale, hâter les résultats de la compression digitale ou alternante. Si le succès venait, comme il est neut-être permis de l'espérer, à se réaliser, il v aurait lieu d'ajouter ce moven au traitement des anévrysmes de la racine des membres et même des anévrysmes intra-thoraciques.

## THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE.

Du traitement de l'ophthalmie purulente des enfants par les douches oculaires.

Par M. le docteur F. BRICHETEAU, ancien interne des hópitaux.

En raison de sa position et des conditions spéciales de sa structure, l'oùl est un des organes les mieux appropriés à subir l'influence des applications du froid. Aussi, depuis les temps les plus reculés, l'eau à une basse température a-t-elle été[employée dans le traitement des phlegmasies de l'œil. Mais ce mode de traitement n'avait aux yeux des chirurgiens qu'une efficacité fort contestable, et était réservé aux cas d'inflammation légère et superficielle. L'eau froide était considérée surtout comme un moyen mécanique de nettoyre de déterger l'eail. On n'avait pas en l'idée d'appliquer l'hydrothérapie à la modification directe de l'état morbide par la réfrigération qu'elle est apte à produire, en un mot de l'employer comme antipliogistique ou modificateur local.

C'est à M. Chassaignac qu'appartient l'honneur d'avoir fait entrer l'hydrothérapie oculaire dans la pratique chirurgicale. -Chargé du service à l'hospice des Enfants assistés, où se trouve constamment un grand nombre d'enfants atteints d'ophthalmie purulente qui y sévit en permanence, ce chirurgien fut bientôt convaincu que la principale modification à remplir était de préserver la muqueuse oculaire de l'humeur irritante produite par les surfaces phlegmasiées. Après avoir reconnu l'inutilité des lotions et iniections intra-palpébrales, après avoir tenté de divers movens, il imagina la douche oculaire, qui lui fournit un moven d'expulsion suffisant, un procédé de lavage complet, véritablement efficace; et c'est ainsi qu'il fut admis à reconnaître la vertu antiphlogistique de l'eau froide, appliquée régulièrement et avec méthode. Instruit par l'expérience, il simplifia les appareils, régularisa l'emploi de la louche oculaire, et réussit à faire de l'hydrothérapie oculaire une véritable méthode, vraiment digne de ce nom et destince à rendre de grands services par la facilité de son mode d'emploi.

Gest en 1847 que M. Chassaignac publia ses premières recherches i ce sujet. Après lui deux de ses élèves, MM. Rieux et Fournier, publièrent, le premier dans l'Union médicale, le second dans les Archives d'Ophthalmologie, un Mémoire sur l'efficacité des douches oculaires dans le traitement des phlegmasies de l'œil. Comme MM. Rieux et Fournier, interne des hônitaux et élève du même maître, j'ai pu m'assurer par moi-même des bons effets produits par la douche oculaire. J'ai mis cette méthode en pratique à 'hôpital des Enfants, à l'hôpital Necker, dans le service des nourices; et j'ai comparé mes observations avec celles publiées par mes prédécesseurs. A l'hospice de la Maternité, où ce traitement est ournellement employé, je me suis enquis des résultats obtenus, et c'est appuyé sur un grand nombre de faits que j'ose préconiser e mode de traitement encore peu connu, et que je crois appelé à endre de grands services, en remplacant avantageusement les livers moyens employés pour obtenir un effet antiphlogistique trèsprompt, tels que les sangsues, les vésicatoires et le calomel à dose réfractée.

Mode d'emploi.—L'un des premiers mérites de cette médication, c'est à coup sûr la simplicité même de son emploi. Chacun a sous la main, dans le plus modeste ménage, tout l'appareil nécessaire au traitement. Cet appareil ne se compose essentiellement que d'un simple entonori destiné à verser de l'eau froide sur les yeux du malade. Voici sa description, tel qu'il a été institué à l'hôpital Lariboisière !

Aux barreaux supérieurs d'un lit destiné à cet usage, à l'une des extrémités, est suspendu un entonnoir rempi d'eau froide. Cet entonnoir, d'une capacité assez vaste (environ 2 litres), est terminé par un bec assez fin, muni d'un robinet. Le lit est garni d'une toile cirée qui se recourbe sur le chevet et descend, replée en gouttiere, jusque dans un récipient placé sur le plancher de la chambre.

Le malade est étendu sur le lit, la tête exactement placée au-dessous du bec de l'entonnoir. Une fois le robine touvert, la twine liquide jaillit aussistit en petit jet, tout d'abord, puis en jet graduellement plus considérable. [8i l'appareil est bien disposé, elle tombe sur la racine du nez, et de chaque côté se répand en ruisseau dans l'espèce de vallée que forme entre les saillies frontale et malaire l'enfoncement de l'orbite. Un seul ceil est-il affecté, une dègrèe inclinaison de la tête du côté malade garantira l'oil sain de la veine liquide. Après avoir traversé la dépression orbitaire, l'eau s'écoule sur la partie antérieure de la tempe, retombe de là sur la totle cirée et finalement dans le récipient inférieur.

Hien de plus simple en pratique, rien de plus facile en exécution. Lo seul écoulement d'eau froide sur les paupières fermées fournit déjà aux malades un soulagement immédiat et notable; mais les conditions du traitement ne seraient pas remplies, si l'on se contentati de cette sorte de lotion extérieure. Il faut que l'euil même soit baigné par l'eau qui s'écoule. Pour cela les yeux doivent être tenus légèrement ouverts sous le courant d'eau qui les traverse.

Dans la pratique civile, un siphon recourbé, plongeant dans un vase plein d'eau et placé sur un meuble élevé, sera suffisant. On trouve à cet ellet chez les labricants d'instruments de chirurgie des tuyaux en caoutchoue, long de 2 mètres, de la grosseur du petit doigt, et présentant à leur extremité des orifices de 2 ou 3 millimètres de diamètre. Le jet peut être modéré à l'aide d'un diuphragme mobile, et le tube est interrompu dans sa longueur par une boule qui permet de faire le vide et d'établir ains la circulation du liquide.

Pour les cufants', nouveau-nés, trois personnes sont nécessaires pour assurer la réussite de l'opération. Un aide est chargé de maintenir le petit malade et de paralyser ses mouvements ; le deuxième cutr'ouvre alors les paupières, soit avec les doigts, soit au moyen des instruments écarteurs, pendant que le chirurgien dirige d'une main le jet du liquide sur les parties enflammées, de l'autre essuic les bords palpébraux avec une compresse fine, et déterge l'œil de toutes les mucestiés déposées à as surface.

La durée de l'écoulement liquide est de huit à douze minutes, dix minutes en moyenne.

Le hec des instruments doit présenter environ 4 millimètre 4/2 de diamètre, calibre qui fournit une veine assez volumineuse.

Les douches doivent être répétées plusieurs fois par jour; dans l'ophthalmie purulente quatre son nécessaires en moyenne, et souvent il faut avoir recours à un plus grand nombre. Le nombre des douches doit dépendre du degré d'intensité des phénomènes morbides, de l'àbondance et de la nature des produits sécrétés.

C'est de l'eau froide qu'il convient d'employer. En hiver, on se servira d'eau à la température ordinaire des fontaines d'intérieur; en été, il sera utile d'employer soit de l'eau de puits, soit de l'eau refroidie par quelques glaçons.

Effets produits par les doucles.—Ces effets ont été tirs-hien exposés par M. Alfred Fournier. Le premier effet produit par le passage de l'eau sur le globe coulaire est douloureux, surtout au début de la médication; mais il suffit de quelques minutes pour que cette douleur, d'ailleurs fort légère, s'apaise complétement et qu'il lui succède un soulagement notable, dà sans doute au refroidissement que produit le passage continu de la veine liquide sur les paupières ou sur la muqueuse phlegmasie.

La douche terminée, une réaction se manifeste, l'oui rougit, les parties saines de la conjonetive s'injectent également, une sensation de chaleur se déclare dans l'organe et s'accompagne d'un larmoiement léger. Cette réaction, qui est constante, n'a qu'une courte durée; elle ne persiste en général que de dix s'unigt minutes, pour faire place à une rémission complète des phénomènes inflammatoires. Elle est toujours modérée et s'affaibli beaucoup par l'habitude, surtout au point de vue des phénomènes doutoureux. Et se place une particularité curieuse: la tolérance qui s'établit par l'emploi fréquemment répété de la douche n'est jamais relative qu'à la douleur seule: le contact de l'eau froide avec la maqueuse octaire casses qu'en quedques jours de provoquer une réaction, doulou-leire cesse en quedques jours de provoquer une réaction, doulou-

reuse, mais il ne cesse jamais de s'accompagner d'une réaction vasculaire.

L'orgame modéré et temporaire qui accompagne la douche ne tarde pas à être suivi d'ume détente remarquable des phénomènes inflammatoires. La rougeur diminue; la douleur, le larmoiement s'apaisent; la photophobie même est influencée, et l'eûl s'ouvre plus librement. Il se produit donc un soulagement considérable; mais cetto rémission ne persiste pas elle-même au delà d'un certain temps, après lequel les symptômes morbides tendent à prévaloir. Sa durée est très-variable, suivant l'intensité de l'inflammation; de là l'indication d'en provoquer le retour par l'emploi renouvelé de la douche.

Si l'emploi de l'esu froide est suffissamment répété, la sédation temporaire que produit la douche se transforme hientôt en une sédation continue. Dès lors, toute douleur est supprimée, et le malade passe véritablement d'un état d'angoisse et d'anxiété à un état de calme parfait.

Puis, la vascularisation de la muqueuse oculaire diminue. En deux ou trois jours les surfaces pliegrassiees sont modifiées, tant est puissante l'action réfrigérante de la douche. En même temps le boursouflement des paupières disparaît et la modification des produits sécrétés se fait parallèlement à la diminution des phénomènes philemassiques.

Tous les médecins savent que dans l'ophthalmie purulente il faut attaquer le mal avec viguenr et s'en rendre maître promplement, sous peine de voir l'œil gravement altéré, au point de rendre la vision impossible. Or, on arrive facilement à ce résultat en faisant suivre l'administation de la douche de l'instillation de quelques gouttes de collyre au nitrate d'argent (é grammes pour 30 d'eau distillédouches seules, faire avorter la sécrétion purulente; mais si l'on set applé une fois la maladic confirmée, il faut prescrire six douches par jour, et denx fois, mafin et soir, on se servira du collyre au nitrate d'argent. Ce n'était du reste que pour rendre l'application du collyre plus efficace que M. Chasssignac se servir, dès le debut, de la douche contaire. Je ferai voir tout à l'heure que l'emploi du collyre n'est pas indispensable.

Voici un résumé qu'a donné M. Chassaignac des résultats obtenus par ce mode de traitement sur 106 malades.

L'amélioration qu'ont éprouvée les enfants s'est manifestée, pour plus de la moitié des cas, dans les deux ou trois premiers jours. Un tiers environ des sujets n'a offert d'amélioration notable qu'au bo ut de six, huit, dix jours seulement. Ce n'est que par exception, et en raison de la gravité extrême de l'affection, qu'on a vu survenir, au bout de quinze à vingt jours seulement, une modification avantageuse.

La sécrétion muco-purulente est le premier symptôme amendé. La modification ne porte pas seulement sur la quantité, elle porte encore sur les qualités de la sécrétion anormale. Si le produit morbide était du pus par exemple, il fait place à un suintement mucopurulent ou muqueux. S'agit-il de l'écoulement d'une sérosité eitrine, celle-ei perd sa coloration jaunatre, sa limpidité, et se transforme en un liquide trouble, plus épais, avant de se tarir entièrement. En même temps l'injection de la conjonetive palpébrale, la tuméfaction et l'œdème des paupières ne présentent pas une amélioration moins remarquable. L'aspect effravant et difforme que donne aux petits malades le boursouflement palpébral disparait, et les chémosis les plus volumineux s'amendent souvent du jour au lendemain. Les cornées, qui perdent si rapidement leur éclat et leur transparence sous l'influence de la maladie, reprennent non moins vite leurs propriétés normales, quand toutefois l'épanehement interlamellaire n'a pas été trop considérable.

Des 406 enfants composant la statistique présentée par M. Chassignae, 25 out éé emporée par des maladhes complétement étragéres à l'ophthalmie (entérite, diarrhée cholériforme, etc., etc.), 14 ont été apportés à l'infirmenie avec des cornées ramollies ou déjà perforées, et n'ont pu retirer du traitement qu'un avantage relaif; 70 ont été guéris. Sur ce nombre, la guérison a été obtenue:

|      | enfants au bout | de 2 jours. |
|------|-----------------|-------------|
| - 4  | _               | 5 —         |
| - 9  | -               | 4 —         |
| - 10 | -               | 5 —         |
| - 7  | _               | 6 —         |
| - 6  | _               | 7 —         |
| - 5  | _               | 8           |
| 1    | _               | 9 —         |
| - 2  | -               | 10 —        |
| - 3  | -               | 11 -        |
| - 2  | _               | 12 -        |
| - 2  |                 | 13 —        |
| - 1  | _               | 15 —        |
| - 2  | -               | 18 -        |
| - 2  | _               | 20 -        |
| - 5  | _               | 20 à 50     |
| - 4  |                 | 30 à 40     |
| - 7  | _               | 60 -        |

Il est nécessaire de dire que, dans le traitement de ces ophthalmies, M. Chassaignac emploie conjointement le collyre au nitrate d'argent: 4 grammes de nitrate pour 30 grammes d'eau,

L'instillation du collyre est faite immédiatement après la douche, alors que la muqueuse est bien détergée des produits morbides qui l'encombraient. M. Alois Bednarr, qui a adopté cette méthode à l'hospice des Enfants trouvés de Vienne, se sert d'eau tiède à 26 ou 28 degrés Réaumur. Il emploie en même temps le collyre faible au nitrate d'argent, 20 à 50 centigrammes pour 30 grammes d'eu. Il se loue beaucup de ce traitement, qui lui a donné de très-beaux résultats, il a vu souvent une seule douche et quelques gouttes de collyre couper court une ophthalmie prise à son début.

Sur 332 enfants, 273 ont guéri rapidement; 23 senlement sont sortis de l'hôpital avec de légères taches sur la cornée. Un seul a perdu un oril; mais l'organe était détruit avant que le traitement edt pu être institué. 33 sont morts de maladie intercurrente pendant le cours de l'ophthalmie.

Les faits qui me sont personnels sont au nombre de 32. Sur co nombre, 20 so rapportent à des enfants au-dessus de deux ans, obsevés à l'hôpital des Enfants malades dans le service des maladies chroniques, où l'ophthalmie purulente ne s'observe que trop fréquemment, malgré la salubrité et la honne disposition des salles. Tous ces enfants guérirent sans troubles de la vue, au bout de dix jours en moyenne; le traitement consistait en deux douches par jour, de dix minutes chacune, suivies de l'instillation du collyre au nitrate d'argent, à 4 grammes.

Je me suis assuré par des expériences comparatives que les enfants traités par le collyre seul guérissaient heaucoup plus lentement, présentant ces rémissions et ces rechutes si fréquentes dans le cours de ces maladies et qui font le désespoir du médecin. Je parvins à la fin de l'année, sir de ce traitement, à ne plus employer que le traitement purement local, et à laisser complétement de colé les autres médications, telles que le calomel à dose réfractée et les sangsues.

Les douches doivent, autant que possible, être administrées par le médecin lui-même. Forcé pendant un certain temps de confier la douche aux mains des employés du service, je remarquai bientôt que les ophthalmies restaient stationnaires, et la guérison ne devint rapide que lorsque je surveilla moi-même le tratiement.

Les douze autres enfants que je traitai par cette méthode étaient des nouveau-nés, appartenant au service des nourrices de l'hôpital Necker. Če service, très-convenablement disposé, présente une salle de vingt-buit lits de femme avec vingt-huit bereaux pour les enfants; studé au read-chaussée, entre couve t jardin, hien aéré, il présente toutes les conditions hygiéniques désirables. Aussi on n'y a jamais observé d'épidémie, de fièvre puerpérale, érysipèle, ophthalmie purulente ou autre.

Au mois d'octobre 1861, trois enfants, atteints d'ophthalmie pur venlente, entrèvent le mémo jour dans le service; deux mères avuient contracté la maladie de leurs enfants, qui furent immédiatement soumis aux douches occulaires et à l'instillation du collyre. Vingéquatre heures après, trois enfants, qui se trouvaient dans la salle avant l'arrivée de ces nouveaux venus, contractèrent l'ophthalmie purulente. Il s'était formé ainsi un petit foyer d'infection qui aviait développé la contagion. Le surhendemain à la visite, on nous montra trois nouveaux enfants atteints d'obstillatine purulente.

Dans ce nombre étaient deux cefauts nés la veille au soir, et qui, nés due mères tris-saines, se trouvaient donc, depuis doure heures seulement, soumis à la contagion, temps bien suffisant du reste. Dans la crainte de voir la maladie se développer dans toute la salle et s'en maintenir ensuite à l'état endémique (comme cola s'est vu souvent), nous chmes soin de faire administere des douches contaires à tous les enfants qui entraient dans le service, ainsi qu'aux nouveaunés. Ce traitement préventif réussit à merveille : trois enfants seulement furent atteints depuis, et au bout de quinze jours l'épidémie était complédement arrêtée.

Dans ces derniers faits que je viens de citer, comme j'assistais au début de la maladie, je supprimai le collyre, et, par le seul moyen des douches, je réussis très-bien à guérir les petits malades.

Enfin, je dois à l'obligeance de M. Nivert, înterne à l'hospice de la Maternité, la communication de la note suivante, où se trouvent exposés les résultats fournis par ce mode de traitement à cet hôpital, où l'ophthalmie des nouveau-nés sévit presque constamment :

Dans les trois premiers mois de l'année 1862, 609 enfants sont més à la Maternité. Sur ce nombre 139 ont été atteints d'une inflammation de la muqueuse oculo-aphéluriele. L'ophthalmie purulente a été observée dans la proportion de 1 sur 5. Tous ont été soumis aux douches d'eau froide, et ce n'est que dans les cas graves que M. Danyau fit ajouter l'emploi d'un collyre au nitrate d'argent (20 à 30 centigrammes de nitrate pour 30 grammes d'eau). Toutes ces affections oculaires n'eurent pas la même intensité.

39 enfants furent atteints d'ophthalmie légère. 61 eurent des

symptômes inflammatoires plus intenses, et chez 35 enfants, l'ophthalmie fut des plus graves.

Voici maintenant les résultats obtenus :

72 enfants sont partis en très-bon état, la conjonctive parfaitement saine.

45, au moment de leur départ, étaient en bonne voie de guérison, bien qu'ils eussent encore une rougeur morbide de la surface oculopalnébrale.

47 enfants ont été emportes par leurs mères au milieu du traitement et les yeux en mauvais état. 5 seulement sont morts. Tous étaient nés avant terme. Des affections gastro-intestinales et le selérème furent la cause de leur mort.

Dans tous les faits que nous venons de citer, la douche oculaire a donc fourni des résultats très-heureux, de sorte que ce traitement des ophthalmies se recommande à la fois par son utilité et par sa facilité d'exécution.

# Note sur le traitement des fractures de larotule par un nouvel appareil. Par M. U. Trêtat, chirurgien des hôpitaux.

Je ne passerai point en revue ici tous les appareils employés pour la fracture de la rotule; l'expérience a, d'ailleurs, prononcé sur un grand nombre d'entre eux. Cependant quelques remarques sont indispensables,

On a renoncé aux appareils mécaniques, parce que ce sont des machines qu'on n'a pas sous la main au moment voulu, qu'elles ne peuvent s'adapter exactement sur tous les individus, ce qui force à les modifier pour chaque cas particulier, et, enfin, parce que leurs résultats ne compensent nullement ces graves inconvénients.

Les bandages se relàchent, cachent aux yeux du chirurgien la fincture et ne servent, en définitive, qu'à maintenir la position; de plus, ils sont extrèmement génants pour les malades, à cause de la constriction énergique qu'il faut exercer, sous peime d'inéflicacité absolue. Saus doute on évite le relàchement à Tuide des bandages plâttés ou dextrinés, mais les deux derniers inconvénients subsistent complétement.

L'appareil de Boyer compte un grand nombre de partisans; M. Laugier et M. Morel-Lavallée lui ont fait subir des modifications avantageusses, et cependant aucune de ces formes n'est à l'abri de la critique.

Déjà M. Malgaigne a montré que, sous l'influence de la forte

pression des courroies, les fragments rotuliens basculent et que les surfaces de fracture forment un angle ouvert en avant ; que la pres-



Fig. 1. — Appareil de Boyer, modifié par M. Laugier.

sion n'est pas égale sur tous les points du bord supérieur de la rotule, plus saillant en dehors qu'en dedans.



Il convient de remarquer encore que les courroies, prenant attache sur la gouttière ou l'attelle sur laquelle repose le membre, le moindre mouvement de ce dernier changera les rapports des fragments avec les agents de contention; or, il est aisé de constater que lorsque la jambe et la cuisse sont placées dans l'extension, tout mouvement du bassin se traduit par une torsion, suivant l'axe, de l'extrémité inférieure,

Pour avoir raison de toutes ces difficultés et pour arriver à une coaptation exacte, M. Malgaigne a proposé et employé un instrument bien connu de tous, la griffe (fig. 2).

Malgré son apparente fixité, dans bon nombre de cas, l'instrument se déplace, il glisse sur la rotule et éraille la peau ; parfois même, les pointes traversant obliquement les fibres tendineuses appuient sur la face antérieure et non sur le bord de l'ôs; enfin, et par-d'essus tout, le moyen est violent et pénille à supporter, si bien qu'il n'a pas été accepté dans la pratique, et qu'en face d'un nombre de faits très-restreint, il est impossible de se prononcer dans un seus ou dans l'autre.

J'ai pensé qu'en évitant tout traumatisme on pourrait utiliser cette action de la griffe, qui ramène hien parallèlement les fragments l'un vers l'autre. De là l'idée d'un appareil très-simple, très-facile à composer, et qui, à en juger par les deux circonstances dans lesquelles je l'ai employé, me parait devoir donner un bon résultent.

Voici la description de cet appareil : je suppose qu'il n'y a pas de gonflement inflammatoire ou qu'il a été apaisé par les movens convenables. Je taille deux plaques de gutta-percha, longues de 10 à 12 centimètres, larges à une extrémité de 6 centimètres environ et à l'autre de 3 ou 4 centimètres. Une épaisseur de 5 à 6 millimètres est parfaitement convenable. Ces plaques sont ramollies dans l'eau chaude. Le membre étant maintenu dans l'extension forcée et la cuisse fléchie à 45 degrés sur le bassin, les deux plaques sont déposées sur chacun des fragments, de telle sorte qu'elles se regardent par leur extrémité la plus large; avec les doigts mouillés on moule la gutta-percha sur les contours de la rotule et des parties ambiantes. Avec un peu d'habitude on obtient un moule très-exact, énousant les moindres saillies et conservant jusqu'à l'empreinte des poils. J'insiste sur la nécessité d'un moulage parfait, car l'efficacité et l'innocuité de l'appareil reposent sur ce premier temps. On applique sur la gutta-percha des linges trempés dans l'eau froide, et, dès que les plaques sont assez dures pour pouvoir être enlevées sans déformation. on les plonge dans un vase rempli d'eau froide où, en quelques minutes, elles ont recouvré leur résistance normale.

On les place alors très-facilement sur les parties qu'elles moulent sans interpoer aucun corps étranger, et on les fixe au niveau des extrémités pointues par une bandeelte de diachylon médiocrement servée, qui fait une ou deux fois le tour du membre. Sans cette précaution, au moment où on applique la griffe, chaque plaque se relieverait par sa pointe, et la griffe cesserait immédiatement d'agir. Lors de mon premier essai, j'avais taillé des plaques beaucoup trop ocurtes, aussi étais-je dans l'obligation de server fortement les bandelettes pour empécier le relivement des extrémités. En donnant aux plaques la longueur que j'ai indiquée, on a un bras de levier suffisant pour qu'une faible pression s'opposé à hascule des plaques.

On ramène alors à l'aide des doigts les deux plaques l'une vers l'autre et on implante fortement dans chacune d'elles la motité correspondante de la griffe. Nulle crainte de transperver la gutta-percha et d'arriver jusqu'à la peau; je me suis assuré, en pressant de toute ma force sur une table, que la substance gommeuse ne se laisse péndurer qu'avec difficulté et que les pointes arrivent rarement à la moitié de son épaisseur.

Il ne reste plus qu'à faire agir la vis et à maintenir ainsi plaques et fragments rapprochés au degré voulu.

Pour éviter toute mobilité, je dépose le membre dans une goutties dont l'appareil propre de la fracture est totalement indépendant. Cette goutilère est maintenue relevée par son extrémité inférieure à 35 ou 40 degrés.

Cet appareil, dont la figure ci-jointe donnera une bonne idée, ne cause pas de souffrance; la pression, très-uniforme et répartie sur une large surface, ne détermine aucun accident, et, dans l'intervalle



Fig. 3.

des deux plaques, on peut apprécier avec exactitude l'état de la fracture (fig. 3).

An bout de quelques jours, une semaine en général, les parties molles s'affaissant, les plaques agisent moins exactement. Des qu'on constate cet état, on enlève l'appareil, et en ramollissant dans les chaudle les extrémités rotuliennes des deux plaques, on rétablit les choses telles qu'elles doivent être, avec d'autant plus de facilité que l'inspection quodidienne de la fracture n'est génée par rien.

Au hout d'un mois, l'appareil a donné tous ses résultats; il est bon de laisser encore pour quelques jours le membre dans l'extension, mais les plaques et la griffe doivent être enlevées.

Sans exagérer la valeur du moyen thérapeutique que je propose, j'ai pensé qu'il était bon de le faire connaître. Facile à disposer pour le chirurgien, facile à supporter ponr le malade, il laisse toute liberté à l'examen et agit avec une efficacité qui ne me paraît le céder à aucun autre appareil.

### CHIMIE ET PHARMACIE.

# De l'essai des huiles.

POT M. G. FAVROT.

Jusqu'en 1819, on ne connaissait aucum moyen de constater la pureté des huiles d'olive, et le consommateur se trouvait entièrement à la discrétion de la bonne foi du fabricant; mais à cette époque, un chimiste de Marseille, M. Poutet, eut l'idée d'essayer l'action du nitrate acide de mercure sur les luniles d'olive. Il avait été conduit à cet examen par l'observation qu'il avait faite, que ce composé chimique avait la propriété de solidifier cette huile dans la préparation de la pommade citrine.

Pendant plusieurs années, le réactif Poutet fut le seul employé; mais M. Félix Boudet démoutra, quinze aus après la découverte de M. Poutet, que dans son réactif le mercure n'avait aucune action, et que l'acide hypocavityne seul solidifait l'Inuile d'olive. Il était donc tout à fait inutile d'employer le nitrate acide de mercure, il suffissit de faire intervenir l'acide azotique contenant de l'acide hypocavitque pour obtenir tons les phénomènes produits par le nitrate acide de mercure himmen.

Mais les réactifs Poutet et Boudet étaient d'une conservation difficile ; leur emploi exigeait des soins de manipulation qui ne potvaient être à la portéede tout le monde; cufin, le point des oblidification des huiles était lui-même assez difficile à observer, et la température avait aussi son influence sur le temps nécessaire à cette solidification.

On cherchait donc un moyen plus pratique, d'une application plus facile, en un mot, un réactif qui pit dire instantanément si l'huile d'olive était pure ou melangée. Nous croyons que ce réactif est trouvé, et c'est à M. Hauchecorne, pluarmacien à Yvetot, qu'on en doit la découverte.

M. Hauchecorne avait étudié, à son tour, l'action de l'acide lrypezzotique sur l'itulie d'olive, et il en avait conclu que c'était à sa grande avidité pour l'orxgène qu'était due la réaction qui se produisait; mais cette huile était-dle la seule à avoir cette affinité? Evidemment non, et nous if ren voulons pour pœure que les incendies spontanés qui résultent de l'accumulation des laines huilées réunies en tas dans les filatures, et les précautions qu'on est obligé de prendrepour les empêcher de s'enflammer par la seule action de l'air.

Cette conviction porta notre confrère à expérimenter sou réactif sur les principales lutiles employées dans le commerce, et il reconnut que chaque espèce d'huile offrait un caractère spécial qui permettait de la distinguer des autres et d'apprécier les proportions des mélanges qu'on pouvait faire subir à l'huile d'olive à l'aide des huiles de granines.

Les huiles soumises à l'expérience par M. Hauchecorne sont : l'huile d'olive, l'huile d'willette, l'huile de sésame, l'huile d'arachide et celle de faîne.

C'est l'eau oxygénée qui constitue le réactif de notre confrère; il l'emploie à la dosse d'un volume pour quatre volumes d'huile à casayer, et comme son application est plutôt industrielle que purement scientifique, il s'en est assuré la propriété par un brevet d'invention.

La véritable découverte de M. Hauchecorne, c'est la mise au jour d'une réaction spéciale qui se produit sur un des principes essentiels à chaque espèce d'huile, que M. Hauchecorne suppose être l'albumine et le nueclage, sous l'influence d'une quantité déterminée d'oxygène.

Cela est si vrai, que, si, au lieu d'opérer sur quatre volumes d'huile et un volume de réactif ou sur des multiples de ces deux nombres, on modifie ces proportions, on n'arrive jamais à une netteté aussi grande dans les résultats, et l'instantanétié de la réaction n'a plus lieu.

De meme, M. Hauchecorne s'est aperçu que la pureté plus ou moins grande de chaque espèce d'huile avait une influence sur l'intensité de la coloration produite, et que cette intensité était d'autant plus grande que l'huile essavée était moins pure.

Ainsi, M. Hauchecorne admet que l'oau oxygénée exerce deux actions chimiques sur les huiles : la première se manifesterait sur le mucilage et l'albumine, en déterminant une coloration spéciale ; la seconde, sur le principe gras qu'olle tendrait à oxygéner et à solidifier.

C'est l'huile d'olive qui a surtout fixé l'attention de notre confrère, comme étant celle qui, en raison de sa valeur, était le plus souvent falsiliée; il a été assœ heureux pour déterminer non-seulement son mélange avec des huiles de graines, mais encore pour reconnaître la qualité de l'huile élle-même. Il n'est pas rare, en effet, qu'une huile, vierge de mélange, soit soupconnée de falsification, parce que le producteur aura tantôt négligé de faire le choix des olives, portant au mouiln prineurs et fruits mêrs, et tantôt mêlé plusieurs variétés d'olives en vue de leur bonification. On obtiendra toujours, il est vrai, un liquide d'une helle eau, mais il sera quedque peu amer et âpre à la gorge, simulant au goût la présence d'une huile de graine qui n'y existera cependant pas.

Mais le réactif Hauchecorne met au grand jour et rend pour ainsi dire palpable ce point délicat de pureté et de qualité, objet si fréquent de discussion entre vendeurs et acheteurs. Son action est basée sur ce fait bien constaté, que la présence du principe colorant vert dans l'olive coincide avec la maturité du fruit et en est l'indice le plus certain. Cette matière colorante est au contraire peu développée dans le fruit dit primeur, chez lequel, en revanche, prédomine le principe apre et amer. C'est ce principe colorant vert, particulier à l'obje mûre, que l'eau oxyréfée net en évielnes.

Voici comment M. Hauchecorne fait usage de son réactif : il introduit dans un tube gradué quatre parties d'huile à essayer et une partie de réactif ; il bouche le tube, il agite fortement pendant quelques secondes, puis il laisse reposer, et voici ce qu'il observo :

L'huile d'olive pure prend une teinte qui varie du Vert-pomme au Vert Tendre;

L'huile d'aillette prend une couleur ROSE-CHAIR;

L'huile de sésame prend une coulenr ROUGE VIF, et le réactif se colore lui-même;

L'huile d'arachide prend une teinte d'un gris jaunatre laiteux; L'huile de faîne se colore en rouge ocracé, sans coloration du réactif.

Voità des nuances bien précises, qui ne permettent pas de confondre les huiles entre elles; mais le procédé ent été imparfait s'il n'avait pas donné d'autre résultat. Aussi M. Hauchecorne at-il opéré lui-même les mélanges de ces huiles avec l'Imile d'olive dans des proportions différentes, il les a soumis à son réactif, et il a obtenu les résultats suivants:

L'huile d'olive, mêlée à 10 pour 100 d'huile d'œillette, a pris une teinte gais sale avec reflet yerratte; à 30 pour 100, une nuance d'un gais sale franc; à 50 pour 100, une couleur gais rosé franc.

L'huile d'olive, mèlée à 10 pour 100 d'huile d'arachide, a pris une teinte d'un vert laiteux; à 30 pour 100, une teinte d'un GRIS LÉGER; à 50 pour 400, une couleur d'un GRIS huancé de JAU-NATRE.

L'huile d'olive, mèlée à 10 pour 100 d'huile de sésame, a pris une muance Annrée, et le réactif s'est coloré; à 30 pour 100, elle a pris une couleur onangé vir; à 50 pour 100, une couleur nouge très-prononcée.

L'huile d'olive, mêlée à 40 pour 400 d'huile de faine, a pris une teinte d'un gras salz avec reflet Jauxe; à 30 pour 400, la confeur est dévenue Jauxe roussarne; à 50 pour 400, la nuance est devenue rouge ocrace clair.

Quand on examine ce tableau, on remarque que c'est el l'inile de sésome qui est la plus facile à reconnaître, et que c'est celle d'arnchide qui, au contraire, peut le plus facilement échapper à l'expertise; en effet, son type étant le caus auxxarar, on conçoit saus peine qu'une petite quantité de cette huile, ajoutée à l'huile d'olive, ne fasse qu'amonindrir la couleur verte caractéristique de cette dernière; mais la combinaison laiteuse fournie par l'huile d'olive arachidée avec le résetif Hauchecorne, persiste au delhé vingt-quarte neuet empêche de la confondre avec l'huile d'olive rancie, qui, après avoir offert une réaction légèrement laiteuse, s'éclaireit au bont d'une heure on deux de repos.

M. Hauchecorne avait eu la pensée de faire établir des cartes coloriées indiquant les teintes offertes par son réactif sur les mélanges d'fluile d'olive avec les huiles de graine en diverses proportions; mais il en a été détourné par les négociants eux-mêmes, qui lui ont démontré la nécessité d'accorder une latitude pour les nunièes, afin d'éviter de nombreux procès; c'est pour cela qu'il a liné depuis le vert-ponnue jusqu'âu vert tendre pour la nuance donnée par Pluile d'olive purve.

La coloration vért-pomme indique que le fruit qui a servi à la préparation de l'Inuile d'olive était plus que mûr; c'est celui que les fabricants désignent sous le nom de confluve; la coloration vert tendre s'applique à l'Inuile produite par des olives tout teants, mais sans fruits gâtés; mais si l'Inuile est rancie, elle prend avec le réactif l'aspect d'une émulsion avec ou sans teinte verte; enfin, si élle possède une saveur amère, c'est l'indice qu'elle a été obtenue avec des olives prineurs.

Les huiles de Nice, de Port-Maurice et de la rivière de Genes ont donné à M. Hanchecorne les réactions de premier ordre; celles d'Aix et de Grasse venaient au second rang.

L'huile d'olive servie sur la table de l'Empéreur lui a donné le

vert des feuillés naissantes, ce qui indique une bonne fabrication, faite avec des fruits de choix, et une huile bien purifiée.

Le melange qui a présenté le plus de difficultés à notre confrère et celui de l'huile d'araclide. Les perfectionnements apportés dans la culture de cette graine, dans le midi de la France, permettent d'obtenir de l'huile très-douce, n'altérant nullement le parfum de l'huile d'ivec te pouvant se méler avec elle dans la proportion de 50 pour 100, sans que le dégustateur le plus gourmet puisses s'en aperevoir. Le réactif Poutet seul peut signaler cette fraude; mais, s'il dévoite une proportion de 50 pour 100 d'imilie d'arachidect au-dessous, il est muet quand la proportion d'arachide dans l'huile d'olive ne passe pas 25 pour 100; anssi les fraudeurs se gardent bien de dépasser cette limite, et les huiles d'olive surfines à parfum de fruit peutent très-bien contenir 20 pour 100 d'arachide, sans que le réactif Poutet on Boudet en diss rien.

L'habiléé dans ce geure de fraude est poussée à tel point, que M. Hanchcorne a expériment de l'huile d'oive arachiéde à 200 pour 100, et cette luile, traitée par le réactif Poutet, en même temps que six antres échantillons, parmi lesquels se trouvait l'huile de la table de l'Emporeur; s'est soldifiée la première, devançant l'huile impériale d'une douzaine de minutes. Soumise à l'action d'un méange frigorifique, elle n'a pas présenté les graudues sablonneux de l'huile d'arachide, mais il s'y est formé de beaux grumeaux comme avant un le faire la meilleure huile d'oive.

Cette fraude admirable de perfection n'échappe pas à la seusibilité du réacif Hauchecorne, et la combinaison laiteuse persistante que donne cette luuile arachidée devient un obstacle insurmontable à cette habile falsification.

Quant au mélange des autres huiles avec l'Inule d'olive, il est vraiment impraticable en présence du réactif Hauchecorne; à la dose de 5 pour 400 seulement, ces huiles manifestent, sous l'influence du réactif, les phénomènes de coloration que nous avons indiqués à 40 pour 400; et dès qu'on a versé le réactif, et qu'après avoir bien bouché le tube et bien agité le mélange, on le regarde attentivement, si l'on voit fuir la teinte verte de l'olive, au lieu de la voir se fortifier, on peut dité à présir que éceté huile n'est pais tout olive, et, au bout de deux minutes, le caractère spécial à l'espèce d'Inuite ajoutée se dessine nettement et permet d'en déterminer la nature et même la proportion.

Sur 292 huiles d'olive du commerce, examinées par M. Hauchecorne chez divers débitants de la Seine-Inférieure, il en a trouvé une seule mélangée d'œillette, six avec de l'huile de sésame, près d'un cent avec l'arachide, une vingtaine seulement étaient faites avec des olives de premier choix, les autres avaient été oblenues avec des olives à primeur ou rancies. Les mélanges se font ordinairement dans les proportions de 25 à 40 pour 100, rarement plus, mais aussi rarement moins.

Notre intention n'est pas de critiquer l'usage de l'huile d'arachide dans l'alimentation; cette huile a maintenant, grâce aux perfectionmements apportés dans sa préparation, conquis droit de cité; mais son prix est si différent de celui de l'huile d'olive, que le mélange de l'une avec l'autre est une véritable tromperie sur la nature de la chose vendue.

A notre avis, le réactif Hauchecorne a atteint le degré de précision et de certitude que l'on peut exiger dans les expertises commerciales; il y joint une grande rapidité dans l'exécution des essais que l'on veut faire, et une grande simplicité dans son emploi.

A tous ces titres, il mérite l'attention dont il est l'objet, et il est appélé à faire cesser une fraude que tous les efforts de la science n'avaient pu détruire, même après les travaux ingénieux de MM. Poutet, de Marseille, et Boudet, de Paris.

Procedé pour extraire l'atropine de la racine de belladone.

Nous empruntons an Répertoire de pharmacie l'analyse du procédé fourni par M. W. Procter.

On humecte d'alcool 600 grammes de racine pulvérisée, on les tasse dans un appareil à déplacement, et on les lessive avec le même dissolvant jusqu'à ce qu'il se soit écoulé près de 4 litres de teinture. On la laisse en contact pendant vingt-quatre heures avec 30 grammes de chaux éteinte, en avant soin d'agiter souvent. On sature alors par l'acide sulfurique en très-léger excès, et, après filtration, on réduit à 80 grammes par l'évaporation le poids du liquide, que l'huile grasse recouvre d'une pellicule cristalline. Après addition de 400 grammes d'eau, il est jeté sur un filtre mouillé, qu'on lave jusqu'à ce que le poids des liquides atteigne 250 grammes. Ils sont agités avec 30 grammes de chloroforme, qui dissout le sulfate d'atropine et que l'on sépare. On y verse de nouveau 45 grammes de chloroforme, et assez de potasse pour donner au liquide une réaction franchement alcaline : on agrite, et lorsque le chloroforme est bien déposé, on le sépare ; par l'évaporation spontanée, il laisse cristalliser l'atropine, qu'il faut purifier par une deuxième cristallisation après dissolution dans l'alcool mêlé d'un peu de noir animal. La quantité du produit s'élève à peine à 1/3 pour 100 du poids de la racine sèche.

### Sirop fébrifuge inxatif.

## M. Pavesi, de Mortara, recommande la formule suivante :

| Pn. | Sulfate de einehonine        | 18   | partie  |
|-----|------------------------------|------|---------|
|     | Suere raffiné                | 600  | parties |
|     | Eau distillée                | 1000 | partie  |
|     | Acide citrique cristallisé   | 10   | partie  |
|     | Café vert du Levant torrésié | 450  | partie  |
|     | Séné oriental                | 50   | partie  |
|     | Rhubarbe de Perse            | 25   | partie  |
|     |                              |      |         |

Le café torréfié, la rhubarbe, le séné réduits en pouthe grossière, sont traités par l'eau bouillante; on opère de fagon à obtenir ainsi 600 grammes de liquide; ce liquide est placé sur le feu dans un récipient de cuivre; on ajoute alors le sel de cinchonine, l'acide citrique et le sucre; la solution se fait au bain-marie, et on laisse évaporer à une douce chaleur jusqu'à consistance d'un sirop épais. Le produit ainsi obtenu est conservé dans de petites bouteilles qu'on tient dans un lieu frais et sec.

Le café torréfié n'enlève pas seulement l'amertume du sulfate de cinchonine; aussi il masque l'odeur d'éasgréable du séné et de la rhubarhe, sans en atténuer les qualités fébritques et laxatives. L'acide citrique augmente, la solubilité du sel de cinchonine, et il exalte les propriétés fébrifuges du café, comme l'ont déjà constaté Grindel, Pouqueville, Turray, Thomson et autres.

# CORRESPONDANCE MEDICALE.

### Cas d'abiation du maxillaire supérieur et de sa restauration mécanique.

Le soin que vous prenez de nous rassembler tous les modèles d'appareils prothétiques destinés à parer aux infirmités que créent les mutilations, nous impose le devoir de ne laisser perdre aucun des faits de notre pratique qui peuvent vous aider à remplir votre mission. Nous avons sur vous l'avantage de suivre les malades un plus longtemps, et, par conséquent, de mieux jnger de l'étendue du service rendu par la prothèse. Ce sont ces motifs qui m'engagent à vous advesser l'observation suivante de l'une de mes malades un plus l'avantage de l'une de mes malades un de l'entre de l'entre de l'entre de mes malades un plus l'entre de l'entre de l'entre de mes malades un de l'entre de l'entre de l'entre de mes malades un de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de mes malades un de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de mes malades un de l'entre de l'ent que votts avez vue il y a trois années déjà, lorsque je l'ai conduite à Paris. Ce laps de temps écoulé m'est garant que l'avenir ne viendra pas démentir les hons résultats de la restauration mécanique que je vous signale aujourd'Imi. Voici le fait :

Obs. Tumeur fibro-plastique du maxillaire supérieur gauche. - Résection de cet os en conservant le plancher de l'orbite. - Récidive dans l'éthmoïde du même côté. - Résection de la portion altérée. - Rétablissement complet des fonctions buccales au moyen d'un appareil prothétique appliqué depuis trois ans, — Mn. X\*\*\*, de Lille, agée de trente-huit ans, d'une constitution très-nerveuse, habituellement maigre, souffrant depuis plusieurs années de douleurs névralgiques vagues siégeant particulièrement à l'hypogastre, dans la région sternale, et à la face, très-souvent préoccupée de nalnitations survenant à la moindre émotion, assez bien réglée cependant, ressentit des douleurs assez vives dans la région maxillaire supérieure gauche dans le mois de janvier 4859. Comme elle avait souvent souffert de ses dents, lesquelles étaient presque toutes plus ou moins altérées à la mâchoire supérieure, elle ne s'en préoccupa pas; mais ces douleurs persistant plus longtemps que dans ses névralgies antérieures, gênée en outre par un larmoiement incommode du côté gauche, elle me fit appeler.

1er février. Engorgement douloureux de la paupière inférieure gauche, dù à la présence d'une tumeur lacrymale qui par la pression se vide par les points lacrymaux; douleurs vives revenant par paroxysmes irréguliers et occupant toute la moitié supérieure du côté gauche de la face. Les dents supérieures du même côté manquent en grande partie; la canine, qui est saine, est ébranlée et douloureuse; il en est de même de la deuxième incisive et de la première petite molaire. Au niveau de ces dents, et spécialement de la canine, la gencive est soulevée par une tumeur molle, résistante, faisant corps avec l'os, mais ne paraissant pas occuper tous le sinus maxillaire. La narine gauche est perméable à l'air, on n'y voit aucune tuméfaction anormale, non plus que du côté du palais. Je diagnostique une tumeur née dans l'os maxillaire, au voisinage de l'alvéole de la dent canine, envaluissant le sinus maxillaire, comprimant le canal nasal, et causant d'une part la tumeur lacrymale, et d'autre part les douleurs névralgiques de la face, Cenendant, tout en faisant mes réserves auprès de la famille, je crois devoir administrer l'iodure de potassium à l'intérieur, en même temps que divers moyens calmants sont employés à l'intérieur et à l'extérieur.

Malgré ces moyens, la maladie fait des progrès rapides; un abces

lacrymal est incisé, ce qui soulage beaucoup la malade; la paupière inférieure et le grand angle reprennent leur aspect normal, sauf l'ouverture de l'aloès qui reste fistuletise et donne issue aux larmes. La turneur maxillaire envahit rapidement le sinus, dont la paroi antérieure est soulevée et molle; olle fait stillé à la voûte palatine, près du bord alvéolaire, tandis que, du côté des fosses usasles, elle obstrue la narine correspondante. En même temps les douleurs névralgiques, plus vives et plus persistantes, occupent toute la moitié gauche de la tête, empêchent le sommeil, troublent la digestion et provoquent un amagirssenient de plus en plus marqué.

En face de ces accidents croissants, je déclare à la famille d'abord, puis à la malade, qu'une opération est la seule ressource qui nous reste. Trois jours après, 13 mars, mon très-savant et très-labile confrère, M. Bailly, appelé en consultation, approuve l'opération et vent hiem m'ainer dans son evécution.

Saclant par l'étude anatomo-pathologique des os maxillaires supérieurs que j'avais calevés en entier dans des cas analogues, que l'altération osseuse n'occupe pas l'os tout entier, qu'elle débute presque toujours par le bord alvéolaire, qu'en envabissant le simus elle se couvre de la membrane moqueuse de ce simus, laquelle vient s'accoler à celle qui coutre sa paroi supérieure et postérieure, mais sans y àdhérer (toutes propositions que je me propose de déveloiper dans un travail ultérieur), je résolus de faire profiter ma malade de ces notions anatomiques, en n'enlevant que les portions osseuses malades.

Le 16 mars 1859, aidé de M. Bailly, de mon chef de clinique et de deux élèves du service, la malade étant chloroformée, je pratique l'opération suivanté:

Une incission verticale suivant l'angle du nez et de la joue, tombant sur le bord libre de la levre, et pénêtrant dans la fosse masale, sans intéresser la marine, permet de découvrir les parties malades; je coupe obliquement, avec la scie à chaîne introduite par le canal nasal, Papophyse montante, puis sur la ligne médiane la voûte osseuse du paláis, j'enfonce la paroi externe du sinus avec un ostéotome en forme de grattoir, et je fais basculer la turneur dans la houelne. Elle ne tent plus que par l'apophyse de l'os palatin, qui est coupée avec de forts ciscaux. Le sinus, dépouillé de la membrane muqueuse, est sain en arrière et en haut. Cependant, et pour plus de sûreté, j'en-lève encore une partie du plancher orbitaire, voisine du canal nasal, j'enlève le cornet inférieur, le cornet moyen, j'échancer largement la cision des fosses masales, et contourne l'apophyse palatine du maxil-

laire droit. En arrière, je laisse le bord postérieur de la portion horizontale du palatin A (fig. 1), et la portion la plus reculée du sinus maxillaire répondant à l'emplacement de la dernière molaire, laquelle était tombée depuis longtemps. Réunion par six points de suture entortille.

L'opération est bien supportée, mais elle est suivie de vomissements et de fièvre, indices d'un érysipèle qui est manifeste le troisième jour. Cependant il n'envaluit que la face, l'oreille gauche, le col et s'arrête au bout de huit jours, sans entraver la guérison, qui était complète au bout de quince jours.

La tumeur, partout assez molle, d'un gris blanc, rosé par places, était formée d'éléments fibro-plastiques.

A partir de l'opération, plus de douleurs névralgiques. Pendant tout le mois d'avril la santé était excellente, meilleure même que les années qui avaient précédé l'opération.

Mais dans les premiers jours de mai, Mir X\*\* accuse des douleurs dans la région frontale, vers l'angle orbitaire, ces douleurs l'efrayent, elle leur trouve les mêmes caractères que celles qu'elle ressentait avant l'opération. Je crois reconnaître un peu de tuméfaction vers le côté interne de l'orbite, et je soupçonne une reproduction du mal dans ce point; cependant, comme il n'y a rien de bien évident, je cherche à la rassurer et je lni conseille d'aller passer quelques jours à la campagne, lui recommandant de venir me trouver au bout de huit jours.

Elle ne revient qu'au bout de quinze jours, et lorsque je la revois, à la date du 18 mai, je suis tellement effrayé des progrès du mal, que je suis tout d'abord tenté de n'y plus toucher.

La turneur développée dans la masse latérale gauche de l'etlimoïde paraît avoir deux fois environ le volume de la première phalange du pouce; elle repousse le globe oculaire en delors et un peu en avant; en haut elle semble se prolonger dans l'épaisseur du frontal; en avant elle adhère à la peau, laquelle est tendue, luisante et trèsamincie.

Considérant que la tumeur née dans les cellules de l'ethmoïde, ne doit pas avoir atteint la dure-mère, et que, d'autre part, la malade est vouée à une mort prochaine et très-douloureuse, je me décide à en proposer l'extirpation. M. Bailly voit la malade le 20 mai, il m'approuve et dès le lendemain nous procédons à la deuxième opération.

Incision verticale partant de l'éminence sourcilière et descendant jusqu'au bord libre de la lèvre, en suivant la cicatrice de la première opération. Sur cette incision verticale une incision transversale va joindre le grand angle de l'roil. La tumeur, mise à un ue navant et ne delors, est attaquée par un petit contean ostéotome, porté d'abord vers l'angle inféro-interne de l'orbite, puis à l'angle supéro-interne, de manière à séparer l'ethmoide du frontal, puis saisie avec de fortes pinces et arrachée d'une seule pièce. Elle comprend doute la masse latérale de l'ethmoide, l'extrémité supérieure de l'apophyse montante du maxillaire et la portion attenante du frontal Le simus frontal est ouvert et l'on sent avec le doigt, à travèrs la dure-mère qui répond à la gouttière ethmoidale, les battements du cerveau.

Réunion par la suture; mais un érysipèle plus intenseque le premier vient entraver la cicatrisation qui ne se fait pas à l'angle répondant à la pampère inférieure. L'amincissement très-grand de la peau dans ce point, l'absence de support vers la face profonde des lambeaux explique ce défant d'ablission. L'extrémité interne de la paupière inférieure, entrainée en arrière par la rétraction de la cicatrice, laisse une ouverture qui fait communiquer le grand angle de l'evil avecles fosses masales. Cette ouverture disgracieuse ett pu être fermée par une petite opération; mais la patiente, très-heureuse du résultat, craignant d'ailleurs un troisième érysipèle, n'a pas voulu s'y soumettre.

Bientid Mar-X\*\*en retrouve toute as santé, mais les fonctions buccales sont gravement compromises. Mar-X\*\*en, ne peut presque pas mâcher, elle ne vit que d'altinents mous et liquides. Ces aliments reviennent le plus souvent par les fosses nasales, malgré l'attention extrême qu'éle met à éviter ce désagrément. Mais ce qui lui est le plus pénible, c'est la d'illiculté de se faire comprendre. Pendant les premiers mois elle ne communiquait que par écrit. Puis elles éessay à parler; mais à l'exception de sa sœur, qui vivait constamment avec elle, personne ne pouvait la comprendre, tant sa prononciation était défectueuse.

Dans les six mois qui suivirent, divers changements s'ellectuèrent dans l'intérieur de la cavité bucco-nasale; certaines cavités se remplirent, des suillies ossenues s'effacèrent; j'espérais que des changements favorables se montrevaient aussi dans les fonctions romblées; qu'i force d'exercice et d'elforts el parviendrait à parler distinctement, ainsi que je l'ai observé chez cet autre opéré, Viéville, auquel j'avais ezlevé les deux maxillaires supérieurs, et qui a pu se faire entendre de toute l'Académie.

Il n'en fut pas de même pour M11e X\*\*\*, lorsque je la conduisis

ehez M. Préterre, le 6 décembre 4859, elle était tout aussi inintelligible.

M<sup>10</sup>. X\*\*\* offrait alors l'état suivant : toute la moitié gauche de la votte palatine osseuse et de l'arcade dentaire manque. Il ne reste sur la moitié droite que deux dents : la canine et la première grosse molaire, carriées toutes deux, mais encore solides. En arrière et à etabérasité molaire, arrondie, et sur laquelle l'appareil prothétique peut prendre un point d'appai (A, fig. 1]; en haut la fosse nasale, vide dans une grande éteadue. La jone est enfoncée, le globe oculaire est au même nivean que le droit, ec qui est dù à la conservation d'une petite portion du plancher orbitaire, Quant à l'ouverture de



communication du grand angle de l'œil avec les fosses nasales, M<sup>II</sup>eX\*\*\* la ferme avec un morceau de taffetas gommécouleur de chair; e'est à cet obturateur simple et léger qu'elle a donné la préférence.

Sur la fin de décembre 4859, M<sup>to</sup> X<sup>est</sup> revient de Paris munie de l'appareil que M. Préterre lui a appliqué, en présence du docteur Debout (†). Dès son arrivée son entourage fut émerveillé, et je fus moi-même particulièrement frappé de la perfection de sa parole. Dès lors, comme aujourd'luui, elle a continué à parler avec autant de facilité, de netteté qu'avant sa malafile; et, chose curieuse, le

<sup>(1)</sup> Nous empruntons à l'atlas des restaurations buccales de M. Préterre la figure de cet appareil. La gravure ej-contre montre la pièce isolée et vue de

timbre de sa voix n'a rien de métallique ou de strident, il est resté aussi frais et aussi pur qu'avant.

La deglutión des liquidos et des solides est très facile : la masication, d'abord un peu difficile, est devenne de plus en plus facile; aujourd'hui Mil<sup>10</sup> X<sup>1++</sup> mange de tout et à peu près comme tout le monde. Elle peut éternuer et se moucher ansei sans difficielté; copendant, quand elle veut se moucher, elle est obligée de tenir son mouchoir de ses deux mains, ce qui est du à ce que la colonne d'air chasseo par les fosses nasales, enlèverait l'Oblurateur en tafletas qui couvre l'ouverture du grand angle de l'œil, si elle n'avait soin de le soutenir. Mil<sup>10</sup> X<sup>1++</sup> se plaint encore de ce que, quand elle mange, les liquides qui affluent dans les fosses nasales tendent à couler en avant par les narines, au lieu de se porter vers le plaryux, ce qui Poblige à évite de se pencher en avant.

En somme, Aire Xeère, que nous avons revue anjourd'hni 46 août 1863, seporteà merveille; elle ne soulfre presque plus des névralgies auxquelles elledati fort sujette. Quantaux résultats de la prothèse, on peut témoigner avec toute certitude qu'ils ont été extrêmement avantageux dans ce car; et je dois ajouter que Aire Xer\*s se sert toujours du même appareil, qu'elle pourva conserver longtemps encore, selon toutes probabilités.

professeur de elfnique chirurgicale à l'Ecole de medecine de Lilie.

profil; en voiei l'explication : R, saillie en vulcanite destinée à combler la perte de substance et à prévenir l'affaissement de la jone ; P, plaque palatine en or



supportant le remplissage; D, dents minérales avec leurs gencives formant presque l'arcade entière; AA, anneaux d'attache. (Note du Rédacteur en chef.)

### BIBLIOGRAPHIE.

Recherches chiniques sur les madadites du cour, d'après tes leçons de M. le professeur Bouilland, par M. le docteur Ernest Auventra, chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris, précèdèes de considérations de philosophie médicale sur le vitalisme, l'organiesme et la nomenclature médicale, par M. le professeur Bourales, membre de l'Acadèmie impériale de médecine.

Nous aimerions à suivre le laborieux professeur de clinique médicale, l'abondant orateur de l'Académie impériale de médecine, dans les savantes dissertations qui précèdent l'ouvrage de M. le docteur Auburtin, et où sa parole alerte et quelque peu agressive tou-che, sans toujours les approfondir, aux questions de philosophie médicale les phus élevées. Malheureusement, comme nous aurions melqueptos à combattre et à rectifier plus d'une idée risquée au milieu d'idées saines et justes, et que le temps et l'espace tout à la fois nous manqueunt, nous irons de suite à la partie plus pratique de l'ouvrage que vient de publier Al. Auburtin, et thécherous d'en montrer d'un trait raspide l'esprit le plus général et les conclusions les suits certains de l'espace plus extraines plus certaines plus certaines plus extraines et plus experiment de les conclusions les suits certaines.

Quelle est la part qui revient à notre jeune et intelligent confrère dans ce compendium clinique des leçons de l'illustre professeur de la Charité? A défaut de conclusions originales, auxquelles il ne prétend en aucune façon, a-t-il au moins recueilli un certain nombre de faits dont l'interprétation lui appartienne en propre; dominant les lecons du maître à force de se les assimiler, la forme au moins lui appartient-elle? Nous ne saurions répondre d'une manière précise à aucune de ces questions. Souvent la leçon pure, textuelle, de M. Bouillaud, se trouve mêlée d'une manière inextricable à la discussion propre de l'auteur, et l'on ne sait pas toujours si c'est le maître qui parle ou simplement le disciple. Nous disons ceci, non dans une pensée de critique, mais uniquement dans l'intérêt de l'auteur : la modestie est une vertu que personne ne prise plus que nous; mais si grand que soit l'homme dont on veut reproduire les idées, il ne faut pas s'effacer complétement devant lui, car nul n'est infaillible, et une humble remontrance peut utilement profiter au plus grand. Le snobisme nuit autant au progrès de la science qu'il nuit à la véritable grandeur de l'homme vis-à-vis duquel on abdique sa personnalité, en se convertissant en un point d'admiration.

Ceci dit, sans autre intention que celle d'arrêter une intelligence

distinguée sur la pente d'une admiration où s'abime, comme en une extase, un esprit qui s'isole trop de lui-même, et perd tout sens critique, nous allons sommairment examiner le livre intéressant de l'ancien ehef de clinique de la Faculté, et appeler l'attention du lecteur du Bulletin général de Théropeutique sur les points qui nous paraissent surtout mériter de fixer l'attention.

Rien de neuf dans les considérations sur l'anatomie du cœur ; nous ne répondrions même pas qu'il n'v eût cà et là quelques légères laeunes que la lecture des traités d'anatomie contemporains cût conduit facilement l'auteur à faire disparaître. La physiologie du cœur est plus complète, bien qu'ici encore nous cussions désiré que M. Auburtin, s'informant des recherches de M. Cl. Bernard sur l'action de certains toxiques dans leur rapport avec les mouvements de l'organe central de la circulation, cût au moins examiné les eonelusions auxquelles l'illustre physiologiste du collége de France est arrivé relativement à cette question. Si, cà et là, il existe quelques légères lacunes qu'il cût été facile de combler, il n'en est pas de même du paragraphe relatif à l'étude des bruits du eœur. dont nous rapprocherons tout ce qui a trait aux bruits anormaux. Tout ee que l'auteur a suffisamment développé sur ee point délicat de physiologie normale et de physiologie pathologique est marqué au coin d'une observation précise et d'une saine interprétation des choses, là partout se reconnaît la griffe du lion. Nous ne ferons à cet égard qu'une simple remarque. Quand il parle du bruit de souffle comme expression de l'endocardite récente, celle par exemple dont M. Bouillaud a démontré la coîncidence fréquente avec le rhumatisme articulaire aigu, la pleuropneumonie, M. Auburtin reiette comme l'expression d'une critique sans portée celle qui a été formulée par divers auteurs que, sous l'influence des émissions sanguines à hautes doses, un souffle anémique peut se développer, qui fasse illusion sur une endocardite absente. Qu'en est-il réellement à cet égard? Lorsque M. le professeur Bouillaud a formulé cette loi, qui est incontestablement son plus beau titre de gloire a l'immortalité (pour parler un instant le langage qu'il affectionne), on a pu aller trop loin dans eette critique, mais le fait que celle-ei relève n'en existe pas moins. Oui, il arrive dans un certain nombre de cas, que la soustraction rapide d'une grande quantité de sang, en vue de combattre les maladies dont je parlais tout à l'heure, jette l'organisme dans un état d'anémie aigue, et celle-ci, entre autres symptômes, peut se traduire par le souffle cardiaque, qui ne signifie point alors une endocadite. Remarquez-le bien, si les conditions que crée cette

maladie entrainent comme conséquence forvée le soutile, l'anémie n'a pas moins de portée dans ce sens, e'est dans l'un et l'autre cas tine conséquence fatale qui a sa raison d'être dans la nature même des choses. Quapd cela arrive, dit-on, la nature du soutile conduit à la distinction que rédame la seience du diagnostie : rude, raboteux, si l'on peut ainsi dire, dans l'endocardite, il n'est, au conteixe, qu'un susururs doux, moelleux dans l'anémie : la bonne heure! Mais qui distinguera dans certains cas ces nuances! On ne nous l'apprend que fort incomplétement. Nous condurons de ces courtes remarques, que la difficulté qui nait dans ces cas, bien qu'atténuée, grice à l'infatigable persistance de l'étude analytique de M. Bouilland, de dh'. Abuntin pout-être, n'est pas complétement résolue ; nous aurions désiré que ce jeune auteur, tenant compte de cette difficulté, se fût efforcé de la vainere, au lieu de la nier, ce qui est beaucourp plus simple.

Puisque, nous affranchissant de l'ordre suivi par l'auteur dans son intéressant travail, nous avois touché à la question de l'endocardite, qu'on nous permette d'ajouter que cette importante question est ici aussi largement édudice que dans aucun outrage contemporain. L'anatomie pathologique de cette inflammation interne, l'évolution successive des collections topiques qu'elle entraine, l'obstacle que celles-ci apportent à la libre circulation du sang, les effets de cet obstacle tout mécanique sur le fissan musculairequi doit le vaincre, cet ensemble de faits qui, nous aimons à le redire, out été admirablement andysés par le professeur de clinique dela Faculté de Paris, et feront éternellement vivre son nom, cet ensemble de faits, répété-je, est parfaitment exposé dans l'ouvrage de M. lo doctour Auburtin.

Nous r'en dirons pas tout à fail de même de la péricardite : nous n'acceptons pas sans réserve les áffirmations absolues de l'auteur sur quelques points de l'histoire de cette maladie si grave quelquefois, si légère dans d'autres cas. Il en est de même de la cavdite, où il y a encore bien du vague, et oû. M. Auburtin nous semble parler 
plus clairement que ne l'a fait jusqu'ici la nature; en revanche, 
l'hypertrophie du cour est admirablement tracé. Nous appellaces 
surtout l'attention du lecteur sur le pronostic de l'hypertrophie. 
Avec une hypertrophie sans lésions graves de l'endocarde, ai les 
itialades sont dirigés par un médecin attentif, sague, jils peuvent 
atteindre une longue carrière. On sait cela en général, mais il nous 
semble qu'on agit qu'equedois comme si on ne le savait pas, au 
grand préjudice des patients. Il y à là une leçon utile, que nous 
voindrion que tout le monde entendit.

En somme, bien que l'ouvrage de M. le docteur Auburtin ne soit que la reproduction des idées de M. le professeur Bouillaud sur les principales maladies de l'organe central de la circulation, il n'en est pas moins un livre dont nous recommandons la lecture à nos conférers; ce n'est guère que l'écho de la parole du maître, mais c'est un écho qui la reproduit bien, et qui, dans une certaine messure, peit la suppléer.

# BULLETIN DES HOPITAUX.

OBSENTATION DE PISTURE VISICO-VAGINALE, GUÉRIE PAR LA RUGAANTRO DES DOURS DE LA PISTURE. — Nous avons dit que lors de la
publication de notre article sur le traitement de cès lésions par
l'emploi du pessaire à réservoir d'air, nous avious rassemblé tous
les cas de guérisons obtenues par des opérations nou snaplantes.
Parmi ces documents figurait l'observation suivante, publiée par la
Gazette de Lyon. Ne fût-ce qu'à titre d'historique des tentatives de
l'art, nous ne devons pas hisser perdre ce fait; il est un exemplé
de l'application du procelé imaginé par M. Reybard pour l'avivement des bords de la fistule.

One. Fixtule vérico-vaginule très-petife, siégonal au foat fout de la textue.

— Totalitées infructibeuses par le courierisation. — devieneus di reputebuses par le courierisation. — devieneus di returde des la fixtule par le ruspination. — Guérisson. — a Seannette. C..., âpée de textue-deux uns, founestique, réglée depuis l'êge de seite aux, se pértait qu'un four, peu et irrègulièrement, accoucha le 15 juin 1852, à terme, mois très-i-babreissement, fou meints mort. La contractillé de Uniteus, j'efficieres de placents extrait de force, l'absence complète de lochies, la suppression définité un four des foundaisses de l'ulieras à portire de cette époque, fureut les circoloxique qui précédèreal, accompagnèrent et sulvirent la formation et le développement de l'infirmité de notre mabdes.

«Elle entre à l'Itôled-Dieu le 25 jain, salle des deuximes femmes févreuses, service de M. Socquet, pour une périonite consécuté de des lajections intemposities d'eau chande ; cer injections avalent été dirigées par la sage-femmé coutre le garquées, suite de la presson fur py producje de la tête de l'enfant à sou passage dans le petit bassis, la malade demeura un mois en trilicment; sortie au bout de ce temps, parfichement gairei de sa géritonite, de rentra le 24 juillet dans une salle de chirurgie pour un écoulement involutaire et continue d'urien, remonant jusqu'à l'époque és on accondement. La fisule resta longtemps iggarée; on crut à une incontinuou d'urien, remonant jusqu'à l'époque és on accondement. La fisule resta longtemps iggarée; on crut à une incontinuou d'urien, remonant jusque soit qu'en de la care de l'entre, des recherches l'un infinite d'urien, et a traige sonique fet al de le comprendre. Sur les presuntes sollicitaions de la malade et le-même, des recherches plus infinitieurs furrant faites, et à l'aide d'injections colorice, on recommu in situle. Des catalités intaines avent en titute d'urrent, la écourse sur ses édicinées, furcit la printique sur la faite d'arrent, la écourse sur ses décinées, furcit printiques de l'arriant d'arrent, la écourse sur ses décinées, furcit printiques.

sans amener de changement notable. An bout de quatorze mois de ce traitement, qui domenzi navariablement le même, et dont finit par se lasser la malade, son exèat lui fat accordé: elle retenait alors seu urines au lit, mais elle les perduit assistit qu'elle éstit debout. Ser notre indication (nous étions alors interne en chirargie, de introdusisti dans le vagin un tampon en charpie, qu'elle endaisait présibalement de cêrat pour éviter les excerciatons : grocè o co simple obturator, elle pouvait gardre ses urines; il lui suffissit de retirer le tampon plussieurs fois dans la journée, afin d'en exprimer l'urine; elle le remetait énsaite pour l'éter tout à fait la mill.

- « Six nois après, en mai 4854, ellase fit admettre salle Sainte Marthe. M. incre una de la caudrisation prolongée avec le nitrate d'argent : l'écoulement cessait d'abord, polis revenait constamment du troisième au quatrième jour. Enfin, au mois de juin de la même anuée, on it une cautérisation unique au fer rouge. Il yeut consecutivement une très-très finhammation; quime pour sa près cette opération, qui ne fut pas renouvelée, l'urine coula plus abondamment priprise à datte de ce moment, la cuntérisation au titrate d'argent fut appliquée tous les quiture jours : luit cautérisations furent ainsi faites à des intervalles semi-mensuels.
- « Decouragée de ne voir que tris-pai de clausgement dans su position, Jeanuside C., remange pour le moment à toute captracen de garieine, et deux jusqu'an mois d'acel 1875 sons aucan traiment. Ce fut alors que j'eus l'idée de regiser fortenent aver longle précise regiant de la faitule, ce qui pross l'idée de regiser fortenent aver longle précise regiant de la faitule, ce qui prossition à un certain amendement. Es effet, les deux jours consécutifs à la registation, il i yavait un peu mois d'urine perdune. Le tampos de Carpine qu'elle exprise, yavait un peu mois d'urine perdune, Le tampos de Carpine qu'elle captine qu'elle qu'elqedoris viagt, d'autre bleurs.
- « Je songeais à l'insuffisance de cette rugination superficielle, quand parut l'article de M. Reybard, dans le loque noire sagace confèrre conseille l'emploi d'instruments nouveaux. Pengageai vivement la maiade à se mettre entre les mains de cet labille elhiuratien, avec lequel nous eûmes une première scance, le 40 luin 1856.
- Notre ami, lo docteur F. Bron, qui connaissait aussi la malade, voulut bien nous assister. La malade étant placée sur les genoux, la tête en bas, le siège élevé et dirigé de notre côté, nous procédons à l'examen;
- « La fistale est située en haut et à droite, à la parol antérieure du vagin et communique avec la paroi postérieure de la vessie : peu visible à l'esil nu, elle est reconnue facilement si l'on introduit dans la vessie une sonde à la rencontre de laquelle est dirigé par le vagin un stylet boutonné. Cet orifice vaginal se confond avec une cientrice qui paralt l'être le rudiment du col utérin.
- « M. Reybard emploie son spéculum forceps dilatteur du vagin; il introduce nassité dans la vesie une sonde qui, à l'aide d'un ingineiux méanisme, tend et fixe les tissus, en déprimant le bas fond de la vessie; pais il passe à diverser reprises, par le trajet fistelleux, une des se petites ràpes à queue de rat. La première de un déeux millianctres environ étant retriée, une seconde de deux à trois millianctres de diamètre et à mors plus aigus est introduite et maneure vera assez de vigueur, durant aux edem—initué à pay près. Des débris de un queues et même de tissu inodulaire, se remarquent sur les mors de l'instrument retrict. Il n'y a pressue pas d'évoulement de sange.
- « Les rapes employées en premier lieu par M. Reybard étaient coniques, il a reconnu que cette forme rendait la manœuvre incomplète en élargissant pro-

gressivement, et en produisant des déchirures par trop inégales. Il est parvenu à éviter ce double inconvénient en remplaçant ces rugines coniques par d'autres presque cylindriques qui ont été, dans ce cas, mises en usage.

- « La malade resta sept jours sans un suintement d'urine; mais au bout de ce temps, le liquide revient plus abondant, pour reprendre ensuite son état ordinaire d'écoulement.
- « Dans une deuxième séame, qui cut lieu le 29 juillet, on sescrit d'une ràpe à dents plus forte et d'un diamètre de trois millimètres et demi; la rugination lat cette fois un peu douloureuse, plus profontée, mais d'ailleurs le même procédé que la premiètre fois fut employé. Seulement la paroi vagainale fut avrice avec uur raipe q'illurique de grosse dimension et arroudie par le bout, tout autour de la fistule et dans une étendue d'euviron 0,2 cent., de manière à procurer une plais sourétiellé de 6,2 à 0,4 cent. de surface.
- « Tout le manuel opératoire se borna là, Après l'opération, Jennette C... put v'en aller soule et à pied chez elle. Les urines furent d'abord lègèrement sanguinelentes, puis de moins en moins teintes do sang ; pendant trois semaines la miellon proeura une assex vive douleur qui paraissait avoir son point de depart à la fistule pour s'étendre le long de annal jusqu'au moént urérial. Les grands boins et les bains de siège, les boissons diurétiques et émollieutes en firent iustice.
- a Depuis eette époque il n'y a plus eu une seule goutte d'urine perdue involontairement. Dès les premiers jours le lampon est devenu inutile, et les urines ont pu être retenues quinze et seize heures de suite, sans qu'il y etit le moindre suintement nar le vacin.
- « Nos revoyous souvent l'opérès. La guérison est compiète et peut être considérée comme définitive; et ce qu'il y a de plus remapulale, c'est qu'elle a tél obtenue au milieu des étroussances les plus défevorables, Jeannette C., n'Ayana jamais discontinué sou service de donsettage. Jeannette C., n'Ayana jamais discontinué sou service de donsettage. Cette fille, bien légitimement attrisée de cette inframié si souvent incurable, a recouvré tous les signos d'une brillante anné. »

Les procédés opératoires institués par la méthode américaine permettent de négliger toutes les autres tentatives d'avivement; pour peu que les dimensions de la fistule soient considérables, il n'y a pas de mode de rétunion préférable à celui de la suture pratiquée avec des fils d'argent. Nous reviendrons bientôt sur cette méthode, à propos des applications fréquentes dont nous sommes le témoi, à

### RÉPERTOIRE MÉDICAL.

Accouchement force prairing de chez une femme agonisante, au neuvième mois de su prossesse, dans le but de sauver la vie du fevius. Dans notre livraison du 30 août dernier, nous avons publié une intéressante observation d'extraction du festus par les voies naturelles après la mort de la mère, par M. le decleur Devilliers, avec des considérations médico-léga-avec des considérations médico-léga-

les et pratiques sur l'opportunité et les indications de l'accouchement forcé pendant l'agonie ou après la mort de la femme. Cette question, qui a été plusieurs fois soulevée en l'rance dans ess dernières années, vient l'accounsent étre aussi l'objet de comment étre aussi l'objet de l'accounse de l'accounte de l'accounte de l'accounte de a via natire, comme on le sait, les premiers décrets rebuffs à l'opération cèsarienne après la mort. Yoiei le fait, non moins digno d'intérêt, que M. le docteur C. Belluzzi, médecin-accou-cheur à l'hespice de la Maternité de Bologne, vient de communiquer à M. Devilliers, et qui milite, comme on le verra, en faveur de la méthode des l'abell d'est de l'accourage.

dont il s'agit Dans la soirée du 6 juillet 1861 une sage-femme invita M. Belluzzi a se rendre auprès d'une femme enecinte et arrivée au dernier degré de la phthisie. Déjà un autre médeein avait été appelé pour pratiquer le eathétérisme et pour faire l'opération césarienne aussitôt après qu'elle serait morte. Arrive près de la malade, M. Belluzzi trouve une femme sur le point de mourir. Le ventre présente à neu près le volumo qu'il a au terme de la grossesse; dans la région hynogastrique gauche, on distingue la vessie distendae par de l'urine, qui est extraite facilement à l'aide de la sonde. L'auseultation permet de distinguer les bruits du cœur fœtal sur la ligne médiane et à sa gauche ; un peu plus loin et un pen plus haut du même côté, on trouve le souffle placentaire, La palpation abdominale fait pressentir une présentation de la tête, que vient confirmer le toncher vaginal lequel montre en ontre l'orifice de l'uterus légèrement béant, Cet examen ayant fait reconnaitre un cas. favorable à l'accouchement force post mortem, préférable à l'opération eesarienne, M. Belluzzi saisit avee empressement eette occasion d'en faire l'application. Il répéta le eathétérisme jusqu'au soir du 11 juil-let, où la malade, entièrement privée de sensibilité, lui parut arrivée à la dernière période de son existence, Après l'avoir veillée pendant la nuit, répétant l'ansenltation qui permit d'entendre toujours les battements du eœur fœtal assez soutenus; M. Belluzzi, d'accord avec le professeur Rizzoli, le promoteur de la méthode de l'accouchement force en Italie, qu'il avait fait appeler en consultation, se décida à opérer avant que la femme fût eomplêtement morie, afin d'avoir plus de probabilités d'extraire le fœtus vivant. Voici en quels termes il rapporte les détails de l'opération :

« La malade fut placée sur le bord du lit, en faisant tourner le matelas supérieur sur l'inférieur et lafsant tomber le premier le long du bord du lit même. Les jambes étant soutenues sur deux chaises, pendant que le professeur Rizzoli maintenait le fond de l'utérus dans une bonne direction, en l'inclinant légèrement à droite, j'introduisis ma main droite disposée en cône et endnite d'un eorps gras, je dilatai doucement le eol de l'utérus, poussai ma main plus haut, et arrivé à un genon, je rompis les membranes et amenai ce genou dans le vagin. En même temps, M. Rizzoli imprimait avec ses mains, au fœtus, à travers les parois du ventre, les mouvements que l'on emploie dans la version interne. Ce premier temps de l'opération achevé, je baptisai le fœtus sur le pied sorti (le ganehe). L'extrémité des orteils était tournée en ayant, et, en tirant sur le membre, je vis s'exécuter un mouvement de spirale qui ramena les fésses en avant au moment on elles arrivaient à la vulve; presque aussitôt l'autre membre se degagea, puis le trone, puis, avee un peu il'aide, les épaules et la tête. L'enfant était vivant; on laissa néanmoins les rapports du cordon ombilical avec le placenta subsister jusqu'au moment où il commenca à crier. L'utérus se eontraela suffisamment pour que le détachement du placenta put s'opérer naturellement, ear il suffit de legères tractions sur le cordon ponr en obtenir l'extraction complète. La mère, qui ne parut pas s'être aperçue de l'opération, fut replacée facilement dans sa première position en faisant tourner de nouveau le matelas supérieur sur l'inférieur. »

L'enfant étall assez fort, et blen qu'il ne fût pas à terme, il n'était pas douteux que, moyennant une nourriture convenable, il ne illit survivre. En effet, il avait détà plus de denx mois au moment où a été écrite cette relation.

Quant à la mère, l'opération ne parrant avoir rien ajouté au danger de ka situation, ear elle survéeut encore vingt heures; elle ent seulement un léger écoulement sanguin semblable à des lochies. (Union médic., octobre 1802.)

Bromure de potassilm; son efet anesthésique sur les menibranes muqueuses, De nombrouses observations attestent déjà l'inhuence de potassium son de pour combattre les érections doulourcuses dans la blemorritagio On sait aussi que la semithilife proprenent dite ou cantarte de l'arritpre-bouche, est tellement modifiée par cet agent, que M. Guersant et plusieurs autres chirurgieus s'en sont servis pour faciliter la staphyloraphie chez les enfants. Un médecin militaire belge, M. Riemslagh, vient d'observer que le même phénomène se produit sur les muquenses du nez, des panpières et du globe oculaire, sans que la sensibilité spéciale soit éteinte. Ce médeciu ran porte un cas fort intéressant qui pourra servir de point de départ à des applications nombrenses en chirurgie oculaire puisque l'aucsthésie la plus complète de la conjonctive a été obtenue à l'aide du bromure de notas-

sium. Il s'agissait d'un soldat du 1er de ligne, qui avait été exposé à un coun de feu nar décharge d'un nistolet. Des centaines de grains de poudre étaient incrustés dans la peau de la face, des paupières, dans les conjonctives oeulaires et jusque dans la sclérotique. M. Riemslagh a fait administrer le soir le bromure de potassium, et le londemain matin l'anesthésie de la conjonctivo était telle, qu'on a pu la toucher, la sonlever, en exciser nne partie, chercher les grains de poudre sur la sclérotique, sans provoquer ni un cri ni un monvement de la part du malade.

M. Riemslagh a remarqué qu'it douses fractionnées, distribuées dans est rentionnées, distribuées dans bet vingt-quatre heures, le beouure de polassium a beaucong moins de puissance, sans doute parce qu'il est diuliem par les urines. Be même qu'il est diuniné par les urines. Be même qu'il est diusimu, etc., ce médicament doit a 2 granume sum, etc., ce médicament doit a 2 granume sum, etc., ce dout effet est ne des puis profunde et oui effet est ne des muquenz plus durable. J'oure, a mud, etc. d'etc. prot., spd. 1892, d'

Curarco dana letruilement de l'hadrophoble, do conanti les insaches de curare dans le tétanos, après les de curare dans le tétanos, après les deservantes de la companio de la constanta de la companio de la constanta de la companio de la companio de la companio de d'une application infractenane dans application infractenane dans application infractenane dans majeur de Mina, une commission à 646 institute à l'effet de renouveler ces essais. Deux fois elle a un recours à cet apean, mais sans succès. Volé en les conclusions de son rapport;

1º Dans le cas de Bossi, il ne fut fait aucune cautérisation ; Broggi fut cautérisé simplement au nitrate d'argent, sept heures après la morsure,

2º Les symptômes prodromiques se manifestèrent chez Bossi cent quatrevingts jours, et chez Broggi cinmante-huit iours arrès l'introduction

du virus.

5º La durée de la maladie depuis
son développement jusqu'à la mort fut
de soixante-sept heures pour Bossi, et
d'environ cent trois heures pour

Broggi.

4º Chez Bossi, l'on fit en vingt-sept heures quarante et une injections avec la seringue de Pravas, chacune contenant 1 ceutigramme 1/4 de eurare dissous dans l'eau distillée; 18 centigrammes 5/5 de eurare furent donc injectés.

50 A aucun moment le curare ne parut agir sur les symptòmes rabiques, 60 Dans les deux cas fi y cut des sucurs profuses, et chez Rossi une action marquée mais passagère sur la circulation, se traduisant par un ralen-

tissement du pouls.

7º L'autopsie montra dans les deux eas la coloration rouge foncée et la fluidité du sang. (Gaz. med. italian. et Gaz., hebdom., octobre 1862.)

Cystite cantharidienne ; moyens de la prévenir et de la combattre. M. le doctent Amenille, dans une communication faite récemment à la Société médico-pratique de Paris, a appelé l'attention de ses collègues sur un moyen de prévenir et de combattre les effets de la vésication cantharidienne sur les organes génito-urinalres, qui paraît devoir mériter de beaucoup la préférence sur le campbre, généralement employé insqu'ici dans ce but. Ce moven est la liqueur de notasse de la pharmacopée anglaise, ou, d'une manière plus générale, l'usage des alcalins à l'intérieur pendant qu'on soumet les malades à l'action topique de la cantharide. Dans des cas de ce genre, oh la strangurie élait venue, non pas senlement s'aiouter aux sonffrances des malades, mais où, portée à un degré extrême et provoquant une anxiété insupportable, elle dominait temporairement la scène, M. le docteur Ameuille a administré la liqueur de potasse, à la dose de 20 gouttes dans un verre d'eau. Une amélioration notable s'en est immédiatement suivie. Après une deuxième prise, une demi-beure après presque toufours, et constamment après une troisième, à égale distance, il a vu les accidents céder d'une manière

complète et définitive. Or, il importe de remarquer que, dans des conditions étiologiques analogues, les mémes malades, offrant du côté de la vessie des phénomènes de même nature, n'avaient obtenu aucun soulagement des muyens curatifs habituels, notamment des préparations de camphre et d'opium. En résumé, sc fondant sur les résultats qu'il a observés, M. Ameuille propose d'administrer la liqueur de notasse avant même que l'action topique du vésicatoire ait atteint sa plenitude, toutes les fois que l'aptitude du sujet ou bien le nombre des vésicatoires qui doivent lui être appliqués coup sur coup donnent à redouter quelque perturbation dans les fonctions des organes urinaires. (Union méd., août 1862.)

Eupatorium cannabinum dans le chol/ra. On suit que plusieurs médecins ont annoncé avoir obtenu de bons effets, dans le traitement du choléra, de plusieurs synanthèrées, parmi lesquelles le mikania guaco et l'eupatorium saturiæfolium. Dans le cuurant de l'année dernière, M. le docteur Van Dromme, médecin de l'hôpital civil de Bruges, a publié un travail sur des essais tentes par lui de l'emploi de l'cupatoire d'Avicenne (eupatorium cannabinum) dans le traitement du cholèra. Ayant agi sur trente-six malades, au moment où l'èpidémie sévissait avec le plus de force, M. Van Dromme a obtenu vingt-six guérisons, alors que le traitement antérieur n'avait produit aucun résultat satisfaisant, et que presque tous les enfants qui, au nombre d'une dizaine, se sont refusés à prendre le médicament, ont succombé. La préparation employée par le docteur Van Dromme consiste en une décoction d'une once d'eupatoire dans un litre et demi de vinaigre ordinaire, que l'on réduit à un litre. Pour masquer sa saveur désagréable, on ajoute à la décoction du sirop simple ou mieux du sirop de morphine (une partie pour quatre de décucté), ou bien encore de la belladone. On administre, d'heure en heure, une ou deux cuillerées à soupe du médicament, en prenant la précaution de le donner, s'il se peut, immédiatement après un vomissement, et en ne permettant au malade de boire qu'unc dizainc de minutes après, pour faciliter l'absorption et l'action du remede. Des que la cyanose commence à se dissiper, on éloigne les doses et on les supprime quand les selles riiformes soul remplacées par des sales blieuses. Les milades peuvent boire useis abondamment qu'ils te de-seirent, pour étainele feur soif ardente, chaudes, à l'eur gré. Ou applique, en les renouvelant frequenancia, de larges calaplasmes tirdes et virnaigres ut se ericentifie et sur l'abdomen. Les conseires et de l'archive de l'entre de l'e

Gereure du mamelou. -Trailement prophulactique. On rencontre sur l'épiderme du mamclon une eronte mince et lamellée, qui est le résultat de la sécrétion des conduits galactophores. Cette croûte, ramollie par le lait sécrété par la glande mammaire et enlevée par le fait de la suc-eion de l'enfant, il en résulte cos petites plaies ou gereures qui causent parfois des douleurs si vives aux nourrices, qu'elles en out des lipothymies et même des convulsions. Pour prévenir cette petite lésion qui nécessite souvent la cessation de l'allaitement, M. le docteur Stein conseille d'enlever, quatre ou cinq semaines avant l'accouchement, la croûte dont il s'agit, au moven de lotions répétées avec de l'eau tiède : puis, de mettre plusieurs fois nar jour sur le mamelon dépouillé de cette croûte des compresses trempées dans parties égales d'esprit-de-vin rectifié et d'eau de rose. On peut aussi se servir d'un astringent plus énergique, et notamment d'une infusion vineuse de noix degalle. Ce traitement prophylactique lui a constamment réussi. (Deutsche Klinik et Journ, des connaiss, méd., octobre 4862.)

Ougle incarací (Nouveus prodéf pour la care de F), Substiture à l'arrachement de l'ongle, ou à la destruction des parties molles par le bistouri on le caustique, ause méthode qui permette d'arriver à la gairson en gention en la caustique de l'arrachement de l'a

Deux incisions transversales sont pratiquées à chaque extrémité du bour-

relet de parties molles; elles sont assez profondes et assez étendues pour permettre de le renverser aisément et de mettre à nu le foud de l'ulcération; deux incisions sont alors réunies par une troisième incision longitudinale, qui se pratique sur la face de l'orteil correspondante au côté incarné. Cette încision doit être plus ou moins profonde. mais touiours assez nour aviver complétement la face inférieure du lambeau quadrilatère dès lors formé, lambeau dont la base est au bord de l'ongle incarné, le bord libre au niveau de l'incision longitudinale, tandis que la face supérieure est formée par la portion cutanée et ulcérée. Le sillon cutané où slége l'ulcération est des lors largement étalé et présente une surface plane; mais pour que la forme normale soit rendue, un dernier temps est encore nécessaire. Le chirurgien excise sur la face de l'orteil correspondante à l'incarnation un copeau de parties molles plus ou moins épais, de manière à former une encoche plus ou moins profonde, selon l'étendue du déplacement qu'il juge nécessaire d'imprimer au lambeau. Celui-ci. appliqué dans cette perte de substance, est non-seulement étalé de manière que la portion ulcérée soit ainsi entlèrement à nu, mais, grâce à ce déplacement, située de telle manière que le niveau des chairs ne dépasse plus celui de l'ongle complétement libéré. Il faut chercher à obtenir la réunion par première intention.

Chez un malade que M. Guyon a opéré par ce procédé et qu'il a présenté à la Société de chirurgie, il a fixé le bord libre du lambeau avec trois points de suture entortillée pratiquée avec des épingles à insectes, et il a fait un pansement à l'eau froide. Le troisième jour, les points de suture ont été enlevés, et une bandelette de diachylon faisant le tour de l'orteil a maintenu le lambeau. Un peu plus tard, une légère compression a été établie sur sa face supérieure par un rouleau de sparadrap interposé entre la bandelette et le lambeau. M. Guvon ne s'est occupé en aucune façon de l'ulcération, qui, après avoir suppuré pendant plusicurs jours, s'est définitivement cicatrisée.

Les membres de la Société de chirurgie qui ont vu l'opéré, ont pu constater que l'onglo était complétement dégagé des chairs; que le sillon où repose son bord offrait aussi peu de profondeur qu'à l'état normal; que l'ulcération a fait place à une surface cutanée parfaitement saine; que le niveau des chairs est inférieur à celui de l'ougle, et que l'orteil, en un mot, a repris sa physionomie normale. Une cicatrice lineaire indique seule le hord libre du lambeau. (Gaz. des hópitaux, octobre 1862.)

Optitulmie purulente; son tratienent par le collyre de Lanfranc. Le docteur Courty recommande l'emploi du collyre de Lanfranc dans le tratiement des optitulalmies puruentes. Ce médicament, outre qu'il est efficace, moif suffisant pour en justifier l'essai, mérite d'être préfére dans ce cas, parce qu'il est d'un usage commode : il peut être appliqué par les parents du malade aussi blen que par le médecien, ne risquant de mitre

ni à l'œil, ni aux tissus sur lesquels il

se répand en dehors de l'œil. Du reste, voici la manière dont opère M. Courty : « Je nettoie bien les yeux, au moins deux fois par jour, et bien plus souvent si l'abondance de la sécrétion purulente le rend nécessaire. Il est indispensable que la conjonetive soit entierement débarrassée du produit sécrété, non-seulement parce que la présence de ce produit entretient la maladie, mais parce que l'action du médicament doit porter directement sur le tissu conjonctival pour en modifier la vitalité, ce qui ne saurait avoir lien tant que la surface de cette muqueuse resterait tapissée de pus. Le meilleur moyen de laver exactement la conjonctive, c'est d'y injecter à plusieurs reprises, coup sur coup, avec une petite seringue, un peu d'eau tiede en hiver, froide en été. Le courant d'eau, en passant avec assez de force entre le globe oculaire et la face interne des paupières , entraîne tout le produit sécrété hors de la cavité conjonctivale. On cesse l'injection quand on est assuré que ce résultat est obtenu. Alors, soulevant autant qu'on le pent la paupière supérieure, ou l'écartant de l'inférieure, on insinue au-dessous d'elle un pinceau de blaireau chargé de collyre de Lanfranc (dont on a soin d'agiter le flacon), et l'on retire le pinceau doucement, en pressant avec la pulpe du pouco de l'autre main la paupière supérioure sous laquelle est le pinceau, de manière à exprimer le contenu de

eelui-ci dans la eavité conjonctival.

« Il est rare, ajoute M. Courty, que la guérison se fasse attendre plus de quinze jours. » (Montpellier méd., novembre 1862.)

Tétapos. Traitement par la nicotine, L'idée de traitor le tétanos par la nicotine a été inspirée à M. Haughton, d'une part, par une série d'expériences comparatives qu'il a faites sur l'empoisonnement par la strychnine et la nicotine, et, d'antre part, par un fait d'empoisonnement par la strychnine, qui a été traité avec succès par une infusion de tabae nar M. lc doeteur O'Reilly (de Saint-Louis). - Le premier malade traité par M. Hanghton avait un tétanos traumatique extrêmement grave et datant de six ou sept jours. Quand on commença l'administration de la nicotine, il était presque agonisant. Il prit trois gouttes de nicotine dans l'espace de quatre heures à peu près. Ce malade mourut; mais chaque dosc de nicotine avait en les effets suivants : 1º le relachement immédiat des muscles de la face et de ecux de la respiration et de la déglutition; 2º une diminution des douleurs violentes qu'il éprouvait et la cessation du délire: 3º l'abaissement du pouls de cent trente à quatre-vingt buit par minute. - Dans le second eas, il s'agit d'un tétanos idionathique généralisé depuis plusiours jours. On avait essayé divers movens de traitement, sans obtenir une amélioration queleonque. Il fut ensuite mis à l'usage de la nicotine et en

pace de ouze jours, et guirit. Il lui resta cependan une contraction des adducteurs des euisses et des jumeaux, qui ne disparvat que nhis lard. Les celles les plus remarquables notés dans celles les plus remarquables notés dans en es es furent les suivants: relècinoment immédiat des museles du dos, de l'abdomen, aissi que du diaphragme; cessation du délire; legère amélioration du pouls, de dix publications par mignte; sueurs aboudontes, exhalaut une forte odeur de table à priser;

Drit quarante-quatre gouttes dans l'es-

enfin un sommeil profond. M. Haughton ajoute que le docteur O'Beirne, de Dublin, a employé avec succès le tabac dans le traitement du tétanos hémostatique 11 rapporte enfin la relation d'un empoisonnement par la strychnine, qu'il a traité avec succes par une infusion de 50 grammes de tahac dans une pinte d'eau; puis une nouvelle observation de tétanos tranmatique traité avec succès par la nicotine. Le chloroforme avait échoue. Le malade prit cinquante-quatre gonttes (52 grains 1/2) de nicotine dans l'espace de quatre jours. Joi encore, chaque dosc produisait rapidement le relâchement des muscles tétanisés, une sueur abondanto, et un soulagement remarquable énrouvé par le malado. Dublin quarterly Journ., et Archiv. génér, de médecine, novembre 1862,1

# VARIÉTÉS.

# De la réparation artificielle de la cornée.

- M. le docteur Abatte vient de communiquer à l'Académie de médeciue un mémoire dont l'examen nous incombe à cette place, puisqu'il a pour objet de démontrer la possibilité de rétablir la vision en substituant une lentille en verre aux cornées rendues opaques par des leucomes.
- M. Abatte est inspecteur sanitaire en Egypte, et sa résidence pendant de longues années dans cette contrée lui a fourni l'occasion de se convaînere, ditil, de l'inutilies myens connus pour triompher de certains leucomes que laissent à lour suite toutes les orbithalmies.
- Co módesin a est pas le premier qui tente de resuler les limites de l'art elimitrarigia el mede des lisions. En 1825, Mossera e assey de mettre en pratique une opération entrevac par un couliste français, Tellier du Queny: la transphatation de la cornèe. Depris, Reysinger, Droblangen, llinly, Bigger et lilling not repris l'diada de coste autophastic par trasphatation, et, quotique le résulta de leurs expériences sur les animaxs aient laisée crior è la possibilité de cetto ortre de greffe animale, acune seasi s'e s'ét tenté sur l'hommobilité de retto ortre de greffe animale, acune ressai s'e s'ét tenté sur l'hommo-
- Cette réparation autoplastique, après avoir fait un instant beauçoup de bruit, est retombée dans l'ouhli le plus profond et si complet même, que la plupart des traités d'ophthalmologie n'en disent rien.

La méthode de M. Abatte est-elle destinée à subir un meilleur sort? A priori, on est porté à en douter.

La maibre de procéder de cet expérimentature est toute autre; au lieud'extirpre une courée à un animal pour la greffer sur un autre, évet un leurcitile en verre qu'il applique. Tout autour de cette cornée artifiételle, de 10 millimiters de dématrer. Il place un diaphragme, formé par une couche mines de getta-percla. Cette plaque est destiné à être collée autour de la brêche formée par l'abhation de la cornée lessomatenses l'adhérence sursit lieu par l'interdidicire d'un guleure animal, la cossiére.

Le docteur Abatte s'appuie sur les expériences suivantes :

« l'al pratiqué, di-ti. In première expérience sur l'etil d'un lapin, dont l'ai laisée du plos à conjonafres échérolisel ; un petit morceus de membrane guits-percha, collè par le casiène entre la sélevisique et la corrié, y est demeuré duxs jours en y provisiant expendant un chémens sérents tout autre je l'ai ensuite détaebé pour me convainere de l'état adhésif désiré, qui était parfait,

a l'ai répété une seconde expérience sur un autre lapin, en ayant soin de dénuder préalablement de sa conjonctive une partic de la selérotique. La nouvelle membrane de gutta-percha superposée y a adhéré tellement, et sans infammation, que j'ai dis forcément l'arracher après sept jours, dans le but d'observer les effets de l'adhésion.

« Une troisime expérience n dés répétée sur l'oril d'un chien, L'athlécian s'est formée rapidement, quoquier l'annimal fut très-que decide à l'expérimentation. Pourtant, le septime jour, Jei pu observer, et un autrprise a été grande que la séctorique était renouver d'une légère couche conjonctivale vaucharisée. Cette troisième expérience fut done pour moi d'une grande importance et les semblait démontere que l'opération que je propose était applique l'homent la selence a enregistré plusieurs ess de corps étrategres fairé dans l'oril mais l'application d'une substance non-seulement renduc tolérable, mais encore susceptible de s'organiser, voit de qui ne s'est jamais vu, je crois ? C'est ce qui m'a décêté à tenter l'expérience sur l'homme.

"Fout deraférement, à Mezandrie, dans un cas d'extraction de staphylone, j'à coilds ar la marge libre de la breche une petite membrane de gutta perclus. l'adhésion s'y est produite prasque à l'instant, et, vingt-énin jours après, j'à cu la satisfaction d'observer que le tissu inodubire s'y chait organisé sans errave, et en faisant entrer et en incorporant nême le petit moreau de corps cirraque dans sa substance. L'individu, M. M\*\*\*, est en parfaite guérison, toujours à Alexandrie.

« De ce fait et de ces expériences on peut conclure, ce me semble, que la gutta-percha ubéréo dans l'organisme conserve en même temps ses caractères et son inaltérabilité à la température animale, et que, collée avec la cassime sur la surface cornéo-scieroticale, elle y forme une adhésion je dirais presque organique. »

La méthode indiquée par le docteur Abbate consiste à faire une incision crentaire superficielle prosque à l'insertion de la cernic à la selérotique, pour défruire les rapports des vaisseaux périphériques et concentrer dans cet endroit le travail de cicatrisation. Bu nême temps, et avec le même instrument, il partie l'abbâtion de la cernée à un 1,5 uillimitar de sa circosfériques, Son instrument est un bératoloux epsodué; il est formé par trois epitadres, dont l'extérieur part comme point d'apparei et s'adaptée sur un ophthalposate, Dans ce but, Jes

cylindros tranchants intérieurs glissent l'un sur l'autre à volonit; une challe destatque forme le vide ain d'acceler parfaitement la corné à enparter. N. Abate a présenté deux modèles de hératolome pouvant servir l'un ou l'autre, et au ches, la différence ne consistant que dans le moverment difference ne consistant que dans le moverment difference per consistant que dans le moverment difference per consistant que dans le moverment difference per consistant que dans le moverment de la formation du vide, comme il est facile de comportudre dans les figures et-l'entessons.

Cet expérimentateur se propose, d'après ses théories et ses expériences, de pratiquer définitivement cette opération sur l'homme.

Il termine son mémoire par ces paroles :

« Un an seulement après que Stromeyer cut communiqué à l'Académic de médecine ses expériences sur la ténutomie ocelaire pratiquée sur les animans, l'opération du strabisme vint prouver que l'application de principes thoóriques fondés sur une expérimentation préalable pouvait conduire à un résultat utile. Je souhaite ne pas être moins heureux. »



Explication de la planche.

Figure 4. Kératoisme cycloide. — a bord extérieur de l'instrument qui s'anppuie sur l'ophtilamonata (fig. 4). — è cylindre pripiderique tranchallamonata (fig. 4). — è cylindre emporte-piece. — del' boutons pour les mouvements des cylindres, enveloppés d'une leadrendes, sous laquelle ils sont mis en action. — I balle en coutehone pour former le vide dans l'intérieur des cylindres tranchants.

Figure 2. Même kéralotome cycloide, suivant unc coupe médiane. — Le mouvement des cylindres d'est exécuté par la partie supérieure ab, et le vide par ee et la bulle du milieu e.

Figure 3. Section horizontale des evlindres et tuvaux de la figure 2 en d.

Figure 4. Ophthalmostat en plaqué d'argent, dont a est un couverele en verre,

s'adaptant sur les rebords de l'ouverture b, aussitôt que le kératotome cycloïde aura fonctionné. — e e points d'appui latéraux.

Figure 5. Forme et construction de la cornée artificielle. — 4 est la tentille convexe à l'extérieur et diaphane par 6 millimètres de diamètre. — 2 est le bord de la même lentille dépolie par 2 millimètres, où vient se coller le diaphragme 5 en gutta-percha, avec 2 millimètres 1/2 de bord libre, formant en tout un diamètre de 15 millimètres.

Les instruments ont été exécutés sous l'intelligente direction de M. Charrière fils.

### Séance de rentrée de la Faculté. — Discours du nouveau doyen. — Proclamation des prix.

La séance de rentrée de la Faeulté a été troublée par des manifestations plus tumultucusces encore que celles des annies passées. Malgré la série de mesures importantes par lesquelles le nouveau doyen a insugaré son décennant, une minorité turbulente rai pas voulu qu'on entendit un soul mot de son dissours. Mais joienne uvailes ure es science jedibles, et esjérons que les témoigrages de sympatiles qui ont entouré notre honorrable doyen, à sa sortie de cette séance, lui auvont fait boulière cette scandalesses réception (1).

Avant de mettre sons les yeux de nos lecteurs l'allocution de M. Rayer, nous devons exprimer notre regret que l'espace ne nous permette pas de reproduire quelques passages de l'éloge de M. Moreau, prononcé par M. Gosselin, car ce discours est aussi remarquable par la forme que par le fond.

# ALLOCUTION DE M. RATER.

La solennité qui nous rassemble est pour moi l'oceasion impatiemment atteudue de me trouver au milieu de vous, en face de l'élite de mes confières, entouré de mes émineus collègues, et de hissair éclaire publiquement, ave l'expression de la plus profonde gratitude pour l'Empereur, tous les sentiments que j'éprouve.

Elevé, presque au décili de ma vic, à la plus haute position qui puisse conronner la currière médicale, placé à la têté de la pressière Essole du monde, moi, resté jusqu'elé étranger à l'enseignement. J'ai fait taire les bésitations anturelles que tou contribuist à m'aispirre, et f'ai seccépi, qu'il me soit permis de le dire, cette vie nouvelle, avec la forme intentine d'y dévouer tout ce qui me reste de force sour le travail, d'aitelligence nour l'aité, d'ardeur pour le bien.

En debors de l'Ecole, à laquelle je n'étais reué attaché que par une sincère admiration et une communatié de dectrize qui ne rendeut si faelles et si dour les rapports d'une nonvelle et plus étroite confracturilé, je ne me suis jamais cloigaté de la jeunesse studiense. Pechant lapts de treute ans j'ài vu, dans les sailes d'un hightid, de a fayer d'euseignement pratique, de toute instrucsiles d'un hightid, de a fayer d'euseignement pratique, de toute instructuralment médicale, se former et graudir autour de moi bient des générations surquelles j'ài dés seuse Leureux pour inspirer les sentiments que je retrouve

<sup>(?)</sup> Depuis, la comusissiou administrative de l'Annociation gaireira des medients de France érat rémie extraordisairement et a rédigit un adresse de condoléance à M. Payer, réstivement aux troubles qui avient éclaté à cette scènce. Les membres de le commission, conduits par leur président, M. Létry, so sont rendus chez M. Rayer et l'ont assuré de leurs plus vives sympatites.

aujourd'hui sous cette robe, et, malgré le poids des années, aussi vivaces qu'au premier jour. l'amour de la science et la grandeur de notre art.

C'est grâce à ces trente années de travana, et d'enseignement privé que les médechas de France, se souvemant de moi, n'out appecié, par un choit libre et spontané, à fonder leur grande et salutaire Association. Iller, à vos devanciers, je parhis de notre profession, de sa grandeur et de sa diguité; aujour-fluis, à vous, qui demaîn irec vous mêter parain eux, je parte d'étade et de seience, saus lesquelles la grandeur et la diguité de notre profession ne seraient que de vains note.

Agrandir, élever et féconder l'enseignement, telle doit être la pensée constante de vos maitres, telle est l'unique préoccapation du novarau doyen. C'est à cette tàche qu'il veut se donner tout entier, et qu'il a déjà consseré les premiers efforts d'une perséverante et laborieuse étude des besoins les plus urgeuts de l'Ecole, et des progrès les plus utiles à realiser.

Libre de tout engagement, et, par l'effet de ma situation même, n'ayant ni parti pris ni habitudes à changer, j'ai pa déjà proposer à un ministre éminent et ami de la jeunesse quédques améliorations que j'ai été heureux de voir accueillir, avec la même libéralité qu'elles avaient dé conques, dans le seul nisfrét de la gloire de ioure Faculité et de Taceroissement de vos comnaissances.

C'est à ces conditions, en effet, que je comprends et que j'ai accepté cette autorité, qui assume sur moi une si grande responsabilité.

L'accès de notre bibliothèque plus largement ouvert aux travailleurs, les amphibiteitres d'anatomire el les laboratoires agrandis, l'emedigement pratique amphibiteitres d'anatomire el les laboratoires agrandis, l'emedigement pratique mericali de difinipee souvelles, qui, condiées à d'anciena grégies dont vous avec appris dès longtemps à reconsaillre les talents et le zole, continueroni, sans labser jamais ut divier ui déchori les traditions des chaires de clinique médicale et chirurgicale qui font la gloire de notre Faceulté; cania, l'Institution du concours applique à la nomination des chets de clinique, dont les fonctions, réservées à l'élite de nos éleves, vont ainsi se trouver roletées, et ouvrir siur jumes médecies la cerrière qu'official aux chirurgines le recratement des prosenteurs et des aides d'anatomie; telles sont les premières mesures dont f'ai postenti et des labes d'anatomie; telles sont les premières mesures dont f'ai postenti et des nomes de l'est de la contra de proposativi et obtenul na réalistion, et que va insaguer l'année qu'elles peuvent étre fécondes.

Jounes élèves, trop peu de jours se sont écoulés depuis que j'ai été applet à votre tête, pour que j'aie pu songer à autre chose qu'à me présenter moi-même à vous tous qui m'évoutez, tel que je suis, tel que vous me ifouverez toijours, prêt à vous accueillir, à vous seconder, à vous soutenir, comme ini guide, comme un pier.

Je no veux pas, copendant, céoir la parole au profession rainé que vous allec entandre, auss albater la bienveuxe de la nouveule promotioni d'agrégés qui viennent prendre prês de nous la place gloriessement comquise que leurs ainés labsent vanente, et qui nous supervient, par le fil de ce repouvellement salutire et fécond, et avec le comours de leur savoir éprouvé, quelque chose de Pardeur de la junguesse.

Que leur exemple, chera élèves, soit pour voas un paissant et continuel encouragement! Plus près de vous, ils vous montrent mieux le chemin. Il n'en est pas un parmi vous qui, par la voie du concours librement ouvert à tous, ne puisse prêtendre à ce but élevé ou vous devez placer votré ambition, et où la Faculté sime à placer ses apérances.

#### Proclamation des prix.

- M. Gavarret proclame les noms des lauréats des concours pour les prix de la Faculté. Corvisart. Monthyon et Barbier.
- Prix de la Faculté. Grand prix (médaille d'or): M. Fritz. Premier prix (médaille d'argent): M. Proust. — Denxieme prix (médaille d'argent): M. Dubuc. — Mention honorable: M. Calvet.
  - Price Monthuon. M. F. Bricheleau.
  - Prix Corvisart. M. Challier.
- Prix Barbier. Le prix Barbier n'a pas été décerné, mais, sur la valeur de ce prix. montant à 2,000 francs, la l'aculté a accordé:
- A M. Marey, 1,500 francs, pour ses recherches de sphygmographic.
- A M. Mathieu, 500 francs, pour les perfectionnements qu'il a apportés dans la fabrication des pièces de prothèse.
- La Facultéa accordé une mention apéciale, à Inquelle le ministre de l'instruction publique a joint une lettre d'encouragement, aux auteurs des melleures libèses soutemes pendant l'anmée seolaire, savoir : En première ligne: à M. Dujardin-Beaumetz, à M. Lancercaux, et à M. Baynaud. En deuxième ligne: 1 et al. 1811, 2 et M. Castin et al. M. Tillaux

L'on sait l'état d'isolement dans loquel vivient les étatients en médeciar le, Paris, La lutre suivante, que il. Hisson vient d'ântrers à ll. Murel-Lande, che l'autre rassurer les familles à l'égard de lours canais maledes. Ne pourriel-tion faire miser conver 9 Pourques, par example, la commission entraire de l'Association des inétéciens de la Vrance ne délégarrait-elle pas à quelquers sus de ses membres le soin de seconder l'administration hospitalitére dans su générous infinitére y Cest une proposition sur laquelle nous n'hésitons pas à moucler l'attention du véseire préfédent de l'association hospitalitére dans su générous infinitére y Cest une proposition sur laquelle nous n'hésitons pas à moucler l'attention du véseire préfédent de l'association hospitalitére dans su

Voici la lettre de M. le directeur de l'Association publique:

- a Monsieur le docteur, écrit M. Ilusson, un de vos collègues n'a informé qu'un de nos meilleurs élèves externes venait de succomber, à la suite d'une maladie grave et rapide, dans une ehambre d'hôtel où il vivait isolé, loin de sa famille, qui habite la province.
- « liten que cel Infortuni jeune homine, cinourá de ses camarados et sofgué, par deux de nos plas habiles chede de sérvici, a "alt manqué de Fe de "season par deux de nos plas habiles chede de sérvici, por la manqué de Fe de "season par les companies par parties par la companie de l'antique de l'installation de los genéres d'el balistité tote le bies-fer de déstrable, et que les selections, dans la position sa penille ch l'avait plonigic tout à comp la instalde, avait pi depret desso son sene le trouble et le décourgement.
- « J'ai vivement regretté de n'avoir pas été informé en temps utile d'une situation si digne d'intérêt, car j'aurais pris immédiatement des mesures pour que notre éleve obtint tous les soins matériels et moraux que réclamait sa bosition.
- « Mais ce cas, heureusement rare, peut se présenter de nouvein, et jé visiés me concerter ave vous, mossièur le docléeir, pour que nos élèves sépárés de leurs familles puissent désormais, s'ils sont gravement malades, trouver datis l'administration à laquelle lis appartiement, l'aide efficace et l'appai sympathique dont ils peurent avoir besoin.
- « Si donc, dans vetre service, un élève interne, non logé ou logé d'une manière insuffisante pour le traitement; si un externe, logé en garni ou trop étroi-

tement, vennit à fomber gravement mabels, anns que sa famille pàt pour coil immédiatement à tous sex benoirs, je vous prieral, momenter le choteur, d'en avertir assettà le directeur de l'hapital ou de l'hospice. Cet agent supérieur vidierar sans soune détà it mabels, quantu que possible evo le médien qui sers charge du traitement, et il m'en référera sur-lo-champ. Le prendrui dis le jour même des mesures pour qu'une garde oui; placie près du mabels, d'il désire rester dans sa chambre, et pour qu'il soil, d'ailleurs, entouré de tous les soins madériels qui pourvout aider au sacels du traitement. Si, d'après l'avis du médetin, le malade ne peut, sans inconvénient, être mainteuu dans le local qu'il coccep, il sen riemaférie lo de soins ables confleté pour comme de l'après d

« L'élève sera visité fréquemment par le directeur de son hôpital; je le visiterai mui-même, et je ne négligerai rien pour qu'au dévouement de see camarades et à la sollicitude de son chef de service viennent se joindre les sympathies actives et les encouragements de notre administration.

« Nous aurons ainsi, monsieur le docteur, remplacé près de quelques-uns de nos élèves malheureux la famille absente, et montré une fois de plus que l'administration lospitalière est animée de sentiments paternets pour les étives qui s'attacheut à elle et se dévouent, dans la mesure de leurs forces, au service des malades.

L'Ecole supérieure de platrancie de Paris a fait as rentrie sons la prisoncience de M. Sassy, d'incicare. M. Berthels a ouvert la sénce par un discret dans lequel il a mis en relief les relations qui existent entre la chimie organique et la pharmacie. M. Buignet a renule compté des travas de la Société de pharmacie et a insisté particulièrement sur les documents préparés en vue de la révision du Godox. M. Chatin à fait essuite une bendre sur la structura attain des authères, Edin, M. Bandrimont a lu un rapport sur le concoursrestaiff aux sirté des thèses.

- M. Rochette a obtenu le prix de première année de l'École de pharmacie; M. Lebon le prix de deuxième année; M. Poulain le prix de troisième année. M. A. Vaiser a obtenu le prix des thèses.
  - Le prix de matière médicale, fondé par M. Ménier, a été décerné à M. Benoît.
- M. Depaul, présenté en première ligne par la Faculté de médecine et le conseil académique, vient d'être nommé à la chaire de clinique d'accouchements.

M. Kæberlé, chef des travaux anatomiques de la Faculté de médecine de Strasbourg, est nomné en outre directeur du musée anatomique pathologique, en reunplacement de M. le professeur Erlimann, dont la démission pour cette fonction a -été acceptée.

La statue d'Esquirol vient d'étre inaugurée dans la cour principale de la maison de Charenton, devant une assistance des plus nombreuses. La cérémonie était présidée par M. Parehappe, inspecteur général des établissements d'aliénés.

Les docteurs Tahère, Fourgeaud, Castagné et Vaudeville sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur.

Dans la pratique de notre art, il n'y a que les hommes les plus haut placés dans l'opinion publique à qui il soit possible de n'adopter pour guide de leur conduite que les seules données de la science. Le plus grand nombre des praticiens sont obligés de compter avec les préjugés des malades ou de leurs familles. C'est là un fait banal dont la vérité, qui se constate chaque jour, est surtout frappante dans l'exercice de la médecine des enfants. Quand il s'agit de ces petits êtres, dont la santé et la vie sont si frêles, de combien d'erreurs, d'inenties, d'aveuglement, notamment en ce qui se rapporte à l'hygiène, à l'alimentation des nouveau-nés par exemple, le médecin n'est-il pas journellement témoin, et sur lesquels trop souvent, et malgré qu'il en ait, il se trouve contraint, de guerre lasse, à fermer les yeux, faute de pouvoir imposer les vues saines et justes qu'il doit à l'étude et à l'expérience.

Parmi les préjugés ainsi enracinés dans l'esprit des familles, à quelque classe sociale qu'elles appartiennent d'ailleurs, il n'en est peut-être pas dont le praticien ait plus souvent à tenir compte que la croyance à l'existence des affections vermineuses et la disposition à attribuer à une telle condition un grand nombre, si ce n'est la plunart, des accidents et des troubles morbides qui viennent à se manifester chez les jeunes sujets.

Si nous avions à rechercher les causes des idées erronées des gens du monde sur ce point, comme sur beaucoup d'autres qui se rapportent à la pathogénie des maladies de l'enfance, il ne nous serait pas difficile de démontrer qu'elles ne sont que le retentissement éloigné, l'écho prolongé et persistant de doctrines qui pendant longtemps ont régné dans la science, et, - pourrions-nous ajouter quant aux affections vermineuses. - de doctrines qui, nour certains esprits, et dans une assez large proportion, y règnent encore aujourd'hui.

Il n'est pas d'époque où le parasiticisme ait été étudié avec plus d'ardeur, et aussi plus de soin et un esprit scientifique plus rigoureux que de nos jours. Il est vrai que les recherches modernes ont surtout mis en lumière les faits qui ont rapport au parasiticisme végétal. Mais le parasiticisme animal est loin d'avoir été oublié : les travaux sur l'acare, entrepris et suivis dans toute la série animale, sont là pour en faire foi ; et, à côté de ceux qui ont pour objet ces TOME LXIII. 11° LIVE. 31

cetozoaires, n'en est-il jas beaucoup également d'aussi importants, et d'aussi avancés et complets, sur un grand nombre de parasites qui se développent et vivent au sein des tissus ou dans la cavité de certains organes creux, tant chez l'homme que chez les animaux?

Or, qu'au milieu de tant de travaux sérieux, il arrive qu'un savant, par une généralisation qui séduit mais qui s'égare, vienne rajeunir d'anciennes théories, celle de Plancin, par exemple, qui voulait que toutes les maladies dont neut être affligée l'espèce humaine tirassent leur origine de la présence de parasites animaux, est-ee que ses idées, ses conclusions seraient universellement repoussées ? C'est certainement le contraire qui arriverait, ou, pour mieux dire, c'est le contraire qui est arrivé. Un chimiste qui s'était fait une réputation considérable dans la science, et qui jouit de beaucoup de popularité, quittant la spécialité de ses travaux, n'est-il pas venu en effet, il v a peu d'années, reprendre à nouveau et soutenir cette doctrine, cette vue systématique que nous rappelions tout à l'heure? M. Raspail, on le sait, à l'exemple de l'auteur qui vient d'être cité et d'autres auteurs des siècles passés, admet sans hésitation que toutes les maladies sont produites par une espèce particulière d'helminthes. Son livre, écrit avec le ton de la conviction et une grande puissance de style, n'a pas eu de peine à réveiller l'entraînement des gens du monde et à leur faire partager les mêmes idées. Au reste, tout en imposant ainsi aux masses ignorantes, ou dui se eroient éclairées, une croyance d'autant plus tenace qu'elle semble hasée sur des faits matériels et tangibles, cet ouvrage aurait eu du moins et résultat avantageux, de substituer à des remèdes populaires grossiers une médication plus simple, l'emploi de l'aloès et du camplire, si ce dernier agent n'était pas devenu et n'était pas fréquemment, entre les mains d'adeptes plus enthousiastes que le maître, la cause d'aecidents regrettables.

Quoi qu'il en soit de tout cela, quelle que soit la source des préjugés que nous rappelons iei, et quelque raison qu'il y ait de ne pas s'étonner de leur persistance, ces préjugés existent, et il faut compter avec eux dans hon nombre de eas; il le faut d'autant plus que parfois le préjugé a pu et peut reneontrer juste, à la confusion du praticion qui croyait devoir se proinnore différenment, faute de sigues caractéristiques suffisants. Mais pour céder aux idées précontes des familles, pour se résoutre à instituer un traitement dont la prescription est plus une satisfaction áccordée à ces idées que le résultat d'une investigation méticale ayant about à la conception d'une indication rationnelle, au moins sonvient-il de ne le faire un'avec la certitudé de n'être pas nuisible aux malades. C'est dans le but d'indiquer les moyens d'éviter un de ces écueils, sans se jeter dans l'autre, que nous nublions aujourd'hui cette note.

Nous venons de faire allusion à l'embarras où neut se trouver et où se trouve en effet quelquefois le praticien pour admettre avec quelque présomption de certitude l'existence de certaines maladies. malgré l'appel fait dans ce sens à son attention. On a compris que nons entendons faire ici l'application de cette remarque à l'affection vermineuse, principalement chez les enfants. C'est qu'en effet les troubles morbides, dont la présence de parasites intestinaux peut être le noint de départ, sont très divers par leur nature, leur physionomie, leur intensité, et que ces troubles, ces symptômes sont loin de constituer une séméiotique suffisamment décisive. Cet embarras est encore plus grand dans certains pays, à Paris par exemple, où l'helminthiase n'étant pas à beaucoup près aussi commune que dans d'autres localités, les médecins, d'une part ont moins d'occasions d'acquérir l'expérience des phénomènes auxquels peut donner lieu cette affection, et d'autre part en raison de son peu de fréquence, sont moins incités à lui attribuer l'origine d'accidents qui ailleurs feraient de suite poser la question de son existence.

Les helminthes ou entozonires intestinants, les seuls dont il sera question daus cette note, très-nombreux et très-variés, ne vivent pas indifféremment dans le corps de tous les aminaux. Parmi ceux-ci, chaque espèce a ses parasites particuliers. L'homme en présente dans ses voies digestives sept espèces différentes: l'ascande lombricoide ou lombric, le trichocéphale, l'oryure vermiculaire, le ténia solium ou armé, le bothriocéphale large, le distome lancédé et le distome hépatique. De ces sept espèces il ne sera ici question que de trois seulement, le lombric, le ténia et les oxyures, les autres ou paraissant à peu près inoffensifs, comme les trichocéphales malgré l'accusation portée contre ces vers par Ruderer d'être la cause de la maladie qu'il a décrite avec Wagler sous le nom de morbus nuceaus, ou bine d'aut au mois très-rares, soit dans notre pays, comme le bothriocéphale, soit d'une manière absolue, tels que sont les distones.

Les trois espèces d'entezoaires dont le traitement fait le sujet principal de cette note sont trop connues pour que nous avons besoin de rappeler ici leurs caractères zoologiques. Il nous suffira de mentionner sommairement que chacune habite une région déterminée du tube ligestif; savoir : le fombrie et le ténia l'intestin grêle, les oxyures le gros intestin, donnée d'une grande importance au point de vue pratique. Sur elle, en effet, repose le mode d'administration le plus certain des médicaments anthelminiques, les agents dirigés contre les vers qui habitent la partie supérieure du tube intestinal devant être donnés par la bouche, tandis que c'est par la voie rectale qu'il convient d'attaquer ceux qui siègent dans le gros intestin.

Nous n'entreprendrons pas non plus, et pour cause, d'exposer les symptômes morbides auxquels peut donner naissance la présence de ces parasites. Ces symptômes sont trop variables, trop peu caractéristiques dans un grand nombre de cas, ainsi que nous l'avons noté ci-dessus, pour que nous ne renoncions pas à essayer d'en faire le tableau. Il suffira de rappeler que ces symptômes sont de deux ordres, suivant que les troubles ont leur siège : 4º dans les organes mêmes occupés par les parasites, tels que dérangements des fonctions digestives, perturbations des sécrétions et des excrétions intestinales, influence sur les tissus comme corps étrangers, au point d'y déterminer des inflammations et des abcès, surtout dans les diverticulums intestinaux, etc.; 2º dans des organes plus ou moins éloignés, troubles dits sympathiques, phénomènes dynamiques affectant les systèmes nerveux des deux vies, celui de la vie végétative plus spécialement, résultant sans aucun doute d'une action réflexe sollicitée par une titillation des houpes nerveuses de l'intestin, et qui se traduisent le plus souvent par des accidents de forme névronathique, principalement par des convulsions, surtout chez les enfants.

A côté de ces accidents, il en est d'autres dont on trouve d'assex nonneux etemples dans les auteurs, et dont la possibilié ne doit jumais être perdue de vue. Ce sont ceux que déterminent les vers intestinaux lorsqu'ils vienment à quitter leur siège d'élection pour se potrer dans d'autres organes avec lesquels leur habitat ordinaire est en rapport de voisinage plus ou moins rapproché. Telle est l'excitation, le prurit que les oxyures font natire dans les parties escuelles losqu'ils immigrent du rectum et de l'amus vers ces organes, où, en éveillant des sensations jusqu'alors inconnues, ils deviennent le point depart, même chez de très-jeunes enfants, des habitudes les plus fumestes. Tels sont encore les troulbes qu'excitent les lombrics es s'introduisant dans les canaux de l'appareil hilaire, coux qu'ils déterminent en pénétrant dans l'estonase, dans l'esophage, dans le pharynx et jusque dans les voics respiratoires.

Je me rappellerai toujours avoir été témoin, pendant mon séjour à Bicètre, d'une crise d'hystérie des plus violentes chez une fenime qui n'était pas sujette à cette maladie et chez laquelle Pexistence d'une affection vermineuse n'était pas souponnée. Ne sachant comment expliquer l'apparition de cet accès convulsif, et remarquant que la malade portait ses mains à sa gorge avec le geste d'en arracher quelque chose, j'eus l'idée, guidé par ce signe, d'entrouvrir la boucle, ce que je ne parvins à faire qu'avec beaucoup de peine, et après avoir assuré l'écartement des méchories à l'aide de morceaux de liège placés entre les arcades dentaires, je pus voir et saisir avec des pinces à pansement un énorme lombire qui avait remonife jusqu'à l'istame du gosier. Les convulsions cessèrent aussitôt après l'extraction du ver.

Ces divers symptômes, avons-nous dit, et cela est connu de chacun, symptômes sympathiques on symptômes locaux, locaux soit cu cigard au siége accoutumé, soit par rapport aux siéges accidentels qui résultent des migrations des entozaires, n'ont rien par cuxmêmes de caractéristique. Ils peuvent se manifester sous l'influence de causes pathogéniques tout autres que l'existence de parasites intestinaux. C'est ce qui explique les difficuldés que peut éprouver le praticien, les doutes qui viennent se partager son esprit, l'emharras et l'hésitation de sa conduite, lorsqu'il se trouve en précuement. Laison de plus pour apporter un soin extrême à felabrir le diagnostic de leur pathogénie, et dans ces sortes de cas la question de l'helmitthiase doit toujours être posée.

Or, le diagnostic de cette affection, s'il est souvent obscur et difficile, est loin cependant d'être impossible. Même à l'aide de la simple observation clinique, telle qu'elle a été faite jusqu'à nos jours, telle qu'elle est entendue et pratiquée et le sera longtemps encore peut-être par bon nombre de praticiens, ce diagnostic est susceptible d'être obtenu avec un degré de probabilité qui approche de la certitude, D'abord, il v a les commémoratifs, lesquels se rapportent à deux ordres de questions, savoir : 1º le malade a-t-il précédemment rendu des vers on des fragments de vers ? 2º a-t-il habité un pays où l'affection vermineuse fût endémique ? En deuxième lieu, les symptômes spéciaux provoqués par la présence des entozoaires, s'ils sont vagues pour la plupart lorsqu'on les observe isolément, forment par contre, quand ils sont groupés, un ensemble capable de faire naître dans l'esprit, sinon une certitude absoluc, du moins des présomptions très-fortes. Enfin, s'il reste du doute, il peut se faire qu'il y ait expulsion spontanée d'helminthes ou de portions d'helminthes : alors, le diagnostic est fait.

Cette dernière circonstance, des évacuations caractéristiques, était

autrefois la seule condition qui pút procurer la comnaissance cartaine de l'existence d'une affection vermineuse. Aujourd'hui, il faut y joindre un signe qui est décisif et qui supplée à l'absence de celui dont il vient d'être question. C'est la présence des caufs des helmithes dans les garder-obes, révélée par l'examen microscopique des matières féeales, examen qui vient donner au diagnostie toute la précision désirable, puissue, par ce moyen, l'on constate nonseulement la présence, mais encore la nature et l'espèce du parassite.

Un savant médecin, M. le docteur Davaine, dans son excellent et savant Traité des Entoconires et des maladies vermineuses de l'homme et des animaux domestiques, nous a douné la figure des coufs de chacune de ces espèces; et il est à remarquer que le chiffre de leur ponte étant considérable, il n'est pas nécessaire d'examiner une grande quantité de matières pour obtenir es renseignement. Nous reproduisons celles des figures dounées par M. Davaine, qui représentent les espèces les plus communes chez l'horme. On verro, enten s'expèces les plus communes chez l'horme. On verro, en les examinant, que les crufs de ces diverses espèces ont des caractères hien tranchés, à l'aide desquels il est toujours, non-seulement possible, mais même facile de reconnaître à quoi l'on a affaire.



Fig. 3. — Oxyare vermiculaire. c. Ovule grossi 70 fois. c' 3/0 fois. M. Davaine a vainement cherché ces ovules dans les selles d'individus allicinis d'oxyares, mais les lavements d'eus uscrèo amènent la sortic d'un certain nombro de ces parasiles.

Fig. 4. — Ténia solium, armé.
d. orule grossi 70 fois. d' 340 fois.
d' même grossissement traité par la solution de polasse causique.
On n'à pas encoro rencomiré cet orule dans los selles lorsque le ver est

Constater la nature du mal et appliquer à propos et convenablement le remède, connaître et guérir, sont les deux termes de la pratique médicale. Maintenant que nous avons indiqué un moyen certain de diagnostic, nous devons aborder l'étude du traitement. Lé, nous ne voulons pas répéter ce que l'on trouve dans tons les traités des maladies des enfants ou ceux de thérapeutique; nous nous proposons de parler spécialement des agents moins vulgarisés et en même temps, conformément à l'esprit qui a inspiré cette note, uni sont les nuls inoffensiés.

Dans l'étude des médications amthefinialitiques, on cherche trop pur la spécialiser l'emploi de chacun de ces agents; ainsi, on a fait des classes particulières des lombricides et des ténicides. Aujourl'hui encore que, grâce au moyen de diagnostic fourni par le microscope, les inconvinients de cel enseignement dassique sont moins graves, la pratique courante profitera davantage des recherches ayant pour but d'établir celles des substances anthelminthiques qui agissent à la fois sur le plus grand nombre des parasites. [Le praticien ne saurait porter constamment sur lui un microscope; il importe de lui rappeter que plusieurs de ces médicaments agissent avec une égale efficacité sur les diverses espèces de vers, et que le succès repose sur une question de doses. La graine de citroille, le plus inofficaté severmitques, va nous en divir la preuve.

Il est peu de classes de médicaments qui aient été l'objet de plus d'études et qui aient fait plus de conquêtes, depuis un certain nombre d'années, que celle qui fournit des movens à la médication anthelminthique. Mais ces acquisitions ont surtout porté sur les ténifnges. Un des derniers agents étudiés est celui dont nous parlions à l'instant, la graine du pepo maxima. Mais cet agent n'est que du vieux neuf, du moins commo médicament vermifuge ; car Pline en parle, et on le voit figurer dans la liste des remèdes propres à combattre l'affection vermineuse signalés par certaines vieilles pharmacopées. L'efficacité de son action sur le ténia est aujourd'hui établie par un trop grand nombre de cas de succès authentiques pour qu'il soit utile d'en produire de nouveaux ; s'il en était besoin, je pourrais joindre à ceux déià connus deux faits concluants, qui me sont personnels. C'est, du reste, à titre d'expérience que j'ai essayé la graine de citrouille contre le ver solitaire, car je lui préfère encore l'extrait oléo-résineux de fongère mâle, ou mieux j'associe les deux agents dans la même formule (1).

Mais cette graine ne tue pas le ténia seulement; elle agit également, et avec tout autant de sûreté, sur les lombrics. Je puis le cer-

<sup>(1)</sup> Voir à la pharmacie, la note sur une émulsion ténifuge, p. 505.

tifier par expérience, car je ne me sers pas d'autre moyen, et je m'en sers toujours avec succès, pour délarrasser de ces parasites je men en fants des villages voisins de la campagne que j'habite pendant l'été. A Paris, j'ai provoqué quelques essais. M. Réveil, pharmacien de l'hôpital des Enfants, a eu l'occasion de lo prescrire plusieurs fois, et toujours avec les meilleurs résultats, à de jeunes sujets qu'on avait annenés à la consultation de cet établissement; et M. le docteur Mézière, médecin du premier dispensaire de la Société philanthropique, l'a employé avec un égal avantage chez une de ses malades. Vojci ce fait, et que nous l'a communiqué M. Mézière: je le cite comme spécimen, parce que dans ce cas notre confrère a expériment éu me forme pariculière du médicament (\*).

M¹¹s X\*\*\*, âgée de trente-huit ans, demeurant à Batignolles, est depuis longtemps traitée par moi. Sa santé est habituellement mauvaise, et très-souvent elle a été prise d'accidents intestinaux sans caractère bien défini.

Plusieurs fois, la teinte jaune de la peau et des envies fréquentes de vomir m'ont fait croire à une obstruction du foie, et je l'ai envoyée deux années de suite à Vichy, passer trois ou quatre semaines.

Les purgatifs fréquents et l'usage des alcalins lui ont été favorrables; mais il est toujours resté une douteur plus ou moins intense dans la région gauche du côlon transverse, et habituellement des coliques; sourdes ou vires, avec alternatives de diarrhée et de constipation. De temps à autre, le ventre se ballonnait, l'haleine dait fétide, et il y avait des vomituritions. A tout cela, vint s'ajouter un amagirissement notable; le sommel dévint difficie, les yeux ternes et largement cernés, et le visage prit une teinte plombée très-prononcée.

Un jour, la malade rendit un ver lombric dans une garde-robe.

Je la mis alors à l'usage des semences de citrouille préparées sous
forme de dragées, et, dans l'espace de trois jours, elle en absorba

<sup>(\*)</sup> Une des qualités que la médecine des senfants réciame le plus impérieusement, écut qu'un été ettut du précepte cassique le journait ne less se jamais édénat, bien entendui autant que faire se peut. Dans les prescriptions que formulent les jennes prafeites surveive, ce côté de la questien se trouver trop souvent négligé; aussi que de fois les mères leur disent-elles qu'il lura r été impossible de faire presuire à leur enfant le médicment ordenné. Bans le but de réunir les trois conditions du précepte, j'ai en l'idée de faire préparer par un abilité pharmacien, M. Garnier, des dragées dout l'amande est remplacée par une graine de citevuille mondré de son euvelappe. Le petit mainde, en croquant se dragée, fait lu-même son émulsion vermitique. Il «Garnier s'est arrangé de façon à ce que le poids de l'enveloppe de sucre no dépassit pas celui de l'amande, en sorte qu'il suffix a point de vue de la poologie, d'administre un poids de dragées double de celui de semences qu'on a l'intention de faire prendre.

une dose de 120 grammes. Sous l'influence de ce moyen, xingt-cinq longs vers furent rendus en deux fois, et il n'y eut d'autre phénomène qu'une diarrhée qui se prolongea pendant quarante-huit hcures.

A partir de ce moment, Mi<sup>10</sup> X<sup>\*\*\*</sup> s'est trouvée mieux. Cependant, depuis un mois à peu près, les mêmes symptômes se reproduisent; j'aurais voulu répéter l'expérience du médicament, mais je n'ai pui le faire, la malade ayant dû s'absenter pendant quelque temps de Paris.

Les substances anthelminthiques forment deux grandes classes, celles qui tuent les vers, vermicides, et celles qui se bornent à les expulser, vermifuges. Il en est qui jouissent d'une action multiple, qui sont à la fois amères, antispasmodiques, purgatives. Ces médicaments sont plus sûrs que ccux qui ne possèdent qu'une seule de ces propriétés, et le choix des uns ou des autres est commandé par la nature des accidents qu'éprouvent les malades, ainsi que par \ l'état du tube digestif. Ainsi, pour combattre des symptômes convulsifs, on aura recours de préférence aux agents à la fois volatiles et amers, comme les huiles essentielles ; lorsque l'état du tube digestif laisse à désirer, qu'il y a des saburres, c'est à l'huile de ricin qu'on a recours habituellement. Comme purgatif, cette huile agit à très-petite dose ; mais, comme remède anthelminthique, elle doit être donnée à plus haute dose, car elle doit pénétrer le ver, agir sur lui par imbibition. Ici, comme ailleurs, le but qu'on poursuit fait varier la quantité des substances médicamenteuses à prescrire. Mais revenons à notre agent, la graine de citrouille.

Ces semences appartiennent évidemment à la classe des vermicides. L'analyse qui nous a été fournie par notre collaborateur,
M. Stan. Martin, en y signalant l'absence d'un principe acti,
montre qu'elles doivent exercer une action analogue à celle de la
fougère, c'est-à-dire agir par répétion du ver. Cette notion a son
importance : elle prouve que pour réussir il faut donner de grandes
doses jor, celles-ci ne sont possibles seulement que lorsque les
agents sont inoffensis.

L'efficacité de la graine de citrouille, dans les cas de lombries comme dans ceux de ténia, prouve une fois de plus qu'il n'est pas d'agent spécial pour tel ou tel ver, que cœux qui tuent ou expulsent une espèce tuent ou expulsent également les autres ; seulement la quantité du médicament doit être proportionnée à la force, à la vigueur de l'helminthe. Le ténia exigerait donc une dose plus considérable que le lombrie; mais comme, d'un autre côté, les lombries sont souvent très-nombreux, la dose ne devra pas être moindre,

quand ce sera cette espèce qu'il s'agira de détruire : nouvelle considération qui indique que pratiquement ce sont les hautes doses qui sont les plus utiles, nouveau motif pour user de préférence des agents qui jouissent de l'innocuité la plus considérable.

Les vermicides agissant sur le ver même doivent être administrés en nature. L'expérience clinique a consacré cet usage saus en donner la raison, et nous n'avons pas la prédention d'en fournir une explication irrécusable, trouvée du reste assez bonne par Méral pour qu'il ait danis que les mentalagineux tuanet les vers par indigestion, de la même manière que le saug fuit périr les saugsues, quand elles s'en gorgent en trop grande quantité, Mais il y a quelque choso de plus dans les semences de citrouille, puisqu'elles tuent ténias et lombries, tandis que les émutsions d'amandes douces ne produisent aucun eflet sur ces animaux.

Il est peu de médications qui réclament des formes plus simples dans les préparations que le traitement des affections vermineuses, et d'ailleurs la fréquence de ces maladies dans les classes pauvres imposait l'obligation de cette simplicité, en même temps que de la modicité du prix. Le médicament que nous préconisons ici, les graines du pepo maxima, répond à ce double désideratum. La valeur vénale en est presque nulle dans notre pays par l'abondance de ce fruit, la grande consommation qu'on en fait, notamment dans le nord de la France, et par le nombre considérable de graines qu'il ronferme. La seule précaution à prendre est de conserver ces graines dans de bonnes conditions : on se rappelle que M. Stan. Martin signalait récemment, comme une cause d'insuccès, le mauvais état de celles fournies par la droguerie. Quant aux formes, rien de plus simple et de plus facile. On peut se borner à broyer les semences après les avoir dépouillées de leur enveloppe, et y ajouter un peu de sucre et de lait, préparation qui est à la portée des familles les plus pauvres. Vient ensuite l'émulsion préparée par le pharmacien, à laquelle je fais souvent associer quelques grammes d'extrait de fongère mâle. Enfin, il v a la forme de dragées, dont nous avons parlé plus haut, qui a l'avantage d'être parfaitement acceptée des enfants, et est sous tous les rapports bien préférable à ces hiscuits dans lesquels la dose de l'agent anthelmintique est toujours en trop faible quantité, et que d'ailleurs les petits malades mangent bien une fois, mais le plus souvent refusent ensuite.

Nous devons passer maintenant à notre seconde catégorie de parasites, les oxyures. Lour siège permet, ainsi que nous l'avons dit, de les attaquer directement et sans que les médicaments subissent l'action de l'estomac ; c'est sons la forme d'injections rectales que s'administrent les agents dirigés contre eux.

lci encore nous pouvons ajouter une ressource thérapeutique à celles déjà connues; mais elle est plus nouvelle que la précédente; nous voulons parler des lavements d'eau sucrée.

Voici à quelle occasion j'ai été conduit à constater cette action du sucre sur les helminthes en général et sur les oxyures en partieulier. Un jour que je voulais faire tomber des sangsues posées à l'un de mes enfants, je demandai un peu de sel, En vorant les mouvements de contraction exagérés des annélisés, je souponnai une crreur, et la dégustation me fit reconnaître en effet que la substance employée était du sucre en poudre. Ce fait me frappa assex vivement pour m'enager à expérimente l'action du sucre sur d'autres espèces d'animaux inférieurs, car j'entrevis de suite la possibilité d'applications thérapeutiques. J'essayai done sur des lombries terrestres avec les mêmes résultats, et quelques jours après le hasard vint me fournir l'occasion de constater que mes prévisions, au point de vue pratique, étaient rédelment fondées.

Je fus consulté pour une petite fille qui épronvait des démangeaisons extrêmes à la région ano-vulvaire. A l'examen, je constatai une quantité considérable d'oxyures qui avaient quitté leur siège d'élection et s'étaient éparpillées sur les parties voisines, sur la vulve principalement, Voulant faire une expérimentation directe, ie demandai un vase rempli d'eau tiède, et, à l'aide d'une éponge, i'v fis tomber tous les helminthes. Les oxyures continuent à vivre dans l'eau tiède, ils y nagent à la manière des sangsues. Je jetai dans l'eau une pincée de sucre en poudre, et, armé de ma loupe, ie suivis les effets produits sur tous les vers qui se trouvaient tonchés par le sucre. Ils étaient pris d'un mouvement de crispation et tombaient au fond du vase. Cet enseignement acquis, je fis dissoudre du sucre, mais cette fois dans de l'eau froide, et pratiquai des lotions sur la vulve, l'anus et les régions voisines ; je fis donner des lavements avec cette eau sucrée, et ma petite malade fut délivrée de ses oxyures. Depuis, c'est toujours de ce moyen que je me sers chez les enfants.

Voici deux autres exemples ; nous les rapportons autant pour montrer que, même à Paris, il faut savoir compter avec les affections vermineuses, que pour témoigner de la réalité de cette action du sucre en solution.

Obs. I. Hypocondrie, amaigrissement provoqués par la présence d'oxyures. — Bouillie de semences de citrouille et lavements d'eau sucrée. — Guérison. — Il y a cinq ou six années, alors que je re-

prenais l'étude des agents ténifuges indigènes, la domestique de notre regretté confrère Téallier me fut adressée comme sujet d'expérience. Cette fille, âgée de trente ans, d'une santé assez bonne, quoique faible et délicate, n'avait éprouvé jusque-là que des accidents nerveux très-légers provoqués par la présence de lombries.

Depuis une année, des symptômes beaucoup plus graves s'étaient montrés. Elle avait maigri au point que ses anciennes connaissances ne la reconnaissaient plus. Souvent il lui prenait une faim-valle, et, si elle ne satisfaisait pas immédiatement ce besoin irrésistible de manger, elle éprouvait une défaillance. Elle ressentait en outre une soif ardente, ainsi que des alternatives de constination et de diarrhée. Enfin, elle était en proie à un découragement complet et se croyait atteinte d'une maladie à laquelle elle devait succomber. Une seule espérance lui restait, celle d'avoir le ver solitaire, parce qu'elle était convaincue que je la débarrasserais de son ennemi. ainsi que je l'ai fait pour deux personnes de la famille de son maître.

Le commémoratif ne me laissait aucun doute sur la nature de la cause de l'état de la malade, et je n'hésitai pas à rapporter les nouveaux troubles subis par la santé au retour d'une affection vermineuse. Seulement, des démangeaisons à l'anus qu'éprouvait cetté fille me portèrent à penser que ce n'était plus des lombrics, mais des oxyures qui étaient cause de ces troubles, ou au moins que cette dernière espèce d'helminthes coexistait avec l'autre.

Comme M. Davaine n'avait pas encore publié son travail sur le diagnostic des vers dans l'intestin par l'examen microscopique des matières evacuées, il n'y avait que la sortie de parasites qui pût venir me fournir une certitude quant à la cause des accidents. Je prescrivis donc tout d'abord un vermifuge et fis choix d'un mélange à parties égales de santonine et de calomel (30 centigrammes de chaque).

Cette préparation donna lieu à des envies de vomir, à des coliques, à de la tympanite; en outre, elle provoqua six garde-robes abondantes de matières verdâtres. La malade ne put s'assurer que de l'absence des lombries. Sous l'influence de l'action de la santonine, tous les objets furent colorés en jaune; le même phénomène s'était manifesté déjà trois années auparayant, à la suite de l'ingestion de deux cuillerées à bouche de poudre de semen-contra. Cette dose avait amené l'expulsion de sept lombries et rétabli la santé.

Les accidents produits par le mélange vermifuge, et l'absence de lombrics, me porterent à penser que j'avais à faire à des oxyures et

que ceux rendus avaient échappé à l'examen de la malade.

Je la laissai reposer deux jours en lui recommandant, dans le cas où elle éprouverait encore des démangeaisons à l'anus, de prendre un lavement d'eau sucrée froide (cinq ou six morceaux de sucre pour un verre d'eau, soit 30 grammes de sucre pour 120 grammes d'eau) et d'examiner de nouveau les matières rendues.

Trois jours après, cette fille vint me voir et m'apprit que la veille au soir, un peu de prurit de l'anus étant apparu, elle avait pris son lavement et avait pu constater dans la garde-robe une grande quantité de petits corps blancs semblables à du fil haché.

Je l'engageai alors à prendre pendant cinq jours consécutifs, le matin, une tasse de lait dans laquelle elle ajouterait 40 grammes de semences de citrouille pilées avec 20 grammes de sucre, et, dans la soirée, un lavement d'eau sucrée.

Sous l'influence de ces moyens, les lipothymies, les sensations insolites ressenties dans le bassin, ainsi que les envies de dormir, disparurent complétement; puis les forces revinrent progressivement, et avec elles le repos et la tranquillité d'esprit. Depuis cette époque aucun de ces symptômes n'a reparau.

Maintes fois il m'est arrivé, avec l'emploi des lavements d'eau sucrée seuls, d'obtenir les mêmes résultats, et si j'y ai ajouté la bouillie de semences de citrouille, c'était dans la crainte que des oxyures ne se fussent engagés dans l'estomac. D'aillenrs, cette médication était inoflensive et nullement dispendieuse.

Le second fait est plus intéressant.

Obs. II. Attaque d'épilepsie provoquée par la présence d'oxyures. — Lavements d'eau sucrée, — Guérison. — Un an après, mydriase cédant à l'emploi du même remède. - Action anti-mydriatique du seigle ergoté. - Le jeune X\*\*\*, âgé de treize ans, grand prix du Conservatoire, me fut amené en novembre 1855, par son maître, M. M\*\*\*. Ce jeune garçon, pendant une visite faite dans mon voisinage, venait d'avoir une attaque de convulsion épileptiforme pendant laquelle il s'était mordu la langue. Comme il avait joui jusque-là de la santé la plus florissante, maître et élève se montraient très-effrayés. Très-libre avec le jeune artiste, que j'ai vu grandir. je lui dis que je ne pouvais rapporter l'accident qu'il venait d'éprouver qu'à deux causes : une affection vermineuse, ou des excès de masturbation. Choisissez les vers, me répondit-il sans hésitation. Le seul symptôme qui me laissat soupconner que cette cause pouvait être réelle, était la manifestation d'un peu de prurit anal, et encore le jeune malade ne précisait rien de bien net à cet égard.

Ici il m'importait de fixer davantage mon diagnostic. Ĉe jeune garçon, née n'Dolgne, a été elevé en France aux frais de l'empereur de Russie; or, la révolution de février avait fait supprimer sa pension. Le rédablissement de Pordre avait suggéré à son maitre l'idée de l'envoyer reconquérir sa pension, et le grand prix qu'il venait de remporter au Conservatoire de musique hui était garant du succès. Son absence devait se prolonger plusieurs mois, et, pendant son séjour à Varsovie, il importait qu'il no fût pas arrêté dans

le cours des concerts qu'il devait y donner,

Un lavement d'eau succée froûte, pris le soir même, permit de constater dans les matières expulsées ferisience d'oxyures, et, cerctain d'y remédier, je conseillai à M. M." de poursuirre sa bonne pensée. Pendant les quelques jours que le jeune artiste passa encore à Paris, il répéta chaque soir l'usage de son lavement, et je lui prescrivis de continuer utilérieumement or traitement.

Le voyage eut lieu, et fut couronné d'un très-brillant succès; mais, au milieu des ovations, notre jeune homme oublia les soins que réclamait sa santé.

Une année après son retour ici, alors qu'il avait perdu jusqu'au

souvenir de l'accident qu'il avait épétuté, il s'apecțut un jour que la vue de son oil droit était fort affaible. Il petute camarade de classe devant lequel il se plaignait de la gêne qu'îl éprovati pour étudier, lui propesa de le guérir de saite, et, joignant l'action au conseil, lui projeta sur la cornée quelques gouttes d'huile essentielle fournies par la pression d'une écorre d'orange. L'emploi de ce moyen, renotvelé plusieurs fois par lui, ramena la vue à son giu régulier. Six semannes plus tard, le même accident repart et réista cette fois au premier remède. Porce lui fut de me venir trouvenil et de la consideration de la considerat

Je n'hésitai pas à rapporter cette dilatation pupillaire à la reproduction des oxyures, et quelques démangeaisons à l'anus, accusées cette fois acttement par le malade, me confirmèrent dans cette opinion.

L'innocuité de l'affection symptomatique m'engagea, avant de regenir au moyen qui devait le guérir, à faire quelques essais thé-

rapeutiques avec le seigle ergoté.

Parmi les phénomènes physiologiques produits par l'administration de cette substance, les autiers out noté le réfrécissement de l'ouverture pupillaire. Le songeai à profiler de l'occasion pour m'assurer de cette action, et, me fondant sur l'étroite sympathie des menqueuses nasale et oculaire, j'en confiai l'absorption à la cavité des arines. Le preservisi donc 30 grammes de seigle ergolé réduit en poudre fine, et M. Mialhe eul l'obligeance de veiller à la bonne préaution de mon moren anti-muivritatique, le recommandai à mon quemé malade de priser sa poudre le plus souvent possible. Deux jours après, le jeune X\*\* v'in tim faire constater que mes prévisions s'étaient réalisées et que sa pupille était revenue à ses anciennes dimensions.

Depuis, j'ai profité plusieurs fois de cet enseignement pour dissiper plus rapidement la ditation des pupilles provoquées par l'action de la helladone. Dans ces cas, l'action du seigle ergoté est un pou plus lente às en amifester. Cette propriété anti-mydriatique de l'ergot réduit en poudre et prisé, a été également signalée par d'autres expérimentaieurs.

Un fait que je dois noter encore est le résultat de l'examen ophihalmoscopique auquel je me suis livré. Comme totate les actions stimulantes sont les meditents moyens de traitement de la mydriase, je n'héstai pas à profiler de la dilatation pupillaire pour examiner l'état des parties profondes de l'étil ches mon jeune malade. La nouveauté du moyen de diagnostic à cetté époque m'incitait encore à cetté d'utal. Je constatai une légère injection de la rétine, et plus spécialement un peu de turgescence des vaisseaux de la papille du nerf optique.

Mes expérimentations terminées, je fis reprendre à mon intéressant malade l'usage de sès lavements d'eau sucrée, qu'il continua pendant dix jours consécutifs. Aucun accident nouveau n'a reparu depuis cette époque. Catté action si remarquable du sucrè méritait d'être signalée, et Pexpérience d'être répétée; nos savants confrères, MM. Trousseau et Blache, ont bien vouln, sur ma prière, expérimenter le sucre à leur tour dans des eas semblables, et je suis atutorisé à joindre leur témoignage au mien. Mais l'impuissance ob je me trouvais d'expliquer le mode d'action de cet agent m'avait fait garder le silence. Depuis, notre distingué confrère M. Mandl, dans un travail lu à PAcadémie des sciences, est venu nous donner l'explicationi du fait, en démontrant que le sucre tue tous les animanx qui vivent dans Penu ner exemises.

L'explication donnée par M. Mandi m'a fait entreprendre une autre série d'expériènces pour détruire également les oxyures par un mode d'action analogue, mais en sens contraire, c'est-à-dire par / endosmose; dans ce but, j'ai fait choix de la glycérine. L'orsqu'on place les oxyures dans ce liquide, lis gonflent et ne tardent pas à périr. La glycérine jouissant, d'ailleurs, de la propriété de calmer les démangeaisons de la pesu, il est permis de supposer qu'elle peut avoir quelque effet semblable sur le prurit qué fait naître la titillation des ascarides rermiculaires; c'est doie un autre moyen; égaleinent inoflensif, dont on peut user contre ces parassites.

Il suit de ce qui précède qu'aux classes diverses des anthelminthiques on peut ajouter deux divisions : les vermicides par exosmose, le surce, et les vermicides par evidonnee, la grécerine. Ces agents ne sont sans doute pas les seules substances qui agissent de Pune ou de l'autre de ces manières, mais c'est ce que nous n'avonscherché à détermitier bour aircuite.

L'expulsion des parasites constitue la partie principale de la thérrapie de l'affection vermineuse, puisque, dès qu'ils ont été évacutés, les accidents cessent. Mals tout n'est pas fini pour ant : il reste à prévenir leur reproduction, à combattre la diathèse, ainsi que l'auraient dit les ancienses, epour être plus exact, à faire disparaitre les causses diverses, organiquies, physiologiques, hygieniques, qui peuvent favoriser le développement des helminthes. Ces causses ann une alimentation mauvaise, mil réglée, trop àqueisse, trop exclusivement composée de fécules, de fruits, suirout cris, nou arrivés à maturité, une assimilation insuffisante ou trop abondante, sais imparfaite, les habitations ou les climats froids et lumides, certaines affections du tube digestif ou certaines conditions morbibes, la convalescence des maladies de longue durée, etc., toutes chosés qui reviennent, en dernière unalyse; à ce défaut d'équilbire entre les forces assimilation lattic des aliments, oue M. Cavwelhier. dans son excellent article sur les entooaires publié dans le Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, regarde comme la cause la plus importante des affections vermineuses, cause prédisposante bien entendu, et sans laquelle les causes déterminantes resteraient sans effet.

Or, la notion de ces causes implique le traitement à suivre. Un régime diététique stimulant, analeptique, réparateur, composé de substances animales, de viandes faites, convenablement cuites, rôties ou grillées principalement, l'usage du vin, celui des vêtements de laine pour contrebalancer l'influence du froid et de l'humidité, l'exercice, tels sont les moyens principaux à employer dans ce but, pour lequel on voit que l'hygiène réclame une bonne part. Mais les effets en seront d'autant plus surs que l'usage de certains agents médicamenteux viendront seconder leur action et rendre à l'économie le ton nécessaire : ces agents appartiennent, on le comprend, à la classe des toniques : ce sont les ferrugineux. l'huile de foie de morue, les amers, tels que le quinquina, le quassia, la gentiane, etc. Ce traitement secondaire, consécutif à l'expulsion des vers, préventif de leur retour, est d'autant plus urgent que les agents mis en œuvre jusque-là sont dépourvus d'action sur l'économie des malades, et n'en ont que sur leurs parasites.

Nous ne voulons pas terminer cette note sans profester à l'avance contre la pensée qu'no pourrait nous prêter de vouloir substituer l'usage des médicaments dont il vient d'être question, et notamment des semences de citrouille, aux autres agents éprouvés de la thérapeutique. Il n'en est rien. Notre médication vermituge de prédilection est un mélange à parties égales de santonine et de calomel. Nous n'avons recours aux graines du pepo que dans les cas exceptionnels oi l'emploi des autres agents serait contre-indiqué par l'état du tube digestif, ou chez les enfants délicats, et, enfin, en raison de l'innocuité parfaite de ce remède, dans les circonstances où l'existence de l'affection vermineuse n'est que soupeonnée, non certaine. Dans la pratique, il faut tenir compte de tout. M. Blache nous en fournissait demièrement encore un exemple.

Notre éminent confrère est appelé dans une des plus grandes familles du faubourg Saint-Germain, pour traiter un jeune enfant affecté d'um clarrhée rehelle, provoquée par l'abus des vermifuges. Vous croyez que, l'enfant guéri, les parents, éclairés par les résultats de cette lutte à outrance contre de prétendus parasites, vont se tenir tranquilles. Il n'en fut rien. Après la guérison de la diarrhée, l'enfant, étant bien remis des suites de cette maladie, ils demandèrent avec insistance que la médication vermifuge fût reprise. Redoutant de voir reparaître les mêmes accidents, s'îl cédait à cette prière indiscrète, et ne pouvant toutefois retures d'y faire droit, M. Blache se rappelle alors notre prière d'expérimenter les semences de citrouille, et dit aux parents qu'îl va prescrite une substance très-efficace, qui a l'avantage d'agir non-seulement sur les lombries, mais même sur le ver solitaire. La famille accepte avec reconnaissance, car le grand-père à cét atteint de cette dernière affection, et ce pourrait bien être un ver de semblable nature qui existât chez l'enfant. Pendant trois jours de suite, celui-ci prit une émulsion préparée avec 30 grammes de semences de citrouille, et, comme il n'a rien rendu, l'on est convaincu qu'îl n'a pas de vers et on le laisse tranquille.

Les moyens que nous recommandons n'eussent-ils qu'un tel résultat, celui de permettre aux praticiens d'éviter, quand ils le jugent convenable, l'administration de vermifuges plus actifs, nous croirions encore avoir rendu service en publiant cette note.

DEBOUT.

39

#### \_\_\_\_

Par M. le docteur Ductos (de Tours), médecia de l'hônital Saint-Gatien.

Je ne connais pas de maladies qui se rencontrent plus fréquenment dans la pratique que celles du vagin ou du col de l'utérus. Soit qu'en réalité leur nombre ait augemeté, soit que plus et mieux étuliées, on les reconnaisse anjourd'hui là où autrefois on ne les soupçonnait même pas, toujours est-il qu'elles sont de celles que le praticien observe le plus communément.

J'avais déjà entrevu ce fait il y a bientôt vingt ans, lorsqu'à l'hôpital Necker, le professeur Trousseau réunissait un grand nombre d'affections utérines dans le bui d'expérimente la cautérisation du col par le fer rouge, moyen souvent héroique que le professeur Jobert (do Lamballe) venait de mettre en homneur. Depuis lors, ma pratique personnelle, déjà longue, m'a montré dans combien de circonstances c'est du côté de l'utérus qu'il convient de rechercher la cause d'états quelquefois singulièrement insolites et inexplicables.

Les considérations que je me propose d'aborder dans cette petite note ont donc pour base et pour base exclusive l'expérience clinique.

TONE LXID. 44° LIVE.

On sait qu'en général les affections du vagin et du col qu'on rencontre le plus souvent dans la pratique sont, en dehors des maladies de nature spécifique: 4° le catarrhe vaginal ou utérin, qui se traduit par la leucorrhée; 2° l'érythème, avec on sans gonflement du col; 3° les d'rosions du col; 4° les ubérations; 5° les granulations;

Incontestablement, le cadre nosologique comprend une hien autre variété de maladies; mais, ce que j'ai à dire n'a trait qu'à celles dont je viens de faire l'énumération, et, comme elles sont évidemment de toutes les plus fréquentes, elles répondent ainsi à l'esprit éminemment pratique de ce travail.

Or, examinons sommairement où en est la médication habituelle de ces divers états morbides, et j'entends ici non la médication générale, mais le traitement tonique, local.

# Et d'abord la leucorrhée.

Une femme est prise de leucorrhée simple, non spécifique, en dehors même de conditions générales sérieuses comme la chlorose. Elle a un catarrhe vaginal au même titre que d'autres un enchifrèmement chronique. On prescrit des injections, le plus souvent des injections astringentes, quelquefois substitutives. Uniqueion est faite plus ou moins régulièrement. Habituellement elle diminue le mal. La malade se relâche un peu de l'emploi d'un moyen dont les résultats sont incompletes ; plus tard même elle l'abandome complétement. Le mal persiste, et la malade se borne à parer par de simples lotions aux inconvénients momentanés, temporaires de la maladie. Qu'ya-t-il eu dans tout cela ? Une médicationin suffisante, insuffisantement faite.

## Poursnivous:

Vons constatez au spéculum un érythème du col utérin. Vous conseillez, suivant la cause à lauquelle vous l'attribuez, telle ou telle médication générale, puis des injections, toujours des injections, soit émollientes, si l'état a encore quelque aeuité, soit plus actives, si l'état sembe tout à fait chronique, l'ean de Bargées, le suffate de zinc, le tannin, le nitrate d'argent à très-faible dose. Le encore la médication est souvent, très-souvent interrompue. La malade souffre peu. Elle est peu disposée à fair les injections régulières, et lorsqu'après un certain temps vous cherchez à reconnaître, à l'aide du spéculum, le résultat de la médication, souvent, le plus souvent vous constatez que le médicament n'atteignait presque jamais la partie malade. — lei donc encore médication insuffisante faite sans persévérance.

S'agit-il d'une érosion du eol : les difficultés sont presque aussi grandes, et ici je fais appel au souvenir de tous les praticiens qui observent fréquemment des affections de la matrice. Les moyens auxquels on a le plus souvent recours sont ou l'application de sousnitrate de hismath, ou le pansement avec quelque pommade, soit à l'acétate de plomb, soit au calonel, c'est-à-dire dans tous les cas de fréquentes introductions du spéculum pour pratiquer le pansement. Si vous voulez un traitement sérieusement fait, et qu'il s'agisse d'applications de bismath ou de pommade, scete application doit être quoidieune, et il est très-important de noter que la pommade, fort peu de temps agurès son application, ne resouvre déji plus la surface malade; qu'elle est descendue dans le vagin, qu'elle y coule même et souvent jusqu'au delors des grandes lèvres sur le linge, lei donc, médication diffielle, assiglutissante, picomplète en ce qu'on ne peut pas garantir que le remède restera appliqué sur le mal.

Avez-vous affaire à une ulcération du col ; les inconvénients sont les mèmes. Vous cautérisez avec tel ou tel caustique, le nitrate d'argent, le nitrate acide de mercure, suivant l'étendue et surtout la profondeur de l'ulcération. - Puis vous prescrivez des injections. Tout cela est raisonnable sans aucun doute; mais combien tout cela est insuffisant! Quel est le chirurgien qui oserait appliquer à une ulcération de la jambe ou du bras un pansement aussi incomplet ? Cette plaie du col utérin, ravivée par le caustique, demeure la sans aucune protection. Elle reste, surtout par la marche, par tous les déplacements du corps, exposée à tous les frottements des parois vaginales, et ces frottements sont à peu près inévitables si, comme cela arrive communément, l'ulcération du col coîncide avec une antéversion ou une rétroversion. Ici donc encore l'indication thérapeutique n'a pas été remplie, et elle ne l'a pas été parce que la plaie, après uu simple pansement, a été abandonnée à elle-même, que le pansement n'y a pas été permanent. De plus, vous retombez dans la difficulté de faire accepter de fréquentes applications du spéculum, applications d'ailleurs qui, répétées, ne sont vraiment pas absolument exemptes d'inconvénients.

Restent enfin les granulations, et je dois dire tout d'abord que de toutes les maladies dont il est question ici, les granulations sont les seules dans lesquelles la médication ordinaire me semble offrir le moins d'iuconvénients. Cette médication consiste, comme on le sait, dans des cuntérisations, et quand elle est bien faite, par une main suffisammant exercée, des cautérisations limitées aux points granuleux. Il est évident qu'îci, en delors do l'ennui des fréquentes applications du spéculum, la cautérisation va acuen inconvénient

sérieux. Il n'y a ni plaie à protéger, ni pansement permanent à établir. C'est une simple répression, une destruction d'un bourgeon charnu. Une observation toutleois doit être faite. Rarement les granulations du col se rencontrent saus être accompagnées de quelqu'une des autres conditions morbides que nous venons d'indiquer. La granulation vient plutôt en général se surnjouter à un autre état pathologique, et alors elle tombe sous le coup des réflections que nous avons exposées.

On le voit donc par les observations qui précèdent, la médication habituelle des affections les plus communes du vagin et du col utérin présente un assez bon nombre de véritables inconvénients:

Ces inconvénients, nous les résumerons en quelques lignes :

4º S'agit-il d'injections, le remède n'atteint souvent pas le mal. 2º S'agit-il d'applications médicamenteuses à l'aide du spéculua, le médicament reste à peine queque temps sur la surface malade. Il coule dans le vagin et souvent au dehors. De plus, la partie malade et à laquelle un pansement vient d'être fait, continue d'être irritée par des frottements incessants sur la 'paroi vaginale.

3º S'agit-il d'applications caustiques, l'effet de ce pansement est bientôt détruit ou tout au moins diminué par l'absence d'ancun moyen de protection pour la plaie.

4º Quel que soit le mal, de fréquentes introductions du spéculum sont nécessaires, moyen pénible, souvent odieux aux malades.

Se Enfin, dans tous les cas encore, le repos et souvent le repos sur un lit est considéré comme une partie, comme la base même de la médication.— Or, combien de fois cette nécessité du repos a-t-elle été l'obstacle à ce qu'une malade se soumit à la médication ? Combien de raisons, en dehors sans doute de la médication êt combien de raisons, en dehors sans doute de la médication. Pour sur les comments de la vient de la vien

Toutes ces considérations m'avaient frappé depuis longtemps. En voyant une médication difficile à proposer, et il faut bien le reconnattre, difficile à accepter, insuffisante, incomplète, incertaine, jetant du dérangement dans l'ordre de la vie habituelle des malades, je m'étais dit qu'il devait y avoir mieux à faire. — Puis, recherchant les conditions auxquelles devrait satisfaire une médication convenable, je m'étais dit qu'il faudrait un traitement facile à faire soimen. n'exisent une s'Intervention disons le mot. la maniquelation incessante du médecin, et n'obligeant pas la malade à tout quitter pour se mettre au repos.

C'était bien là tout le problème à résoudre, et j'en comprenais toutes les difficultés.

Quelques données me mirent sur la voie :

Il y a déjà longues années, Bretonneau avait imaginé dans les affections douloureuses de la matrice, et aussi dans certains cas de dysménorrhée, de potret sur le col utérin de l'extrait de belladone. Pour cela, il aplatissait à l'extrémité du doigt médius une petite quantité de cet ctrait, et il en formait une sorte de calotle avec laquelle il coifiait en quelque sorte le col de la matrice. La malade, après quelques jours, faisait elle-même ce pansement, en s'accroupissant de manière que le col utérin se rapprochât davantage de la vulve. Il était évident qu'au lieu de se borner, comme Bretoneau à la beladone, médicament pour lequel il avait une si facile tendresse, on pouvait recourir à bien d'autres agents médicamen-leux.

Je savais aussi que beancoup de malades étaient soumises, pour toute médication, à des applications de sachets renfermant, selon toute apparence, de la farine de lin et diverses substances pulvérulentes, comme le quinquina ou la ratanhia.

An moment même où se poursuivaient mes recherches, les recueils de médecine enregistraient fréquemment des travaux relatifs à la même question, et je voyais la leucorrhée, la vaginite être avantageusement comhattues par des applications de coton cardé imbible soit de solution nitrique d'argent, soit de sulfate de zinc ou de cuivre, soit de gréerôle à un tanin.

Ces diverses considérations m'eurent bientôt fixé, et je résolus dès lors de recourir à des applications permanentes du médicament, dans les conditions pathologiques où le col utérin me semblerait l'exiger.

Le seul moyen praticable de le faire était l'emploi des sachets. Je me décidai donc à y recourir. Rien n'est plus simple, rien plus facile que cette médication.

On fail, en mousseline grossière, des sachets en forme de doigts de gants, dont l'entrée se ferme au moyen d'une coulisse et d'un fil. Le sachet rempli de la substauce médieamenteuse est fermé au moyen de ce fil, qu'on laisse long de dix centimètres environ, afin qu'il puisse servir à retirer le sachet du vagin lorsqu'il sera nécessaire de le faire.

Quand le sachet est rempli de la poudre médicamenteuse, on le

haigne quelques instants dans un pen d'eau, très-peu d'eau, précaution qui a pour but de le rendre plus glissant, donc plus facile à introduire dans le vagin; pius la malade, si delle est debout, s'accroupit, si elle est couchée, écarte les cuisses et lève les genoux, pour prainquer elle-même cette introduction du sachet médicamenteux.

Le sachel, introduit le matin, est retiré le soir, et il est d'autat put plus facile à retirer qu'il est fermé par un fil laissé pendant; put su nautre est appliqué, avec ou sans injection préalable d'eau tiède, suivant que la propreté le réclame ou non. On le voit : il est impossible d'imaginer médication d'un plus facile emploi, et je dois ajouter que le sachet se gouflant un peu et s'adaptant, en raison de as mollesse, à tous les détails de la disposition du vagin, la malade n'est jamais exposée à ce qu'il sorte et vienne tomber à un moment instalendu.

J'ai eu recours un bon nombre de fois à cette médication, et les substances dont je me suis servi ont été singulièrement variées. En général pourtant il semble convenable de donner pour excipient à presque toutes la farine de lin, et cela semble plus convenable pour plusieurs raisons : la première est que tous les états mauvais de la matrice et du vagin s'accompagnant presque toujours de plus ou moins de phiegmasie chronique, s'accommodent bien de la furine de lin ja las conde que cette fairine, étant onteuses, retient mieux les substances médicamenteuses auxquelles on la mélange; la dernière enfin que ces substances, étant presque toujours des médicaments d'une sérieuse activité, ne peuvent pas être employées seules, et doivent être mélangées à quelque autre plus inerte, au moins relativement.

On peut mélanger la farine de lin à tous ou presque tous les produits pharmaceutiques dans les sachets médicamenteux. Ceux auxquels j'ai eu le plus souvent recours ont été: le quinquina gris; — la ratanhia; — le sous-nitrate de hismuth; — le borax; — l'alun; — le calomel; — la belladone; — l'opium brut. — Je me bornerai à indiquer rapidement dans quels cas particuliers telle substance m'à paru devoir être préférée aux autres (').

<sup>(</sup>f) A l'example de notro collaborateur, nous nous sommes beancoup occupie de l'itude de cette médication loppieu; tâmain no sa ricles sur les pensantes médicamenteux. De toutes les formes expérimentées, la plus commode est celle qui nous a été livrée par la harmancé bervault. Ce sont deux envelopres gélatineuses émbolitant l'une dans l'autre, de façon à constituer un pessire ovoide, l'égèrement aplai, s'fin d'étre intréoult plus fedicacent dans le vagin. Ces

On comprend d'ailleurs facilement combien pent et doit varier la proportion relative des diverses substances associées à la farine de lin. Chez telle malade une dose même faible de ratauhia, de bismuth, de calomel, d'alun ou de belladone produira des effets plus notables que, chez telle autre, des doses infiniment plus élevées. Telle condition pathologique exige même des variations fréquentes dans la détermination de ces préparations pharmaceutiques. Il y a là des dispositions individuelles dont il faut savoir tenir compte, et, comme dans toute médication, de l'art à faire.

En général, la leucorrhée simple, sans aucune érosion du col, m'a paru céder à l'emploi continué suffisamment des sachets à la farine de lin, mêlée soit de quinquina, soit de ratanhia.

A l'état phlegmasique du col, i'opposais d'abord le simple sachet à la farine de lin, puis le sachet avec le sous-nitrate de bismuth soit seul, soit associé à de petites quantités de calomel.

Aux érosions du col, le sachet avec le bismuth d'abord, et trèsrapidement avec le calomel.

Aux ulcérations enfin, le sachet avec le calomel, puis rapidement le borax et l'alun.

Quand tous ces états pathologiques ne s'accompagnaient que de peu ou pas de douleur, tout se réduisait à cette association de la farine de lin aux diverses substances que je viens d'énumérer; mais quand les douleurs étaient vives, même en l'absence de toute crosion, de toute ulcération, je recourais avec un très-grand avantage à l'emploi de sachets contenant, avec la farinc de lin, soit de la poudre de racine de belladone, soit de l'onium brut.

Dans quelle mesure cette médication donne-t-elle de bons résultats? En quoi est-elle préférable aux autres, et dans quels cas? Combien de temps enfin faut-il la continuer pour obtenir un résultat vraiment sérieux?

Le praticien fait ajouter à la poudre de magnésie, suivant les indications, celle des agents thérapeutiques destinés à modifier les tissus affectés. L'enveloppe gélatineuse est dissoute une demi-heure après l'introduction du pessaire, et la poudre médicamenteuse se met alors en contact avec les parois vaginales. (Note du Rédacteur en chef.)

enveloppes, formées de gélatine rendue plus souple et plus soluble par l'addition d'un peu de glycerine, sont remplies avec une poudre inerte, telle que la farine de riz, la fécule de pommes de terre, l'amidon, et, mieux encore, avec le sous-earbonate de magnésie qui ne présente pas l'inconvênient, comme les substances ci-dessus et la farine employée par notre savant confrère, de se mêler avec les sécrétions vaginales et de former un magma dont les injections rénétées ont de la peine à débarrasser les femmes.

On comprend que j'ai dû me préoccuper de toutes ces questions et me les poser. Or, voici ce que je puis dire:

En général, la leucorrhée cède assez rapidement à l'emploi des sachets mélicamenteux; mais si les sachets sont supprimés brusquement, il est à craindre qu'elle ne se reproduise dans une certaine mesure. Il est donc raisonnable de diminuer progressivement l'emploi des sachets, de les réduire à un seul par jour, puis tous les deux jours, tous les trois jours, et en éloignant ainsi progressivement.

Il en est de même de la phlegmasie chronique du col; elle guérit, elle guérit bien, mais à la condition d'une certaine persévérance dans la médication.

De même aussi des frocions, de même des ulcérations. Quant aux gramulations, je dois dire que cette médication ne m² pas donné de résultats satisfaisants, et cet insuccès m² a para tenir à plusieurs causes. La première est que la granulation étant un produit pathologique à détruire, exige un moyen plus puissant que le médicament qui lui était porté à travers une mousseline et mélangé à la farine de lin; la seconde est que les granulations du col ne sont le plus souvent que l'expression locale d'une diathèse générale qui exige l'emploi d'une médication également générale. Je ne crois donc pas que le praticein puisses promettre aucun résultat avantageur des sachets médicamenteux, dans cette condition pathologique spéciale.

J'ajouterai qu'en présence d'une ulcération profonde, un peu large, sur un col troy rolumineux, évidemment engorgé de mauvais produits phlegmasiques, je ne conseillerais pas davantage l'emploi des sachets médicamenteux, mais bien de vigoureuses applications caustiques, et préférablement encore l'emploi réttéré du fer rouge.

On voit par ce qui précède à quelles conditions il convient de limiter l'emploi des sachets médicamenteux. Ces conditions sont : la leucorrhée, la phlegmasie chronique du col utérin, les érosions et les utécrations superficielles. Celles, au contraire, dans lesquelles il convient de les exclure, sont les granulations et les utécrations un peu profondes, surtout avec développement hypertrophique du col utérin.

En quoi donc, dès lors, cette médication mérite-t-elle de fixer l'attention des praticiens ?

Il m'a semblé qu'elle en était digne pour plusieurs causes. D'abord, elle est véritablement d'une remarquable efficacité quand elle est bien employée et dans les circonstances spéciales que i'ai indiquées, et, à ce titre, elle est vraiment mille fois préférable aux injections, dont on ne peut vraiment pas nier la très-fréquente et très-regrettable ineffleacité. En second lieu, elle est d'un emploi facile, à la disposition de la malade elle-même, sans intervention habituelle du médein, circonstance qui lui donne, dans un nombre de cas vraiment considérable, un très-réel avantage, et surtout chez les personnes à qui leur séjour habituel à la campagne interdit la possibilité des soins fréquents du médéen; et, à ce titre, elle a vraiment une supériorité marquée sur toutes les médications qui réclament de fréuentes adulcations du srécoulum.

J'ai pesé toutes ces considérations, je les ai jugées dans un esprit éminemment pratique, et c'est après un mûr examen que je suis arrivé aux conclusions suivantes, qui terminent ce petit travail :

4° La leucorrhée, les phlegmasies subaigués du col utérin, les érosions et les ulcérations superficielles cèdent, en général, à l'emploi bien dirigé des sachets médicamenteux;

2º Cette médication a sur les injections l'avantage d'être plus vraie, plus sérieuse, plus efficace, en ce que le remède est porté et maintent en permanence sur la partie malade; elle a de plus, sur les autres moyens qui exigent l'emploi fréquent du spéculum, que précisément elle dispense de cet emploi ;

3º Enfin, elle m'a paru être d'une parfaite inefficacité dans les cas de granulations ou d'ulcération un peu profonde, mais surtout accompagnés de développement un peu notable et pathologique du col utérin.



Note sur une émulsion ténifuge.

Il n'est pas de classe de médicaments qui se soit autant accrue, pendant ces vingt dernières années, que celles des agents ténifiques. Nous avons vu auccessivement s'introduire dans nos traités de matière médicale le kousso, le tatzé, le saoria, le mussenna, et l'on est loin d'avoir encore épuise la latse des ténifiques réels que pouvait onous fournir l'Abyssinie. Il semble que ce soit pour ces pays qu'ait été faite cette sentence « que la Providence a toujours placé le ro-mède à côté du mail. » S'il n'est pas d'habitant de l'Abyssinie qui ne soit affecté du ténia, il n'est pas non plus de contrée aussi riche en moyens capalhes de détruire ces parasites.

Mais, si la thérapeutique s'est enrichie de substances exotiques d'une valeur incontestable, elle n'a pas moins profité de l'étude des agents téofitges fournis par notre llore indigène, qui étaient tombés dans un injuste et regrettable oubli. Ainsi, des expériences nontreuses ont prouvé aijourd'hui que la fougère male, l'écorce de racine de grenadier et les semences de citrouille ne sont pas des remèdes moins efficaces.

Il nous serait facile, si l'espace nous le permettait, de prouver que le kousso n'a pas été l'acquisition la plus précieuse que nous pouvions faire, du moment où l'on allait puiser dans la flore abyssinienne. Les voyageurs s'en sont laissé imposer par les usages de ces contrées. Le kousso est, en effet, l'agent thérapeutique le plus employé par les Persans, mais précisément par un motif inverse de celui qui nous a portés à l'accepter, parce qu'il ne détruit pas le ver, mais en expulse sculement une certaine quantité. En Perse, être affecté du ténia est une marque de noblesse; or, comme la vanité de l'homme reste la même partout, on respecte le parasite, tant que sa présence ne provoque pas trop d'accidents. Lorsque ces accidents forcent les habitants à faire un traitement curatif, ils ont recours à l'écorce du mussenna, D'un autre côté, comme ce dernier ténicide n'amène jamais aucun des accidents souvent provoqués par le kousso (fatigue de l'estomac, nausées, vomissements, sans parler de la saveur désagréable qui le fait repousser par beaucoup de malades), nous serions autorisé à dire que les voyageurs ne nous ont pas apporté le présent le plus précieux qu'ils pouvaient nous faire,

Pour nous, qui sommes de ceux qui croient qu'il y a plus de sagesso à faire choix des agents placés sous la main du malade qu'à les aller chercher bien loin, surtout en ce qui concerne les substances empruntées au règne végétal, lorsque nous avons expériment le teinfinges exoliques, cela a été seulement à titre d'essai, afin d'es contribler la valeur; mais, dans notre pratique courante, nous faisons un emploi exclusif des ténifuges indigènes, et jamais ils n'ont échoué dans nos mains. La cause de ces succès constants ne repose pas seulement sur le choix de l'agent médicamenteux et son mode de préparation, mais encore et surtout sur la question de dose.

Notre ténifuge de prédilection est l'extrait oléo-résineux de fougère mille, préparé selon le mode indiqué par Peschier (de Genève); mais, at lieu de le donner à la dose de 10 à 15 grains, comme le faissait le docteur Peschier, frère du pharmacien, au début de ses essais, nous ne le preservions jamais à nue dose moindre de 4 grammes, et le plus souvent nous la doublons.

Nous ne sommes pas eependant ennemi du progrès, et l'acceptons surtout lorsqu'il s'accomplit dans notre voie. Ainsi, depuis que les faits si nombreux de succès sont venus mettre hors de doute les propriétés ténifuges des semences de citrouille, nous associons les deux médicaments et les administrons sous forme d'émulsion. En voici la formule.

| Pr. Semences mondées de citrouille    | 40    | grammes. |
|---------------------------------------|-------|----------|
| Suere.,                               | 50    | grammes. |
| Eau                                   | 150   | grammes. |
| Extrait oléo-résineux de fougère mâle | 4 à 8 | grammes. |

Pilez les semences dans un mortier de marbre avec le quart du sucre, versez environ 15 grammes d'eau, el, lorsque vous avez obtenu une pâle homogène, ajoutez la dose d'extrait de fougère, étendez ensuite avec le reste du véhicule.

Cette émulsion ne doit pas être passée à l'étamine et, lorsque la préparation est bien faite, c'est-à-dire que les semences ont été bien pilées, le malade la prend sans aucune difficulté.

Cette potion est prise le matin à jeun, en quatre fois, à un quart d'heure d'intervalle. La seule précaution à recommander est d'agiter la bouteille chaque fois qu'on doit s'en servir.

Généralement nous ne préparons pas les malades et nous nous bornons à leur recommander de dîner la veille avec un potage au lait seulement. De même, lorsque les individus ne sont pas constipés, nous les affranchissons du purgatif qu'on est dans l'habitude de leur faire prendre deux heures après l'administration du tóntifuge, Quand nous devons y avoir recours, nous ne prescrivons que de très-petites doses d'huile de ricin, car ce médicament est administré à titre de l'axatif et non de vermifuge; 3 h 3 g/0 grammes suffisent.

Nous avons encore récemment guéri, sans l'emploi de l'huile de ricin, le fils de l'un des professeurs de la Faculté de médecine, dont le ténia avait résisté à l'administration du kousso.

Une dernière remarque pour terminer. Pendant que nous faisons venir à grunds fruis de l'Orient nos ténifiques, les Orientaux nous empruntent nos enseignements. Ainsi, récemment M. le doctieur Schnepf, médecin sanitaire à Alexandrie, nous apprenait, à M. Davaine et à moi, qu'il avait prescrip tus de cinquante fois les emences de citrouille dans des cas de ténia. Du reste, l'emploi de ce rembède en Orient pourrait bien être l'effet d'une tradition, car une grande dame croate, qui venaît consulter M. Trousseau pour son petit garyon, âgé de sept ans, affecté du ver solitaire, lui racontait qu'on s'était offett dans son pays de unérir son enfint avec un

remède de bonne femme, les semences de citrouille, mais qu'elle avait refusé. M. Trousseau lui a prescrit l'extrait de fougère, car il partage notre avis et emploie de préférence les ténifuges indigènes. DEBOUT.

### Formule d'un glycérolé de sous-uitrate de bismuth.

L'usage des glycérolés commence à se répaudre dans la pratique de nos hôpliaux. En attendant que vienne le moment de discuter utilement les indications spéciales de l'emploi de chacune des formes solides ou liquides de ces préparations, nous continuons à enregistrer les nouvelles formules, ainsi que les résultats fournis par les essais cliniques. Dans nos jugements sur la valeur des mélicaments, nous r'admettons mu'un criterium: l'expérieruim : l'expérierum ;

Le sous-nitrate de hismuth est un des sels qui, des premiers, devait être associé à la glycérine, car un des résultats le plus constant de son action topique, l'action sédative, lui est commun avec le principe doux des huiles. Voici la formule:

#### 

Réduire le sel de bismuth en poudre impalpable et l'incorporer par fractions à la glycérine. C'est un simple mélange qui a besoin d'être agité chaque fois qu'on s'en sert.

Quand la lésion existe à la surface du tégument, on applique ce glycérolé à l'aide d'un pinceau de blaireau. Si, au contraire, la maladie exige qu'on l'introduise à l'intérieur de l'un des canaux naturels, le vagin, le rectum, on se sert du doigt, ou l'on imbibe des tampons de charpie de ce mélange. On ne doit pas oublier de jeter une anse de fil sur ces tampons, afin de les retirer plus facilement.

On renouvelle ces pansements deux fois par jour, le matin et le soir, après avoir débarrassé les parties, à l'aide de lavages à l'eau tiède, des restes de ces applications.

M. Follin, à la Salpétrière, emploie ce mélange, fait à parties égales des deux substances, dans certaines maladies des yeux : les blépharites ciliaires et glanduleuses, les conjonctivites granuleuses à marche chronique.

Nous avons recours à la même préparation, et avec non moins de succès, dans le traitement des eczémas des régions axillaire, vulvaire, anale, ainsi que celui des gerçures et crevasses des lèvres, du mamelon et des mains.

M. le professeur Trousseau prescrit aussi le même mélange, mais

avec une seule partie de bismuth, pour combattre les fissures à l'anus qui résistent à l'action des lavements d'extrait de ratanhia. D.

## Du blanchiment des amandes donces ou amères; mestion d'hygiène.

Un confiseur nous a posé cette question : « L'emploi de l'acide suffurique du commerce pour blanchir les amandes douces ou amères, c'est-l-dire leur enlever la pellicule folliacée qui les re-couvre, peut-il être considéré comme une infraction aux règles de l'hygiène et poursuivi comme tel ?» D'après les essais que nous avons faits à ce sujet, nous avons répondu oui, si les amandes ainsi mondées sont destinées à entrer dans les plátisseries appelées petil four, ou à fournir l'huile dont on se sert en pharmacie.

On sait que les acides minéraux mis en contact avec des substances organiques les décomposent très-promptement. Quelque négociants ont pensé, dans un but d'économie de temps et de combustible, pouvoir recourir à l'acide sulfurique pour monder les amandes qu'ils emploient en grande quantité dans leur industrie. Ils procèdent de la manitre suivante :

Ôn met dans un vase en faience ou en terre vernissée des amandes douces ou amères. On verse dessus de l'acide sulfurique concentré en suffisante quantité pour les baigner; après dix minutes de contact, on décante l'acide, qui peut servir encore plusieurs fois; on tette les mandes dans un vase pleint d'eus froide, on brase quelques instants, on rejette cette eau comme inutile, on en remet de nouvelle, puis avec les mains on malatze les amandes, en les comprimant légérement entre les doigts, et de manière à en détacher la pellicule non décomposée. Les amandes ainsi blanchies sont lavées avec de l'ean froide; si, malgré cette lotion, elles conservent encore une saveur acide, on les fait tremper quelques secondes dans de l'eau contenant en dissolution une petite quantité de sous-carbonate de soude ou de potasse.

Y a-t-il économie de temps à monder les amandes en les soumettant à l'action corrosive d'un acide ? Oui. Y a-t-il économie, pour obtenir ce blanchiment, à user de l'acide sulfurique plutôt que l'eau bouillante? Non; car nous estimons qu'il en coûte moins de combustible pour amener de l'eau à l'état d'ébulition qui doit servir à monder les amandes qu'à employer de l'acide sulfurique, pût-il servir plusieurs fois. C'est également l'avis d'un homme savant et labile dans l'art de préparer les parfums. Il y a huit ans ce négociant avait fait l'essai de l'acide sulfurique pour monder ces semences, car il en emploie chaque jour de 50 à 60 kilogrammes pour en extraire l'huile et obtenir le tourteau pour faire sa pâte d'anandes destinée à la toilette. Il a reconnu que le meilleur moyen d'obtenir le blanchiment des amandes est la vapeur. Voic comment il procède : il met les semences mondées de leurs enveloppes ligneuses dans un vasc clos, il verse dessus de l'eau tiede, et fait truverser cette masse par un courant de vapeur d'ean bouillante. En quelques secondes il échaude de très-grandes quantités de semences, qu'il variatiela tir promptement en les iestant dans de l'eau froide.

Nous avons examiné des amandes qui ont été mondées par l'acide sulfurique. Lorsque l'opération a été bien conduite, il n'en résulte aucun inconvémient ; mais pour peu qu'on ait laissé le contact se prolonger quedjues secondes de trop, l'agent dissolvant pénètre l'amande en réagissant d'une manière fâcheuse sur ses principes constituants, d'où il résulte que si l'on prépare avec ce produit un bonbon ou un gâteau, il ne tardera pas à rancir. L'huile même qu'on extrait de ces amandes n'est pas d'une bonne conservation. On a pensé également à décortiquer les semences de ricin au moyen de ce même procédé. Ce serait, nous en sommes persuadé, une très-manvaise pratique.

L'épuration des liuiles fines au moyen de l'acide sulfurique acquiert chaque jour une grande importance dans l'industrie. Nous ue la désapprouvons pas lorsqu'il s'agit de produits destinés à l'éclairage, mais nous la blimons lorsque les huiles ainsi purifiées sont vendues pour l'alimentation.

Nous avons noté que l'acide sulfurique n'a pas sur toutes les amandes la même action dans un temps donné: huit minutes de contact sont plus que suffisantes pour blanchir des amandes de l'année; il en faut dirà douze pour des amandes de deux à trois ans. Or, il en résulte que si les amandes sont métangées, leur blanchiment sera inégal. En voici la cause: les semences de l'année sont lisses, ont une pelficule mines, souple; en vieillissant, elles pendent de leur eau de végétation, se dessèchent, se vident profondément; l'acide dans ce cas met plus de temps à pénétrer la pélicule et à la désorganiser. On pourrait en quelque sorte se servir de ce moyen pour en reconnaître la vétusté, si déjà les amandes n'offixaient pas un cachet distinctif pas leur assepte physique et leur cassure.

Stanislas Martin.

# CORRESPONDANCE MÉDICALE.

De l'emploi du strop de raifort lodé dans la bronchorrhée chronique et dans la scrofule.

On cherche toujours, et avec raison, des médicaments qui pnissent remplacer l'huile de foie de morue, quand elle u'est pas tolérée par les malacles. En effet, que l'huile de foie de morue, ou desquale, soit brune, blonde, ou blanche, qu'elle soit on non épurée, additionnée ou uon de certaines substances qui tendent à masquer son goût et son odeur, elle n'en est pas moins vomie ou très-mal supportée par certaines sujets; aussi le praticien est-il heureux d'avoir sous la main, dans ces cas, un médicament efficace qui remplace ces huiles on qui soit, pour ainsi dire, complémentaire et adjuvant de la médication oléque. Le sirop de raifort iodé nous paralt répondre complétement à ce desderatum.

Déjà, depuis plusieurs années, nous nous en servons avec succès dans les diverses manifestations de la servfulle, elles qu'engorgements ganglionnaires cervicaux, impétigo de la face et du cuir chevelut, coryza chronique, etc. Nous devons à la vérité de dire qu'il ne nous a jamais fait défaut, mis c'est surtout dans certaines affections des voies respiratoires, telles que l'enonchite chronique, avec expectoration considérable, que nous avons remarqué les améliorations les blus randées et les buts durables.

Dans certaines bronchorrhécs, les malades maigrissent à vue d'œil, affaiblis qu'ils sont par une sécrétion bronchique énorme; ells perdent l'appetit, et toute l'économie s'étole. C'est dans ces cas que l'administration quotidienne du sirop de raifort iodé, à la dose de trois ou quatre cuillerées à bouche, produit d'excellents effets. Au bout de sept à l'unit jours l'amélioration se manifeste, l'appetit renaît, les sucurs disparaissent, et la bronchorrhée, d'abord modifiée dans sa qualitée et dans sa quantité, est généralement supprimée dans le courant du deuxième septénaire. La première modification que l'on voit s'accomplir a lieu dans la nature du liquide excrété : de purulente et de muco-purulente, la sécrétion derient muques, puis elle diminue, et, si elle n'est pas entièrement supprimée, surtout chez les vieillards, elle devient insignifiante, et les malades n'expectorent plus que quelques glaires, le main à leur réveil.

Le Bulletin de Thérapeutique s'est donné la mission de vulgariser l'usage des bons médicaments en précisant les indications de leur emploi : c'est pour répondre à l'esprit de cette publication si utile que nous conseillons l'essai du sirop de raifort iodé dans la bronchorrhée chronique, alors même que la maladie a résisté à l'action de l'huile de foie de morue.

Qu'on nous permette de citer à l'appui de notre manière de voir quelques-unes des observations que nous avons été à même de recueillir.

Obs. I. Bronchite chronique tous les hivers. - Expectoration abondante. - Guérison. - Aimée M\*\*\*, quarante-huit ans, célibataire, n'a jamais été malade jusqu'à l'époque de la puberté : à dix-sept ans elle a été réglée, deux à trois jours par mois; elle est d'une santé assez faible; sans être jamais alitée, elle est souvent souffrante, et, à l'entrée de chaque hiver, elle est atteinte de bronchite, qui dure tout le temps de la mauvaise saison. A vingt-cing ans, au commencement d'un hiver, elle fut affectée d'une bronchite trèsintense, avec fièvre, anorcxie : on la fit vomir, on lui tira même un peu de sang. La convalescence fut longue, et elle toussa toute la mauvaise saison; le matin à son réveil, elle était prise d'une quinte de toux qui durait de trois quarts d'heure à une heure, et qui se terminait toujours par une expectoration abondante. Elle maigrissait toujours beaucoup à la suite de ces flux bronchiques, et ce n'était qu'après un ou deux mois de beau temps qu'elle cessait de tousser et d'expectorer, et qu'elle reprenait des forces et de l'embonpoint.

Il y a quatre ans, Mue Mess me consulta pour la première fois, en janvier 1858, pour la même affection. Elle n'est plus réglée depuis quatre ans, n'a jamais eu d'enfants, ni fait de fausses couches. Tous les matins et tous les soirs elle tousse et crache beaucoun; quelquefois, dit-elle, elle expectore une demi-cuvette de crachats peu aérés, muco-purulents. A l'auscultation on entend des râles sibilants et ronflants dans toute la poitrine. Au niveau de la trachée les râles sont énormes, mais dans toute l'étendue du poumon les râles sibilants se font entendre; le cœur n'a subi aucune altération ; un peu de souffle dans les carotides. La malade a beaucoup maigri, elle sue facilement, est un peu oppressée, et ne monte que très-difficilement les escaliers ; l'appétit a diminué, ainsi que les forces. Nous lui prescrivons le siron de raifort jodé, à la dose de deux cuillerées le matin. et une cuillerée le soir avant le repas. Au bout de liuit jours le mieux se déclare, la toux et l'expectoration ont sensiblement diminué, et à la fin d'un mois de cette médication, elle ne tousse plus du tout, les forces sont relevées, les sueurs et l'oppression out disparu. L'hiver suivant, en 1859, elle fut prise des mêmes accidents, le même traitement fut institué, et le résultat fut identique. En 1860, elle suivit d'elle-même ce traitement, qui lui réussit tout aussi bien. L'année 1861 se passa sans bronchite, et, cette année, j'ai revu cette malade, qui se porte très-bien et qui n'a pas encore été atteinte de sa bronchorrhée.

Ons. Il. Bronchorrhée considérable. — Emploi du sirop de raifort iodé. — Guérison. — M. J. P\*\*\*, garyon de recette, est sujet tous les hivers à des bronchites qui s'accompagnent de flux bronchique considérable. Su profession, qui est très-fatigante, ne lui permet pas de prendre du repos, et, comme dans l'observation précédente, dès que l'expectoration devient abondante, ses forces diminuent.

M. P\*\*\* n'a jamais eu que eette bronchorrhée eomme maladie; il est âge de quarante-einq ans. Comme il a un peu d'embonpoint et est obligé de faire de longues courses, d'un pas rapide, il est souvent pris de quintes de toux qui le fatiguent énormément et le forcent à s'arrêter. Il vient nous consulter en février 1860; il tousse déjà depuis un mois, sans modification aueune. Dans ses accès de toux, il expectore matin et soir très-abondamment. Nous lui ordonnons de l'huile de foie de morue, qui ne peut être sunnortée. L'huile de foie de morue lui cause des renvois et lui ôte l'appétit. Nous or donnons alors le sirop de raifort iodé, et le malade supporte parfaitement ce médicament, à la dose de quatre cuillerées à bouche par jour. Au bout de six jours de ee traitement, il lui pousse sur le front et sur les épaules des pustules aenéiformes, qui sont les symptomes de l'effet du médieament et qui peuvent faire craindre l'intoxication iodique. Nous suspendons l'usage du sirop pendant cinq jours, anrès lesquels nous lui faisons reprendre son traitement. La bronchorrhée diminue; l'expectoration cesse, après avoir été muqueuse pendant sept ou huit jours de muco-purulente qu'elle était auparavant, et P\*\*\*, en 1861, n'a pas eu de bronchite.

Ons. III. Engargement ganglionnaire cervical suppuré. — Ulcirotion de la peua chez un en fant de daux cans. — Emploi du sirvy de traifort iodi. — Guèrison. — Le jeune P. 19: m' est enduit, en décembre 1859, pour une adénite cervicale suppurée. Plusieurs ganglions sont gros comme des œuis de pigeon, et la peau ulcérée a donné issue au pus. Le hord des ouvertures spontanées est bleuâtre, déchiqueté, et n'a aucune tendance à la cientrisation. L'enfant a tous les attributs de la serofule confirmée; roux ; à peau blanche et fine; ses joues sont roses, couvertes de taches de rousseur; les lèvres sont grosses, tumélées, se gerçant par le moindre froid, et se fendillant facilement. Ces fissures labales ne se cientirsent que dans la belle saison. L'enfant est dyspeptique, il déteste la viande et n'aime que le poisson, les pommes de terre et les crudités.

En l'examinant avec soin, on trouve plusieurs adénites à diverses phases de leur évolution. Le côté gauche du cou est le siége d'un chapelet de glandes suppurées et exulcérées. A droite, les gauglions cervicaux sont pris, mais non suppurés; il en est de même des ganglions inguinaux du côté gauchaux du côté gauche.

L'enfant a fait usage de l'huile de foie de morne, mais l'emploi de ce médicament a toijours provoqué chez lui de la diarrhée. Le sirop de raifort iodé est employé. Les plaies sont pansées avec le vin aromatique. Ce sivop est employé pendant six mois avec quelques interruptions de sept à huit jours, et les uderations se cicatrissent. Nous continuous encore six mois, et les ganglions hypertrophiés, et qui aurnient certainement suppuré si l'on n'avait pas fait de traitement interne, diminuent d'abord de volume et finissent par disparattre. Tous les trois mois, l'enfant prend pendant un mois le sirop de raifort, et, depuis ce temps, il a vu sa santé s'améliorer d'une manière remarquable, et la diathèes seroluleuse s'arrêter.

Parmi une quinzaine de cas sembables qu'il nous a été permis d'observer, nous avons pris ces trois observations qui nous paraissent concluantes. L'huille de foie de morue avait été infruetueussement emplorée et avait causé des troubles digestifs; le sirop de raifort iodé a été parfaitement toléré et a guéri la maladie.

Noiss n'avons pas la prétention d'en faire une panacée universelle. L'luile de foie de morue set et sera toujours un médicament précieux, mais elle n'est pas toujours supportée, et le médecin est bien heureux de trouver un médicament actif et qui la remplace avantaceusement.

Nous plagons le sirop de raifort iodé parmi les médicaments altérante et toniques, et nous croyons qu'il est appelé à rendre de grands services. M. Dovrault, en donnant la formule du sirop de raifort préparé à froid (Officiene, 5º édit., p. 583 et 584), a fait faire un rela progrès à la thérapeutique; et M. Grimault, son successeur, en remarquant que l'iode se dissolvait dans le suc des plantes antiscorbutiques et donnait lieu à une combinaison intime, insensible même à la réaction de l'amidion, a compléte l'œuvre commencée par M. Dovrault. Il est probable que la rédaction du nouveau Codex tiendra compte du mérite de ces deux procédés qui se complètent l'un l'autre et qui font revivre une vieille et excellente préparation qui était tombée dans l'oubli. L'iode, au reste, est à l'état latent dans le siron de mifori tolé, car il suffit d'alouter unefunes atonnés atonnés. d'amidon et quelques gouttes d'acide azotique pour obtenir la réaction bleue caractéristique.

Que nos confrères expérimentent cette préparation, et nons sommes sur qu'ils nous remercieront d'avoir appelé leur attention sur un médicament excellent, mais dont l'emploi n'est pas assez répandu.

D' A. Charinen.

ancien chef de cliuique à la Faculté de Paris.

# BIBLIOGRAPHIE.

Mémoires de mélecine et de chieurgie pratiques, par N. le docleur Prosper HELLES, mélecine en chef de l'Éspile Saint-Meanarde, de Nortages (Peullauriai, correspondant de l'Académie impérials de mélecine, correspondant el 18-Soéidé de mélecine d'Angace, de la Soéidé luméraile nocéalisque de Nantes, homoré, en 1854, d'une mission officielle dans l'Aube pour y traiter le cholère, etc., accompagnés de quatre planches.

Lorsqu'un homme comme le doctent Hullin, qui porte le poide iun iure de la ratique, vient frapper à notre porte pour nous offiri un livre qui est le produit pur de son expérience, nous l'accueillons toujours avec bonheur; et notre estime lui est immédiaciement acquise, si, sous l'écrivain qui s'efforce d'éluciéer quadques points de la science, nous sentons l'homme qu'anime un sincère amour de l'humanité. A ce double fitre, que l'ouvrage du laborieux médeani de Mortagne soit le hierneux, et que la critique lui soit légère, car il s'agit ici hien moins de science spéculative que de science en action.

Nombreux et fort divers sont les sujets traités dans l'intéressant volume que nous avons en ce moment sons les yeux; c'est ainsi que l'auteur s'occupe tour à tour des polypes de l'utierus, du vagin et du rectum, des moyens d'extraire mécaniquement un epfant plus ou moins volumienx d'un basin rétrée, de l'étéampsie, de la fracture du tibia et du péroné, de la vacine, de la variole et des revaccinations, de la dysenterie épidémique, de l'angine couerneuse, du choléra épidémique, de l'influence thérapeutique du tannate de quirine, etc. L'auteur ne s'est pas préoccipé du soin de classer méthodiquement ces sujets divers, autant au moins qu'îls pouvaient se prêter à un ordre quelconque, et il a eu raison : cet ordre côt été un pur artifice qui n'oût en rien éclairé les matières qu'il avait à traiter. Je préfère de beaucoup ce désordre àpparent qui traduit tien la mobilité de la pratique, à un ordre tout factice qu'il vait à traiter. Je préfère de beaucoup ce désordre valunt tien la mobilité de la pratique, à un outre tout factice qu'il rout par le proparence. Il nous serait impossible, qu'il un veit pet vieu un serait impossible, qu'il un sou le prossible qu'il veit proté que sur les apparences. Il nous serait impossible, qu'il qu'il produit de la pratique, à un outre tout factice qu'il rout partier de la pratique, à un outre tout factice qu'il rout presse de la pratique, à un outre tout factice qu'il rout partier de la pratique, à un outre tout factice qu'il rout partier de la pratique, à un outre tout factice qu'il rout partier de la pratique, à un outre tout factice qu'il rout partier de la pratique, à un outre tout factice qu'il que sur les apparences. Il nous serait impossible, qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il que s'et apparence.

dans cotte courte notice, de suivre notre laborieux anteur dans les nombreuses discussions auxquelles il se livre sur la plupart des questions importantes qu'il traile successivement dans son ouvrage; et sur plus d'un point, nous aurions à signaler quelques heunes, et à rectifier quelques ides non suffisamment mûries; mais nous ne voulons point nous placer à un point de vue plus élevé que celui auquel l'auteur a cru devoir se restreindre, et nous aimons mieux dire en peu de mots les questions principales sur lesquelles la pratique de M. le docteur Hullin lui a permis de faire des observations inféressantes.

Sous le nom de croup, il est évident que le laborieux médecin de Mortagne traite à la fois et de cette détermination morbide particulière et de l'angine couenneuse. Cette angine, même alors qu'elle conserve bien eneore cette denomination, est bien souvent un simple herpès guttural, qui, dans l'immense majorité des cas, n'a aueune espèce de gravité : il n'y a là ni tendance à envahir le larynx, la trachée, les bronehes, ni source d'intoxication qui peut entraîner la mort en généralisant dans l'économie une influence incompatible avec la permanence de la vie. Bien que sur cette question, toujours si actuelle, il y ait, dans le livre de notre laborieux confrère, un peu de vague qui obscurcit nécessairement les conclusions de l'habile médecin de l'hôpital de Mortagne, il ue ressort pas moins des observations de l'auteur divers enseignements utiles à la pratique. Il en est de même du chapitre relatif à la dysenterie; nous aurions aimé que l'auteur eût demandé à l'anatomie pathologique les lumières qu'elle pent fournir sur cette question, et qui eussent éclairé utilement le diagnostie. Avee un tact médical qu'on ne trouve pas toujours dans les praticiens mêmes qui ont vu beaucoup, M. Hullin fait justement remarquer, à l'égard de l'épidémie dysentérique grave qu'il a eu occasion d'observer, que la thérapeutique, dans ce cas comme dans une foule d'autres, n'est point un lit de Proeuste sur lequel on doive placer tons les malades indistinctement. Il y a sur ce point, dans le livre de notre habile confrère, quelques remarques judicieuses sur lesquelles nons appelons l'attention.

Le choléru, parmi les maladies diverses dont parle M. Hullin dans son livre, est encore une épidémie grave où il n'a pas laisée faire quelques remarques qui ne sont pas sans valeur. En un mot, si ee n'est pas dans eet ouvrage, qui n'en a du reste nullement l'ambition, qu'on peut chercher la solution des questions qui y sont abordées, l'auteur, au moins, en esprit judicieux et conscienceux tout ensemble, se tient ferme dans la ligne d'observa-

tion pure qu'il s'est tracée, et ces ménoires serout lus avec plaisir et profit par tous les médecins qui n'estiment pas que le monde fluisse là oi leur vue s'arrête, et aiment à bénéficier de l'expérience des autres. Nous ne ferons qu'un reproche, en finissant, à M. le doctemt Hillin, c'est s'avoir un peu multiplié dans son livre, tout de science, des certificats qui l'honorent sans doute, bien qu'en un style quelquefois peu correct : on dépose honorablement ces choses dans ses archives, mais on ne les imprime pas; il ne faut pas s'exposer à déshabituer les médecins du régime austère de l'ingratitude des hommes.

## BULLETIN DES HOPITAUX.

De l'acupuncture multiple comme moyen d'obtenir l'adhérence entre les parois de l'amdonen et les kystes contexus dans le ventre. — M. Troissean vient de faire à l'Académie une communication que nous croyons devoir placer sous les yenx de nos lecteurs.

« Vous connaissez tous, a dit le savant professeur, les procédés employés pour obtenir l'adhérence entre le feuillet du péritoine qui recouvre les parois de l'abdomen et les kystes qui s'observent si souvent dans le ventre. Les principanx sont ceux de Récamier, de Bégin et de M. Jobert. Récamier, vous le savez, détruisait la peau, le tissu cellulaire sous-cutané, les conches musculaires, par des applications successives de caustique, et, lorsqu'il était arrivé sur l'anonévrose abdominale et par conséquent au voisinage du péritoine, il ne faisait en quelque sorte qu'imbiber cette aponévrose avec un caustique légèrement appliqué. Il provoquait ainsi une péritonite circonscrite, et. à l'aide d'un bandage convenablement serré, il maintenait en contact le péritoine de la paroi avec celui qui recouvrait le kyste. Il s'établissait alors une péritonite du kyste, au point où celui-ci touchait la paroi, et après quelques jours il existait des adhérences assez intimes pour qu'il fût possible de pénétrer sans péril avec le bistouri dans la cavité de la tumeur.

« Le procédé de Bégin était plus expéditf et peut-être un peu plus périlleux. Ce chirurgien incisait la paroi abdominale couche par couche au point où le kyste faisait le plus de saillie. Il arrivait ainsi jusqu'au péritoine, qu'il respectait. L'inflammation qui s'emparait des lèvres de l'incission se propagati nécessairement jusqu'au péritoine pariétal et jusqu'à celui de la tumeur; et, lorsque deux autres ours s'étaient écoulés, Bégin supposait que des adhérences suffisantes s'étaient établies, et il pénétrait dans la tumeur avec le bistouri.

«M. Jobert adopte un procédé plus simpleet que j'ai vu appliquer par lui avec succès chez true dame atteinte d'un kyste de l'oraire. Il fait la poncion avec le trocat ordinaire, et, après avoir vidé une petite quantité du liquide contenu dans la tumcur, il introduit une sonde par le conduit de la canule, en laissant la sonde en place. Il maintient la paroi du ventre en contact avec le kyste par un bandage qui comprime modérément. La sonde irrite par sa présence une petite portion du péritione du kyste et de la paroi abdominale, et il s'établit de rapides adhérences qui permettent de pratiquer des injections dans la podle, sans craindre de voir le liquide s'épancher dans la cavilé épritonéale.

« Chacum de vous sait les dangers que l'on a attribués à chacum de ces procédés. Il n'est pas toujours facile de limiter l'action des eaustiques ; l'incision de Bégin produit souvent un érysipèle, et, d'ailleurs, il est encore plus douloureux et plus effirayant pour les malades que la cauttérisation de Récamier. Il est aussi plus difficile, et bien des médecins qui ont perdu l'habitude de se servir du couteau, hésiteraient à le mettre en œuvre.

« Le procédé de M. Jobert est simple, ne cause pas de douleurs, mais il expose quelquefois à un accident assez grave, l'épanchement d'une certaine quantité du liquide du kyste dans le péritoine.

«Le procédé que j'ai imaginé et auquel j'ai donné le nom d'acupuncture multiple, m'a paru beaucoup plus simple, d'une exécution très-facile et tout à fait exempt d'inconvénients.

à Je l'ai pour la première fois mis en usage alors que je remplaçais à l'Hôtel-Dieu M. le professeur Récamier, en qualité de médecin du bureau central je était chez une dame des environs de Chablis, sœur de M. le docteur \*\*\*.

« Elle avait de nombreuses tumeurs dans le ventre, et quelquesunes contenzient du liquide; il était évident que ces éraireixes étient des kystes de l'ovaire. Pour pénétrer avec sécurité dans ces poches et pour y faire sans danger des injections détersives, il me parnt utile d'obtenir des adhérences entre la paroi de l'abdomen et celle du kyste principal, et je songerai à l'accupanteur multiple.

« Je me procurai de grandes aiguilles d'acier semblables à celles dont se servent les modistes; je les détrempai à la flamme d'une Lougie, et je mis à chacune une tête de cire à cacheter pour arrêter l'aiguille et l'empêcher de pénêtrer entirement dans la tumeur. Jenfonçai à peu près une vinigatine d'aiguilles qui traversèrent à la

fois la paroi abdominale et la paroi du kyste, et les têtes de cire venaient s'appuyer sur la peau. Mais je n'avais pas prévu un danger dont je veux vous parler. Le lendemain matin, je m'aperçus que la peau était enflammée et un pen ulcérée, partont où les têtes de cire étaient ne contact avec la peau. Je ne m'en émus pas beau-coup, mais le lendemain œs ulcérations étaient heaucoup plus étendues, et l'une des têtes de cire s'était enfoncée dans l'épaisseur du derne et avait pénérér avec l'agiuille dans la cavité du kyste. Je dois dire qu'il n csurvint aucun accident, mais je retirai inumédiatement les autres aiguilles, craignant qu'il n'arrivat pour toutes ce qui datit arrivé pour l'une d'elles, et je modifai mon procédé.

all est facile de comprendre ce qui étati arrivé : à claque mouvement de la respiration les aiguilles étaient ébranlées, et il se faisait un léger frottement de la surface de la peau contre les têtes des aiguilles. Si l'on veut bien considérer que la malade respirait à pen près vingt fois par minute, c'est-à-dire 1,200 fois par heure, par conséquent plus de 28,000 fois en vingt-quaire heures, on comprendra comment un frottement, si léger qu'il fût, pouvait user et enflammer la peau.

«Le procédé que j'ai employé désormais, celui que j'ai mis en usage pour la femme dont j'ai à vous raconter l'histoire, est le suivant. Il consiste à interposer un tissu quelconque entre la peau et les têtes des aiguilles. Je me sers tout simplement d'un morceau de sparadrap de diachylon, et de cette manière jamais la peau ne s'enflamme au contact de la tête des aiguilles.

« Maintenant il est bien facile de comprendre ce qui se passe.

Les aiguilles traversent à la fois la peau, les tissus soms-jacents, le péritoine des parois de l'Adolmen; elles s'enfoncent dans la traversant le péritoine qui la recouvre et les parois de la poche kystique. Les aiguilles sont au nombre de vinqt-cinq on trente, et elles sont placées à 3 ou 4 millimétres l'une de l'autre. L'aire d'inflammation qui survient antour de chaque aiguille est au moins de 2 millimétres, et il suffit qu'il en soit ainsi pour que le péritoine s'enflamme dans tonte la surface représentée par le champ où les aiguilles sont implantées. D'ailleurs, une douleur locale asser vive, une tumétaction qui s'ernpare de toute la peau et des pareis profondes, indiquent assez que le travail phlegmasique se fait avec une certaine activité. Les aiguilles restent en place cinq jours. Au moment où on les retire, on voit sourdre par chaque piqure, un peu du liquide cortenu dans le kyste, preuve irréfragable que l'adhé-croce existe erre les fauilles da mérioine. On pourrait slors faire

la ponetion; mais, pour plus de séenrité, j'attends un jour ou deux, afin que les adhérences se raffermisent. On peut alors s'assurer par une manœuver bien simple que l'adhérence est complète. En pinçant avec les doigts toute l'épaisseur de la peau, on sent à merveille
une espèce de disque induré formé par les tissus qui constituent la
paroi abdominale, et ce disque est solidaire avec la tumeur qui est
entraînée dans les mouvements de va-et-vient que l'on fait subir à
la neau.

"« Je procède à la ponction, soit avec le bistouri à lame étroite, soit avec le troeart ordinaire; mais, quand je me sers du troeart, je prunds une nouvelle précaution; je fais avec la lancette une ponction à la peau, et, introduisant la pointe du trocart dans la petite plaie, je pousse vivement l'instrument; de cette façon, j'évite les violentes secousses qui pourraient détruire les adhérences.

«Le procédé que je viens d'indiquer est celui qui a été suivi chez la femme dont je présente en ce moment les pièces anatomiques et dout je vais raconter brièvement l'histoire.

« Mais auparavant je dois dire que cette acupuncture est si peu douloureuse, que bien des malades causent pendant que l'on enfonce les aiguilles, et tous déclarent que cette petite opération est une bagatelle. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'elle est tellement facile, qu'il n'est presonne au monde qui ne la unisse faire.

« Obs. Femme agée de trente-cing ans, entrée à l'Hôtel-Dieu, salle Saint-Bernard, nº 23, le 43 mars 4862; est devenue souffrante depuis une année; au mois de juin 1861, hémorrhagie utérine abondante, et depuis cette époque menstruation irrégulière. - Depuis plusieurs mois, elle s'est apercue que son ventre grossissait, et bientôt elle sentit une tumeur se développer dans la région iliaque droite. Plusieurs fois avant son admission à l'hôpital, cette femme a ressenti dans l'abdomen des douleurs aigués accompagnées de fièvre et de vomissements. Peu à peu, ces douleurs disparaissaient, et, après huit ou dix jours de repos au lit, cette femme pouvait reprendre son travail. Mais, le 10 mars, c'est-à-dire trois jours avant son entrée à l'Hôtel-Dieu, elle a été prise de vomissements, de douleurs de ventre et de fièvre. Ces symptômes persistent lors de notre premier examen, et de plus, nous constatons dans l'abdomen une tumeur bilobée faisant saillie dans les régions hypogastrique et iliaque droite; cette tumeur est fluctuante dans toute la portion qui correspond à la région iliaque droite; la fluctuation est moins sensible dans la région de l'hypogastre, dans la région iliaque gauche, où I'on constate l'existence d'une seconde tumeur plus dure, non fluetuante à la palpation et cependant solidaire avec la tumeur kystique.

« Une tumeur ainsi limitée, en partie fluctuante, de la grosseur d'une tête d'adulte et bilobée, ne pouvait être qu'un kyste ovarique. Les douleurs et les vouissements avec fièvre étaient la conséquence d'une périonite au voisinage du kyste. Nous attendons la cessation de symptômes inflammatoires, alors une ponction est pratiquée avec un trocart ordinaire, et il s'écoule une grande quantité d'un liquide légèment jaune, visqueux, et qui devient purulent à la fin de la ponction; ce liquide contenait beaucoup d'albamine. Cette ponction fut pratiquée le 31 mars, op nat alors, après l'affaisement de la tumer kystique, reconnaître que la seconde tumeur du côté gauche était devenue médiane et présentait une durtef qui nout penne de la tumer le destinaire de la contraction de la vient de la contraction de la tumeur du côté in supposer qu'elle était de nature solide. Il n'y avait point à penser à l'avaritonine, parce que les pérfentionites répétés devaient finre supposer que la tumeur avait contracté de nombreuses adhérences avec le nérioine et avec les intestits.

a Le liquide se reproduisit avec rapidité, et, le 35 avril, c'est-dire quinze jours après la première poncion, on put extraire 4,500 grammes d'un liquide trouble, visqueux et purulent. Ces deux poncions ne furent suivise d'acun accident gave ; à peine la malade cut-elle, pendant deux ou trois jours, après chaque poncion, un peu de douteur limitée au niveau de la poncion. Cependant le kyste ne tarda pas de se remplir de nouveau; et, craignant la reproduction incossante du liquide et l'inflammation du kyste qui avait déjá fourni du pus, je résolus de déterminer l'adhérence de la parie kystique avec la parie abdominale, afin, à d'établir une fles tale qui permettrait an liquide de s'écouler chaque jour; 3º de pouvoir motifier la sérvétion de la poche kystique par des injections iodées.

« Pour obtenir l'adhérence du kyste avec la paroi abdominule, je pratiquai l'acupuncture multiple, après avoir attendu que l'accumulation du liquide eût distendu les parois du kyste. Voici comment je procédai à l'acupuncture:

«Sur la partie de l'abdomen où la tumeur faisait la saillie la plus marquée, l'appliquai une rondelle de diachylon de la grandeur d'une pièce de 5 francs, puis, à travers cette rondelle, j'implantai dans la paroi abdominale et la paroi kystique qui était en contact vingtcinq aiguilles d'acier détrempé, de 7 à 8 centimètres de longueur et dont j'avais eu soin de garnir la tête avec de la cire à cacheter, pour n'avoir pas à redouter la pénétration de l'aiguille entière dans la poche kystique. Cette petite opération fut très-neu douloureuse, et pendant trois jours la malade éprouva seulement une légère dou-leur dans une étendue qui ne dépassait guère l'aire de l'acupuncture. Cette douleur était la conséquence de la péritouite localisée que j'avais déterminée par l'introduction des aiguilles, et le cinquième jour après l'acupuncture, m'étant assuré, par de petits mouvements, de l'adhésion de la paroi abdominale à la paroi kystique, j'enlevai une à une chaque aiguille. Immédiatement après l'extraction des aiguilles, il s'écoula, par les pertuis capillaires, des gouttelettes de sérosité visqueuse qui témoignaient que l'adhérence existait. Le lendemain je vidai le kyste avec un trocart et j'établis à demeure une canule de caoutchone; chaque jour je vidai le kyste, et pen à peu la quantité du liquide sécrété devint de moins en moins abondante, et la tumeur avait une tendance progressive à revenir sur elle-même. Cependant il s'écoulait toujours du pus, pus fétide, et j'injectai dans le kyste de la teinture d'iode étendue de deux tiers d'eau critinaire, dans laquelle j'avais préclablement fait dissoudre 3 à granmes d'iodure de potassium. Tous les jours je vidai la tumeur, et tous les doux jours seulement je lavai le kyste avec de la teinture d'iode, en ayant soin chaque fois de laisser dans la poche le quart à peu près du liquide infecté.

«La dernière ponction avait été faite le 4 mai, et, dix jours après, nous constatàmes que la tumeur gauche avait sensiblement diminué de volume; il était alors probable que cette tumeur, malgré sa direté, n'était qu'une tumeur kystique, pent-être multiloculaire, et qu'une de ses loges s'était ouverte et vidée dans la poche principale.

« Jusqu'au 20 mai, l'état général était resté satisfaisant, sauf quelques symptômes d'iodisme. La tumeur gauche avait encore diminué de volume, et le liquide qui s'écoulait par la fistule n'avait presque plus de fétidité. Mais à cette époque, le 20 mai, la malade fut prise de diarrhée, qui fut d'abord combattue avec succès par les préparations de craie et de bismuth ; la malade était très-faible, elle maigrissait; une pâleur extrême, l'ordème des extrémités inférieures, la perte d'appétit, et un petit mouvement fébrile revenaut chaque soir, témoignaient d'un état cachectique grave. Dans le courant du mois de juin, on reconnut l'existence d'une phlegmatia alba dolens du membre inférieur droit : douleurs dans le mollet et sur le trajet des vaisseaux cruraux, cedème de tout le membre. Peu à peu l'œdème disparaît, mais l'état cachectique est toujours prononcé, malgré l'emploi des toniques, et quoi qu'on fasse, c'est à peine si l'on parvient, dans le mois de juillet, à modérer de temps en temps la diarrhée qui épuise la malade. Il s'écoule toujours du pus fétide par la fistule, aussitôt que l'on cesse les injections iodées; il est probable alors qu'une certaine quantité des matières putrides contenues dans le kyste sont résorbées et que la fièvre bectique et la diarrhée sont la conséquence de cette infection outride chronique. Pour augmenter l'étendue de la fistule et faciliter ainsi l'écoulement du pus kystique, on introduit une grosse corde à boyau qui bientôt rétablit une large fistule. Mais, quoi qu'on fasse, l'état cachectique devient de plus en plus grave, la diarrhée persiste, du muguet se développe sur la membrane muqueuse buccale, de nouveau apparaissent les signes d'une phlegmasie du membre inférieur droit qui bientôt s'étend au membre inférieur gauche. La malade est prise de toux seche et de douleurs du côté droit ; l'affaiblissement est tel, qu'on ne croit point devoir ansculter la malade, qui très-probablement a de la pleurésie. Les accidents thoraciques disparaissent le septième jour. et de temps en temps seulement la malade se plaint d'un pen de douleur dans le sommet de la poitrine lorsqu'elle fait effort pour respirer. La lutte dure ainsi pendant tout le mois d'octobre, et la malade succombe le 30 octobre, épuisée par la diarrhée et la suppuration persistante des parois du kysto ovarique. »

M. le docteur Stanski a cru devoir revendiquer la priorité de ce procédé parce que, dans une observation de kyste hydatique du foie, il avait signalé l'emploi de l'acupuncture multiple comme un moyen capable de provoquer plus sûrement des adhérences entre les parois du kyste et celles de l'abdomen que l'usage du canstique de Vienne, aquel il avait en receurs. La lecture de la note de M. Troussean prouve que le savant professeur avait devancé notre ingénieux confrère, non-seulement dans la conception, mais encore dans l'application du nouveau procédé.

# RÉPERTOIRE MÉDICAL.

Accouchement prématuré artificici (Nouveau moyen de provoquer t'). C'est moins une nouvelle methode, comme le titre porterait à le faire penser, qu'nn procédé nouveau dont il s'agit dans cette note, procédé partieu jer de dilatation du col, dont l'emploi est ensuite snivi de la ponction des membranes et de l'extraction du fœtus, soit à l'aide dn foreeps, soit par la version podalique. M. Barnes, médecin de la Naternité de Londres, so sert, pour opérer la dilatation, d'une vessie en caoutelioue minie d'un tube suffisamment long, et qu'il distend en y poussant de l'eau avec une seringue à injection. La vessie en eaoutchouc avait déià été employée dans le même but et suivant le même procédé; mais M. Bar-nes a apporté à la forme de l'instrument une modification utile :les vessies qu'il emploie présentent à leur milieu un étranglement eylindrique, tandis que leurs extrémités forment des ren-flements sphériques ; elles ont par consequent une forme qui n'est pas sans analogie avec cello d'un violon. On comprend facilement que cette disposition assure la fixité de l'appareil dans le eol utérin. M. Barnes a fait construire trois modèles de dimensions différentes; pour en faciliter l'introduction, il a fait adapter sur la faco interne de la vessie uno petite pociiette qui reçoit le bee d'une sonde utérine, à l'aide do laquelle on la fait pénétrer dans le eoi.

On commence d'abord par dilator lo vagin par le même procedé, en so servant de la vessie la plus volumineuse; puis on répelé l'opération pour le col utérin, en syant soin d'introduire le realisement terminal su delà de l'orifice interne, On opère la dilattion graduellement, en remplèsant peu à peu la vessie. M. Barnes assigne à ce temps une durée moyenne di trois à quatre heures. Lorsque la présence du dilatateur ne provoque pas de dou-

lears expalsives, on le refiro pour punctionner les membranes; on laisse éconder une partie sealement des enux de la laisse éconder une partie sealement des enux en place, et l'on comptéte la d'intaent place, et l'on comptéte la d'intainfisetant alors avec une énergie suffisaule, on abandonne le fravait à la 
nature; sinon, on applique le forage on l'on fait la version saivant la presentation. Pour opérer la version 
M. Isbraes recommande d'alliers 
control au le tenis.

Pendant que le chirurgien anglais publiait ce travail, un de nos jeunes professeurs agrégés, chef de la clinique d'accouchement à la Faculté, était inscrit à l'ordre du jour de l'Académie de médecine pour lire un mémoire sur le même procédé, qu'il expérimentait publiquement depnis plus d'une année, Un prochain rapport devant être fait sur le travail de M. Tarnier, nous attendrons la discussion pour dire un mol sur la vaieur du nouveau moven de provoquer l'acconchement et sur la question de priorité. Quant à présent, nous nous hornons à rappeler que la première application à la clinique d'accouchement a été faite par M. Tarnier, vers la fin de l'année 1861, et que le dessin de son dilatateur, nvee une note explicative, figure dans le catalogue des instruments nouveaux publié en 1862 par M Charrière. (Edinburgh medic. journ., el Compte rendu de l'Académie de médecine, décembre

Elennorrhagie urétrale (Uiillé de Lacelate de poisses dans le trement de la , Tous les sphiliographes qui so sont oecupés du traitement ploi des durrègnes. Els-ce que l'agétate de poisse journait de propriétes sutres dans exte maladie ? Le decleur Bétodi, dans le numéro de mal dérnie des Amasit di intelléme, vantait l'emploi de ce sel comme un excellent médicament puur combattre l'urétrite blennorrhagique chez l'homme et chez la femme. Le docteur Ambrosoti (de Milan), après l'avoir essayé sur un grand nombre de malades de son service, arriveaux conclusions suivaultes :

1º L'acétate de potasse, administré à doses élevées et répétées, modifié par l'organisme et éliminé parl'orine, guérit l'urêtrile aigué et subaigué. 100 grammes au moins doiveni être employées pour obtenif quelque résul-

2º Les injections faites dans les blennorrhagies aiguës, urétrale, vaginale, utérine, avec les solutions concentrées d'actate de potasse, modifient la muqueuse, arrêtent les sécrétions morbides, más us eson pas préférables à celles d'alun, de taunin et de sulfate

de zinc;

5º L'acétate de potasse, très-bien
supporté par l'estomae, augmente sensiblement la sécrétion urinaire;

4º 11 est sans effet sur l'urélrite

chronique;
5° Son action est purement topique
et elle tient peut-être uniquement à
ses propriétés diurétiques. (Gaz. med.
Lombardia et Gaz hebd., novembre.)

Cancer de l'amygdale et du voile du platis enlevé par l'écrasur après l'écortement de la carotide interne. Dans la siano de la Société de chirurgie du 3 décembre, M. Bemarquay a présenté un malade sur lequel, pour criter la blessure des gros vaisseaux cor de l'amygdale, il avait linité la conduite tenue par Blandin dans un cas semilable.

Ce chirurgien fit une incision partant du bord antérieur do l'apophyse mastoide et lougeant lo bord interne du muscle sterno-mastoïdien, pour venir se terminer au niveau du larvnx. Il arriva ainsi sur les vaisseaux et les nerfs qui se trouvent au contact de l'amygdale, et put les écarter et les faire maintenir pendant qu'il faisait manœuvrer l'écraseur. Par cette incision préliminaire, il s'assurait, en outre, que le tissu cellulaire rétropharyngien n'était pas envahi par l'affection; s'il en avait été autremeut, il n'eût pas poursuivi son opération.

M. Demarquay s'est aussi rappelé que l'opéré de Blandin, au lieu d'être atteint d'un cancer, n'avait qu'une tumeur syphilitique qui, ayaut récidivé, fut guérie par M. Maisonneuve, à l'aide de l'iodure de potassium. Afin d'éviter une semblable méprise, il a soumis son malade à un tratiement spécifique, qui resta sans effet. Jusqu'à prisent le résultat de l'opération est satisfaisant. (Compte rendu de la Soc. de chêr., décembre.)

Convulsions idiopathiques des jeunes enfants, guéries par la compression des carvidies. Nous avons déjà fait connaître les hous effets que l'on obtient de la compression des carvidies pour comhaitre les convulsions idiopathiques des jeunes enfants. Voic un nouveau fait qui vient à l'appui de l'effecațité et de l'ultilié de cette mé-

thode. Un enfant de dix-huit mois, d'une parfaite santé jusque-là, fut atteint, le 30 juillet dernier, à une heure de l'après-midi, d'une manière subite, de perte de connaissance. Cet état syncopal dura environ une demi-heure, et cessa pour faire place à des convulsions toniques et clouiques, se succédant à dix minutes de distance, et séparées par des intervalles de calme complet. M. le docteur Labalbary, anpelé auprès de cet enfant au moment des premières crises, constato l'état suivant : le regard est fixe : l'œil est terne et vitreux; les globes oculaires sont, par instants, convulsés en haut, et exécutent des mouvements saccadés qui les dirigent et les cachent sous la paupière supérieure. Les pupilles surtout sont le siège de mouvements alternatifs de dilatation et de resserrement qui rendent le regard effravant. Les muscles de la face sont tiraittés en sens inverse. La bouche est déviée et tirée en haut, surtout vers la commissure droite. Il v a du trismus alternant avec des mouvements désordonnés de la mâchoire inférieure. Les membres ahdominaux et le bras droit sont agités de mouvements convulsifs, La faco est vultueuse et violacée ; la pupille droite est sensiblement plus ditatée que la gauche; le pouls est petit, rapide et concentré: la respiration est accélérée et stertoreuse; des mucosités épaisses ohstrucut l'arrière-gorge; l'asphyxie est imminente. M. Labalbary fait appliquer immédiatement une sangsue à chaque apophyse mastoïdo, et laisse couler le sang pendant une heure. On plonge les extrémités supérieures et inférieures dans de l'eau chaude furtement sinapisée. Ces moyens ne procurent aucun soulagement. Les attaques se succedent tontes les dix minutes: la respiration devient suspiricuse et

haletante; le pouls se ralentit; des sueurs visqueuses perlent sur la peau; les membres inférieurs se refroidissent; la face devient turgescente ; les levres bleuissent; la mort est imminente. Dans cette situation désespérée, M. Labalbary se met en mesure de pratiquer la compression des carotides. Comme les crises se succèdaient à des intervalles très-rapprochés, il apprit à la mère de l'enfant à intercenter le cours du sang artériel à chaque nouvelle crise. La circulation des carotides était intercompue pendant tout le temps de l'attaque, et rétablie aussitôt que cessaient les ennyulsions. Grâce à cette ressource, notre confrère parvint à diminuer d'abord l'intensité des crises, puis à éloigner les accès convulsifs, de telle sorte que l'attaque d'éclampsie, qui avait commence à une heure, se terminait à sept heures du soir, et faisait place à une sorte de coma vigil, qui disparut sous l'influence d'une potion excitante. La compression avait été pratiquée pendant six heures cousécutives, toutes les dix minutes d'abord, et vers les dernières crises, pendant un espace de temps variant entre un quart d'heure et uue demi-heure. (Union médic., novembre 1862.)

Corps étrangers des voies aériennes (Emploi de l'anse métallique pour l'extraction des). L'expulsion des corps étrangers des voies aériennes se fait parfois attendre assez longtemps, même après que la trachéotomie a été faile. Or, il y a toujours intérêt à obtenir ce résultat le nlus tôt possible et à ne pas exposer le malade aux accidents facheux que le séjonr prolongé des corps étrangers peut entrainer. Parmi les procédés d'extrac-tion que l'on peut employer dans ces conditions, l'emploi d'une simple anse métallique est incontestablement un des plus simples. M. le docteur J.-J. Thomson s'en est servi deux fois avec succès. Dans l'un de ces cas, le corps étranger était un grain de blé, et peutêtre l'emploi de l'anse métallique n'était-il pas tout à fait indispensable. On y recourui, en effet, immédialement après l'ouverture de la trachée; avec un peu de patience, on aurait probablement pu s'en passer. - Il n'en était pas de même dans le deuxième cas: il s'agissait d'un fragment de tuyau de pipe long de 1 pouce 1/2, eugagé et assez fortement enclavé dans la bronche droite. La trachée était ouverte depuis trente-six heures, sans que le corps étranger ent manifesté aucune tendance à se déplacer. Après plusieurs tentatives, M. Thomson rénssit à glisser son anse métallique dans la bronche, entre sa paroi et le tuyau de pipe, et au delà de celui-ci; puis il retira le corps étranger, absolument comme on retire un bouchon d'une bouteille avec l'ansed'une ficelle. Dans les deux cas, les malades, qui étaient des enfants, guérirent rapidement. Nous nous étonnons de ne nas voir essayer tout d'abord, dans ces cas, l'influence de la position déclive, aidée de la sucussion de la poitrine, avant d'avoir recours à une opération sanglante. L'instrument doit être toniours la dernière ressource du praticien. (American medic. Times, et Gaz. medie. de Paris, novembre 1862.)

Pessaire rectal (Nouveau) pour mainteir les tumeurs hemorrholidates procidentes que l'on ne peut ojèter. Pusage des casisiques sont venus dinimer la gravifi de l'abhation des tumeurs hemorrholidae, an hielat beautours de l'abhation de la commanda de l'abhation de la faiblesse des sujets, de l'âge ou de boute autre circonstance, il peut y comper. Void pour ces cas-à un moyen qui peut offrir une précieux ressurer, et qui a été vine grande utilité cher et qui a été vine grande utilité cher

Un homme, agé de soixante-quatorze ans, portait des tumeurs hémorrhoïdales du volume d'un petit œuf de poule, situées de chaque côté de la face interne du rectum. Depuis deux ans, ces tumeurs, dilatant sans eesse l'anns. l'avaient élargi au point que, à chaque mouvement du malade, elles sortaient et faisaient procidence. Le malade, vi-sité par MN. Frémineau et Verneuil, fut soumis aux applications de l'électricité, de la glace, des astringents, des injections sous-cutanées de stryclinine, dans le bot de ramener la contractifité musculaire; aux eautérisations azotiques nour diminuer le volume des tumours et rétrécir la partie inférieure du rectum; enfin les appareils connus de contention furent essayes, le tout en vain et sans amélioration. L'écrasement linéaire fut proposé au malade et repuussé, avec priere de trouver un moyen palliatif qui rendit la position supportable. Ce fut alors que M. Frémineau fit l'application d'un pessaire spécial. Ce pessaire se compose de deux réservoirs à air, d'inégale capaeité : l'nu, supérieur, plus grand, piriforme, dont le sommet se continne avec le réservoir inférieur, plus petit, en buule; puis de l'ajutage à robinet. Les tumenrs une fois réduites, la nartie supérieure on piriforme du pessaire, roulée sur elle-même, est introduite dans le rectum. La partie inférieure ou obturatrice reste en dehors, appliquée sur l'anus. Une fois le pessaire insufflé, voici ce qui se passe : La partie supérieure, formant un cône à sommet infericur, prend un point d'appui contre les parois du rectum, tend à s'élever, et applique contre l'anus la seconde partie ou portion obturatrice, Les tumeurs hémorrholdales se logent dans la portion rétrécie du pessaire, sont refoulées par celui-ci contre les parois du rectum, tandis que la purtion obturatrice, tirée en haut par la partie intra-rectale, suutient les tumeurs et les enmêche de sortir. - Le malade qui fait le suiet de cetto observation porte cet appareil depuis plusieurs mois et peut actuellement vaquer à ses affaires, sans que les tumeurs s'échanpent par l'orifice anal, (Gaz des hôpit). novembro 1862.)

Plaies par armes à feu. Nouvelle sonde exuloratrice destinée à affirmer la présence de la balle. L'annonce que M. le professeur Zanetti vensit d'oxtraire la halle du pied du général Garibaldi a fuurui l'occasion à M. le professeur Nélaton d'exposer à ses élèves quelques considérations relatives à l'exploration des plates par armes à feu, que nous croyuns devoir reproduire,afin de compléter les documents que nous avons placés sous les yeux de nos lecteurs. Voici en quels termes s'est exprimé le savant professeur : « Si l'on songe aux opinions différentes qui ont été èmises sur la présence du corps etranger dans la plaie, il est de toute cvidence que, sans un moyen eapable d'établir une certitude absolue de diagnostic, nous aurions peut-être longtemps attendu un si heureux événement. Je vous rappellerai que la plate du général était située au niveau du bord antérieur de la malléole interne, qui avait été écornée par le projectile. Cette plaie se dirigeait transversalement, et à 2 centimetros et demi de profondeur. le stylet touchait un corps dur, à sonorité obscure, bien différente du son elair perçu dans la nècrose, et donnant une sensation qui était bien loln de ressembler à celle de la sarface rugueuse de la earie.

t. La balle cital ainsi logée immédiatement en avant du col de l'astra-gale, position dans laquelle elle ne pouvait pas étre reconnue par l'exploration autérieure à travers la peau, masquée, comme elle l'était, par la tension des tenions au niveu du coute-pied. La présence du projectile était pour moi une certifue absolue. Le conseillai la ditatation. Pun autre tion de doigt dans la bles-sure, s'avant pas reconsul a serve.

ballo, ne fut pas convalucu de

son existence. « De retour à Paris, le cherchai un moven explorateur canable de lever tous les doutes pour ceux dont la persuasion n'était pas semblable à la mienne. Je pensai alors à employer un petit stylet taillé en lime à l'une de ses extrémités, qui aurait pu enlever, par un mouvement rotatoire, quelques parcelles métalliques de la surface du corps étranger. M. Mathieu nous en construisit plusieurs suivant cette indication. M. Em. Rousseau, à qui je demandai un procédé facile d'analyse chimique, apte à déceler dans la plaie la présence du plomb, me donna l'idée d'un moyen plus simple et plus pratique, consistant à introduire un eorns canable de rapporter une empreinte métallique reconnaissable à tons ses caraetères. Nous cûmes alors la pensée de faire un stylet terminé par une petite olive en porcelaine blanche non vernie, connue sous le nom de biscuit, sur laquelle le sim- 3 eu marquerait la présence, M. Charrière s'attacha à réaliser immédiatement la con-

struction de ce petit 'instrunent, et bientôt nous eûmes plusieurs tiges d'argent terminées chacune par un bout de porcelaine. Le simple frottement de cette petite spière A sur le plomb est suffisant pour y imprimer une tache que in morbileta se peuvent effecer; un mouvement de rotation sur son axe y dessine un véritable médiéen.

α Dans une pareille circonstance, il ne s'agit pas sculement d'affirmer, la démonstration doit passer avant toute chose. C'ost, comme tout le monde vient de l'apprendre, grâce à est instrument, que M. Zanetti a pu s'assurer de nouveau de la présence de la bulle avec assez de certitude pour se déterminer à en faire l'ablation.

« D'autres instruments ont été nroposés pour établir le diagnostie de l'existence d'une balle au fond de la plaie. Nous ne mentionnerons que l'ingénieux appareil électro-magnétiquo de M. l'avre, ancien agrègé de la Faculté de Paris, aujourd'hui professeur à Marseille. Il se composo d'un étui renfermant deux fils conducteurs, ou bien les deux électrodes envelopnés d'une couche isolante. Ces deux lils communiquent avec une pile d'un seul élément, et sur le trajet do l'un d'oux so trouve disposé un galvanometre. Or, vous savez qu'Œrsted a reconnu que, sous l'influence du voisinage d'un courant, l'aiguille almantée énrouve une déviation. On comprend l'usage que l'on peut faire de ce petit appareil. Si l'on introduit les deux extremités des lils conducteurs dans une plaie, le contact des tissus, des os, de la suppuration, n'est pas suffisant nour établir le courant : mais, si l'on arrive sur un corns métallique, l'aiguille du galvanomètre. qui tout à l'heure était parallèleau fil, ne tarde pas à lui devenir perpendiculaire, preuve évidente que le cir-cuit est fermé. Uno condition indispensable à la réussite de l'expérience est de n'employer qu'un seul couple pour éviter la décomposition des liquides de la plaie, qui aurait pour resultat la formation d'un courant indiqué par la déviation galvanométrique. (Gaz. des hópitaux, novembre.)

Ecspiration artificielle (Nouvelle melhode de). Il est certaines méthodes thérapeutiques sur lesqueles ou no saurait trop insister, tellos sont en partieulier colles qui ont pour offet de conjurer un péril imminent, de soustraire des individus à une cause

de mort prosque ocrànice.

On sail les services que peut rendre l'emploi de la respiration artificielle dans quedques dista pathologiques, tels que i l'asphavie, la synacope, la mort apparente dan nouvean-né. Nais on sait aussi combien les procedes en usage jusque l'ason que l'archive l'avent d'incident de la comparente de nou nu parfòs d'une application d'indicident de l'archive l'avent d'indicident de l'archive l'avent d'avent d'ave

chef de l'Hôtel-Dieu de Caen, et Denis-Dumont, professeur de physiologie à l'École secondaire de médecine, et qui a été communiquée par ce dernier savant à la Société de médecine de cette ville.

ville. « Pour obtenir la respiration artificielle, dit M. le docteur Denis-Dumont, le sujet est étendu horizontalement sur une table ou sur un lit; s'il est d'un poids peu considérable, un aide le fixe solidement en appuyant sur les hanches. L'opérateur se place an bout du lit ou de la table, et, glissant la main sous chaque aisselle, d'arrière en avant, il saisit fortement le bras à sa partic sepérieure ; alors, par un monvement lent, mais energique, il porte le moignon de l'épaule en haut et en avant ; puis, laissant l'épaule reprendre sa position normale, il exerce une pression on sons inverse. Ces mouvements sont répétés d'après le rhythme qu'affecte la respiration normale. Par cette simple manœnvre, la quantité d'air qui pénetre dans la poitrine et qui en sort alternativement est assez. considérable pour que le bruit produit per son passage dans les voies respiratoires s'entende très-nettement à distance, et imite, à s'v mépreudre, le souffic d'un homme qui fait d'energiques inspirations. Lorsque des mucosités abondantes se rencontrent dans les voies aériennes, on entend, syrtout au début de l'opération, un râle muqueux à grosses bulles, très-broyant, qui révele l'introduction d'un courant d'air rapide... Quelque étrange que paraisse ce spectacle d'un cadavre chez lequel les phénomenes physiques de la respiration s'exécutent tout aussi régulièrement que chez l'individu vivant, on neut cenendant s'en rendre compte si l'on considere les mouvements que nous imprimons au thorax par la manœuvre indiquée.

par la maneuvre indiquée.

A Noss agénosa, en effet, do ma
A Noss agénosa, en effet, do ma
séquent à reculre inspérieur tout
muscle qui, d'une part, s'insére à la

chaviente, à l'omophate ou à l'humérea,

et, d'autre part, a s'attacher, soit en

un point plan dedive. Ainsi, mon faisson rempir en rôle au sous-chaire,

au grand peetoral, par les fibres qui

quième et sistimes colles ; un peit pee
toral; au grand dentele par ses digi
titons linferieures; enfin, au grand

dursal, par ses insertions sur les der
carrèes arri lous cos muscles à la foisi

extrebe sur lous cos muscles à la foisi

a pour effet de redresser les côtes qui, d'obliques en las qu'elles étaient, devicement plus ou moins horizontales, reconstruires de la companya de la companya de la politique dans ses diametres antérpostérieur et travuersal. Chaque fois donc qu'il a lieu, soit naturellename de la companya de la capación de la capación de la capación thoracique, et, par suite, se produit le premier temps de la respiration, e'esta-dire l'introduction d'un certain vala-dire l'introduction d'un certain varation.

α Quant au second temps de la respiration, à l'expiration, il a lieu des que l'abaissement des épaules permet aux côtes de reprendre leur position naturelle, et même, en pressant assez fortement sur cette région, on abaisse davantage ces arcs osseux et on diminue proportionnellement la capacité

du thorax, a

L'avantage procuré par la mélhode nouvelle dont nous venous d'empruuter la description à la Revue médicale, et qui a pour objet l'ampliation et la resserrement atternatifs et artificiels de la cavité thoracique, doit rouver sa principale raison d'ére dans des considerations demeurées jusqu'il dansatierations demeurées jusqu'il dannaissance plus approfondie du rôle et du mode d'action du grand pectoral,

« Ce muscle est, avant tout, un adducteur du bras, et, dans sa situation habituelle, il est difficile de lui aceorder unc influence sur la respiration. Mais il est une position particulière du bras dans laquelle le grand pectoral devient inspirateur. Supposez un grand effort de baillement, dans lequel les bras, énergiquement tendus, sont en même temps élevés au-dessus des épaules; dans ce cas, le corps de l'humerus et particulièrement le point d'attache du grand nectoral sur cet os deviennent plus élevés que la tête même de l'os, laquelle reste dans la cavité articulaire. Alors le grand pectoral contracte que certaine similitude de situation avec le petit pectoral dans ses rapports avec les côtes, et une analogie d'action suit cette conformité de nosi= tions relatives. Pent-être est-ce cette vue que la nature a voulu salisfaire par la hizarre duplicature du tendon humérale du grand pectoral. « Ce tendon, dit M. Cruveilhier, se

a Ce tendon, dit M. Cruveilhier, se compose de deux lames : l'une antérieure, qui fait suite à la portion supérieure ou descendante de ce musele, se porte du haut en bas, s'insère à toute la largeur du bord antérieur de la coulisse, mais plus particulièrement à la partie inférieure de ce bord; la lame postérieure continue le trajet oblique de la portion ascendante du grand pectoral, eroise la lame antérieure et va s'insérer plus particulièrement à la portion la plus élevée de la lèvre antérieure de la coulisse bid-

pitale. Or, cetto disposition tendineuse, parfaitement appropriée au rôle d'addueteur du bras, ne l'est pas moins à la fonction d'inspirateur supplémentaire pour les vastes inspirations; dans le mouvement d'extension et d'élévation du bras, pour le baillement, par suite du renversement de l'humérus, la lame inférieure du tendon devient la plus élevée, et inversement la lame postérieure devient la plus basse, Nous n'étions donc pas éloigné de la vérité en avançant que, comme consequence de ee mouvement énergique des bras (distendus par les extenseurs), les attaches fixes ou humérales du grand pectoral devenaient supérieures aux attaches mobiles dans toute l'étendue du muscle, d'où l'analogie d'aetion que nons avons signalée, dans ce cas, entre le grand et le petit peetoral. »

Si nous ne nous trompons, cette nailyse de l'aelion suppliementire du grand pectoral, lors de l'élévation de l'aelivation de l

Rougeole produit par les cryprogenes de la peille de lés. Nes cryprogenes de la peille de lés. Nes criscartieles publisé dans ce journal par M. le docteur Michel (d'Avignon) avenuel par M. le docteur Michel (d'Avignon) avenuel par les accidents procquels par les serventes de les accidents procquels par les developpent sur la eanne de Provence; accidents auxquels il a donné le mon de donaz autyrainsi, afin de rappeler la cause des phénomènes et la region né ceuscie manifestant avec le plus d'inten-

stié (t. IXI, p. 169).
M. le docteur Sallsbury, de Newark
(Ohio), vient de produire de nouvelles
observations de cette sorte de rougeole; seulement les cryptogames s'etaient fornés sur la paille de bléAprès un travail de plusieurs heures
employées à remuer des bottes de
paille allérées, un ecrtain nombre
d'ouvriers éprouvérent les phénomè-

nes suivants : lassitude, frisson, constriction à la gorge, oppression et sensibilité très-grande des yeux, douleurs très-vives dans la tête, puis dans les épaules et les membres, Bientôt fièvre intense avec des douleurs poignantes, qui ne diminuèrent qu'après l'apparition de l'éruption, qui se manifeste vers le commencement du second jour; en même temps que la figure se tuméfie, le nez et les veux deviennent le siège d'un écoulement très-abondant; l'éruption augmente d'étendue et couvre tout le corps et les membres, La maladie cesse après quelques jours, sans laisser d'autres symptômes désagréables que l'écoulement catarrhal des yeux et du nez, qui persiste encore quelque temps. Le mèdecin américain cherchea prouver ensuite que eette affection rubéolique est surtout l'effet d'une intexication produite par l'absorption des spores des eryptogames développés sur la paille, if a pu la faire naître, dit-il, chez d'autres individus par une inoculation directe. Nous penchons à croire, avec notre compatriole que l'affection de la peau est plutôt le résultat de l'action topique du parasite végétal. (Amer. Jour. of med, sciences et Gaz, heb., novemb.)

Staphylome (Suture de la solérotique dans l'opération du). Lorsque l'existence d'un large staphylome obliga è sulevez le segment cornico; de manièra à permettre ensitie l'application d'un cell artificiel, il arrive fraquemment que l'edi suppra et que le meignon, en même temps qu'il se ribrate, devien douborvar et se guècitrate, devien douborvar et se guèrièrate, devien douborvar et se guèminner la tendance à la suppuration, en protégeant l'humer vitre conle contact de l'air atmosphérique, et pour latter le ciatrisation, réunit par quelques points de sulver les liverts de constitue de l'air atmosphérique, et Cest ce precéde qu'a employé M.

Hulke dans le cas suivant ; H. S\*\*\*, âgée de vingt-deux ans, contracta, en 1859, une ophthalmie purulente en soignant un jeune enfant atteint de cette affection. Malgré les soins les mieux eutendus, il en résulta un large staphylome, qui, en quelques mois, devint assez saillaut pour empêcher l'occlusion des paupitres. Le segment antérieur de l'œil fut enlevé en arrière des procès ciliaires. et les bords de l'incision furent maintenus en contact, suivant une ligne horizontale, par quelques tils de soie nassant à travers la conjonetive et la selérotique. Iluit jours après, la réunion était complète. On appliqua un œil d'émail, que la malade porte depuis un an sans éprouver aueune gêne, (Med. Times et Presse méd. belge, novembre

# VARIÉTÉS.

RESTAURATION DE L'ORGANE DE LA VISION (1),

De l'application des yeux artificiels à la suite de l'extirpation du globe oculaire.

Les iséans qui réclament l'extirpation de l'eil, nous l'avons dit, peuvent d're o ullimitées aux membranes internes de forgane, ou savie cavais les tissus qui l'entoureat. Dans le premier cas, le chirragien se borne à la simple émaciation du globe occulier, tianité que, dans les autres, il est force de sacrifier une partie plus ou moins considérable des tissus qui environment l'organe. Les conditions dans lesquelles se trover le acristic robiarie, à la saite de ces opirations, est loin d'être la même, et la differnité est todjours benucoup plus grande que dans les cas où le globe occulire est simplement atrophile.

Lorsque l'œil a pu être enlevé par la méthode de Bonnet (de Lyon), les museles et la plus grande partie de la conjonetive, ayant été ménagés, contribuent à diminuer l'étendue des cicatrices, et la rapidité de la guérison fait que le tissu de ces cicatrices est peu sujet à la rétraction; aussi le moignon reste mobile et capable d'imprimer à la coque artificielle des mouvements assez étendus.

Il n'en est pius de même lorsque la masse des tissus intra-orihistres a distre endevès e mine temps que le glabe contière, le travail de la cicaliziation nitire les pumpières, de sorte qu'elles se touvent parfois sur un pian de f centimèrre pias en arrières que chini des pampières de l'esti sain; d'autres fois les brûces destricielles leur font former des pils qui diminuent leur ciendus. Quant à la cavité orbibire, les modifications ne sout pas moins variables, le bourgeonmement des tians eintrairéels à retired souvent au point que l'applietion d'un est avriliciel devient impossible, on que, si l'on en adaptait un, le coque sersit si petite, qu'il n'y autrait aucen héchées pour le madade à en fair usage.

Les indications auxquelles la pière prohibique doit pourvoir dans les cas d'artirpation augmente en raison de mavaris étel tans lequel est la evivié. En effet, la pière artificielle doit seule rameuer les paupières en avant, afin de diminuer leur enfoncement. Les volles palpètenas ne reprenent leur coloration et leur édendu que pries au encouvers que leur précie la convextió bien citodiés de la coupe d'émail : celle-cédoit encore, par les contours de sea bords, s'adapter dans une cevité souvent très-irréguières et espendant ne pas ensuer de gêne; pais rétabilr, si faire se peut, le niveau des sillons conjonctivaux, afin d'évitre le larmoienent; et, etfan, dibterel accivié, afin que le volume de l'uni artificiel, toujours beaucoup plus petit que celai de l'eni sain dans ces sortes do cas, se rapproche le plus possible du volume de son congérênce de

Eu dernier lleu, il fant pourvoir à la mobilité de la pièce, qui, le plus souvent, est très-neu étendue et parfois nulle.

Qualques chirurgiens, précempés des résultst que pourra produire la présence d'un corps étranger, tel qu'un oil artificié, duas un orbité doul l'eif a dé extirpé dans le but de guérir une maladie qui a henneoup de tendance à la récidive, hiestlent à conseiller l'usage d'un oil artificiel, maigre le vif désir que namificateut ordinairement les malades de mosager la difformité qui résulte de l'opération qu'ils out suble. Les résultats fournis par les quatre observations qui vont sajve rétout vior ce que l'on ôté plesser de cette crainte.

Oss, Tumeur métanique. — Enueléation du globe centaire. — Usage d'un ceil artificiet depuis treize années. — M. A." était âgé de trente-quatre aus, Jorsque M. le professeur Velpeau lui extirpa l'oil gauche, dans le cour nt de l'aunée 1857. Cette opération était nécessitée par une dégénérescence "élanione limbée aux membranes interess de l'organe. La méthode coéra-



toire employée fut celle de Bonnet (de Lyon). Les muscles et le ocipionétive conclaire retiferar dans le avité de formèreral appès la cietarisation un pelli moigmon capable de communiquer à la pièce artificielle des mouvements seasepromonest. Le acuté forfuit une échande plus que moyeme, Après la gatérison, M. A." ut cuvoyé à M. Boissonneau fils pour qu'il ini plaçit un cell artificiel. Depais treize aux li filt todgers usage da même modèle (gf. 6), e, comme il s'est toujours soigné couvenablement, jamais il n'a éprouvé le plus petit inconvénient de sa pièce prothétique,

Oss. Tumeur du maxillaire développée dans la cavité de l'orbite. - Extirpation de la tumeur et énucléation du globe oculaire. - Usage d'un gil artificiel depuis dix-huit années. - Le jeune M\*\*\*, âgé de quatre ans, est admis en 1845 à l'hôpital de la Charité nour être opéré d'une tumeur qui, née du rebord maxillaire, s'est dévelonnée à l'intérieur de la eavité de l'orbite. La vue étant détruite, M. le professeur Velneau enfève le globe oculaire en même temps que la production morbide. Lorsque la plaie fut guérie, comme la cavité oculopalpébrale offrait une étendne suffisante pour recevoir un œil artificiel, M.Velpeau donna aux parents le conseil de conduire leur enfant à M. Boissonneau fils, afin de prévenir, par l'intervention de la prothèse, un arrêt de développement de la face. Comme la tumenr siègeait à la partie inférieure de l'orbite, le chirurgieu avait dú enlever avec le globe oculaire une assez grande partie de la conjonetive, de sorte que le sillon inférieur sur lequel la pièce prend son prineinal point d'appui était peu profund. Maleré cette circonstance, N. Boissunneau put construire un œil de moyenne grusseur (fig. 7). Le travail d'adaptation ne présenta rien de partieulier, et, des qu'il fut achevé, l'enfant fut conduit à M. Velneau.

Depuis cette ôpoque, N.", qui aspoard'uni est dovenu un homme, puisqu'il a vingl-deau uns, d'un pas cessé de laire usage d'un ella rifficiel, et, lieu que ses parents sient souvent négligé de faire remplacer su piece des qu'elle était suée, il n'est jamusis surreum d'autre excédent q'une irritation momenture, irritation causée par cette négligence, que l'emploi d'une pièce neuve a sufii pour faire disparaite.

One, Camer de l'esi.— Extirpation du gible; absence de xilho conjontion, dispatible porticulière de la give produblique. "M. Su" est el biolition, dispatible porticulière de la give produblique. "M. Su" est el biolice de l'esi devi abenda più l'appe de vingi-trois ans, une deginérieremen camerieres de l'esi devii abessità retairpation de cet organe. Comme co jimue homme était élève en pharmacie à Bona, il se fit ophere par le professor de la chiaque chiurupicale de l'università. Il ne parati pas que, dans ce cos, la michiole par emudeation più être mise ce pratique, car la cavité qui résulte de l'opération, bein que spacelores, est très irregulières. La paugière supérieure seule cet per pies libre, et la paugière inferieure adhère dans tonte son étendo aux tissusfibratiles qui remplissent en partie troité. Cette circonstance engiche la preproblement des paugières, la cavité orbitaire resic béante et laises voir les tessos rouges qui la tabissent.

M. S." ne tarda pas à guérir; mais il lui restu une difformité des plus choquantes, il h cacha à l'aide d'un bandeau. M. S." était jeune, il voulait et avait hesoin de poursuivre sa carrière, il déstrait même concourir pour une place que plus tard il Obtini. Pour ces motifs, il résolut de faire appel aux ressources de la norabbse.

Mallucrussement II für mal renseigné et se dirigea vers les principales villes d'Allemagne pour berebert un artiste qui s'y existe pas. Il rencomira bien des collections d'yext artificiels, fabriqués à l'avance, parmi lesquelles on choisit queques pièces que l'on essaya é el ni appliquer; mais, pour un cas semblable, le anceès était impossible, aucune des pièces ne pouvait tenir en piaco; le principal obstacle qui frappa les condities qui fièrent es cassis, fait l'abstence shoules datifica più fièrent est cassis, fait l'abstence shoules datifica inférieur. Aussi, l'un d'exx essays-i-il de détecher la paughter inférieur par plusiures opérations successives, qui tottes échociernt et històrent a

contraire la cavité dans des conditions beaucoup plus fachenses: le nombre des cicatrices avait augmenté, et les efforts tentès pour empêcher la réunion de la paupière avaient encore aggravé la difformité. Quotque découragé, M. S'' se décide enfin, en février 1865, à venir à Paris. Il consolta tout d'abord M. Sichet, min evi d'esnoir que dans la roptières, et l'adress à 18. Deissonneux.

M. S." we read, accompagnée son pire, chere to entariste, qui constate l'état suivant : le artile à conservé en largur et en profondeur des dimensions moyannes; mais de nombreuse brides cientricielles en garnissent les parois, la paupière inférierer adhère dans toutes ons étenude aux tissus de nobre de l'eci. Leux fortes brides occupant chacune un des angless de la cavité formatie deux saillées asser prononcées. La paupière supérierer est libre; mais les cientrices qui s'y soudent l'empéchent de s'ablaisser complétement. Le fond rouge de la cavité normatil tout entier.

Une les premiers essais. M. Boissonneau vit qu'il avrait à valurere des obtaincies auns nombre: en effett, la pièce, manquant de point d'appai, inclusiul moindre mouvement. Lorsqu'il parvint à la faire tenir solidoment, les contractions de l'orbicalière la classiseil au debors; le moindre mouvement du regardfaisait prendre une fausse direction à cette coque, parce qu'elle venait se heurte courie les écentries. Dans les contractions un pes fortes de la paspière supérieure, la pièce était cutritaiée en declans, bascelait, et sa face couceve se présenait en avant. Cet obstacle fut une des plus difficiles à surmonter. M. Sichet, qui était lémoin de ces tennaives, conseilhà M. Boissonneau d'appuyer l'etlarticiel sur une houlette de chargie placede dans le foud de l'orbite; et artifice ressisti



a pen près. Mais l'emploi de la charpie ent pour résultat d'entretenir un pen d'irritatio de la punqueuse et d'augmenter ses sécrétions, tandis que l'émail n'a pas et inconvénient, au contraire, lorsqu'on le faisait suecèder à la charpie, la muqueus pertait de sa rougeur, la sécrétion muco-purulent d'iminualt, pais cessait rapidement. On chercha donc à faire besitiéeir complètement le malade

des avantages qu'on avait déjà eu l'occasion de constater dans l'emploi de l'émail soul. Enfin, après un mois entière passé à faire des essais, M. Boissounean construisit le modèle que représente la figare 8; dans ce dessin, la pièce est vue par sa face inférieure.

Cette pièce donna les résultats que l'on pouvait désirre dans une as semblable. M. S.\*\* pour li faire toute especé de mouvements sans craindre de voir tombre sa pièce, l'estl artificiel exécute assex liéen les mouvements latierax; exar de las en lanat et de haut en bassoa unisi. Dans le regard direct, le parallélisme existe dans les deux yeax. La pièce a per ramener l'ouvertere palpièria, à une forme et à une étendes normaines. Fortée échage j'ora, depais le pières da malade jasqu'au moment oli ils coueche, cette ceque d'émail n'écessionne aucuse gière. Les lissues de l'orbeite ne portere pas la modirer tree d'irritation. La sécrétion et l'écoulement des larmes se fant comme à l'état normal, sans mèlange de sécrétions meu-parteinter.

Sept années se sont écoulées depuis que ces résultais ont été constaté; 11.8."
ainsi que sou père disent que rien n'est changé à ce qui a été constaté peudont leur séjour à l'aris. Le besoin de venir revoir M. Boissonuca, loraque ses pièces doivent être renouvelées, ne s'est même pas fait sentir : il se borne à lui écrire toutes les fois qu'il a besoin de pièces.

Oss, Cancer melanique. - Extirpation de l'exil et des muscles. - Disposition insolite de la coque d'émail. - M. l'abhé P'", âgé de einquante ans, fut adressé, en 1856, à M. Boissonneau, par M. Desprès, chirurgien en chef de l'hospice de Bicêtre, qui lui avait pratiqué l'extirpation de l'œil droit. L'étendue de l'affection mélanique avait forcé ce chirurgien à enlever à la fois le globe. les muscles, ainsi que le tissu cellulo graisseux de l'orbite. Contrairement à ce qui a lieu ordinairement, la cavité conserva toutes ses dimensions, et ne se remplit pas de végétations fibroïdes, ainsi que cela arrive après l'extirpation du globe; une couche mince de tissus cicatrieleis garnissait seule la paroi osseuse.

M. l'abbé P"" était un littérateur très-distingué, grand travailleur, et sa santé, très-affaiblie par le travail, avait perdu toute vigueur. Le vide considérable qui existait dans cette région ne tarda pas à déterminer l'affaissement des paupières dans la eavité, et il en résulta une difformité si considérable, que, malgré la simplicité de ses mœurs, cet ecclésiastique désira qu'on put y remédier.

Lorsque M. Boissonneau vit le malade, la eavité offrait l'étendue que nous venons d'indiquer : elle présentait dans son diamètre antére-postérieur la forme d'un cône dont la base serait dirigée en avant. Il fallut encore pour ce cas sortir des moveus mis ordinairement en usage : la forme plus ou moins hémisphérique et concave des nièces de prothèse ordinaires était insuffisante : elles se per-

daient dans la profondeur de cette cavité; on dut aller chercher un point de contact situé beaucoup alus en arrière qu'il ne se prend ordinairement. M. Boissonneau donna à sa pièce (fig. 9) une forme cylindro-conique d'avant en arrière : le sommet du cône A, s'appuyant sur le fond de la cavité, offrait une surface presque arrondie d'un demi-centimètre environ : mais la nrudence commandait aussi de ne pas prendre le point d'appui exclusivement au



fond de la eavité, de le répartir au contraire sur la plus grande étendue possible,

afin d'opposer aux paupières, qui s'enfonçaient en dedans, une résistance suffisante nour les ramener en avant, sans cependant occasionner aucune irritation des tissus qui tapissaient l'orbite. Dans ce but, comme aussi pour donner à la partie antérieure de la pièce

la forme de l'œil sain, les deux parties qui devaient correspondre à chacun des deux angles de l'œil E, I, furent allongées et s'appuyèrent sur chacun de ces angles. De plus, toute la partie inférieure de la pièce fut évidée, afin de prendre eucore un faible soutien sur la partie postérieure de la paupière inférieure. De cette manière les points de contact étaient aussi disséminés que possible,

La pièce, étant légère, se maintenait dans une position parallèle à l'eil sain. faisait disparaltre l'enfoncement des paupières et n'occasionnait aucune fatigne. La conformation des yeux de M. l'abbé P ..., naturellement enfoncés, rendait peu choquante l'absence de mobilité de cette pièce artificielle. A part cela, la difformité était complétement masquée.

Ce vénérable ecclésiastique n'a pas joui longtemps du service que la prothèse lui avait rendu; six mois après son opération il succombait, comme cela arrive le plus souvent, à une mélanose secondaire localisée dans le foie. Mais quinze iours avant sa mort, il portait encore sa pièce, qui, malgré son étendue et sa forme insolite, ne provoqua jamais la moindre inflammation dans la eavité orbitaire.

Nous crovons, en terminant, devoir insister sur la valeur de ces observations. car Mackensie, dans son excellent traité d'ophthalmologie dit ; « Après l'extirpation de l'oil, il est rare qu'on paises faire usege d'un oil artificiél. » Oul, est onset souveut rei, airrout longe de ses places d'ente est places que de ces pièces d'ente de est souveut rei, airrout longe de ces pièces d'ente de l'ente de

Dans ces eas, de même que dans eeux où il existe des adhérences et des brides écatrielelles, nous ne eraignons pas de le répéter, il faut abandonner complétement l'œuvre de la restauration à l'habileté des artistes qui fabriquent les yeux artifiéleis.

Nots avons, en outre, choisi nos exemples parmi les observations dont les sujets portainel tours pieces depuis de longues amées, sin de rasurere les sujets portainel teurs pieces depuis de longues amées, sin de rasurere les rurgiens sur l'innocutié de l'intervention de la prothèse dans ces ess. Notre cher mattre, M. Velpeus, en nous communiquint, entre autres faite des artifeque, exex que nous avons rapportès plas hant, nous disait qu'il ne eroyatt pas relique, exex que nous avons rapportès plas hant, nous disait qu'il ne eroyatt pas celle religion de l'artifeirel dans ces cas. L'enseignement l'est pas encore aussi bien vulgarisé qu'il le crist, que nous lissons dans une note de la derrière traduction de varye de Mackensie: « Est-il prudent de porter un eil artificiel longue en la mour de la derrière le longue et la rour la versité de l'entre la versité de l'entre la versité de l'entre la versité de l'entre la versité des qu'elle provoque la moisfre richiere la coque membre soodées. T. W. »

L'expérience clinique démontre l'absence de danger de l'usage d'un cell artificiel. La restauration n'est pas moins complète quand les pièces artificielles ne blessent pas les malades, que dans ceux où l'organe a été détruit par un traumatisme externe.

traumatisme externe.

L'œuvre de la prothèse est seul difficile; mais, comme son intervention est inoffensive, le praticien ne doit pas mettre en doute l'innocuité des pièces artificielles dans ces cas.

De la prothèse oculaire dans les cas de division des nauvières ou coloboma.

Les blessures des paupières, lorsqu'elles ont été assez profondes pour atteindre et détruire le globe de l'œil, laissent souvent à leur saile une division de ces voiles membraneux. Les bords de la plaie, mul-réunis, se soui cleafrisées isolémont, et il reste entre eux un intervalle, affectant une disposition en V, auquel on a donné le nom de eoloboura.

Le procédé opératoire à mettre en œuvre pour faire disparaltre cette difformité est des plus simples; il suffit d'avivre les bords des deux lambeaux, et, après les avoir soigneusement rapprochés, de les maintenir à l'aide de points de suture jusqu'à ee que la réunion en soit complète.

Mais doit-on ehereher à rétablir dans tous les eas la continuité de la paupière, et ne peut-on nuire en agissant ainsi au sneces de l'intervention de la prothèse ?

Lorsque la blessure a porlé sur la paupière supérieure, comme ce voile est assez étendu, il arrive le plus souvent que le foud du sillon conjonctival n'a pas été Intéressé, de sorte que les deux lombeaux de la plaie sont libres d'adhérences. Alors la chirurgie intervient avec succès, et, dans notre premier article, nous avons emprunté à la pratique du professeur Boux un fait de restauration d'un coloboma de la paunière supérieure, à la suite de lacuelle on avait nu adanter un œil artificiel.

Il n'en est plus de même lorsque la solution de continuité existe à la naunière inférieure : presque toujours la blessure a atteint le sinus conjonctival dans toute sa hauteur, et l'une des levres de la plaie contracte toujours, dans ees cas. une adhèrence avec le globe oculaire. Ici le racoutrement de la paupière ne pourrait que nuire à l'adaptation d'un œil artificiel, le mieux est de respecter le coloboma.

Voici un exemple de l'un des artifices réclamés de la prothèse, afin de parcr à la difformité.

Oss. Blessures intéressant à la fois la paupière inférieure et le globe. -Adhérence de l'une des lèvres de la plaie de la paupière au mojonon oculaire. - Coloboma. - Disposition de la pièce afin de prévenir l'intervention de la blépharoplastie. - M. le général X\*\*\* reçut en Afrique un coup de yatagan qui fendit la paupière inférieure de son œil droit, pénétra dans le globe, et lui fit à la joue une large incision. Cette blessure, pansée sur le champ de bataille, ne recut pas tous les soins minutieux que l'on aurait pu lui donner dans d'autres eirconstances. La perte de l'œil fit qu'on abandonna la plaie de la jone et celle de la naunière à la spontancité de l'organisme. La cieatrisation cut lieu par seconde intention, et laissa un coloboma à la paupière inférieure et une adhérence entre le moignou oculairo et la levre externo de la solution de continuité.

Lo général, continuant un service actif, ne put se résondre à faire usage d'un bandeau, et se sit appliquer un œil artificiel. Malheureusement, les pièces dont il fit usage tout d'abord furent mal adaptées à la conformation de sa cavité orbitaire, elles blessaient la conjonctive en plusieurs points du sillon. La profondeur de ce sillon ne tarda pas à diminuer par la production de vénétations. principalement vers la région temporale : l'adhérence aussi, irritée sans cesse, s'était heaucoup épaissie. Ces accidents l'engagèrent à changer d'oculariste,

Lorsque le général vint trouver M. Boissonneau, la solution de continuité qui existait à la paupière inférieure avait conservé la forme d'un triangle, dont la base, tournée vers le bord eiliaire, mesurait environ 4 millimètres d'écartement ; elle laissait voir la conjonetive, qui était d'une couleur rouge vif. De plus, le sillon conjonctival ne présentait plus que 5 millimètres de profondeur. et la paupière adhérait au globe, comme nous l'avons dit, par une bride fortement épalssie.

Ainsi que le représente la figure 10, la nouvelle pièce que M. Boissonneau lui

a adaptée, présente sur son bord inférieur une échancrure A, de facon à ne pas presser l'adhérence, comme aussi à ne nas entraver les monvements de la pièce. Puis, à côté de cette échan-w. erure, et aussi sur le segment inférieur de la sclérotique que laiseait voir l'ouverture produite par le coloboma, cet artiste a douné à l'émail une teinte couleur de chair en rapport avec celle de la pean de la paupière, afin de masquer le mauvais



effet que produisait la eouleur blanche des yeux artificiels dont le général avait fait usage auparavant.

Cette teinte A, B, donnéeau bord inférieur de la pièce ne remplaçait pas la perte de substance de la paupière; mais au moins elle rendait la difformité peu apparente, ear à la distance de quelques pas on eroyalt à l'intégrité du voile palpébral.

On remarquera peut-être que toute la partie externe de la pièce E est trèsétroite. Cette conformation était nécessitée par le peu de profondeur des sinus inférieur et supérieur de la conjonetive, résultant de la présence des végétations dont nous avons parlé plus haut.

De la prothèse dans les cas de perte de substance de l'une des paupières.

Les eas dans lesquels la violence traumatique ou la maladie vient détruire une portion de l'une des paupières, en même temps que le globe de l'œil, présentent des difficultés si considérables, que nous ne connaissons pas d'exemple de tentative de restauration prothétique.

Malgré les progrès réels accomplis par la chirurgie réparatrice, il n'y a pas non plus à songer à tenter une hépharquelate utile. Alpour l'uni encore, quoique l'on prétende le contraire, on peut répêter avec Colse : « Si palpéros toite dest, nuile ni de uratio restituere potett. » Quand la peus de la paupière seule manque on peut la reunhaler par la peu de voisinage; mai il n'y a pas seulement la peu dans une paupière, il y a un cartilage, des elis, des museles, de sorte que, consque lout l'éphaseur de voile membraneux fui début, il n'y a plus de resturation organique possible. Le lambeau de tégument nouveau un présenterait aux d'alleurs, le caractère le blus seillant de l'orgence : la mobilité.

Il est même douteux qu'on pût, après l'œuvre de racoutrement, adapter un œil artificiel. Du reste, pour un si minee résultat, il ne viendra jamais à l'esprit d'un chirurgien de pratiquer une blépharoplastie.

Ceei nous engage à consigner dans cette note un très-Ingénieux essai de restauration prothétique tenté sur un jeune officier de l'armée de Crimée.

ons. Destruction du goloi eculaire et des deux tiers externes de la paupière supérieure par un coup de feu, application d'un cuil artificiée ne émail supportant une paupière en circ. — M. B<sup>-1</sup>, sous-lieuteant dans un régiment d'infanterie, lors de l'assaut de la tour Malakoff (Criméo), fut atteint par un progiettle qui vint frapper l'eul rieut et emporte les deux tiers de la paupière supérieure. Une ophthalmie intense, suivie de la fonte de la cornée, fut la conséquence de cette blessure.

Lorsque ce jeune officier fut de retour ca France, le désir de ne paa voir sa carrière brisée lui fit consulter un chirurgien liabile, M. le docteur Guejni (de Nantes), qui, jugeant toute tentative d'autophaite impossible, l'Adressa à M. Dissonneau ills, comme à l'artiste le plus capable de parer à sa mutilation, à l'aide d'une plice prothétique.

Voiei l'état dans loquel se présentaient les parties : le globe oualire atrophic vanit ousservé entroine les 766 de son volueme normal, as forme était rigulièrement arrondle, la cleatrice de la cornéctive-petite. Ces lésions ésistent compliquées d'une perté de solssaine de la paudier supérierre, que l'on peut évaluer aux deux tiers externes de l'étende de ce voile membraneux; 5 millimières cuivino restaient intest à la commissere externe, la portion deragnée dans le grand angle avait un peu moins de 1 centimètre. La mutilation meurait environ D millimières de longueur, sur une basteur myenque de 6 millimières, La figure 11 permet de se rendre compte de la forme de cette lésion et des dimensions de la perte de substance.

L'on se représente alsément l'aspect disgracieux de la région oeulaire: un globe blane, volumineux, roulant dans son orbite, largement découvert par la perte de substance de la paupière supérieure, ainsi que la large cicatrice rouge que présentiait celle-ci.



Fig. 11.

M. B<sup>18</sup> fissit usage d'un bandeau, cela non-seulement pour masquer su difcornitie, mais survout pour mettre le gliche centaire à l'abri de l'action de l'air et le protéger courte la poussière. L'emploi de ce bandeau était d'an très-flocheau aspect sur la figure d'un jeune collète de vingt-deux ans. De plas N. B<sup>18</sup> dessirait confinuer sa carrière brillamment commencie, puisque déjà li était désent de la mécialle milliaire, de la crué. de la L'gion d'homence et de celle du était. Il ne filait pas tant de molifs pour inelier le aibe de N. Boissonnous fils. Noter-cihablic confarisé voccupe d'abred de la prothèse de l'air, du succès de coldervait, en cfiet, dépendre ce qu'en pourrait tenter pour la restauration artificielle de la namable.

La tolérance du moignon conduire n'était pas douteuse; la paupière inférieux de doffrait us point d'apopis silinant pour supporter la cope d'émait ; il relati à utiliser les lambeaux de la paugière supérieure pour maintenir cette pière et assurer as soldités, are l'extréen mobilité du maignon coluire devait lui imprimer des movements très-pronnoés. L'étendue du lambeau interne devait permettre de maintenir la partie correspondante de l'est artificiel ; la conservation de la commissure externe suffit heureusement pour retenir l'extrémité opnosée de la nièce.

L'aspect général de l'eûl, son volume, la coloration de ses diverses parties et uméms e direction du regard, tout est la toi obtens assur trey de difficulté suis la difformité était loin d'avoir disparu; la large échasceure de la puspière sus-préseure laissif voir une grande étendue de la partie supérieure de lois préseure de laissif voir une grande étendue de la partie supérieure de la partie préseure de la préseure de la contraction de la partie supérieure de la pière une portien de paspière artificielle qui vint combier la prete des possèmes de la prime de la pière une portien de paspière artificielle qui vint combier la prete de substituer de ce voir la partie supérieure de la pière une portien de paspière artificielle qui vint combier la prete de substituer de ce voir la partie une présentation de la partie une présentation de la partie de la prime de la présentation de la partie de la prime de la présentation de la partie de la présentation de la partie de la partie de la présentation de la partie de la présentation de la partie de la partie de la contraction de la partie de la contraction de la partie de la partie de la contraction de l

Plusieurs moyens se présentaieut. Celul qui devait le plus séduire M. Bolissonnau était le modelage de la pouplere varce l'insul, il en avait tous les matériaux sous la mais, et c'est toojours un avantage quand le même artiste peut sectuer les diverses parties d'une plice. Toutefois, les essais qu'il avait vu tenter par son père lui avaient démontré l'insuffisance de cotte matière pour la restauration des tissue estudies. En effet, l'apace de l'émail est toujours brillant, tandis que la teinte de la pean est mate; sous ce rapport, l'imiliation est donc grassire. Ensuite, l'impossibilité d'implactire des cits dans la papirire artificielle ajoute à son imperfection. Au point de vue de l'asseç, on peut concerve propeter à l'imposit de cette aubstance de donne trup de poids aux pièces, de les remite trup fragiles. Enfin, une dernière cansidération, et no moins importante, c'est que les difficultés que prévient leur créceiton en moins importante, c'est que les difficultés que prévient leur créceiton en rendent le pris fort élevé. Notre occlariste es borma à fabriquer avec l'émail une prèce destinée sensiement à servit de modèle, pais il se unit à étaider la surfaction des diverses saires maffères proposées pour la construction des papilires artificielles, principalments la circ et la guil-percha. Cel dernière présente l'avantage d'être très résistante et de se colorer avec assex de facilité, mais son modalego dires plus de difficultés que cettid et a circ, et alleurs, cit i mite moins bien l'aspect de la pean, La circ, en raison de sa demi-transparence, est la substance à hauselle on dévait douver la méférence dans ce cas.

Ce ehoix fait, M. Boissonneau alla porter la pièce complète qu'il avait construite en émail à M. Talrieb, modeleur en cire de la Faculté de médecine, et le pria de coller sur un œil artificiel, disposó à cet effet, une portion de panpière de la dimension de celle qui avait été enlevée et se raccordant avec



les deux lambeaux restants, P (fig. 42). Ainsi restaurée, non-seniement celle pampière cut la même forme, le même aspect, la même couleur que l'autre paupière saine, mais encore des cils convenablement impantés formaisent avec ceux qui restaient une ligne irréproduible. Toute la partie supérieure de la portion de paupière en cire se confindait si bien dans le pii de la paupière mui cire.

relle, que le raccordement de la pièce artificielle avec les parties saines était à peine sensible aux deux extrémités.

Enfin, M. Boissonneau avait donné au bord de la pièce qui devait recevoir la cire une forme appropriée et conformée de telle façen, que la surface polie de l'émail fit seule en contact avec la muqueuse. Par cette disposition, l'usage de la pièce ne causa aucune gène, et sa légèreté la rendit aussi facilement supportable qu'un ella rittiéel ordinaire.

Les détails dans lesquels nons n'avons pas eraint d'entre prouvent que, dans ce cas, l'œuve de la prothèse ne laissait rien à désirer; aussi grande fut la surprise des personnes qui commissaient M. B''', et surtout celle des chirurgiens qui avaient été consuités, lorsqu'ils furent témoins du beau résultat obtenu par M. Boissonness affs.

Aront de quitter Paris, ce jeune oficier, non-sentement emporta plusieure youx artificiels, se it usos câteute granis de lour fragment de puspière en circ; mais il prit quedques leçons de M. Talrich, qui lai permettent de modeler luimène es pauphier artificielle. Canage semaine, il consecre centron un qui d'heure à la réparation de ses pièces, et, grâce au secours merveilleux do la profiles, il a no continuer sus service dans l'armés active continuer sus service dans l'armés aime.

(La suite au prochain numéro.)

Séance annuelle de l'Académie de médecine. - Distribution des prix.

L'Académie de médeeine, fidèle à ses traditions, a tenu sa séance annuelle le 9 décembre, sous la présidence de M. le professeur Bouilland, et devant une assistance des plus nombreuses. L'empressement du corps médical à se rendre de cette solemité prouve l'intérie qu'excitent todopurs les jagements de la docte assemblée. En effet, le rapport du serrétaire annuel, par les appréciations des questions mises au concours et de la manière dual les diverse concurrent en cavisage et traité leur sujet ne coastitue pas seulement une œuvre de critique medicale, il signate encer les faits nouveux que cer travax mondreux entre la pro-tent à l'éditeation de la science. Pendant que ces rapports annuels mettant en retiei la part des médicale, d'autre de médicale, d'autre de la severe commune, les éloges prononcés par le secrétaire général visanent apprécier l'infuence que les membres chimetes de la saction compagin en terrée sur le moneyueunt de la science. Pourquoi ne pas livrer fouvre du secrétaire annuel à une particule, comme hier encore, à n'accorder qu'un seul des ciun prix qu'elle avait à distribuer.

Le servitaire de l'Académie, M. Réchard, s'est acquitité de sa tiche avec un grand latent d'exposition et un grand sene critique. La pérvarion de son discours a été surtout applaudie. Les libéralités de notre jeune et regretié confrire, Ernes Golorder, du viriennes nonsiliere un nouveau prix à distribution. L'Académie, ont conduit M. Réchard à rappeler la vie si courte de ce jeune savant, et l'Il no lit ou termes onjoi ont en la Yassitane.

Le discours de M. Dubols. (d'Antiens) a obtenu un succès plus grand encore. On semblait douter que l'éminent secrétaire général pât composer un éloge par et complet. La noble enrière de M. Thémard, menhre associé de l'Acadèmie, est venue fournir à M. Dubols une occasion d'avoir tonjours à louer et sonvent à admirer, et il a trouré dans ette condition « une indiéble satisfaction. » Les lounges accordées au nouvel éloge promoner par M. le secrétaire perpétuel ont éte universelles et sans restrictions.

#### DISTRIBUTION DES PRIX DE 4862.

Prize de l'academie. — L'Academie avait proposé pour question : e Détermier, en s'appuyais aur des fâts életiques: l'é quête et la marche autorité des diverse sejeces de pasemonies, considérées thus les différences conditions de diverse sejeces de pasemonies, considérées thus les différences conditions de la considére de la considér

Prixe fondé par M. le baron Portal. — e Des obstructions vasculaires du système circulatoire du poumou et des applications pratiques qui en découlent. » Un seul mémoire a été envoyé à ce concours. L'Académie ne juge pas qu'il y ait lieu de lui décerner le prix; mais elle accorde, à titre d'encouragement, une somme de 500 france à MM. G. Golin et Goubaux.

Prix pout pur Mrss Bruard de Chrivac, — e Détermine la part de la médecime morte dans le traitement des maladies nerveues, » Dix mémoires out été soumis à l'examen de l'Académie ; ausen ne luis aparu dipen du prix mais elle acorde : le une récompense de 3,000 francs à M. le deteur l'adio-leau, médecin à Nuntes; 2º un encouragement de 200 francs à M. le deteur l'adio-deur Artanes, médecin à Christon de Prantique de mention honorable à M. le deteur de l'adio de l'

Prix fondé par M. le baron Barbier. — Ce prix, qui est annuel, devait être décerne à celui qui aurait découvert des moyens complets de guérison pour des maladies reconnues le plus souvent ineurables jusqu'à présent, comme : la

rage, le cancer, l'épilepsie, les serofules, le typhus, le choiéra-morbus, éte. (Extrait du testament.) Des econorgements powraient être accordes à ceux qui, saus avoir atteint le hut indique dans le programme, s'en senient le placrapprochies. Ous courrages ou mémoires out élés somis au jugement de l'Ausrapprochies. Par courrage ou mémoires out élés somis au jugement de l'Ausrésompense, un encouragement de la valeur de 2,000 france à M. h. de dotter. Keherlè, professour agreçà à la Faculté de méciente de Strasbourg, pour sa relation de deux opérations d'ourristonine pratiquées avec sucés; 2 » un consumpement de la valeur de Joud france à M. h. le dotteur. Valplan, agrégès à la Faculté de méciente de Paris, pour leur mémoirs sur grossive.

Prizz fonté par M. le doeleur Capuron. — « Du pemphigus des nouveaunes. » L'Académie décerne le pris à M.M. Olivier et Ranvier, internes des hépliaux de Paris. Des mentions honorables sont accordées à M. Paul Févre, docteur-médecin à Bassou (Yonne), et à M. Desruelles, docteur-médecin à Paris.

Prize fondé par M. Orfila. — L'Académie avait remis au concours, conformément aux prescriptions de M. Orfila. la question relative aux champignons. Aucun des mémoires présentés n'a été jugé digne du priz, et l'Académie, pour rester fidèle au vœu exprimé par le testateur, u'a pu décerner ni récompense, ni encouragement en debors du prix.

> PRIX ET MÉDAILLES ACCORCÉS A MN. LES RÉCECIES VACCINATEURS POUR LE SERVICE DE LA VACCISE EX 1861.

- L'Académie a proposé, et M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publies a bien voulu accorder :
- 1º Uu prix de 1,500 franes partagé entre: M. Renault, chirurgien de l'hospiec des aliénés à Alençon (Orne), déjà honoré de plasieurs médailles, et signalé de nouveau par M. le préfet pour le zèle
- qu'il apporte depuis trente-eing ans à la propagation de la vaecine. M. Sigalas, officier de santé à Marmande (Loft-et-Garonne), recommandé par M. le préfet pour le zèle soutenu avec lequel il cherche à propager la vaecine
- M. le préfet pour le zèle soutenu avec lequel il cherche à propager la vaccène dans le département.
  M. Testel, docteur en médecine à Paris, pour le dévouement avec lequel, de-
- puis de longues années, il pratiquo la vacefne dans un quartier pauvre et populeux ; pour les intéressants mémoires qu'il ne cesse d'envoyer à l'autorité, et principalement pour le remarquable travail qu'il a adressé cette année à l'Académie, sur la pratique de la vaceine en France. 29 Des médailles d'or :
- 4 A MM. les docteurs Herbet et G. Lenoel, professeurs à l'Ecole préparatoire de médeeine et de pharmaeie d'Amiens (Somme), pour leur travail très-important et très-complet, intitulé: Recherches historiques sur la petite vérole et sur la vaccine.
- 2º A M. Mordret, docteur en médecine au Mans (Sarthe), directeur de la vaccine pour le département; M. le préet fait remarquer que, grâce aux soins constants de ce praticien, le service vaccinal marche avec régularité, et qu'il fournit de vaccin la plupart des médecins du département.
- 5º A. M. Rebory, docteur en médecine à Digue (Basses-Alpes), médecin cantonal, conservatour et propagateur du virrus-vaccin dans tout le département. M. Rebory est placé chaque année en tête des principaux vaccinateurs; il adresse régulièrement un travail bien fait sur sa pratique vaccinale. M. le préfet le recommande et se plait à reudre iustice à son dévouement.
- 4º A M. Ménard (Alphonse), doctour en médecine à Cette (Hérault), Ce médecin est depuis plusieurs années l'objet de recommandations pressantes de M. le préfet, qui le signale comme un des praticiens les plus honorables de son departement, et comme celui qui concourt le plus, par un zèlo exceptionnel, à la propagation de la vaecine.
- Cent médailles d'argent sont en outre décernées aux vaccinateurs qui se sont fait remarquer, les uns par lo grand nombre des vaccinations qu'ils ont pratiquées, les autres par des observations et des mémoires qu'ils ont transmis à l'Académie.

#### Médailles accordées à MM, les médecins des épidémies,

L'Acadèmic a proposé, et M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a bien vouju accorder, pour le service des épidémics en 1801 :

4º beux médailles d'or: L'une à M. le doeteur Guipon (de Laon), l'autre à M. le doeteur Jacquez (de Lure; tous deux déjà honorés de médailles d'argent et de plusicurs rappets de médailles et s'etant encore cette fois distingués, le premier par son rapport sur les épidémies observées dans plusieurs emmunes de l'arrondissement de Laon

les épidémies observées dans plusieurs communes de l'arrondissement de Laon (Aisne; le second par ses études topographiques et son rapport sur une épidémie de dysenterie observée dans plusieurs communes du canton de Faucogney (Haute-Saûne). Cette rémunération excentionnelle était due à ces deux infatigables mède-

cius aussi remarquables par la persévérance de leur zèle que par le mérite de leurs travaux.

2º Médailles d'argent à :

M. Mavel (Joseph) (d'Ambert), pour ses études topographiques du canton d'Ambert (Puy-de-Dôme).

M. Burrdin (de Choisy-le-Roy), pour sa relation d'une épidémie de fièvre éruptive (rougeuel) observée dans plusieurs communes du canton de Choisy-le-Roy (Seine-et-Oise).

M. Chairou (de Rueil), pour son mémoire sur l'épidémie de suette miliaire observée dans la ville de Rueil (Scinc-et-Oise).

observee dans la vitte de Rueit (Seine-et-Oise). M. Larlvière, mèdeein militaire de première classe, pour sa relation d'une épidémie de variole observée à Tien-Tsin, dans l'armée d'expédition (Chine).

M. Mignot (de Ganat), pour sun rapport sur les épidémies de coqueluehe et de fièrre typhoide observées dans l'arrondissement de Ganat (Allier). M. Boterel (de Saint-Malo), pour ses études topographiques et son rapport sur une épidémie de dysenterie ubservée dans plusieurs communes de l'arron-

discement de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). M. Chevreuse (de Mirecourt), pour son rapport sur une épidémie de fievre typhoide observée dans le couvent de Porticux, arrondissement de Mirecourt

M. Démonchaux (de Saint-Quentin), pour ses rapports sur les épidémies de variole et de fièvre typhuïde observées dans plusieurs communes de l'arrondissement de Saint-Quentin (Aisne).

3º Médailles de brouze à :

M. Rouault (de Couësquelin), pour son rapport sur une épidémie de dysenterie observée dans la commune de Saint-Guinoux (Ille-et-Vilaine).

M. Marmy, médecin principal de l'armée, pour ses études des eaux de Saint-Ettenne et sa relation d'une épidémie de fièvre typhoide observée dans la garnison de cette ville (Loire).

M. Bernard (de Prangey), pour son rapport sur une épidémie de dysenterie observée dans le canton de Longeau (Haute-Marne).

M. Vieherat (de Nemours), pour sun rapport sur une épidémie d'angine eouenneuse observée dans plusieurs communes de l'arrondissement de Nemours (Seine-et-Marne).

M. Jourdeuil, médeein major de première elasse, pour son rapport sur une épidémie de l'êvre typhoîde observée à l'hôpital milliaire de Maubeuge (Nord).
M. Balme-du-Garay, pour son rapport sur l'état sanitaire et une épidémie de

l'arrondissement du Pay (llaute-Loire). M. Palanchon (de Cuisery), pour son rapport sur les épidémies du canton de Cuisery (Saûne-et-Loire).

M. Dagorreau (de Saint-Calais), pour sa relation d'une épidémie de diphthérite observée dans les cautons de Lachartre-sur-Loire (Sarthe).

M. Lemaistre (de Limoges), pour son rapport sur des épidémies éruptives observées dans plusieurs communes de l'arrondissement de Limoges (Haute-Vienne).

M. Martin-Duelaux, pour sa relation d'une épidémie de eoqueluche observée dans l'arrondissement de Viltefranche (Haute-Garonne).
4º Rappels de médailles à :

M. Haime (de Tours), pour son rapport sur l'épidémie de fièrres intermittentes observée dans la commune de Lachapelle-sur-Loire (Indre-et-Loire), — Deuxième rappel de médaille.

Deuxiente rappet de medainte.

M. Carassus (de Milly), pour son rapport sur une épidémie de variole observée dans le cantun de Milly (Seine-et-Oise). — Deuxième rappel de mé-

M. Emile Bordes (de Beauvais), pour son rapport sur une épidémie de dysenterie observée dans l'arrondissement de Beauvais (Oise). — Deuxième rappel de médaille.

5º Meutions honorables à :

M. Cagnion (de Vitry-le-Français), pour ses études topographiques et sa relation d'une épidémie de dysenterie observée dans la cummune de Coule (Marne).

M. Lemoine (de Château-Chinou), pour sa relation d'une épidémie de dysenterie observée dans la commune d'Arlenf (Nièvre).

M. Lariche (de Lormers), pour son rapport sur une épidémie de dysenterie observée dans plusieurs communes de l'arrondissement de Clamecy (Nièvre), M. Lemaire (de Cosne, pour son rapport sur une épidémie de livre ly-

phoide observée dans plusieurs communes de l'arrondissement de Cosne (Nièrre). M. Agnithon (de Riom), pour son rapport sur une épidémie de dysenterie

M. Lacaze (de Montaubau), pour son rapport sur les épidémies de dyschierte M. Lacaze (de Montaubau), pour son rapport sur les épidémies de fièvre ty-

niciae de dyseuterie observées dans l'arrouit son res epintennes de nevre typhioide et de dyseuterie observées dans l'arrouitsement de Montauban (l'arroet-Garonne). M. Suquet, médeein sanitaire à Bevrout, nour sa relation d'une épidémie de

M. Suquet, médeein sanitaire à Beyrout, pour sa relation d'une épidèmie d fièvre continue observée à Beyrout (Syrie).

M. Guy (de Bonneville), pour sou rapport sur une épidémie de fièvres intermittentes observée dans la commune de Maglan (Ilaud-Saóne). M. Bouriff (de Ciermont-Ferrand), puur son rapport sur une épidémie de

goitre aign observée à l'hôpital de Clermont (Puy-de-Dôme).

M. Mialet (de Gourdon), pour son rapport sur une épidémie de dysenterie observée dans plusieurs communes de l'arrondissement de Guurdon (Lot).

(Nous publierons dans notre prochain numéro la liste des récompenses accordées aux médeeins inspecteurs des eaux minérales,)

#### PRIX PROPOSÉS POUR L'ANNÉE 4865

(Voir notre livraison du 50 décembre dernier, Bulletin de Thérapeutique, t. LXI, p. 564.)

#### PRIX PROPOSÉS POUR L'ANNÉE 4864.

Prix de l'Académie. — La question proposée par l'Académie est eelle-ci : « Etudier, d'après des fails cliviques, les complications qui, dans le cours du rhumatisme aigu, peuvent survenir du côté des centres nerveux et de leurs enveloppes. » Ce prix sera de la valeur de 1,000 francs,

Prix fondé par M le baron Portal. — L'Académie propose la question suivante : « Déterminer quel est l'élat des nerfs dans les paralysies locales. » Ce

prix sera de la valeur de 600 francs. Prix fondé par M∞ Bernard de Civrieux. — L'Académic met au coucours cette question : « Faire l'histoire de l'ataxie locomolrice progressive. » Ce prix

sera de la valeur de 1,000 francs.

Prix fondé par M. le docteur Capuron. — L'Académic met au concours cette question : « Des vonissements incoercibles pendant la grossesse. » Ce prix

sera de la valeur de 1,000 francs.

Prix fondé par Al. le doctur Itará. — Ce prix, qui est triennal, sera accordé à l'antenr du meilleur livre ou mémoire de médeeine pratique ou de thérapeutique. Pour quo les ouvrages paissent subir l'épreuve du temps, îl est de condition rigoureuse qu'ils aient au muins deux ans de publication. Ce prix sera de la vaieur de 5,000 france.

Prix fondé par M. Orfila. — Ce prix, qui ne peut pas être parlagé, doit porter tantôt sur une question de toxicologie, tantôt sur une question prix dans les autres braneles de la médecine lécale. L'Académie, pour se confor-

mer aux prescriptions de M. Ocfila, propose, pour la troitime foit, la question childre aux champigness viorieure, formule sind qu'il suit : l' bemore les caractères généraux pratiques des champigness viorieure, et autroit les caractères généraux pratiques des champigness viorieure, qu'il est l'influence du climat, de l'exposition, du sol, de la culture et de l'époque de l'annec, soit sur leur et effect mistibles des champigness, soit sur leurs qualités conscisions; ractères physiques et chimiques, lasiders sur les novens propres à décider leur présence, et aes d'empissonment; de Examiner 31 est possible d'enlever aux champignons leurs principes vicheneux on de les neutralites, et, dans et dendre cars, rechercher e qui s'est passè due la décomposition où la transformation qu'ils out subte; d'e Examiner qu'in che composition du la transformation qu'ils out subte; d'e Examiner qu'in des champignons véniceux sur formation qu'ils out subte; d'e Examiner que qu'on pet la riopser. Ce pris serve de valeure de Alloy Prans. les reaches qu'on pet la riopser.

Prix fondé par M. le baron Barbier. - (Voir plus haut les conditions du

concours.) Ce prix sera de la valeur de 5,000 francs.

Les mémoires pour les prix à décerner en 1864 devront être euvoyés à l'Académie avant le 1<sup>ex</sup> mars de la même année. Ils devront être écrits en français ou en talin. N. B. Tout concurrent qui se sera fait connaître directement ou indirecte-

N. B. Tout concurrent qui se sera fait connaître directement ou indirectement sera, par ce seul fait, excelle du concourer, (Diccision de l'Azadémic du 1º reptembre 1858.)

Toutefois, les concurrents aux prix fondés par MM. Itard, d'Argenteuil, l'arbier et Amussat sout exceptés de ces dispositions, ainsi que les concurrents au prix fondé par M. Caparon pour la question relaifre aux caux mipérales.

L'ouverture de l'année scolaire de l'Académie de Strasbourg a cu lieu le 15 du mois dernier. Le buste du regretté professeur Forget, du an eisseu de M. Grass et section de nurbre, grace au produit de la souscription ouverre l'au dernier, décorait un des angles de l'estated. Après un discours très-pressure de la conference de la

meilleures thèses soutenues pendant les années 1850-1860 et 1860-1861.

Le général Garibaldi vient d'adresser la lettre suivante à M. le professeur Nélaton

#### « Pise, 5 décembre 1802. « Mou bien cher ami.

a Je vous dois une parole d'amour et de gratitude; votre apparition à la Spezia m'a apporté le bouhent, et i jamais quelque doute avnit pu traverser mon esprit maigré les soins paternels et savants des chiurugiens qui me solgnalent, après votre visite si éminomment sympathique, après votre parole si entitionment parentements i march due deut de tre maistre.

sublimement encourageante, je n'ai plus douté de ma guérison.

« Je suis beaucoup mieux depuis l'extraction de la balle, opérée si habilement par notre illustre compatricto, le professeur Zanetti, el avec les lustruments que vous avez eu la bienveillance de m'envoyer. Denain on m'appliquera un leuden les el l'extraction de la little de la leuden les et l'extraction de la little d

bandage lixe, et l'espère pouvoir bientôt me mouvoir sur des béquilles.

« Que Dieu vous bénisse l ainsi que ees hommes vertueux dont les principes humanitaires ont honoré en vous le savant éminent et le blenfaiteur désintéressé.

# « Votre dévoué,

Nous avons fist allusion pius haut aux libéralitis de M. Ernest Goderd: le moi reis pas force. Outre la doiation qui percué à l'Accobiend de mélecine de distribuer anmellement un nouveau prix, ce jenne et regretié savant, vonlant de moigner de ses souliments pour l'institution de l'aircara et pour le siques geas qui y échaisent avec désinction, a, dans son testament, dais de Jérusaden, légas à l'administration de l'assistance publique le capital d'une reinde 230 Granes, a pour 106, per d'une rénaigne année an premier interne nominé de capital d'une reinde de l'assistances, à son chetat, Ce don ser remire au non det estateur.

M. Ernest Godard a voulu aussi témoigner de l'intérêt qu'il portait aux malades recueillis dans les hôpitaux, et il a laissé à l'administration de l'Assistance publique une somme de 7,000 franes pour funder des bibliothèques à l'usage des malades dans les hôpitaux de la Charité, Necker et du Midi.

L'administration, qui ne neglige auenne mesure tendant à lortifier et encourager l'internat, et qui a déjà commence à mettre dans plusieurs de ses établissements des moyens do distraction et de lecture à la disposition de ses administrès, a accepté ces legs avec reconnaissance, et elle s'occupe de les exècuter avec le concours empressé de la famille de M. Godard et de son exécuteur testamentaire, M. le docteur Charles Robin, professeur à la Faculté de médecine.

La chirurgie française vient de faire une perte des plus douloureuses. M. Robert a succombé, à peine âgé de soixante et un ans. Chirurgien distingué de nos hopitaux, ancien agrégé de la Faculté de médecine, membre de l'Académie et de la Société de chirurgie, professeur d'anatomie à l'Ecole des beaux arts, officier de la Lègion d'honneur, etc., M. Robert devait ses titres à un travail soutenu et à des qualités personnelles peu communes. Le Bulletin de Thérapeutique lui doit un bon nombre de ses meilleurs articles de chirurgie pratique.

Nous avons également à enregistrer la mort regrettable de M. Lassalvy, professeur agrègé de la Faculté de Montpellier.

M. le professeur Velpeau vient d'être nomme membre de l'Institut de Bologne.

Le projet d'érection, à Montpellier, des statues de Lapevronie et de Barthez, dont l'initiative est due à M. le professeur Pouisson, va être mise prochainement à exécution.

M. le docteur Devilliers a été nommé membre de l'Académie de mèdecine par 43 suffrages contre 24 donnés à son compétiteur, M. Blot.

Un concours pour l'agrégation dans la section des sciences anatomiques et physiologiques est actuellement ouvert devant la Faculté de médecine de Montpellier. Le jury se compose de M.M. Donné, président ; Bérard, Benoit, Rouget, Courty, Buisson, Jacquemet. Un seul candidat s'est fait inserire : M. le docteur Camille Bertrand, prosecteur de cette Faculté.

La rentrée solennelle des Facultés et de l'Ecole de médecine de Toulouse a eu lieu le 20 novembre, Laurèais; MM, Raymond, Filhol, Vicusse, Desniats (deux prix), Lagrèze-Fossat, Ladevèze, Raynaud, Sylvestre, Prasdines, Dumas, Richemin, Grouve. - Prix Lasserre : M. Dessaus. Celle de Lyon a cu lieu le même jour. Les fauréats sont : MM, François,

Lucain, Michaud, Bozonet, Aubert et l'oullet,

M. Guérineau, professeur suppléant, a été nommé professeur adjoint pour la chaire de clinique externe à l'Écolc de médecine de Poitlers.

M. Maillard, professeur suppléant pour les chaires de médecine proprement dites à l'Ecole préparatoire de Dijon, est nommé en outre chef des travaux anatomiques à ladite Ecole, en remplacement de M. Gruère, dont la démission est acceptée,

Par arrêté du 1er décembre, M. Bourbouze est nommé préparateur de physique à l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris, en remplacement de M. Baudrimont, qui est nommé préparateur d'histoire naturelle à ladite Ecole (emploi nouveau).

## THÈRAPEUTIQUE MÉDICALE.

#### Note sur l'extruit aqueux de fole de morne comme agent thérapeutique.

Des analyses entreprises par MM. Despinoy et ...., de Lille, sur le liquide qui s'écoule des foies de morue en fermentation pour la préparation de l'Inuile, out démontré des faits fort remarquables, à savoir : d'abord, que ce liquide contient tous les principes de l'Inuile de foie de morue, plus une grande quantité de propylamine et d'iellyoglycine; que tous ces principes y existent dans une proportion bien plus considérable que dans les huiles; que les principes réputés actifs dans les huiles, tels que l'Oile, le brome, le soufre et le phosphore, progressent en quantité dans ce liquide, au fur et à mesure que les huiles se colorent et que la fermentation augmente.

Ces climistes ont en dès lors la pensée de ramener le liquide à l'état d'extrait, de manière à l'employer à l'état pilulaire en médecine, dans les eas qui réclament l'usage de l'huile de foie de morne, et, suivant eux, les médecins qui s'en sont déjà servis dans leur pratique médicale en auraient oblenn d'excellents résultats.

Ces faits ont été portés à la connaissance de l'Académie, dans un mémoire qui a été renvoyé à une Commission, dont M. Devergie était rapporteur.

Des expériences pratiques ont été faites à l'hôpital Saint-Louis par ce mélocin, et à l'hôpital Sainte-Eugénie par M. Bergeron, mais dans deux cas seulement pour ce qui concerne l'expérimentation, à cet hôpital, tandis que les essais ont porté sur 14 malades au-dessus de quime ans, tant à l'hôpital Saint-Louis qu'en ville, par M. Devegine.

M. Devergie a tout d'abord cherché à établir une comparaison entre l'efficacité de ces pitules dans les maladies scrofuleuses et celle de l'huile de foie de morue, et il a été conduit aux résultats suivants :

L'administration progressive des piùlles, depuis deux par jourjusqu'à luit, a démontré qu'on ne pouvait pas les employer impunément; qu'arrivé à cette dose, il fallait en suspendre l'usage, et dans quelques casdonner un purgatif en raison de l'anorexie qu'elles amenainent de l'état saburral des premières voies qu'elles déterminaient, accidents d'ailleurs comparables à ceux qui se montrent pendant les premières temps de l'administration de l'huile de foie de morue à haute dose.

En second lieu, l'usage modéré et prolongé de ces pilules a donné tone LVIII. 19 LIVR. 35 une amélioration notable dans la santé des jennes malades, en augmentant les forces assimilatrices, et en agissant encore, dans ce cas, à la manière des huiles de poisson données à petite dose.

Mais, lorsqu'après un temps assez considérable de leur emploi, on est remu à contrôler leurs effets en ce qui concerne les accidents seroplaeux, ganglions alors ulcérés ou ulcérés depuis, etc., alors elles ont montré leur infériorité sous ce rapport, car M. Devergie n'a pu obtenir de guérison complète, et, dans la totalité des cas, il a été obliée de revenir à l'usec de l'huile de foie de morre.

Toutefois, il a donné, daus son rapport, une certaine valeur à ce médicament,—quin a'avait pas élé proposé connne appelé à remplacer les lutiles de foie de morue ou de squale, mais plutôt comme un médicament propre à suppléer aux huiles dans les cas où les Iniles ne peuvent pas étre supportées par les malades,—ne citant la chlorose, l'anémie, les digestions difficiles, la tuberculisation pulmonaire menogante, comme les principaux cas dans lesquels ces pilules pouvaient être employées. Plusieurs médicins de Lille attestaient lenr efficacité sous ces divers rapports.

L'administration de l'huile de foie de morue est quelquefois impossible. Les praticiens eussent été heureux de trouver un médicament qui, administré à l'état pilulaire, pût obvier aux difficultés de sou usage dans bon nombre de cas.

Mais les analyses de MM. Despinoy et ..... sont intéressantes à d'autres points de vue. La présence, en proportion bien plus considérable, des édéments auxquels beaucoup de chimistes et de médicins ont attribué jusqu'ici l'efficacité de l'huile de poisson, comparée aux essais thérapeutiques qui viennent d'être consciencieusement entrepris, démontre jusqu'à l'évidence que ce n'est pas à ces principes seuls qu'il faut attribuer l'efficacité de l'Itulie de foie de morte dans les seronhe, mais bien à un principe inconnu à l'égard duque l'a chimie n'a rien appris jusqu'alors; que la propylamine et l'ichlyogégice, sur lesquelles on fondait un grand avenir, ne sont pa pius que l'iode, le phosphore, le brome et le sonfre, les éléments thérapentiques essentiels d'huile de foie de morue, puisqu'ils n'existent qu'en proportion insensible dans ces huiles, et qu'elles se trouvent, au contraire, en quantité très-notable dans les pilules d'extrait de foie de morue.

Sous ce double rapport, les recherches analytiques de MM. Despinoy et ..... sont très-intéressantes.

Au point de vue thérapeutique, ce nouveau produit, l'extrait aqueux de foie de morne, peut-il être employé avec avantage? Nul doute à cet égard, toutes les fois qu'il s'agira d'obtenir des élfets analogues à ceux de l'huile de foie de morue, et dans les cas où cette derniter préparation ne pourra pas être supportée par les malades. Mais le praticien sanra qu'à l'aide de ces pilnles, il ne pourra jamais obtenir les résultats thérapeutiques que donnent les luiles de poisson.

La dose des pilules est, en moyenne, de 4 par jour, en commençant par 2, une matin et soir; augmentant, tous les cinq ou six jours, de 1 pilule jusqu'à 4; 2 le matin, 2 le soir.

## De la valeur de la médication arsenicale dans la chorée.

Le travail déjà aucien dont nous avons à rendre compte emprunte son intérêt aux observations qui out été recueillies dans le service de notre infortuné confrère M. le docteur Gillette, médecin de l'hôpital des Enfants malades. Frappé des faits communiqués à la Société des hojutaux par notre collaborateur Aran et de cons que M. Barthez avait produits dans la discussion en faveur de la médication arsenicale dans la chorée, M. Gillette avait résqu de jetor sur cette question le même jour qu'il avait répandu sur le traitement de cette même maladie par le tartre stibié à hauto dose. La mort ne lui a pas permis de mettre à fin son travail, et c'est la main pieuse de son élève, M. le docteur Gellé, qui s'est chargéo de publier les documents recueillis pendant son séjour, comme interne, dans le service de son maître regretté.

Au lieu de l'acide arsénieux ou de la solution de Fowler, M. Gillette avait fait usage d'une solution comme suit :

Chaque cuillerée à casé de cette solution représentant 1 milligramme de principe actif.

M. Gillette n'a jamais prescrit la potion pendant plus de huit jours. Suivant l'âge et la force des sujets, on débutait par une cuillerée à café ou deux; l'augmentation étant tamôt de une, tantôt de deux cuillerées par jour. Aneum malade n'a pris plus de dix cuilprées le huitième jour, et beacoup n'en ont pris que huit. Dans quelques cas, et quand on avait affaire à des sujets robustes et bien développés, on est arrivé en trois jours à huit enillerées, et on restait ainsi jusqu'au sixème ou huitième jour. Quant à la dose d'arséniate, elle n'a jarnais été de plus de 3 centigrammes en huit jours. Lu malade a pris en six jours 2 centigrammes et demit; un autre. 4 centigrammes et demi sans accident; tous deux ont gnéri. Pas d'accidents, du reste, sauf dans deux cas, où la diarrhée et les nausées obligèrent à suspendre la médication, qui put être reprise deux jours après; Jes deux malades guérirent.

Du mois d'avril au mois de décembre 1859, il est entré dans les salles Saint-Louis et Sainte-Geneviève, service de M. Gillette, vingtsept chorées.

De ces vingt-sent cas, tous n'ont pas été traités par l'arsenic ; on conçoit qu'il fallait, pour donner de la valeur à cette expérimentation, établir un choix, afin d'opérer à peu près dans les mêmes conditions sur des cas le plus possible homologues; aussi faut-il écarter dès l'abord sept cas dans lesquels l'intensité de la chorée n'a pas été jugée assez grande pour mériter l'emploi du médicament en expérience. Sur les vingt chorées qui restent, une a guéri par l'intervention d'une petite varioloïde au vingt-huitième jour; une seconde, qui n'a pu être suivie, a en le même sort. Restent donc dix-huit faits dans lesquels la médication arsenicale a été mise en action. Ajoutons que toutes les fois que l'indication a été évidente, M. Gillette a fait prendre à ses jeunes malades des bains sulfureux, du vin de Bagnols, du vin et autres préparations de quinquina, etc. De plus, aussitôt que, sous l'influence du traitement arsenical, la chorée a permis à l'enfant de marcher, il a été promené, conduit au gymnase chaque jour.

Les dix-luit chorées qui forment la matière de cette étude se partagent naturellement en deux groupes bien tranchés : le premier, dans lequel rentrent toutes les chorées qui avaient, à leur mise en traitement, moins de deux mois de date, au nombre de trèixe; ce sont celles que l'on appelle récentes, aigués, croissantes; le second, dans lequel se trouvent réunies les chorées à marche lente, chroniques, anciennes, rehelles, anomales des auteurs; elles sont au nombre de cinn.

Sur les treize chorées aigués, on comptait neuf filles et quatre garçons; sur les cinq chorées rebelles, trois garçons et deux filles. Le plus âgé des malades avait quince ans, le plus jeune trois ans. Il y a, du reste, une opposition assez remavquable dans les deux sexes, sous le rapport de l'âge auquel s'observe surtout la chorée; pour les filles, cette période s'étend de treize à quinze ans, et pour les garçons seulement de sept à treize ans. Sept fois le tempérament est noté l'ymphatique, deux fois le nerveux, trois fois seulement les tempéraments sunguin et nerveux-sanguin; la constitution servolueux est indiquée chez upe malade. Void hour les chorées ré-

centes; pour les rebelles, trois cas de tempérament nerveux, le lymphatique et le lymphatico-nerveux chacun une fois.

Sur les treize cas sigus, la cause de l'affection a été cinq fois la peur, une fois la colère; pas de renseignements dans les autres cas. Dans deux cas bien nets, douleurs articulaires avec gonflement, fièvre et souffie au premier temps du cœur. Dans deux autres cas, la chorée avait été précédée, pendant une senaine à un mois, de douleurs musculaires semblables à des crampes, de roideurs des jointures sans gonflement; mais ces phénomèmes deviaeit étre plutôt rapportés à un accroissement rapide de la taille qu'à une orieine rhumalismale.

Il est une notion importante à connaître pour juger de la valeur du traitement, je veux parfer de l'âge de l'affection à l'entrée du malade à l'hôjtal : quatre fois le début remontait à un mois, quatre fois à quinze jours, quatre fois à huit jours, cinq fois à trois semaines : par conséquent, treize fois sur dix-sept la chorée datait de quinze lours à un mois, à l'entrée.

Quant à la durée du sejour à l'hôpital, elle a été, pour les chorées aiguis, à marche ascendante, à partir du commencement du traitement par l'arséniate de soude jusqu'à la guérison, de quime à vingt jours, quelle que fat l'intensité de l'affection; cependant un malade guérit en huit jours; un autre en quatore; jours; un troisième, des plus grandement affectés, puisque la déglutition était difficile, la purole impossible, et qu'il fallait le placer dans un lit renburré, matelassé, guérit en vingt jours; au bout de ce temps, la marche était facile, et l'enfaat ne gardait qu'une faiblesse relative du coté droit.

Sur treize chorées aiguis, il ya eu dix guérisons et trois insuccès, tous les trois sur des filles, car tous les garçons ont guéri. Ces insuccès se rapportent aux cas suivants: 1º fille de sept ans, nerveuse, petite, peu développée; chorée assez grave, datant de treize jours; rhumatisme articulaire aigu antérieur et bruit de souffle au premier temps, sans prolongement dans la carotide; traitement commencé le 11 mai; interruption à causse de l'exacerbation des mouvements choréquies; 3º fille de quatorze aus, maigre, dysepptique, troisième atténite, intensité moyenne; amélioration pendant quelques jours, rhappartition, guérison par les douches froides; 3º fille de ouze ans, forte, à tempérament lymphatico-sanguin prononcé, bien constituée; chorée générale très-intense, succédant à une co-lère; insuccès de l'arsenie; guérison par l'évefaigue.

Un fait plus important à faire ressortir, c'est le rapport des tem-

péraments avec les succès et les revers de la médication arsenicale dans les cas de chorée aigné. Sur les trois insuccès, deux fois le tempérament nerveux et une fois un tempérament sanguin prononcé; au contraire, dans les cas où l'arsenic a réussi, au nombre de dix, il n'y a que le tempérament lymphatique ou lymplatico-nerveux. Il est impossible de ne pas être frappé de cette différence. L'arsenic nuit aux tempéraments nerveux et sanguins et réussit quand l'état lymphatique domine.

Les cinq chorées rebelles, traitées par l'arséniate de soude, ont donné deux guérisons, dans des cas datant de trois à quatre mois, et trois insuccès pour des chorées rebelles, anciennes, qui avaient résisté à toutes les médications : ainsi : 4º fille de quatorze ans. réglée, très-grande, très-lymphatique, masturbation frénétique, chorée datant de quatre mois, avec des alternatives dans l'intensité : forme paraplégique, douleurs dans les jointures, sans gonflement, sans fièvre, sans bruit de souffle cardiaque, faiblesse extrême dans les membres inférieurs. La paraplégie et la chorée ont cédé à la cessation de ses coupables habitudes ; pas d'action de l'arsenic ; 2º garcon de onze ans et demi, maigre, à figure osseuse, à traits accentués : chorée partielle, limitée au bras droit, un peu calmée seulement par l'émétique et les douches froides; 3º garçon de dix ans, deuxième atteinte, maigre, nerveux, chorée partielle de l'avant-bras. avec un peu de faiblesse du pied correspondant. Aucune amélioration

De ce qui précède il résulte donc que la médication arseniada n'est pas seulement tulte contre les chorées anciennes, mais aussi et surtout contre les chorées récentes; car, en réunissant les cinq cas qu'il a recueillis aux douce acs qui cistient dans las cience, M. Gellé ue trouve que neuf succès sur dix-sept cas; tandis que sur dix-sept cas de chorée récente, il compte quatorze guérisons. La proportion des guérisons dans les cas graves est seulement de moité; mais le chiffre des guérisons dans les cas graves est seulement de moité; mais le chiffre des guérisons dans les chorées récentes est encore plus élevé, car il comprend près des cins sixienes des cas de la contra del contra de la contra de l

Rieste à préciser les indications et les contre-indications de la médication arsenicale dans la chorée : c'est ce que M. Gellé a tenté dans la dernière partie de son travail. L'arséniate de soude, di-il, a complétement échoué sur les sujets nerveux dans les chorées dites idiopathiques ; le tempérament sanguin ne parait pas àco-commoder du traitement arsenical. C'est donc l'émétique, les contro-stimulants et l'opium qui semblent plus utiles et mieux adaptés case dux tempéraments. Quant aux états dyscrasiques des humeurs,

aux constitutions délabrées, aux tempéraments lymphatiques, à la chlorose, à tous ces affaiblissements de l'organisme qui succèdent aux privations, aux pertes et qu'on trouve si souvent compliquer la chorée, c'est ici que l'arsenic réussit le mieux, c'est ici qu'il est le mieux indiqué, et cette opinion est aussi celle de Romberg, de M. Bourguignon. La complication de scrofule ou de tubercule ne doit pas empêcher d'employer l'arsenic, et rien ne s'oppose non plus à ce que l'arsenic soit employé dans les chorées d'origine rhumatique. Restent les chorées très-graves, celles dans lesquelles le malade use ses draps et sa peau par la fréquence des frottements, où la déglutition est impossible, où les sphincters se relâchent, où le sommeil est perdu, où la respiration s'embarrasse, où la circulation devient irrégulière, et qui se terminent par la mort plus souvent qu'ou ne pense. Que fait l'arsenic en cette occurrence ? La question est grave, et M. Gellé ne compte que trois faits qui ont présenté une grande intensité et dont un a donné des inquiétudes pendant quelques jours. Amélioration rapide sons l'influence de la médication arsenicale, et guérison en vingt jours.

M. Gellé a résumé son travail dans les conclusions suivantes : L'arsenic a guéri vingt-trois chorées sur trente-quatre.

Dans les chorées récentes, le total des guérisons est de quatorze sur dix-sept (5/6).

Dans les chorées anciennes, moitié de guérisons (neuf sur dixsept).

Voilà les faits qui établissent la valeur médicatrice de l'arsenic, Voyons quelle est la rapidité de son action. Romberg ne dit pas au bout de combien de temps il a vn l'influence du traitement : c'est en deux mois qu'il a guéri ses choréiques. M. Dieudonné a vu les mouvements disparaître en douze jours. M. Barthez a noté une amélioration sensible, dans un cas, dès le deuxième jour : dans un deuxième cas, guérison au huitième jour. Dans le deuxième fait de M. Aran, la jeune fille travaillait à l'aiguille le huitième jour. M. Gersant père note l'amélioration dès le deuxième jour. Dans les faits recueillis par M. Gellé, on trouve plusieurs cas où l'influence se fait sentir au bout de trente-six ou quarante-huit heures; mais, en général, dès le cinquième et surtout le huitième jour, l'action est évidente et un mieux sensible s'est opéré dans l'état des malades; après cette époque l'action du médicament continue et se prolonge pendant les dix ou douze jours qui suivent la cessation des prises, L'appétit devient remarquable, les digestions faciles, les enfants engraissent, prennent des couleurs, perdent leur air opprimé et maladif, reprennent leurs jeux, et la force musculaire reparaît là où l'on constatait naguère une faiblesse relative bien marquée.

Jamais la guérison n'a mis plus de vingt jours à se produire, en comprenant dans ce chiffre les huit jours de traitement, et en beaucoup de aus celle a été de quatorre jours, de luit jours et an-dessous. L'avseuic guérit donc en huit à vingt jours, et les résultats que fournit cette médication peuvent être avantageusement rapprochés de ceux que donnent les autres médications; en effet :

L'émétique guérit en vingt-quatre jours (thèse de M. Bonfils); La gymnastique en trente-quatre ou trente-neut jours (thèse de M. Moynier, rapport de M. Bouvier, mémoires de MM. Blache, Sée; Les bains sulfureux en trente-quatre à cinquante jours;

Le sirop de sulfate de strychnine, d'après les travaux de M. Tronsseau et de son élève, M. Moynier, en quarante à quarante-cinq jours; L'eau froide; quelques faits dus à M. Boulay, d'Auteuil, tendent à placer cet agent avant la gymnastique et les bains sulfurenx:

Les toniques, le fer, le vin et les préparations de quinquina sont des adjuvants que tout le monde emploie. M. Gillette les a utilisés seuls ou unis aux bains suffureux dans quatre cas qu'il n'avaign jugés dignes d'être traités par l'arsenie; durée du traitement : de luit jours dans un cas, de vingt et un dans un seond, de trente-deux dans un troisième, et de trente-sept pour le quatrième.

## THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE.

## De l'iridésis ou du déplacement pupillaire par la ligature de l'iris.

Il est peu d'opérations de la chirurgie oculaire qui fournissent des résultats plus remarquables que celles qui ont pour but da crète une puible artificielle, el l'on s'explique par la l'empressement qu'ont mis tous les ophthalmogistes, non-seulement à clargir le cercle d'application de cette ressource opération; mais encore et surtout à améliorer les procédés employés pour en assurer les bénéfices aux malades. Il y a quelques années, un ophthalmologiste anglais, M. Critchett, est venu recommander un nouveau procédé de déplacement de l'ouverture pupillaire, qui n'a pas encore reçu, du moins n'Franc, j'acceuil dont il est digne. Nous en rapportons la cause d'abord à ce qu'on n'a pas saisi la grande différence qui sépare ce procédé par la figature de l'iris de ceux bien plus répandus de l'irichetonie par déchirement ou excision d'une portion de ce cercle

membraneux; puis aussi, à ce que le manuel opératoire proposé par l'auteur doit subir, pour entrer largement dans la pratique, quelques légères modifications. Nous nous estimerions heureux que cette note vint combler ces lacunes.

Voici en quoi consiste le procédé de M. Critchett: « Après avoir fixé l'œil à l'aide d'une large aiguille, on pratique à travers la cornée, et tout près de la selérotique, une ouverture assez grande pour livrer passage à la pince à canule; on saisit, à l'aide de celle-ci, une petite portion de l'iris, un peu au délà de son attache ciliaire, et on l'attire au dehors, dans une étendue proportiounée à celle que l'on veut donner à la pupille; puis on fait glisser une anse de fil de soie veut donner à la pupille; puis on fait glisser une anse de fil de soie veut donner à la pupille; puis on fait glisser une anse de fil de soie une sases fin que l'on a disposée d'avance autour de la pince à canule; on serre alors la portion d'iris amende au dehors, de façon à en déterminer l'étranglement. Cette manœuvre crige un peu d'habitude et de dextérité : la meilleure manière de l'exécuter est de saisir chaque extrémité du fil avœ de petites pinces à mors larges, à l'aide despuelles on serre le nœud modérément. Un nœud simple suffit; on retranche ensuite les deux extrémités du fil, et l'opération est terminée. »

Déjà MM. Berlin et Pagenstecher ont fait subir quelques modifications à ce procédé opératoire; ils font l'incision dans la seléro-

cations a ce process of tique, près du hord cornéen, et, attirant le bord pupiliaire en dehors, ils placent la ligature de manière à ce qu'elle coupe une partie des fibres du sphineter, oud un moins qu'une partie de ces dernières se prennent par endavement dans la plaie, pendant la cicarisation de celle-ci-

Voici comment nous procédons à cette opération : Dans un premier temps, représenté dans le dessin



Fig. 1.

ci-joint, les panpières relevées par deux élevateurs EE, et l'œil fixé à l'aide d'une pince A, nous pratiquons, avec une aiguille à paracen-

tèse B, une incision sur la sclérotique, à 1 millimètre 1/2 du bord cornéen (fig. 1).



Le deuxième temps est destiné à amener l'iris à travers cette incision. Pour cela. nous substituons des pinces C à l'aiguille à paracentèse, et allons saisir le cerele membraneux à une distance de 2 millimètres de son bord pupillaire, de façon à eo que les fibres concentriques du sphincter restent dans la chambre antérieure Nous nous servons, pour appliquer la ligature autour de la partie de l'iris que nous allons

attirer au dehors, de la pinee de M. Waldau (de Berlin). Ainsi que le montre la fise de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de

Troisième temps. Dès que l'iris est attiré au dehors de l'incision de la selérotique, nous

faisons glisser la ligature sur le prolapsus, et ouvrons la pince de M. Waldau ; cette manœuvre suffit pour que le nœnd étreigne la

portion d'iris qui fait hernie (fig. 3). Si le malade ne reste pas très-tranquille, nons continuons à maintenir l'œil fixe, en contiant à un aide la pince A, et nous coupons les extrémités du fil qui a servi à la ligature.

Après vingt-quatre heures, il importe de réséquer avec soin la portion herniée de l'iris, et de ne pas attendre que la ligature tombe spontamément. Cette pratique offre le double avantage d'abréger la durée des phénomènes inflammatoires consécutifs à l'opération, et de s'opposer à ce qu'un petil prolapsus de l'iris reste après la chute du fil, car le plus souvent il n'a pas été possible d'appliquer celui-ci exachement contre la séderforique.

La ligature n'a pour but que de prévenir la rentrée de l'iris dans la chambre antérieure de l'eül pendant les vingt-quatre premièrres heures; au hout de ce temps, la portion de cette membrane qui est engagée entre les l'evres de la plaie a contracté des adhérences assex nitmes avec elles pour que tout secours étranger dévieune inutile.

Ce procédé opératoire permet non-seulement de transporter l'ouverture pupillaire là où se présentent les meilleures conditions de transparence de la cornée et du cristallin, mais il possède, en outre, le grand avantage de pouvoir masquer les points de ces mêmes parties intégrantes du globe oculaire qui pourraient provoquer une réfraction défectueuse des rayons limineux. Ce résultat précieux , sur lequel M. Critchett n'a pas assez insisté, est dù à la tension du tissu de l'fris consécutive au déplacement de la puielle.

Dans l'iridésis, le bord de l'ouverture de cette pupille continue à être formé par la totalité des fibres concentriques du sphinteter, sa constitution anatomique n'est pas changée. Tandis que l'iridectomic, en intéressant la continuité des fibres du sphincter iridien, prive la pupille d'une grande partie de sa mobilité.

Le procédé de M. Critchett est possible seulement lorsque tout le bord de l'ouverture pupillaire, ou du moins la plus grande partie, est libre d'adhérences avec la capsule du cristallin.

Les lésions dans lesquelles le déplacement de l'ouverture pupillaire l'emporte de beuncoup sur les procédés de l'incision ou de l'excision de l'iris sont : les taches de la cornée, surtout celles qui par leur peu d'épaisseur anènent une diffusion des rayons lumineux; puis la cataracte congénitale (cataracte stratifiée). Dans ce dernier cas, le déplacement pupillaire permet d'utiliser pour la vue les parties transparentes du bord du cristallin et de combattre en même temps, par le fait que l'iris sera attiré sur une grande étendue des parties centrales et semi-transparentes du ristallin, la diffusion de la lumière et les éblouissements qui en résultent. C'est surtout à M. Pagensteelner (de Wieshaden) que revient cette préciense indication pour l'emploi de l'iridésis.

Il nous reste à parler de deux autres indications relatives au déplacement pupillaire, lci le procédé de M. Critchett est l'unique opération à laquelle on puisse avoir recours avec avantage.

4º Pour le staphylòme pellucide de la cornée. Dans ce cas il faut, à l'exemple de M. Bowman, pratiquer l'opération des deux cotés, a l'exemple de manier la public en une fente transversale. De cette façon, on exclue les rayons si défavorablement réfractés par les parties déclives du staphylòme, et la vue s'effectuera comme à travers la fente de la lunctet sécionésique.

2º Dans le cas de luxation incomplète du eristallin avec décentralisation de cet organe. Par le déplacement de la pupille, l'ou peut cacher les parties périphériques du cristallin qui, par leur rapport anormal avec la cornée, réfraetent mal les rayons lumineux; de même qu'on s'opposern au passage des rayons lumineux à côté du cristallin luxé.

Aueun autre procédé opératoire ne pourra offrir, dans les cas de staphylòme pellucide et de luxation incomplète du cristallin, les avantages auxquels le déplacement pupillaire donnera lieu.

L'opération de l'iridésis n'offre aucun danger pour l'œil; elle est suivie de peu de réaction inflammatoire, si l'on prend le soin de couper très-exactement toute la partie herniée de l'iris.

En pratiquant la section sur la selérotique, nous aurons les avantages suivants : On pourra utiliser les parties les plus périphériques de la cornée du cristallin, tandis qu'en faisant la paracentiese de la cornée, ces parties se troublent facilement ou changent de courbure à la suite de l'enclavement formé par le tissu iridien. Les parties périphériques de la cornée et du cristallin peuvent, contrairment à l'avis de M. Critchett, fournir des images assez nettes; c'est ce qui a été démontré par les recherches de M. Knapp, et d'ailleurs l'expérience journalière nous en donne les preuves.

Dans les cas de catamete congénitale stratifiée où seulement une portion étroite du bord périphérique du cristallin se trouve transparente, l'iridésis, exécutée de manière à mettre ce bord à découvert, donne encore d'excellents résultats pour la vue. Les malades, après Popération, peuvent fire à travers ce bord étroit les caractères les plus fins de Jaeger. En présence de ce résultat, qui oserait encore pratiquer dans ces cas une opération ayant pour but d'enlever le cristallin et de condamner le malade à l'emploi de lunettes à cataracte? Pour citer un exemple des excellents résultats que le déplacement pupillaire peut fournir, nous rapporterons l'histoire d'un malade que nous avons eu l'honneur de présenter récemment à la société de chirurgie (<sup>1</sup>).

M. N\*\*\*, employé au chemin de fer de Lyon, s'est présenté à ma clinique nour une large tache centrale semi-transparente de la cornée gauche, datant de plusieurs années. Le malade ne ponyait compter les doigts avec cet œil, et sa vue était tellement troublée par la diffusion des rayons lumineux à travers la tache semi transparente, qu'il lui était impossible de vaquer à ses occupations, et qu'il était sur le point de perdre sa place. Pour pouvoir lire ou écrire, il fallait que M. N. cachat son ceil gauche ou qu'il tournat la tête fortement de ce côté, de manière à n'employer que l'œil droit. Mais alors la notion de la distance des obiets lui était rendue très-difficile. J'ai eu recours au procédé de M. Critchett, toutefois en pénétrant par la sclérotique dans la chambre antérieure, et en pratiquant le déplacement aupillaire en dedans et en bas de la cornée (fig. 3). Ce prolapsus iridien a été lié avec un fil de soie, à l'aide des pinces de M. Waldau, puis coupé vingt-quatre heures après. Par ce déplacement de l'iris, nous avons attiré l'ouverture pupillaire au delà de la tache, et constitué nar là une sorte d'écran qui s'onnose à l'entrée dans le fond de l'œil des rayons lumineux qui traversent cette tache.

La nouvelle pupille, en forme de fente, est complétement entourée de fibres du sphineter, et réagit très-énergiquement à l'entrée des rayons lumineux. Le malade voit distinctement de cet œil, et les

éblouissements ont presque disparu.

Si l'on avait pratiqué sur cet œil une simple iridectomie, on aurait bien restauré la vue, mais on aurait ainsi privé, par l'excision partielle du sphineter de l'iris, la pupille préexistante d'une partie de sa mobilité; on n'aurait pas obtenu d'ailleurs par cette opération l'avantage de masquer les parties semi-transparentes de la cornée, les éblouissements auraient augmenté, et la situation du malade cut été aggravée.

D' Weeren.

## CHIMIE ET PHARMACIE.

Application de la dialyse à la préparation des médicaments.

Ou sait que M. Graham, directeur des essais de la monnaie de Londres, a donné le nom de dialyse à un nouveau procédé d'ana-

<sup>(1)</sup> Compte rendu de la Société de chirurgie, Gazette des hópitaux, numéro du 6 décembre 1962.

lyse chimique, basé sur la propriété endosmotique des membranes. Voici cette méthode :

En examinant la solubilité de tous les corps, M. Graham est arrivé à les distinguer, sous ce rapport, en deux classes, celle des cristatloïdes et celle des colloïdes. Les premiers sont doués d'une assez grande solubilité, tandis que les seconds, plus ou moins analogues à la colle, à la glu, à l'albannine, en un mot, n'ayant absolument aucun caractère cristallin, sont, au contraire, très-peu facilement solubles.

M. Graham profite de cette propriété pour séparer, d'un seul coup, les substances complexes à analyser en deux grandes classes distinctes l'une de l'autre. Il place la matière dans une espèce de tambour de basque, dont le fond est en papier parcheminé et les parois en quttor-peccha; en fait flotter l'appareil, lesté des matières à analyser, sur l'eau pure. Les colloides restent au-dessus du parchemin, tandis que les cristalloides, absorbés par l'eaux, disparaissent rapidement. La séparation des substances est faite avec autre de substances volatiles et de substances fixes. Les personnes curienses de faire cette intéressante expérience pourront la tenter sur un mélange de sucre et de gomme, ou bien sur un mélange d'accide arsénieux et de substances fiuneaires.

Le professeur Redvood propose de faire servir l'appareil de M. Graham à la séparation de la partie active des médicaments que les substances naturelles présentent combinés avec des matières inertes. En effet, les principes actifs sont généralement au nombre des substances cristalisables que M. Graham a en l'heureuse idée de séparer. Ils passent à travers les pores du vase en parchemin, tandis que les parties inertes, les colloides, restent toujours accumulées dans la partie intérieure.

Les phénomènes de dialyse ont provoqué des conceptions théoriques très-intéressantes. Le professeur Daubeny (d'Oxford) a essayé d'en profiler pour expliquer la séparation des diverses sécrétions végétales les unes des autres, et leur accumulation dans certains organes. En effet, les gommes, la fécule, les huiles, etc., toutes les maifieres que l'on trouve accumulées dans le tissu cellulaire, doivent être rangées parnir les colloides ; elles n'ont donc aucune tendance at traverser les parois des cellules où elles ont été élaborées et où elles ne font que s'amasser. Quant aux acides ou aux alcalis, ils se comportent dans l'organisme vivant connne dans le récipient en parchemin de M. Graham: ils nassent librement à travers les pores du tissu tégumentaire, et arrivent dans les organes éloignés où ils doivent produire des transformations ultérieures, telles que le changement de l'acide carbonique en gomme, en sucre, en fécule, etc.

L'action de la même propriété séparatrice sur la digestion est précisément identique. En assimilant la membrane muqueuse de l'estonnac à la membrane de Graham, on prévoit ce qui va se passor. Les défenents cristalloides seront absorbés par le torrent circulatoire, tundis que les colloides resterornt dans le viscère et seront soumis à l'action du sue gastrique.

## Mode de préparation du chloroforme gélatineux.

Le chloroforme possèle, ainsi que l'éther, la propriété que j'avais constatée dans ce dernier, de se mêler intimement avec de l'albumine, de façon à former un limiment d'abord, puis une gelée non compacte, d'une application usuelle, souvent plus facile que celle de l'agent trop volatil qui lui donne naissance.

Quelques praticiens prescrivant la gelée de chloroforme, sans autre indication, nous croyons rendre service à nos confrères en leur rappelant son mode très-simple de préparation et qui exclut l'emploi de tout attivail plaarmaceutique. Il suffit d'agiter ensemble dans un flacon:

Deux volumes de blane d'œuf, ou..... 20 grammes. Un volume de chloroforme, ou...... 10 grammes.

Pourvu que le chloroforme soit pur ou tout au moins exempt de corps étrangers susceptibles de coagnier l'albuminie, tels que de l'accool ou de l'acide, par exemple, la gelée se forme d'elle-mêmo et se conserve plusieurs jours sans séparation. Grimault.

## Réflexions sur le nouveau procédé de M. Recves pour constater la présence du plomb dans l'organisme.

A quoi servent les superfluités en médecine ? Cabanis répondait : A rien; elles encombrent sculement la science. Il y a tant de bonnes choses à dire, qu'on ne doit jamais écrire d'inutilités.

Que de fois nous nous sommes rendu coupable de cette faute! On a été assez indulgent pour nous la pardonner. A notre tour, nous excusons M. Reeves d'avoir conseillé, pour constater la présence du plomb dans l'organisme, de faire prendre 25 à 30 centigrammes d'iodure de potassium, trois fois le jour, attendu qu'après ceta le malade rendra le plomb à l'état d'iodure.

Nous admettons, avec notre honoré confrère, que les sels de plomb

dissous dans l'organisme donnent naissance à un iodure de plomb lorsqu'ils se trouvent en présence de l'hydriodate de potasse. Mais, nour que cet iodure traverse le rein, il fant qu'il soit rendu soluble ; or, il peut l'être seulement lorsque l'iodure de potassium prédomine. Comment M. Reeves verra-t-il, dans ce creuset si particulier qu'on nomme le corps humain, comme il le voit dans son verre à expérience, la proportion nécessaire des deux sels? Puis, on peut demander encore à cet observateur en vertu de quelle idée il emploie l'iodure de potassium comme agent expulseur, puisque chaque jour les toxicologistes démontrent que, lorsqu'un sel n'est pas entièrement assimilé, le surplus, s'il est soluble, est entrainé par les urines, isolé ou combiné à quelques-uns des princines qui constituent ee fluide; quelquefois aussi il en passe dans les matières fécales. Quant anx sels insolubles, le surplus de cet agent qui n'a pas été attaqué par les principes dissolvants que l'organisme contient, sont entraînés par les matières fécales.

Nous pensons done qu'îl est préférable, comme le conseillent Thénard, Orfila, MM. Grisolle, Chevallier et bien d'antres, de rechercher les sels de plomb dans les turines, hors de la vessie, que de tenter d'opéere dans l'estomac certaines combinaisons qui ne peuvent se produire qu'aux depens de la sanét du malade.

Stanislas MARTIN.

## CORRESPONDANCE MÉDICALE.

## Observations témoignant des bons effets de l'iodure de fer dans le traitement de l'albuminurie récente.

On ne rend pas moins de services à la pratique médicale en his signalant des applications nouvelles des agents thérapeutiques connus et mêmo vulgaires qu'en poursuivant la découverte de médicaments nouveaux. Cette conviction m'engage à vous adresser les premiers résultats que j'ai obtenus avec l'emploi du proto-iodure de fer dans les cas d'albuminurie, récente, surtout lorsqu'on l'observe clez les enfants. Voic i les faits.

Obs. I. Le 14 janvier 1861, je suis appelé auprès de la demoiselle Francolin, àgée de treize ans, d'un tempérament drainemment nerveux, non encore régiée. Elle présente de la bouffissure à la face, de l'e-dème aux membres inférieurs, les battements du cœur sont faibles et précipités, le pouls à peine perceptible. Appétit nul; muqueuses décolorées j urines rares, souvent involontaires, laissant déposer de l'albumine en abondance par l'addition de l'acide nitrique. Cet état remonte, dit-on, à près de deux mois ; il avait été précédé d'une faim insatiable. Le pronostie était très-facheux, en ruison de l'anéantissement de l'organisme.

Je prescrivis du vin de quinquina, du vieux vin de Bordeaux. J'essayai de faire succer du mouton rôti; mais la répugnance pour tout aliment, pour la viande surtout, était invincible. L'oelème devient général, à un point tel que la malade éprouve des accès de suflocation. Les urines sont colorées en rose, comme si elles contenaient du sang. L'idée me vint 'd'administrer 20 gouttes par jour de perchlorure de fer en potion. Au bout de trois semaines j'y renonçai, n'ayant obtent aucune amélioration. Le dépôt albumineux était, au contraire, de plus en plus a bondant.

La situation de la jeune fille est fort alarmante. Elle ne peut tolérer le moindre aliment. Plusieurs erises nerveuses, alternant avec des syncopes, l'épuisent encore davantage. La pâleur et la bouffissure de la face augmentent d'une manière effravante. Je prescris des frictions générales, deux fois par jour, avec l'huile camphrée. Je continue le vin de quinquina, la nourriture la plus substantielle. malgré le refus de la malade, et, enfin, le sirop de proto-iodure de fer (2 cuillerées à soupe par jour). Deux semaines s'écouleut sans le moindre changement ; je ne sais comment cette demoiselle pouvait vivre l Cependant l'œdème parait diminuer. Elle commence à supporter la viande. Les crises nerveuses s'éloignent. L'albumine reste aussi abondante. Je ne décrirai pas les améliorations successives que j'observai, je dirai seulement qu'au bout de deux mois j'avais obtenu un état relativement bon. Un éryspèle erratique survint et compliqua la situation, mais il dura neu et les forces commencèrent à revenir. Mon albuminurique eut alors un goût singulier pour les viandes salées. Elle dévorait le jambon, le saucisson à l'ail, et buvait du vin pur à proportion. Je la laissai faire, puisqu'elle digérait à merveille, et pensant que cette appétence était indiquée nar la nature.

A cette époque je lus, dans une des revues médicales, la relation d'un cas de guérison d'albuminurie par le proto-iodure de fer, qui avait eu lieu en Allemagne. Ce succès m'encouragea d'autant mieux que ma cliente reprenait chaque jour des forces. J'avais augmentia la dose de sirop (Acuillerées), On la prounena. L'odème disparut, mais le dépôt albumineux était variable, tambi presque mul, tantôt assez abondant. Enfin, à l'entrée de l'hiver, cette jeune fille d'ait forte, infatigable, d'une belle carantion, et ses urines n'offraient qu'un

léger trouble. Au commencement de ce printemps (1862), elle cut ses règles pour la première fois, sans douleurs, et elle jouit anjourd'hui de la plus belle santé.

Obs. II. L'enfant The'é, âgée de huit ans, ouvrière dans une filature. Tempérament lymphatique, d'une bonne santé jusqu'ici, reçoit un souffiet de son contre-maître. Elle se présente à moi, le 4" février 1862, accusant une céphalalgie. Je n'y fis guère attention. Elle revient huit jours après, se plaigannt encore de la memodonleur, d'inappêtence, de faiblesse, de pesanteur dans les jambes. Elle est plde, un peu bouffie. L'urine précipite par l'acide nitrique une grande quantité d'albumin de la memodon de la contra de la memodon de la contra del contra de la contra de la

Immeliatement je preseris le quinquina et le sirop de proto-ionbre de fer avec une nourriture très-substantielle. L'œdieme fait de rapides progrès. La faee devient livide, les urines et les selles extrèmement rares. Dégoût complet pour tout aliment. Je donnai un purgatif donx, on frotta la nalade avec la gyérrine dendue d'ean tible, suivant l'excellente indication de l'un de nos confreres (Bulletin de Thérapeuti-que); elle dégoulfa rapidement. Quinze jours après, il n'y avait encore aucune diminution notable de l'albumine, mais l'enfaut commençait à manger et se sentait moins affaissée. Cet état persista pendant six semaines, et j'avais dans cet intervalle dievé la dose de proto-iodure jusqu'à s'e cuilleries de sirop. Elle était tellement hien, peu après, que j'abandomai le quinquina qui la dégoûtait. Un mois s'était à peine écoulé, que toute trace d'albumine avait dispart. Je continuai malgré cela l'iodure ferreux à dose décroissante. Cette enfant est entitérement guérie depuis loncterme.

Obs. III. L'enfamt Bansse, de Mony, âgéa de cinq ans, m'est amende le 3 avril 4862. Elle est pale, bouffie, le visage est marbré de violet, les yeux sont éterints, la voix à peine distincte. (Edlème des membres inférieurs, abaissement considérable de la température du corps. Aucun aliment n'est conservé. Somnolence continuelle. Cet état, disent les parents, a duré presque tout l'hiver, quoique à un degré beaucoup moindre. Dépôt albumineux énorme par l'aeide ni-trique.

Je fais vomir Penfant, dont la langue est très-saburrale; puis j'administre le sirop de proto-iodure de fer et le sirop de quinquina au vin (de chacun 2 cuillerfees à soupe par jour). Viande rôtie que refuse la malade, vin de Bordeaux, promenades en voiture au soleil.

Huit jours après ce traitement, suivi avec une exactinde rigoureuse, la petite malade rendait des urines moins chargées d'albumine et elle supportait le vin. Le gonflement était dans le même était. J'emploie les frictions avec eau tible additionnée de giveérine, La houftissure du visage disparait d'abord; mais îl reste pâle, et les taches violacées s'effacent lentement. Huit jours s'écoulent avant de revoir la malade, que je retrouve presque transformée; elle a de la vivacité, mange de la viande, boit du vin pur, et la peau parait légiement colorée; les urines sont de moins en moins albuminenses.

Clunque jour ambne une amélioration dans la santé, et cinq semaines ont sufti pour effacer toute trace d'albumine. Je continuai longtemps l'iodure de fer, malgré la guérison de l'enfant. J'eus lieu de m'en applardir, car elle présentait, aussitôt qu'on le suspendair, un affaissement général, qui essessit avec la reprise du médicament.

Cette enfant est guérie et n'a présenté aucune récidive de son affection.

D'après ecs observations, je pense que l'emploi du proto-jodure de fer est mieux indiqué dans le truitement de la néphrie albumineuse que celles des agents d'inrédiques. S'îl m'est permis d'émettre mon avis, après tant d'auteurs qui ont éerit sur cette maladic encorobscure, je dirai qu'elle est due à une altération du sang tonte partienière, et qu'elle n'est pas plus localisée dans les reins que dans un antre organe.

Aug. Bazoos, D. M.,

-----

### Note sur un instrument nonvean destiné au traitement des fistules vésico-vaginales récentes.

Dans une des dernières livraisons du Bulletin de Théropeutique, vous êtes veuu relever une creur qui s'est glissée dans le dernière catalogne publié par M. Charrière, à propos d'une pince que vous avez fait construire pour porter les serre-fince sur les bords des fistules vésico-vaginales résentes, Permette-noi d'en faire autant pour la figure voisine de votre instrument, la pince à griffe et à coulisse que ce fabricant a construite sur mon indication et qu'il rapporte à M. Desgranges, de Lyon. Du reste, ce n'est pas seulement pour ectte revendication de paternité que je viens réclament a publicité du Bulletin, je veux profiter de l'occasion pour faire part à nos confrères des résultats que j'ai obtems de l'emploi de ce modèle, afin de les engager à l'expérimenter à leur tour.

Voici à quelle occasion je l'ai fait construire.

Le 24 avril 4858, je fins appelé par deux confrères pour terminer l'acconchement de M=e de H=e+, primipare. Le travail durait depuis soixante heures ; je fins contraint de le terminer, moitié à l'aide du

forceps pour amener la tête, moitié avec les mains, pour dégager ensuite l'épaule, solidement are-boutée contre le pubis.

Cette délivrance ne put avoir lieu sans la déchirure complète du périnée, mais ce n'était pas le moindre accident dont nous devions être les témoins.



Quelques jours plus tard, l'écoulement de l'urine par la vulve vint nous montrer que la compression de la paroi vésico-vaginale avait produit une fistule. Le toucher ne permit de constater à un pouce et demi un infundibutum dans la cavité diquel l'extrémité de l'indicateur venait se loger.

L'emploi de la sonde à demeure et les cantifriations restant ans névalulas, je proposai à mes confrères l'essai d'un instruent destiné à rapprocher les bords de la solution de continuité. Ainsi que le montre la gravure ci-jointe : cette pince est composée de deux brunches G D'gissant à conlisse l'une dans l'autre, et terminées par deux grifies A' B', construites avec des plaques d'argent. Le choix de ce métal était commandé par le but que je me propossis d'atteindre, celui de maintenir en contact les bords de la fistule, sans provoquer un traumatisme trop considérable.

L'instrument achevé, je procédai à son application avec l'aide de mes confères. La rupture du périnée rendait les manœuvres faciles, et la présence d'une sonde dans la vessie venait me faciliter l'adaptation des grifles en arrière et en avant de l'ouverture fistulense. Je ne décrirai pas les divers temps de cette opération qui fut couronnée de succès, car dès que l'instrument fut faté à l'aide d'un bandage de corps, pas une goutte d'urine ne s'échappa par le vagin.

Durant cinq jours, l'excrétion se fit par la sonde laissée à demeure, et que l'on débouchait toutes les trois heures : le jet de l'urine avait lieu à pleine sonde. La malade était heureuse de ce résultat, qui semblait lui présager un succès prochain. J'enlevai alors ma pince avec les plus grandes précautions, afin de ne pas détruire l'adhésion des parties, et l'urine continua à s'écouler par la sonde. Je commençai alors à partager les espérances de ma malade.

Mon triomphe ne fat pas de longue durée. Le lendemain soir, quelques gouttes d'urine, écoulées par le vagin, vinrent me prouver que je m'étais réjoni trup tôt. L'examen des parties, pratiqué la malade placée sur les genoux et les coudes, me permit de constater que la rétuino des bords de la fistule n'avait eu lieu que dans sa partie moyenne, et qu'il existait encore, aux angles de la solution de continuité, deux petits tubereules charnus, tubuleux, qui livraient passage à l'urine.

J'attaquai ees orifices fistulenx par la cautérisation avec le crayon de nitrate d'argent. Je parvins à oblitérer celui du côté gauche; quant à l'autre, il résista, et continua de donner passage au liquide.

En présence du vésultat obtenu, je désirai m'en remettre au temps, aidé des cautérisations, pour amener la cure complète. Mais l'impatience de la famille ne me le permit pas, et, cédant à la pression de la malade, jo réappliquai une seconde fois ma pince à griffes. La crainte d'éprouver un nouvel échec me fit serrer l'écrou trop fortement, de sorte que je provoquai la mortification des tissus, et mon instrument s'échappa de la vulve le troisième jour.

En voyant l'écoulement de l'urine reparaître en plus grande aboudance, la malade perdit courage, et, cédant aux conseils de sa famille, elle partit pour Paris, sans qu'il me fut possible d'examiner les modifications amenées par cette dernière application de l'instrument.

Je n'hésite pas à reconnaitre ma faute, et si je m'étais borué, dans cette seconde tentative, à maintenir le rapprochement des bords de la solution de continuité au degré nécessaire pour empécher la sortie de l'urine, je n'eusse pas compromis le succès de mon opération. Rien n'était plus facile, grâtea au pas de vis E qui termine l'instrument, que d'apprécier le degré de pression des mors de la crific.

Quel qu'ait dé le résultat de mon intervention dans ce cas, il ressort hien évidemment de cette observation que le rapprochement des bords de la fistule maintenu pendant cinq jours, avait suffi pour amener la cientifisation des 19/200 de l'étendue de la solution de continuité. Ce fait vient donc s'ajouter à ceux qui ont été produits récemment, à l'appui de l'intervention immédiate de l'art dans les cas de fistules vésico-vaginales. Quant à mon instrument, je crois que, manié avec la réserve que j'ai indiquée, celle de serrer les mors à l'aide d'un ou deux tours du pas de vis, afin de maintenir le rapprochement des bords de la solution sans provoquer leur mortification, je crois, dis-je, que ce modèle mérite de prender rang dans l'assenal chivragie,

CHATELAIN, D.-M.

# BIBLIOGRAPHIE.

1º Trailé dogmatique et pratique des févres intermittentes, aquagé sur les travaux des médecius militaires en Algérie, suivi d'une notice sur le moie d'action des eaux de Vichy dans le traitement des affections consécutives à cos maladies, par N. le docteur F.-Aug. Dranzo (de Lunel), médeciu principal de première classe à Physika militaire do Lyon, etc.

2º Hygiène de l'Algérie, exposé des moyeus de conserver la santé et de se préserver des maladies dans les pags chauds, et spécialement en Algérie, par M. le docteur J.-J. Marit, médecin principal de l'armée d'Afrique, professeur de natholocie médicale à l'École de médecine d'Alere.

« Cet ouvrage, dit M. Durand (de Lunel), doit faire partie d'une trilogie scientifique, encore inédite, dont les deux autres termes concernent le dynamisme dans l'ordre physique et dans l'ordre physiologique, comme celui-ci le concerne dans l'ordre pathologique. » Cette première phrase de l'avant-propos de notre laborieux confrère m'a tout d'abord, je dois le dire, mis en garde contre une théorie qui, en même temps qu'elle trahit une bien grande ambition, se produit dans une langue prétentieuse, qui suffirait à elle seule pour me la rendre suspecte. D'où vient que, quand nous avons sous la main une langue claire, précise, qui, quand on la sait manier, peut exprimer sous la forme la plus lumineuse les nuances les plus délicates de la pensée, d'où vient, dis-ie, que pour rendre les choses les plus simples comme conception. l'on se jette de gajeté de cœur dans les nuages d'une phraséologie creuse, sans idées? Rigoureusement, l'on comprend M. Piorry : ne voyant dans les maladies que des organotopies, il est simple qu'une nomenclature bien faite soit pour lui toute la science; mais quand on voit autrement les choses, et plus sainement, pensons-nous, à quoi bon ce pédantisme de mots qui, en somme, ne fait illusion à personne, pas même à son auteur, nous en sommes sur, s'il a quelque rectitude dans l'esprit? Allons donc, messieurs,

> Moins de fracas, moins de merveilles, Et par pitié pour les oreilles, Parlez français à des Français.

Ceci dit par respect pour notre belle langue, notre alma parens à tous, disons en pen de mots en quoi consiste essenticllement la théorie des fièvres intermittentes que nous apporte aujourd'hui le savant médecin militaire de Lyon. Connue de tous les hommes qui ont eu occasion d'étudier cette maladie dans les pays où elle fait en quelque sorte le fond de la pathologie, M. le docteur Durand en place la cause dans l'existence d'un miasme dont la nature est inconnue, mais dont les conditions d'élaboration sont aussi incontestables qu'elles sont rigoureusement constatées. M. Durand, sur cette première question, tendrait bien, tant il est enclin à théoriser les choses, à aller au delà de cette donnée de l'empirisme pur : mais pourtant, comme ici il sent que le terrain fuit sous ses pieds, il se contient, et, en somme, il reconnaît que ce fait, nous savons qu'il est, mais que nous ne savons pas quel il est. Maintenant, la cause externe de l'impaludismo posée, qu'est-ce c'est que l'impaludisme? C'est ici que notre auteur s'évertue à établir les bases de sa théorie qui, si elle ne se lie pas si bien dans les choses, se lie au moins fort bien dans sa pensée. Il serait trop long, et nous ne voyons pas bien le bénéfice qu'on en tirerait, d'exposer dans son ensemble la doctrine de l'intoxication marématique, telle que l'a conçue et telle que l'expose magistralement notre laborieux confrère : qu'on nous permette seulement d'en détacher une vue principale, celle qui a pour but d'expliquer la forme périodique dans laquelle elle se produit dans la très-grande majorité des cas, quand aucune lésion concomitanto n'en vient contravier la manifestation. Laissons sur ce point parler le médecin de Lyon lui-même : « L'accès, dans ses trois stades, dit-il, représente les effets primitifs et puis consécutifs des causalités miasmatique et diurne. Le stade du froid représente l'effet asthénisant exercé sur l'appareil nerveux de la vie organique; le stade de la chaleur une réaction due surtout à l'hypersthénie de l'appareil nerveux de la vie animale ; le stade de sneur, la détente de cet appareil, et enfin l'apyrexie, le retour de la tonicité provoqué par la réaction et par les éliminations qui la suivent.» Cette explication en est-elle une en effet ? En vérité, pour nous, nous no saurions voir en tout ceci qu'une véritable tautologie, qui est aussi loin de nous découvrir la nature de l'impression morbide sous laquelle l'organisme réagit en fièvre intermittente, que l'est une métaphore de nous montrer le fond des choses par la musique des mots avec lesquels elle chatouille notre tympan. Est-ce à dire qu'il faille renoncer à l'espoir de rendre compte un jour du fait pathologique qu'on n'explique pas, pour le dire autrement ? Non, assurément, mais nous

ne voyons pas que la théorie de M. Durand (de Lunel) ait fait avancer d'un pas cette question; des marteaux plus forts que le sien se sont brisés sur cette enclume. Qu'il se console en songeant que c'est là une mésaventure qui est arrivée à bien d'autres que lui, et qui n'en dorment one mieux dans le lineeul de leur seloire avortée.

Comme nous ne voudrions pas que le lecteur restât sous cette impression, à propos d'un livre qui, en fin de compte, témoigne d'une généreuse ardeur de travail, et montre que l'auteur est tourmenté de ce que l'on a justement appelé la grande curiosité de l'esprit, nous ajouterons à ce que nons venons de dire, que tout n'est pas sacrifié à la pure théorie dans ce livre, la pratique y a aussi sa place. C'est ainsi, pour ne citer qu'une page de cet ordre, que M. Durand, après avoir tracé d'une main ferme la liene de conduite à tenir visà-vis des diverses formes morbides qu'affecte l'impaludisme, il signale comme un des movens les plus sûrs de combattre les récidives de la fièvre intermittente, et la cachexie que souvent elle entraîne, une sorte de méthode métasyncritique d'employer le sulfate de quinine. Sans même recourir à cette méthode, il paraît qu'en placant l'usage de ce moyen puissant au milieu même des repas des malades, on réussit très-souvent là où un autre modus faciendi avait complétement échoué. Ce n'est plus là une simple conception de l'esprit; cette méthode, que M. Durand a recueillie de la bouche de M. Maillot, il l'a lui-même sérieusement expérimentée, et c'est sur la garantie des enseignements de cette expérience que notre auteur la propose hardiment à ses confrères. Un tel enseignement. s'il était l'expression d'une observation suffisamment répétée, suffirait à iustifier le livre du savant médecin de Lyon, et serait une compensation à ce que sa théorie présente de conjectural et d'incertain : le vrai et le faux, à doses fort inégales, c'est le tissu même de la science humaine. Aux yeux du connaisseur, les plus savantes broderies ne font que dissimuler ce fonds commun de tous les livres sortis de la main des hommes.

Nous rapprochons du livre du médecin distingué de Lanel l'ouvrage que M. Marit vient de publier sur l'hygiène de l'Algérie. Cet ouvrage n'a point les hautes visées de celui dont il vient d'être question; son but est plus simple, et il est suffisamment indiqué par le titre même sous lequel il se produit. L'hygiène, qui n'aspire à rien moins qu'à rendre la médecine proprement dite inutile, n'en a que mieux toutes nos sympathies. Elle raisonne souvent sans compler avec les passions humaines, les préjugés, la sotties toujours à l'ordre du jour depuis Adam : mais ses enségiements n'en sont pas moins précieux. Ce n'est point sans une longue expérience des choses dont il parle dans son livre que M, le docteur J.-J. Marit aborde les nombreuses questions dont il traite dans cette hygiène des tropiques. Aussi bien considérons-nous ce livre comme le vademecum obligé de tous ceux qui vont affronter les dangers d'un climat qui, par tant de côtés, diffère du nôtre. Ces sages conseils d'un homme autorisé seront-ils entendus, seront-ils suivis? Nons connaissons un bon nombre de médecins qui estiment que la propagande hygiénique est œuvre tout à fait stérile; nous ne partageons pas ce pessimisme, bien que nous sachions les difficultés qu'on rencontre à briser la couche énaisse de préingés qui s'est lentement formée entre le bon sens et les enseignements de la science. C'est parce que, sans partager les illusions de ceux qui voient l'avenir de l'humanité dans le lointain mirage d'une imagination trop optimiste, nous ne laissons pas d'espérer qu'à force de proclamer la vérité, elle finira par pénétrer l'intelligence des hommes, et les diriger dans le sens de leur noble vocation, que nous applaudissons aux efforts des esprits laborieux et intelligents, qui apportent leur grain de sable pour contribuer autant qu'il est en cux à l'œuvre leute de la véritable civilisation. L'ouvrage de M. le docteur Marit est marqué au double coin d'une science vraie et d'un sincère amour de l'humanité; il mérite de fixer l'attention des hommes sérieux. moins encore par les questions qu'il résout que par les sages conseils qu'il donne.

## BULLETIN DES HOPITAUX.

TRALIBOTOME PRATIQUÉE AVES SOCIÉS CIEZ UN ENANT DE TREZE. MOIS AFFECTÉ DU GROUP TRACIÉAL. — Il est peu de ressources extrêmes de la thérapeutique qui aient conquiis plus laborieusement leur place dans le traitement du croup que la trachéotomie. Alise en curve à ses éduts seulement dans les cas les plus désespérés, mal réglée dans son procédé opératoire et dans les soins qui devaient suivre son application, la trachéotomie ne devait pas donner tout d'abord les hons résultats qu'on s'en était promis. L'expérience est venue montrer, une fois de plus, que les succès en pratique prenent souvent leur source dans l'amélioration des moyens en apparence accessoires. L'usage des cravates en gaze légère dont on entoure le cou des enfants qui ont sub l'opération, le soin de maintenir les petits malades dans une atmosphère humbée, n'ont pas moins con-

tribué que l'amélioration instrumentale à faire décroître chaque année le nombre des victimes de cette terrible maladie.

La valeur de la trachéotomie dans le traitement du croup n'est plus mise en doute aujourd'hui; seulement, l'observation attentive des faits semblait démontrer que cette ressource extrême était bien précaire lorsqu'on tentait d'en faire hénéficier les enfants au-dessous de l'àige de deux ans. Un cas de trachéotomie pratiquée avec succès à Edimhourg, sur un enfant de sept mois, a ramené l'attention sur l'indication tirée de l'âge, et M. Barthez vient d'adresser à la Gazette hébdonadaire un fait qui contribuera à ne pas priver les enfants au-dessous de deux années des chances que leur crée la trachéotomie; a sussi croyons-nous devoir le placer sous les yeux de nos lecteurs.

Obs. J. Právet, fille agée de treize mois, entre dans mon service le 14 novembre 1861. Sa miero nous donne des renesignements très-incomplets sur l'époque et le mode du début de la maladie. Il parait qu'elle a cu des convisions générales qui ont précédé de quelques heures le moment oi on nous l'amène, et c'est ainsi que le nail au-rait commencé.

Copendant, au premier examen, il est facile de reconnaître l'exis-

tence d'une angine couenneuse, pour laquelle on emploie les insufflations alternatives de tannin et d'alun, d'après la méthode du docteur Loiseau. Cette première journée se passe assez hien; l'enfant supporte facilement les insufflations. Elle n'est pas abattue, et

la maladie n'a nullement le caractère malin, bien qu'il n'y ait aucun doute sur sa nature.

Le lendemain, la voix est devenue rauque, la respiration bruyante, la toux est éclatante, la gorge est toujours couverte de fausses membranes jaunes. L'enfant est oppressée.

On continue les insufflations et l'on donne un looch additionné de centigrammes de sulfure de potasse; mais le mal va rapidement en eroissant, la dyspnée augmente et devient continue. A chaque inspiration, le steraum se déprime considérablement, et sept ou huit accès de suffocation ont lieu et se succèdent rapidement.

A la visite du soir, l'interne trouve l'enfant pâle, très-oppressée d'une façon continue, entrant par conséquent déjà dans la troisième période du croup, mais n'étant pas encore anesthésiée.

La trachéotomie fut pratiquée quelques heures plus tard, pendant la muit, et ne fut pas très-laborieuse, malgré la présence d'un corps thyroïde très-volumineux.

Il ne sortit pas de fausses membranes; cependant, tout de suite après l'opération, l'enfant devint calme, s'endormit et passa la nuit très-tranquillement.

Le lendemain, sa physionomie était reposée, quoiqu'un peu endolorie. Elle avait une fièvre assez violente, pas d'oppression, peu de toux, et elle avait accepté un peu de chocolat.

Cette marche favorable du mai persévéra les jours suivants, sans

qu'il se produisit d'accidents sérieux. La plaie devint un pou grisaire et gonflée et fut cautérisée. Le troisième jour après l'opération, on put enlever la canule pendant plusieurs heures, et un peu d'air passa par le larynx.

Le septième jour, la canule fut enlevée définitivement. L'enfant disait manan à haute voix; la respiration était facile, la gorge était débarrassée.

Cependant, deux jours auparavant, l'enfant avait commencé à tousser en huvant. Ce petit accident se renouvele, et même un jour les hoissons revinrent par le nez, en même temps que la petite fille semblait plus piele et plus triste que les jours précédents. Cette paralysis partielle et incomplète dura en tout sept jours, n'empécha pas la plaie de marcher rapidement vers la cientrisation, et enfin la guérison fut définitive le premier décembre, dis-sept jours après Proferation. Pentrée de l'enfant à l'hipital, et quinze jours après l'opération.

QUATRE OBSINATIONS DE TRADIFICTURE PRATIQUEE ATRE SUCOSES UN DE TRES-DEUTES EXPANTS. — M. Laborde, interne de l'hôpital des Enfants malades, vient aborder à son tour cette question importante de l'âge; seulement les faits nouveaux qu'il produit à l'appui de sa thèxe s'éloignent moins de l'enseignement courant que l'observation de M. Barthez, puisque l'âge de ses petits patients oscille autour de deux ans. Nous les reproduisons avec non moins d'empressement, car les enfants, à cette période de la vie, sont plus exposés à contracter le croup et présentent de plus fréquentes occasions d'appliquer la trachéotomie. Or, les faits qu'il produit tendent à prouver qu'au-dessous de la limite d'âge imposée à l'intervention de cette ressource dernière du traitement du croup, on peut encore compter des succès.

Ons. I. Truebeistomie che: un cufant de vingt-deux soois atteien de croup; grand soucher deceduate conéculet, parmi lesquai un vaste érgaiple du trone; guérison complète. — Binois (Louis), agé do vingt-deux mois, entré le 18 février 1862, salle Saint-Jean, 1° 38, malade depuis trois jours, Elier, premier acès de suffication chez lui : un vomitif administré n'a pas amené d'amélioration. A son entrée, vois éclaite; loux insonore; forte dépression sous-sternale dans l'inspiration (triage); renversement de la tête; asplayix imminente. Mon collègue Ferraux pratique la trachétomie. L'opération est rapide et sans incidents. Le reste de la journée se passe très-bien.

Le lendemain (49 février), la respiration est normale; l'enfaut joue sur son lit; pas de fièvre,

Le 20, respiration plus fréquente, difficultueuse; agitation; mucosités abondantes mèlées de débris pseudo-membraneux, rendues par la canule.

Le 24, le calme est rétabli ; la respiration est redevue normale.

La camile est retirée pour la première fois ; mais la plaie cutanée s'est étendue sous forme d'ulcération, et elle se recouvre avec persistance de fausses membranes diphthéritiques, Gonflement œdémateux du cou tout autour de la plaie ulcérée. La canule a dû être replacée.

Malgré l'emploi du jus de citron d'abord, et ensuite des cautérisations au nitrate d'argent, la diphthérite cutanée persiste. De plus, la plaie ulcérée devient le point de départ d'un évysinèle qui s'étend rapidement à toute la région cervicale, et envahit le thorax tout entier à sa partie antérieure ; la surface érysinélateuse est recouverte de larges plaques diphthéritiques. Fièvre intense : refus d'aliments ; prostration ; impossibilité de respirer sans la canulc.

Cet état persiste pendant six jours, mais sans aggravation, ni extension des accidents locaux. Bientôt même l'érysipèle gnérit, mais la plaie reste ulcéreuse, et se recouvre avec ténacité de plaques pseudo-membraneuses. La nécessité de tenir la canule en place entretient beaucoup, sans doute, cette tendance. Cependant l'état général s'améliore.

Le 8 mars, l'enfant mange assez bien ; il a repris un pen de gaieté;

il a pu même se passer quelques instants de canule. Le 10, il est moins hien. Pendant quelques instants d'un essai

d'enlèvement de la canule, il est pris subitement d'un accès de suffocation, et la canule n'ayant pu être réintroduite, force a été de débrider et d'agrandir la plaie déià très-rétrécie. Gonflement consécutif des parties ; état fébrile. De nouveau ulcérée, la plaie se rocouvre de diphthérite.

Le 19, les choses étaient encore revenues en meilleur état ; l'enfant avait même pu se passer de canule depuis le matin, lorsqu'à une heure de la nuit survint un nouvel accès de suffocation. Mandé en toute hâte. l'interne de garde est obligé de débrider derechef, et de recommencer, en quelque sorte, l'opération pour pouvoir introduire la canule. Mêmes phénomènes consécutifs : état fébrile, gonflement du cou, etc. En outre, plusieurs vomissements survenus le lendemain font craindre l'invasion de quelque maladie intercurrente (la variole, la rougeole et la scarlatine règnent dans les salles).

Toutefois, les vomissements ne se reproduisent pas, la fièvre

tombe, et le petit malade résiste.

Depuis le dernier débridement, l'enlèvement de la canule est plus facilement supporté, et bientôt celle-ci a pu enfin être mise totalement de côté.

L'appréhension incessante de voir notre petit malade envahi par une des maladies contagieuses qui règnent dans les salles nous le fait remettre aux mains de sa famille, bien que la plaie cutanée ne soit pas encore complétement cicatrisée.

Le 11 avril, il nous est ramené dans un véritable état de marasme, résultat probable du défaut de soins appropriés et d'une alimentation insuffisante. A peine, en effet, a-t-il séjourné quelques jours dans le service, qu'il reprend de l'appétit, des forces et la gaieté.

Cependant le 28, il contracte une ophthalmie purulente, Celle-ci

guérit, mais aussiúl se déclarent à la région fessière, de chaque coté, deux gros abes auxquéels succèle m décollement considérable, Le tout guérit enore, et le 46 mai, l'enfant est de nouveau rendu às a famille dans un état de santé parâie. Nous avou en occasion de le revoir plusieurs fois, et encore tout récemment : la guérison ne laisse rien à désire.

Ons. Il. Trachéotomie chez un cufant de vingt-trois mois atteint de cruny; guierison, malgré mescalutine interveurrente. — Cuul de cruny; guierison, malgré mescalutine interveurrente. — Cuul (Jean), entre le 18 septembre 1862, salle Saint-Jean, mº 45; âge décharé un bureau, deux aus ; âge réel, vingt-trois mois, Crup primitif; début il y a six jours. Plusieurs accès d'étouffement la nuit dernière; toux insonore; voix étenire; énorme dépressions sous-sternale; asphysie imminente; inefficacité de la médication vomitive.

Le 18 septembre, à sept heures un quart du matin, trachéotomie par mon collègue Burlaud. Opération sans incident notable. Retour immédiat à une respiration presque normale.

Le lendemain 19, fièvre intense, chaleur mordicante à la peau, Dans la soirée, apparition à la face, sur le tronc, l'abdomen et les cuisses d'une éruption de nature scarlatineuse (la scarlatine règue dans les salles); respiration iréquente, anxieuse; abattement; une petite fausses membrane a été rejetée par la canule.

Le 20, l'éruption est généralisée et confluente; état fébrile intense; oppression. Rien d'appréciable à l'auscultation. Les liquides, particulièrement le lait, reviennent nar la canule.

Le 22, l'éruption pálit, disparait ; la fièvre tombe; respiration plus calme ; mucosités abondantes expectorées par la canule.

Le 24, très-bien, joue, prend bien les aliments, a pu rester sans canule dix minutes environ.

Le 26, la fièvre reparaît; l'enfant refuse de manger; toux fréquente; crachats épais, puriformes, abondants; râles muqueux disséminés.

Le 28, respiration très-difficile; sifflements prolongés pendant l'inspiration; lièvre; agitation. (Faire vomir avec le sirop d'ipécacuanha, 45 grammes; poudre d'ipécacuanha, 45 centigrammes.)

Le 29, le vomitif a eu peu d'éflet; il est impossible d'eulever quéques instants la caunde sans menace de sullocation; fréquence extrême de la respiration; état aephysique. La l'amille du petit malade l'emporte dans cet état de l'hôpial, malgré toutes les remontrances qu'on peut lui faire. Quinze jours apres, la mère vient nous apporter la nouvelle inattendue que son enfant est sins cunule et complétement guéri. Les soins les plus assibus el les plus appropriés lui avaient été continués par un confrère dont nous regrettons de ne ponvoir citer i el nom. La guérison s'est maintenue.

Ons. III. Truchéotomic chez un enfant de cingt-huit mois atteint de croup; rougoles, pais secritaire intercurrente; impossibilité de se passer de canule pendant plusieurs mois; nécessité dun nouveau débordément; goérison. — Vallet (Paul), âgé de vingt-luit mois, entré le 29 mai 1862, salle Saint-Jean, n° 38. Croup primitif; in-vasion il y a deux jours. Phéromènes de sufficaction; il a déjà en

plusieurs aceis. Sifflement laryago-trachés!; voix non complétement civinte; extandat visibles sur les amygales. In vonitif administré ne produit pas de résultat notable sur la marche de la malatice. Norveaux aceès de suffocation dans la mit; l'apsilyxie se pronduce. L'opération, devenue urgente, est pratiquée dans la matinée parmo collègue l'infin, rapidement et sans incident particuler. Interdidatement, après, la respiration est presque normale; l'enfant joue sur son lit; liéers modérice.

Les jours suivants, les choses se passent aussi bien que possible, à part un peu de diarrhée, résultat très-probable de l'administration des vomitifs.

Le 2 juin, quatrième jour après l'opération, la canule est enlevée pour la premiere fois : ansistié l'enfaut étoulle, et, landis que l'on netloie la canule, force est de maintenir le dilatateur en place. Durant six jours consécutifs, chaque essai d'enlèvement de la canule est suivi des mêmes accidents et des mêmes impossibilités. De plus, à la suite de quintes de toux plus ou moins violentes, le malade a rendui, à plusieurs reprises, par la canule quantité de sang assez abondante pour prendre la proportion d'une véritable hémortagie, (uluep; strop de chlorure de fer, 10 grammes.)

Le 10 jimi, l'enfant peut se passer de canule pendant dix minutes environ; mais le lendemain un accès immediat de sulfocation oblige à réintroduire la canule aussilot qu'élle a été eulevée. Dans la journée, le petit malade est repris de fièvre; la respiration est précipitée, auxieuses j'araschilité; pritus d'aliments; toux fréquente. Nous soupeomons un état prodromique, car la rougeole règne dans les salles.

Dès le lendemain, en cflét, le visage, le col et la partie supérieure du trone, mais le visage surtout, sout le siège d'une éruption constituée par des papules un peu saillantes, discrètes, de couleur un peu nidécise, rouge palé, et ne pouvant laisser aucun doute relativement à leur nature rubéolique. En même temps, râles sonores abondants, dissenimés dans les deux pommons; toux quinteuse, provoquant de nouveau l'expulsion par la canule d'une assez grande quantité de sang mélé à d'épaisses muossités.

Deux jours après son apparition, l'éruption a disparu; l'appareil (létrie est tombé, l'état géuéral est meilleur; mais l'enfant ne peut se passer le plus petit instant de la canule sans être immédiatement menacé de suffocation. Craignant quelque nouvelle contagion noscomiale, les parents demandent à emporter le petit malade, et je m'enageg, sur leurs instances, à lui continuer chez eux les soins nécessaires.

Il y avait à peime deux jours qu'il était dans sa famille, qu'if int repris d'une fière re intense avec elabeur mordiamet è la peau. Refus d'aliments; vomissements; iraseibilit. Puis je vis bientôt apparaitre une éruption scarlatineuse dont le germe avait été très-pubblement puisé à l'hopital. La maladie fut bénigne, et une des-quamation générale surveune vers le quatrieme jour ne permettait pas le moindre doute sur sa véritable nature. Il n'y est point de complications, mais les forces étaient (ré-sabettues; l'alimentation

avait dû être très-insuffisante; plus que jamais la canule était indispensable. Toutefois, un mieux très-notable étant survenu, je fis. le 5 août, une nouvelle tentative d'enlèvement de la canule : l'enfant put s'en passer assez bien pendant vingt minutes. Encouragé, ie recommençai le lendemain : cédant au désir des parents, j'attendis une heure, peudant laquelle la respiration demeura tranquille et presque normale; mais un instant après survenait un accès de suffocation des plus menacants : la plaie, fortement rétrécie, ne laissait plus passer la canule. L'enfant asphyxiait, et je me vis forcé de prendre le parti extrême, mais inévitable, de recommencer, en quelque sorte, l'opération de la trachéotomie. Par bonheur, elle fut réalisée sans le moindre accident, même sans hémorrhagie, et la canule put être facilement réintroduite. L'enfant resta très-affaibli et abattu : il résista néanmoins, et quelques jours après il était très-bien. Bien plus, il se passait facilement de eannle; mais instruit par le passé, et peu confiant, j'engageai les parents à le transporter de nouveau à l'hôpital, afin qu'il put être somnis à la surveillance constante, devenue nécessaire, ce qui fut fait le 11 août, Le 12 au matin la canule fut enlevée; elle n'a jamais été remise. L'enfant sortait guéri le 17. J'ai pu m'assurer plusieurs fois depuis que la guérison s'était parfaitement maintenue.

Ons. IV. Trankéedousie chez un enfur de vingt-neut mois atteint de tijnthérie unade, pharquoise atteint de tijnthérie unade, pharquoise plategies querison. Gé-tard (Marie), âgé de vingt-neuf mois, entre le 30 août 1802, solls Saint-Gean, ré 2. Angine counencaies éconde and 1802, solls écliente; toux insonore; commencement d'asphyxic. Opérie 30 août par M. le docture Giraldès, chirureise de l'holist objeréle 30 août par M. le docture Giraldès, chirureise de l'holist objeréle 30 août par M. le docture Giraldès, chirureise de l'holist.

Le 4 septembre, l'enfant est bien, malgré l'écoulement nasal qui persiste. La canule, retirée dans la matinée, a dû être replacée le soir, à cause des difficultés de la respiration.

Le 7, les liquides reviennent, pendant la déglutition, par la canule. Les aliments solides passent un pen mieux.

Le 42, le malade est très-bien, si ce n'est qu'il ne peut rester un seul instant sans eanule, étant tout anssitôt menacé de suffocation.

Le 14, la canule a pu enfin être enlevée, et n'a pas été remise; mais l'enfant a contracté l'ophthalmie purulente qui court dans les salles. De plus, les liquides continuent à revenir par la plaie et par le nez.

Néanmoins, le petit malade résiste, avec des soins appropriés, à ces accidents et complications, et il part de l'hôpital le 24 septembre, parfaitement guéri et la plaie complétement cicatrisée. La guérison s'est maintenue.

## RÉPERTOIRE MÉDICAL.

Abcès du cerveau; leur eurabilité. Dans toute mutilation du cerveau, dit M. Flourens, il se forme toujours un tissu cicatriciel, dur et jaune, C'est de ce tissu indure, c'est de ce tissa jaune qu'est faite la cieatrice. Quant à l'adhérence proprement dite des parties divisées, elle se fait, d'abord et essentiellement par le tissu cieatriciel dont je parle, et cusuite par des brides

que fournissent les deux membranes propres du cerveau, l'arachnoïde et la ie-mère. Une batte de plomb introduite dans le cerveau y provoque done uu abcès. Cet abcès commence très-peu de temps après l'introduction de la balle. Des les premières dix ou duuze heures, it y a du pus. Un abces se forme done, et il se forme tres-vite. Ce qu'il y a de plus admirable, e'est qu'il se résorbe. Tout le pus est résorbé du quarantième au einquautième jour. L'animal guéri, il ne reste jamais de pus dans le cerveau. Ainsi, par le fait même de la balle introduite, un abcès se forme; et, ce qu'il faut bien noter, il ne se forme januais que des abcès. J'ai introduit bien des baltes dans le eerveau, j'ai toujours vu se produire des abcès, je n'ai jamais vu

se produire des hémorringiés.

Jl. Flourens recherche ensuite le siège de l'intelligence et arrive à conclure que c'est le cerveau proprement dit; que toutes les libres des hémisphères, si merveilleusenent distribuées, concourent par leur ensemble aune seute et grande fonction, (Compterendu de l'Acad. des seiences, poven-

bre 1862,)

Binbéte (Cas de) produit per un implante du plancier du quatrime rentricule. Les observations en manquent pas de lesions transactiques de l'encephale ayant déterminé le dislete. Jais à seience un possebait dans la tièse inaugrarie. Ni le docteur ferant Perrotou, de Lyon), d'une lésion apontance, siègeant dans le quatriene ventricule, et ayant produit i hypersorbiton gineosarque. M. Bratiene vient de l'encephant de l'encephant de le culture de l'encephant de l'encephant de de ce reure.

Un homme âgê de cinquante-deux nas, roluske, ayant use à lante dose du nitrate de polasse pour guèrr une nas consente de la comparation de

Un certain maiaise et un endolorissement permanent de la région sus-indiquée persistant entre ces attaques, on eut dès lors quelque soupon d'une affection organique du reira; mais comme et organe ne paraissait ui tunellé, ui sensible a la pression, ces pré-omptions ne fureut pression, ces pré-omptions ne fureut disease augmentant toujours, le maisde des est qui mais de la compartie de la fatte de la prisase caustique et du réactif capro polassique, ou y constata la présence du serve. Dépais quelque temps une légère tension que le partie de la présence du serve. Dépais quelque temps une le la compartie de la compartie d

En dépit d'un traitement reconstituant, le malade dépêrit rapidement. En novembre de la même annee, on reconnut que le rein gauche avait acquis le volume d'une tête de lœtus, accroissement tellement rapide, qu'on n'avait pu s'en douter lors d'un examen qui eut lieu deux mois auparavant. On s'arrêta alors à l'idée d'une affection cancéreuse, existant probablemeut dans d'autres viscères et notamment dans le cerveau. Après une decadence, dont l'histoiro est abrégée par l'auteur comme ue contenant aucun trait instructif, le malade succomba le 15 janvier 1861.

Autopoie. Le rein gauche est converti en une volumineuse tumeur eneéphaloide. La dégénérescence affecte surtout la substance corticale; les tubes uriniferes sont presque à l'état normal, aiusi que la vessie, les ureteres et le rein droit. Plusieurs petites tumeurs eucéphaloides existent dans les poumous. Les hémisphères cérébraux en cuntiennent de semblabtes: l'une d'entre elles, du volume d'un gros petit pois (un grosso pisello), oecupe le plancher du quatrieme ventricule, precisement le lieu indiqué par M. Ct. Beruard comme celui dout la lésion donne lieu au diabète, c'està-dire le milieu de l'espace compris entre l'origine des nerts auditifs et eelle des pueumo-gastriques. (Bulletino delle Scienze mediche di Bologna, novembre 1862.)

Hernie iscareère du trou oude (léduction d'une). C'est en se basant sur les travaux de son compatriole Russer que N. Werner put arriver au diagnostie et au traitement de cu cas. Il s'agissait d'une paysame de vingtière de la compatriole del la compatriole de la compatriole del la compatriole de la c

de petites glandes lympathiques engorgées, une tumeur du volume d'une noisette, fort douloureuse à la pression. En introduisant ensuite dans le vagin deux des doigts de la main ganche, l'auteur ne put les élever plus haut que la branche horizontale du pubis. Pour la réduction de celle hernie, M. Werner combina une pression externe pratiquée à travers les parois abdominales avec une traction dirigée en dedans, en arrière et en haut, au moven de l'autre main introduite dans le vagin. Immédiatement après la réduction de la hernie, cette main put naturellement dépasser la branche horizontale du pubis, (Wurtemb, med. Correspond.-Blatt et Jour, de méd. de Bruvelles, décembre.)

Machoires (Immobilité des), trailés avec succès par la création d'une pseudarthrose. Il arrive parfois que des cicatrices siègeant sur la jone. soit à sa face interne, soit à sa face externe, viennent par leur rétraction apporter un obstacle invincible à l'ècartement des máchoires, M. Esmarch a conseillé, dans ces circonstances, la création en avant de l'obstacle d'une fansse articulation, afin de rendre une partie des mouvements perdus et de permettre la préhension d'aliments solides, L'onération d'Esmarch a fail l'année dernière le sujet d'un excellent rapport à la Société de chirurgie. M. Heath vient de la pratiquer avec succès à l'hôpital de Middlesex à Londres

Le malade, âgê de quinze ans, par

suite d'une nécrose partielle du maxil-

laire et de la rétraction de cicatrices siégeant sur la face interne des joues, vers la commissure droite des levres, ne pouvait plus écarter les mâchoires et n'était plus nonrri qu'avec des aliments liquides introduits avee diffientté à travers l'interstiee des deats. M. Fergusson avait sans succès détruit les ejeatriees et maintenu l'écartement des máchoires avec un appareil muni d'une vis. La maladie avait reparu à mesure de la cicatrisation de la plaie. M. Heath fit à droite, en avant du masséter et sur le bord antérieur du maxillaire inférieur, une ineision horizontale de 5 centimètres de long, détacha et releva les parties molles de la joue, glissa au-dessous une pelite seie en lame de couteau, et, par deux sections, enleva un merceau du maxilrifice externe du canal dentaire ou troumentonnier. Le matali fut guéri en deux mois; Il s'était formé an nivean de la section une fanse articulation qui permettait l'abisissement de toute la noitié gaache du maxifiaire et de la partie de la moitié droite avoisinant la ligne méliane. L'écartement entre les incisives pouvait être porté à plus de 2 centilactive.

2 centureres, Quant à la portion du maxillaire portant les molaires droites, elle reste naturellement immobile; a puisse ouvrir, en autrellement mabida ne puisse ouvrir, en il peul, en qu'il ne pouveit dant obté, il peul, en qu'il ne pouveit dant obté, peul, en qu'il ne pouveit des substances autres et mêm makeir des substances assez solides. (The Luncet et Gaz, hedd, dée. 1802.)

Ovariotomies pratiquées avec succès, l'une à Luon, l'autre à Strasbourg. M. le docteur Desgranges (de Lyon) vient de pratiquer récemment une opération d'ovariotomie, qui a été suivie d'une prompte et radicale quèrison. Il s'agissait d'une femme de trente-quatre ans, entrée à l'Hôtel-Dieu de Lyon le 25 août dernier, pour un kyste voluminenx de l'ovaire dont le début paraissait remonter à dix-huit mois cuviron. En huit mois la tumeur avait acquis un volume considérable Voiei dans quel état elle se présentait à cette époque : les parois abdominales étaient très-irrégulièrement distendues par deux masses inégales, situées l'une dans l'hypogastre sur la ligne médianc, l'autre principalement dans le flanc droit, d'on elle s'irradiait dans la région ombilicale et l'hynocondre droit. La partie hypogastrique du kyste, de forme globaleuse, avait un volume un peu supérieur à celui d'une tête d'adulte. La tumeur de l'hypocondre, plus volumineuse, était formée par un kyste à dimensions considérables, à parois bosselées, dures, etc. En résumé, on avait un kyste multiloculaire à parois épaisses, contenant un liquide probablement épais et ayant eu une marche rapide dans ses évolutions. La malade d'ailleurs présentait d'assez bunnes conditions de santé, malgré un affaiblis-

sement notable de la constitution.

La malade a été opérée le 10 septembre. Dans un premier temps l'opérateur a pratiqué une incision de 15 centimètres environ sur la ligne médiane, arrivant au bas jusqu'au pubis, et se terminant en haut à peu de distance de l'ombilie. Ligature

immédiato de tous les vaisseaux divisés. - Deuxième temps : incision du péritoine, d'abord avec le bistouri dans un point limité, puis dans une étendue égale à la plaie cutanée, en se guidant sur une sonde cannelèe. -Troisième temps : ponction du kyste à l'aide du trocart de M. Charrière; issue d'une grande quantité de pus crémeux, bien liè. Le kyste vidè en partie a été saisi alors avec des pinces de Museux et avec les pinces plates de M. Charrière ; puis, à l'aide de tractions méthodiques, on a taché de le faire sortir au travers de la plaie, ce qui a été rendu très-difficile par la nécessité de rompre des adhèrences intimes entre le kyste et la paroi abdominale. -Quatrieme temps : ponetion du kyste supérieur avec le même trocart; issue immédiate d'une grande quantité de liquide albumineux de couleur chocolat ; tractions méthodiques exercées sur les parois kystiques à l'aide de pinces de Museux. Après quelques efforts, la masse entière s'échappe par la plaie, et n'est plus attachée à la cavité abdominale que par le pédicule. Exploration de la cavité abdominale, qui est soigneusement abstergée. -Cinquième temps : constriction du pédicule par le clamp de M. Charrière et par deux épingles entre-croisées audessus de l'instrument, Section du pédieule à peu de distance des épingles, - Sixième temps : réunion de la plaie à l'aide de quatre épingles longues et dorces, placecs au-dessus du clamp, et dequatre points de suture métallique, trois alternant avec les quatre eningles, le dernier placé au-dessous du pédicule. - Pausement simple, couche de coton cardé sur l'abdomen, ceinture de flanelle, enveloppement génèral dans une couverture de laine. L'opération a duré trois quarts

d'heure. Les suites en ont été des plus heurenses, à part une soif vive. le seul symptôme dont se soit plainte la malade pendant les premiers jours, et la nécessité du cathétérisme, tout s'est passé le mieux et le plus simplement du monde. Le clamp a été parfaitement bien supporte. Lo sixieme jour, on a enlevé une première épingle à l'extrémité supérieure de la plaie qui était solidement réunie à or niveau. Les jours suivants, ou a culevé successivement les autres épingles, ainsi que les points do suture métallique, le elamp sent restant en place. Le onzième jour, chute du clamp. Le seizième jour, lèger accès febrile prenant sa source dans une inflammation phlegmonense des levres de la plate [formation de deux petits alces]. Vers le vingtieme jour, rèapparition des règles. Le treute-troisième jour (le 25 octobre), tout est terminé; la plaie est cleatrisée; la malade quitte le lit; son étal général est excellent.

Les conclusions pratiques principales que M. Desgranges fait ressortir de ce fait, sont : 1º l'avantage qu'il y a, lorsqu'on est certain d'avoir affaire à un kyste multiloculaire incurable par toute autre méthode, de recourir d'emblée à l'ovariotomie sans perdre son temps à des opérations accessoires inutiles et qui peuvent avoir leurs dangers; 2º l'utilité de se servir d'un trocart cylindrique, au lieu d'un trocart à renflement ; 5º l'utilité de laisser tomber le clamp spontanément et de n'enlever les sutures que du sixième au huitieme on au neuvième jour, et non pas toutes à la fois, mais successivement et en y mettant deux ou trois

jours. - A peu près à la même époque où M. Desgranges obtenait à Lyon le beau résultat que nons venons de faire connaître, M. le docieur Keberle opérait pour la seconde fois l'ovariotomie avec le même succès à Strasbourg. Il enlevait chez une femme de trente-sept ans, qui avait été délà ponetionnée un an annaravant, im kyste du poids de 2,400 grammes et dont une des loges contenait 7 litres et demi de liquide épais et brunâtre. Les deux ovaires ont dù être extirpés. La malade était complétement rétablie au bout d'un mois environ. M. Kœberlé signale particulièrement!, parmi les moyens qui lui ont paru avoir le plus contribué à assurer le succès de ses deux onérations, la momification et le desséchement du pédicule de la tumeur et des parties libres des ligatures avec du perehlorure de fer. (Gaz. des hópit., novembre et décembre 1862.)

Rupture des porvie ablominates indications et l'empts d'une reintre d'actique, et l'empts d'une reintre d'actique, et l'empts d'une reintre d'actique, et l'empts d'une et les signales et décrité à plusieurs reprises. Le plus souvent, dans ce cas, la rupture est bornée au corps du muscle, et les tégements out toujours été tronvisitaties. Il n'en a pas été on même dans le cas observé par ll. Satwell, me d'allais et l'empts de l

toux, il se fit une runture de toute l'épaisseur des parois abdominales, la neau comprise. Une masse assez considérable d'intestins et d'éniploon se précipita immédiatement au dehors, et ce ne fut pas sans petne que l'on put en opérer la réduction. La rupture s'était faite à 1 pouce 1/2 au-dessous de l'ombilie. Elle était transversale et mesurait environ 4 nonces dans sa fente superficielle, et 2 pouces au niveau du péritoine. Les muscles droits étaient déchirés dans toute leur largeur : ils ne présentaient d'ailleurs aucune altération de texture qui eût pu préparer la solution de continuité. On réunit la plaie par des sutures, et, le quatrième jour, la réunion était à neu pres complète: mais à la suite de quelques efforts de vomissements, la cicatrice se déchira. A partir de ce iour, survincent des symptômes de péritonite : et la malade finit par suecomber.

Nous ne saurions trop Insister dans contablate islant sur l'emploi des cultuires d'astiques, fabriques avec des cultures d'astiques, fabriques avec constituent une sorte de parui artilicielle, dont l'action vient assurer les suitats de la ciatrisation des lissus. Dans le cas de M. l'atveull peut-ére suitats de la ciatrisation des lissus. Dans le cas de M. l'atveull peut-ére sous-culancée des grand droit de l'abdomen, d'aux ceux de simple rupture sous-culancée du grand droit de l'abdomen, il u'en est pas de même, et nous le certifions pour en voroir été tensins. (The mont, de l'appear et d'air. mont, de l'appear et d'air. mont, de l'appear et d'air.

Témin (Nouvelle observation à

l'appui de l'emploi de la noix d'arec

dans le trailement du ). Aux nom-

breux ténifuges que nous possédons

déja, faudra-t-il encore en ajouter un nouveau, la noix d'arec ? C'est ce que pense et ce qu'annoncait le docteur Barclay, de Leicester, dans le passage suivant d'un article publié en août 1861 par le British medical Journal, La noix d'arec est l'amande du fruit d'une espèce de nalmier appelé areca catechu, à laquelle on donne plus communément le nom de noix bétel. narce que, dans l'Orient, ou en fait usage comme de masticatoire, mêlée avec les feuilles du niver betel. Ce médicament, de saveur astringente, est en usage dans l'Inde nour combattre les affections dysnentiques, M. Barclay l'a essayé avec succes contre le ténia « Je le donne, dit-il, réduit en poudre, à la dose de 4, 6 et 10 grammes, qui se prend aisément dans du lait. Le ver est d'ordinaire rendu vivant, quatre ou cinq heures après. Pour ce remède, comme pour tous les autres ayant la même destination, j'ai trouvé utile de prescrire, le jour qui précède, l'administration d'un purgatif actif le matin, et l'abetinence de tout aliment le soir, »

Le docteur Edwin Morris, en se conformant à ces indications, moins le purgatif, a fait prendre la noix d'arec a un homme de quarante-six ans, qui, dans le cours du mois d'avril dernier, avait rendu plusieurs fragments de ténia. Au bout de deux heures, le malade expulsa environ six mètres de l'helminthe. lluit jours après, nouvelle dose de 6 grammes, bientôt suivie de la sortic d'un nouveau fragment de même dimension à neu près. La forme et le volume de ces portions de ver démontrant que la tête n'avait pas encore été rendue, M. Morris, après avoir cette fois purgó et fait jeuner son malade la veille, lui sit prendre 10 grammes de noix d'arec pulvérisée, ci, au bout d'un quart d'heure, un nouveau fragment fut évacné, de deux mètres de long, dont l'extremité effilée et terminée en forme de bulbe du volume d'une tête d'épingle, donna lieu de penser que la totalité de l'helminthe avait été expulsée. Depuis, la santé de cet homme, altérée auparavant, s'est bien rétablie, et il ne s'est plus présenté de fragments rnbannés dans ses garde-robes, (British med. Journ. octobre 1862.)

Vasciole (Premier canal de Femple deta sarracción purparea contre la). Loraque l'usage interne d'une décenion de cette racine fut préconisé comme un rembée défuece coutre la conjunt de partielles annonces se compliqua d'un doute particulier. On ne potivat pas comprèvayi le pas, on a potivat la pas comprèvayi le pas, on a potivat la pas comprèvant le précisal appetit de la précisal appetit de la précisal appetit de la précisal appetit de la précisal appetit le régistratif la plus absolute. La régistratif la plus absolute.

Aussi enregistrons-nous avec empressement la première observation qui, choisie entre plusieurs autres du même anteur, nous donne une idée du pouvoir curatif qu'on attribue à cette substance.

Mme A\*\*\* était, depuis plusieurs jours, atteinte d'une variole trèsgrave. Lorsqu'elle commença à boire la décoction de sarracenia, les pustules de la face étaient tellement remplies, quoique distinctes, qu'on aurait a peine pu placer entre elles la pointe d'une épingle. La fièvre secondaire était très-forte,

Le leudemain de l'emploid remeble. M. Burch constats un très-grand changement : la fère c'est tombée; les pastilles de la face avaient perdu les pastilles de la face avaient perdu les constants de la face avaient perdu printes, et apaietes. La patiente remarqua elle-même qu'elle se trouvait mieux après l'ingestion de chaque dose. Cependant, is nuit of l'ou commerça ce reméte fui trouble par un décent par le décent l'autre de la constant de l'est de

Il fant encore noter que Mee A.\*

dit enceite de trois à quatre mois ;
que, pendant les deux jours qui préciderent l'emplui de la surracenia, elle
ne sentait plus qu'à pelne les mouvements de son cufant, si bien qu'elle
te croyalt mort; qu'enfin après avoir
elle settif de noveau les mouvecette de les ettif de noveau les mouveaussi forts qu'auparavant. (The Laucet,
décembre 1802.)

## Voile du palais (Adhérence du) à la paroi postérieure du pharynx à la suite d'ulcères syphilitiques traitée

as auto a dece a spinningue; tratec par la création d'une ouverture fistuleuse. Le soin apporté au traitement des affections syphilitiques rendent rares aujourd'hui les exemples de ces sortes d'adhérences, c'est ce qui nous engage à donner une analyse du fait que pubile M. Coulson.

Obs. Robert II'', vingt-sept ans, lut admis à l'holpital des visériens, le 19 février 1860. Il avait eu une urihirte hulto un ueuf ans auparvant, et il y a ciuq ans un chancre suivi d'engorgements ganglionanires de l'aine gauche. Il eut à cette époque des ulcress à la gorge, de la cépitaliée et des totuteurs dans les membres, mais il ue s'aperçui d'aucune éruption. La gorge resta toujours un peu malade jusqu'au noment où il vitu à la consultation de, l'hôpital, un mois avant son admission. Une large ulcération occupait la paroi postérieure du pharyux et le bord tibre du voile. Le trattement fut saivi d'amélioration, mais le malade le négligea bientôt. Quand il revint à l'hôpital, le voile du palais adhérait au pharyax.

Le palais et le pharynx formaient mos vuite continue, les adhérences étaient complétes et selides. La voix avait un son fortement masonie; le malade ne pouvait prononcer ni l'm, il ne pouvait prononcer ni l'm, il ne pouvait respirer que la louche largement ouverie, et avait d'orat et une des la recipient de la moutant plus, disabi-il, la saveur du sucre, din sel, de la moutaret, du nain, etc.

Le 27 fevrier, un bistouri étroit fut enfonce dans le voile du palais, à deux lignes environ de l'amygdale droite, il fut porté transversalement à la même distance de l'amygdale ganche, laissant ainsi un pouce et demi de la partie membraneuse du voile attachée à la partie dure du palais. On saisit le lambeau postérieur avec des pinces et on exeisa un morcean large d'un pouce environ transversalement, et d'un demi-pouce d'avant en arrière. Il y eut peu de sang perdu, et le malade put immédiatement faire passer l'air par les narines. Le goût et l'odorat avaient reparu, mais dans les mouvements de déglutition, les aliments s'engageaient dans la partie postérieure des fosses pasales.

La phie avait une tendance continuelle à la rétraction et à la cientrisation, ce qui força à interposer entre caracteristica de la cientria de la cientria le conservation de la cientria de la cientria tendance fischesse càstisit intere le viagt et unième jour, lorsque le malade fut expaide de l'holpital pour y être reutré en dat d'uresse. Man ami de son opperit, que la communication persistant toujeurs entre les masimes et le pharyas, et que le malade avait retire un grand avantage de Lanort, norembre 1802.1 l'aftic. (The Lanort, norembre 1802.1)

# VARIÉTÉS.

L'Académie de médecine a procédé au renouvellement de son bureau pour l'année 1865. Sont nommés: président, M. Larrey; vice-président, M. Grissell, M. Godrardet J. Cloquet, solle: secrétaire. M. Béclard: membres du conseil, M.M. Godrardet J. Cloquet, Médailles accordées à MM. les médecins-inspecteurs des eaux minérales.

L'Académie a proposé, et M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a bien voulu accorder, pour le service des caux minèrales

u 1860 : 4º Médailles d'argent à :

M. Pidoux, médecin inspecteur des Eaux-Bonnes (Rasses-Pyrènées), pour une étade très-originale et profondèment pratique sur la susceptibilité catarrhale de l'appareil respiratoire et les Eaux-Bonnes.

M. Alquié, medecin inspecteur de l'établissement civil de Viehy (Allier), pour un rapport digne à la fois de sa vaste expérience et de l'importance do

little in import ugue a ta 1958 de sa las estado estado en importante de l'établissement qu'il dirige.

M. Patézon, médecin inspecteur des eaux de Vittel (Vosges), pour la persévérance et le talent dout il a fait preuve dans ses déductions cliniques sur les

observations requeillies à Vittel.

M. F. Rouband, médeein inspecteur des caux de Pongues (Nièvre), pour le

résumé médical qu'il a donné de la saison thermale, et principalement pour ses remarques sur les affections des voies urinaires traitées à Pongues. M. Miramont, médecin inspecteur des bains de mer d'Etretal (Seine-Infé

rieure), pour un très-bon rapport et de très-judicieuses observations sur l'utilité d'une surveillance médicale et hygiènique des bains de mer.

M. Busset, médecin inspecteur des eaux de Saint-Nectaire (Puy-de-Dome), pour une statistique médicale très développée et très bien faite des cas nombreux et divers qu'il a observés en 1860.

2º Rappel de médailles d'argent avec mentions honorables à :

M. de Laurès, médeein inspecteur des eaux de Néris (Allier), pour une savante et très-curieuse notice sur l'hôpital de Néris, aux développements et à la prospérité duquet il a lui-même si puissamment contribué.

M. Caillat, médeein inspecteur des eaux de Contrexèville (Vosges), pour la suite de ses neuves et ingenieuses études sur la poussée.

M. Bailly, médecin inspecteur des eaux de Bains (Vosges), pour ses utiles et piquantes considérations sur les eaux minérales des Vosges.
M. E. Génieys, médecin inspecteur de l'établissement civil d'Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), pour l'excellent esprit qui a dicté ses lettres médicales

sur Amèlie-les-Bains.

M. Cabrol, médecin en chef de l'établissement militaire de Bourbonne-les-Bains, pour le soin et le mérite avec lesquels il a résume les observations recueillies à l'hôpital militaire.

M. Crouzet, médecin inspecteur des eaux de Balaruc (Hérault), pour le zele infatigable et le sagetié dout it continue à faire preuve dans son rapport anunel. M. Buissard, médecin inspecteur des eaux de Lamotile-les-Bains (Isère), pour la note intéressante qu'il a jointe à un très-bon rapport sur la salle de respiration installèe, des 1845, dans l'établissement qu'il drige.

5º Médailles de bronze à : M. Artignes, médecin en chef de l'établissement militaire d'Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), pour un travail très-distingné sur le traitement thermal

M. Gisseville, mèdecin inspecteur des eaux de Porges-les-Eaux (Seine-Inférieure), pour ses considérations pratiques aux de Porges-les-Eaux (Seine-Inférieure), pour ses considérations pratiques intéressantes sur les sources d'eau

minérale ferro-crénatée de Forges. M. E. Damonrette, médecin inspecteur adjoint des eaux de Sermaize (Marne), pour un très-bon mémoire sur l'action physiologique de ces caux.

M. Tripier, médecin inspectour des eaux d'Evaux (Greuse), pour les nonvelles preuves de talent et de zèle que fournit son rapport annuel.

4º Des mentions honorables à :

M. Lemounier, médecin inspecteur des Eaux-Chaudes (Basses-Pyrénées), pour de très-bonnes observations cliniques contenues dans un premier rapport très-digne d'encouragement.

M. Chabannes, médecin inspecteur des caux de Vals (Ardeche), pour les efforts et le mérite qu'attestent les nombreuses observations qu'il a recueillies et analysées.

Le concours pour l'internat des hôpitaux de Paris vient de se terminer par les nominations suivantes : Internes itiudaires : MM. 1 Bouchard, 2 Fravier, 5 Ruck, 4 Faure, 5 Carte Lacoslo, 6 Auvray, 7 Lelion, 8 Isambert, 9 llemey, 40 Turgis, 41 de Montfumat, 42 Thévenot, 45 Barbeu-Duhourg, 44 Besnier, 45 Delsol, 16 Anger, 47 Daret, 48 Louvel-Lamarre, 19 Le Dentu, 20 Terrier, 22 Dusart, 22 De Lacrousille, 25 Na Corogna, 24 Fontau, 25 Le Gras, 56 Guirand, 27 Lannelongue, 28 Thomas, 20 Tixler, 30 Malhené, 51 Roques.

Interne procincies: J.M. I. Artoin, 2 Passill, 5 Pero, 4 Carriere, 5 Lebrano, 6 Pichersen, 7 Sarvess-Lackapelle, 8 Brethey, 9 Claillou, 10 Sante, 41 Panthin, 42 Posada, 15 Hollinier, 44 Paquet, 45 Lefewre, 46 Funcare, 17 Roucherson, 18 Vigier, 49 Percelot, 20 Regrand, 21 Farabedt, 22 Bardier, 26 Norillou, 24 Labbed, 25 Magnan, 26 Thiere, 27 Fails, 26 Ser-3d Morely. Solutionet, 30 Anaties, 5 Bubbles, 52 Chaencoai, 54 Morely.

PRIX RIS LAUREATS INTERNES. — Première division: M. Fritz, médaille d'or; M. Duplay, accessit. MM. Brouardel, Proust et Dubrueil, première meution houvrable. MM. Ferrand, Cruvcibier et Marthucan, deuxième mention honorable. — Deuxième division: l'rix, M. Lallement; accessit, M. Gentilhomme; première meation, M. Robertel; deuxième mention, à Robertel, deuxième ment

PRIX DES EXTERNES. - Prix, M. Bonchard; accessit, M. Fravier; première mention, M. Ruck; deuxième mention, M. Faure.

Par suite de la démission de M. Malgaigne et de la mise à la retraite de M. Mélon), es mutations suivantes vont avoir lieu. Sont désignés: M. Denonvilliers, pour la Chartie; M. Richet, pour la Pitie; M. Voillemier et Gurin, pour Saint-Louis; M. Casso, pour Lariboisière: M. Follin, pour le Midi; M. A. Richard, pour Coedin; M. Broca, pour la Salpétière; M. Bauchet, pour Loureine; M. Foucher, pour Biectier; M. Delban, pour les Raints-Assistès.

On écrit de Toulon: — Une lettre de Paris, arrivée dans notre ville nanonec use novelle importaise et qui intéresse vivement tout le corps des officiers de santé de la marine : il serais, en effet, question d'une andiciration tot à fait imprévue, et que l'on doit enfièrement à l'initiative biserveillante de M. le ministre de la marine, qui aurait, dit-on, introduit dans la nouveile organization de corps médical une classe per laquelle il suffire, dorciavarait, d'écrit decient et médical principal pour obbair, asse concours et par le cuil d'artic de des la marine, processe de capitaine de friegate et de optiaine de valegone. ]

La sámes solemelle de rentrie des Faullés et de l'Ecole de médeme de Berdeux aut en lue le 7 novembre. Voile la liste des pris décernés aux dives. Première anné : Prits ex que, M.M. Loignon et M. Maisires; première mentre de l'est de l'e

M. Hedrard, Imédecin en chef des hospiecs de Sens, et M. Labitto, directeur de l'Asile des aliénés de Clermont (Oise), sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur.

M. Goffres, médeein en chef de l'hôpital de Vincennes, vient d'être nommé commandeur de l'ordre de Sainte-Anne. Cette haute distinction a été accordée à notre honorable confirere commo récompense des services rendus à l'armée russe par la traduction de son Précis iconographique de bandages et appareils

La Société de médecine de Strasbourg décernera, en 1863, un prix de 500 francs au meillure ouvrage sur une des branches des sciences médicales, imprimé ou manuscrit, français, latin ou allemand, publié depuis le 1º jaire 1862, "ayant encore été l'objet d'aneune récompense et adressé par l'auteur à la Société avant le 4º avril 1863.

Pour 4894, un prix de 500 frances est offert à la meilleure statistique et topographie médicale d'un des cantons ou d'une localité de l'Alsace. Les membres résidants de la Société sont seuis exclus du concours. En aucan cas, le prix ne sora ni ajourné ni partagé; la Société s'engage d'une façon obligatior à couronner un des ouvrages qui lui auront été soumis. Des médialles pourront être accordées à de mémoires distinguée qui aurot approché du prix.

# TABLE DES MATIÈRES

# DII SOIXANTE-TROISIÈME VOLUME.

Abeès du cerveau : leur curabilité, 575. Académie de médecine (Séance annuelle de l'); distribution des prix, 558. Voir aux variétés de ce numéro. Accouchement, Extraction du fœtus par les voies naturelles pendant l'a-

gonie ou après la mort de la femme, 179. - force pratiqué chez une femme

agonisante, au neuvième mois de la grossesse, dans le but de sauver la vie du fœtus, 469.

— prématuré artificiel (Nouveau moyen de procurer l'), 523.

Accouchements (Recueil de mémoires ctobservations sur les), par M. le doc-

teur Devillers (compte rendu), 169.

Guide pratique de l'accoucheur et de la sage-femme, par M. le docteur Pénard (compte rendu), 514. Acétate de potasse (Utilité de l') dans le traitement de la blennorrhagie

urétrale, 525. Acné rosacea (Traitement de l'), 137. Aconit (Note sur l'emploi de l'alcoolature d') contre la métrorrhagie, par

M. le docteur Marotte, 140 (Empoisonnement par l') traité avec succès au moyen de l'opium, 412. Acupuncture multiple (De l') comme moyen d'obtenir l'adhèrence entre les parois do l'abdomen et les kystes contenus dans le ventre, par M. Trous-

seau, 517. Albuminurie (Noix vomlaue dans le traitement de certaines névroses et

dans l'), 42, (Observations témoignant des bons effets do l'Iodure de fer dans l')

récente, par le docteur Baudon, 560. Alealins (Traitement du rhumatisme articulaire aigu par les), 182.

Aliments amylaces (Do l'abstention des) dans le traitement du catarrhe et du ramollissement de l'estomac, 59. Allaitement. Propriétés galactogogues des feuilles du ricin, 185.

Alods (Remarques sur la poudre d') et de myrrhe, 359. Amandes douces (Traitement de la

coqueluche par la décoction de co-quilles d'), 176. - - ou amères (Du blanchiment

des); question d'hygiène, par M. Stanislas Martin, 509.

Amblyopie amaurotique (Premier exemple de guérison d'une) chez un malade affecté d'ataxie locomotrice, traité par l'usage interne du nitrate d'arceut, par M. le docteur llerschell (gravure), 360.

Amidon (Falsification de l'), par M. Stanislas Martin, 73. Ammoniaque. Remarques sur un cas d'éclampsie survenue pendant le travail de l'accouchement, et traitée

avec succès par les moyens anti-phlogistiques et l'emploi d'une potion contenant quelques gouttes d'), comme dans le traitement de l'ivresse alcoolique, par M. le docteur Duclos, 165.

Amputation fémoro-tibiale à la sulte d'une plaie d'arme à feu. Résection des nerfs scialiques poplités in-terne et externe. Guérison. Déam-bulation facile à l'aide du pilon classique, par M. le docteur Arlaud, 26

Anatomie descriptive (Traité d') par M. le professeur Cruveilhier (compte rendu), 222.

Anesthésique. (Action) du bromure do potassium sur les membranes muqueuses, 470. Anévrysme (De l'ioduro de potassium

dans le traitement de l'), par M. le docteur Chuckerbutty, 433. Angines à excroissances polypeuses et granulaires daus les voies respira-

tolres; traitement par les liquides pulvérisés, 176. Aniline (Inefficacité du sulfate d') dans

plusieurs cas de chorée, 158 Ankytoses (De la traction continue pour le redressement des), par M. le docteur Delore (gravures), 594.

Anus artificiel (Etablissement d'un)

dans un cas d'étranglement interne, Arsenie (Emploi de l') dans quelques

cas d'onththalmie, spécialement chez les enfants, 43, - De la valeur de la médication arsc-

nicale dans la chorée, 547. Assistance (Lettre de M. Husson, sur l') des élèves en médeciue malades, 479. Association des médecins de la France;

. allocution de M. Rayer, 429.

Ataxie locomotrice (premier exemple de guerison d'une amblyonie amaurotique, chez un malade affecté d'ataxie locomotrice, traité par l'usage interne du nitrate d'argent, par M. le ducteur Herschell (gravure), 560.

- progressive de furme hémiplégique et compliquée d'accès épilentiformes (Cas d') traité avec succès

par le nitrate d'argent, 373. Atronine (Procédé nuur extraire 1') de la racine de belladone, 456.

Agrentia, Recherches cliniques sur les maladies du cœur, d'après les lecons de M. le professeur Bouillaud (compte rendu), 464.

Boins de valériane dans le traitement de l'hystérie et de diverses maladies nervenses, 88.

Baume de Tolu (Un mot sur le) du Bresil, par M. Stanislas Martin, 267. BAYARD. Traité pratique des maladies

de l'estomac (compte rendu), 272. Bec-de-lièvre (Coup d'œil sur une des formes les plus rares du), les fissures horizontales. Remarques et ob-servations, par M. le docteur Debout (gravures), 15 et 66.

- (Observation d'un) médian de la levre inférieure, compliqué de division de l'os maxillaire inférieur

et de bifidité de la langue, par N. le docteur Parise, 269. Beckand. Traité élémentaire de physiologie humaine, comprenant les

principales notions de la physiologie comparée (compte rendu), 222. Belladone (Du meilleur mode d'emploi

de la) pour faire rentrer les hernies etranglees, 278. - opium et mydriatiques, leur anta-

gonisme, 232. (Procédé pour extraire l'atropine de la racine de), 456.

Beurre (Du) comme reactif du eulvre et de ses composés, par M. Lancelot, pharmacien, 264.

Bismuth (Formule d'un giveérolé de sous-nitrate de), 508, - (Du sous-phosphate ferroso-calci-

que comme succèdané du sous-nitrate de), 124. - (Emploi des sels d'étain comme

succédanés du sous-nitrate de dans le traitement de la blennorrhagie, 266.

Blennorrhagie urétrale (Utilité de l'acetate de polasse dans le traite-ment de la), 523.

- (Emploi des sels d'étain comme

succèdanés du sous-nitrate de bis-

muth dans le traitement de la), 266. Blépharoplastie (Nouveau procède de) pour la cure de l'ectropion, par M. le docteur Alphonse Guérin (gravures), 118.

Bouche. Tumeur adénoïde volumineuse de la région palatine guérie par l'excision et la cautérisation, 141.

Bromure de potassium; son effet anesthésique sur les membranes muqueuses, 470.

Bronchorrhée chronique (De l'emploi du siron de raifort iode dans la) et dans la serofule, par M. le docteur A. Charrier, 511.

Calcul intestinal (Entérotomie abdominale, extraction d'un) du poids de 600 grammes, 91.

Campéche (Emploi de l'extrait de) comme desinfectant des plaies gan-

gréneuses, 139. Cancer de l'amygdale et du voile du palais enlevé par l'écraseur après l'écartement de la carotide interne,

524. Cancéreuses (De l'apparition du sucre dans les affections), par M. Dan-

necy, pharmacien, 212.

— (De la présence du sucre dans les urines des malades atteints d'affections]; réelamation de priorité, par M. le docteur Putégnat, 271.

Carie dentaire (Formule contre la). Casca (Examen chimique de l'écorce de), nouvel agent émétique, par

M. Stanislas Martin, 25. GASPER, Traité pratique de médecine légale (compte rendu), 77,

Cataracte double capsulo-lenticulaire et pseudo-membraneuse, adhérente, compliquée d'iritis chrouique, iridectomie (guerisou), 89.

Cautérisation de l'épiploon après l'opération des hernies ombilicales. inguinales ou crurales, 523, Ceinture élastique (Rupture des parois abdominales ; indications de l'em-

ploi d'une), 578, Cerveau (Abeès du); leur curabilité,

Chanpre indien (Iluile de), topique contre les douleurs rhumatismales, par M. Grimanlt, 400.

Chloroforme (Regles pratiques de l'administration du), par M. le doc-

tenr Herrgott, 55, 109, 154. - (Nevralgie ileo-tombaire et erurale accompagnée de contractions choréiformes de la cuisse droite (coxalgie hystérique); cessation des accidents chorciques par l'inhalation du), 41.

Chloroforme (Cas de guérison d'une surdité, datant de plusieurs années, instantanement guerie par une frietion de) pratiquée sur le côté du cou correspondant à l'oreille malade,

par M. Lelut, 126. (Encore un mot sur l'emploi de l'éther et du) comme traitement de

la surdité, 415. - (Emploi du) comme moven de modifier la saveur des médicaments, 125. - (Moyen nouveau pour reconnaître

la pureté du), 401. - (Mode de préparation du) gélatineux, par M. Grimault, 550.

Choléra (Eupatorium cannabinum dans le), 472 - antimonial (Du) et de son in-

fluence favorable sur la dothiénentérie, 90. Chorde (Inefficacité du sulfate d'ani-

line dans plusieurs cas de), 158. - (De la valeur de la médication ar-

senicale dans la), 547. Cigue (Sur l'emploi de la) dans les engorgements chroniques monoarticulaires chez les scrofuleux, par M. le docteur Laboulbène, 289

Citrouille (Semences de); note sur les deux agents anthelmintiques les plus inoffensifs par M. Debout, 481. - (Un mot sur la conservation des

graines de), par M. Stanislas Martin, 162. - (Nouveaux cas de ténia guéris par

l'administration des semences de), 402, 415. - (Emulsion de) et d'extrait de fou-

gere, 505. Climat (De la disparition du gottre par le changement de), 40.

Clinique médicale (Lecons de), par R. G. Graves, traduites et annotées par M. le docteur Jaccoud (compte

rendu), 31. Colique hépatique (Un mot sur le traitement de la), 155.

Collure de Lanfranc (Ophthalmie pu rulente, son traitement par le), 475. Compression des carotides (Convulsions idiopathiques des jeunes enfants guéries par la), 524.

Conjonctive pustuleuse (Bons effets des insuffictions de calomel dans quelques affections oculaires, et no-

tamment dans la), 373. Contractures musculaires (Extension manuelle substituée à la ténotomie

nour la cure des), 178. Convulsions idiopathiques des jeunes

enfants guéries par la compression des carotides, 524.

Coqueinche traitée par l'inhalation de poussière liquide, 277.

(Traitement de la) par la décoction de coquilles d'amandes douces, 176, Cornée (Tonsure conjonctivale; son ellicacité contre les lésions panniformes et chroniques de la), 281,

- (De la restauration artificielle de la) (gravures), 474. Corns étrangers des voies aériennes

(Emploi de l'ause métallique pour l'extraction desi, 525.

Coxalgie hystérique, névralgie iléolombaire et erurale, accompagnée de contractions choréiformes de la cuisse droite. Chloroforme: ces-

sation des accidents choréiques, 41. Croun. Végétations polypiformes trachéales ; deux opérations de trachéctomie pratiquées à un mois de distance sur le même sujet, Guéri-

son, 176. - (Des canules et des dilatateurs employés dans la trachéotomie, spécialement dans le cas de), par M. le docteur Bouvier (gravures), 299, 340.

- Trachéotomie pratiquée avec succès chez un enfant de treize mois, 569, - Quatre observations de trachéotomie

pratiquée avec succès sur de trèsjeunes enfauts, 571. CREVILLIER. Traité d'anatomie des-

eriptive (compte rends), 222. Cryptogames (Rougeole produite par les) de la paille de blé, 528. Cuivre (Du heurre comme réactif du)

et de ses composés; note adressée au congrès pharmaceutique de la Vienne, par M. Lancelot, pharmacien, 264.

Curare dans le traitement de l'hydrophobie, 471.

Custite cantharidienne; movens de la prévenir et de la combattre, 524.

Dentaire (Formule contre la carie), 162. Dentition (Glycérolé composé contre

le prurit de la première), par M. Debout, 510. Désinfectant (Emploi de l'extrait de eampêche comme) des plaies gangréneuses, 139.

Después. Traité de l'érysipèle (compte rendu), 406. DEVILLIERS. Recueil de mêmoires et

observations sur les accouchements (compte rendu), 169. Diabète (Cas de) produit par un néo-

plasme du plancher du quatrieme ventricule, 576. Dialyse. Son application à la prépa-

ration des médicaments, 557.

Diurétique (Formule d'un vin) dit de l'Hôtel-Dieu de Paris, 511.

Dothiénentérie (Du cholèra antimonial et de son influence favorable sur la),

Douches oculaires (Du traitement de l'ophthalmie purulente des enfants par des), par M. le docteur Bricheteau, 459.

Denam (de Lunel). Traité dogmatique et pratique des fièvres intermittentes appuyé sur les travaux des médecins militaires en Algérie et suivi d'une notice sur le mode d'action des eaux de Viehy dans les affections consècutives a ces maladies (compte rendu), 566.

### E

Eclampsie (Remarques sur un eas d') survenue pendant le travail de l'accouchement, et traitée aves succès par les moyens antiphlogistiques et l'emploi d'une potion contenant quelques gouttes d'ammoniaque, comme dans le traitement de l'ivresse aleodique, par M. le docteur

Ductos, 165.

— puerpérale (Nouveau cas d') guérie
par l'injection sous - cutanée de

morphine, 277.

Eerascur (Caucer de l'amygdale et du voile du palais enlevé par l') après l'écartement de la carotide interne, 524.

Ectropion (Nouveau procèdé de blépharoplastie pour la cure de l'),

par M. le docteur Alphonse Guérin (gravures), 118. Electricité (Cas d'impuissance guérie

par l'), 231.

Empoisonnement (Les symptômes de l'urémie pouvant simuler l') par les

narcotiques, 376. — par la racine d'œnanthe safranée, 375.

Emulsion (Note sur une) ténifuge, 505. Enfants (Du traitement de l'ophthalmie purulente des) par des douches oculaires, par M. le docteur Brichecau, 450.

 Névrose particulière de l'estomac chez les enfants, 414.
 (Erythème de la région anale chez

lès très-jeunes); traitement par les lotions mercurielles et la poudre de bismuth et d'amidon, 324. Entérotomie abdominale. Extraction

Entérolomie abdominale. Extraction d'un calcul intestinal du poids de 600 grammes, 91.

Epilepsie (Oxalate de cérium, ses bons effets dans certains cas particuliers d'), 235.

Ergot de seigle (du traitement de l'incontinence nocturne d'urine au moyen des dragées au ter et à l'), par M. le docteur Auguste Millet, 557, Erysipèle (Traité de l'), par M. le docteur Armand Desprès (compte

rendu), 406.

Erythème de la région anale chez les très-jounes enfants : traitement par les lotions mercurielles et la pondre de bismuth et d'amidon, 524.

Estomae (Ulcère simple de l'); diagnostic et traitement, 45. — (Nèvrose particulière de l') chez

les enfants, 414.

Lactates alcalins; leur emploi dans

 Lactales alcalins; leur emploi dans le traitement des maladies fonctionnelles de l'appareil digestif, 279.

 (De l'abstention des aliments amylacés dans le traitement du extarrhe et du ramollissement de l'), 59.
 (Traité pratique des maladies de l'), par M. le docteur Bayard

(compte rendu), 272.

Etaia (Emploi des sels d') comme succedanés du sous-nitrato de bis-

muth dans le traitement de la blennorrhagie, 266. Ether (Coup d'œil rétrospectif sur nos

premiers essais des institutions d') dans la surdité, suite d'othorrée, par M. Berlemont, 268. — (Encore un mot sur l'emploi de l')

el du chloroforme comme traitement de la surdité, 415. Etranglement interne. Etablissement d'un anus artificiel. 230.

Eupatorium cannabinum dans le choléra, 472.

Exteusion manuelle substituée à la ténotomie pour la cure des contrac-

## \*\*

Faculté de médecine (Séance de rentrée de la), et proclamation des prix. 477.

tures musculaires, 178,

Fer (Du traitement de l'incontinence nocturne d'urine au moyen des dragées au) et à l'ergot de seigle, par M. ile docteur Auguste Millet, 337. — Préparations ferrugineuses; leur

action sur la température, 482. Fièvres intermittentes. Traitement par les injections sous-cutanées de sulfate de quinine, 574.

(Traité dogmatique et pratique des), appuyé sur les travaux des médecins militaires en Algérie, etc., par M. Durand (de Lunel) (compte rendu), 596.

 Strop febrifuge laxatif, 457.
 puerpérale à forme ataxique; son traitement par une médication composée, 59. Fistules récentes vésico-vaginales (Quelques nouveaux faits de) guéries par l'emploi de la sonde à de-

menre (gravures), 565. - (De l'opportunité de l'emploi des

serres-lines dans le traitement des) (gravures), 368, - vésico-vaginale (Observation de)

gnéric par la regination des bords de la fistule, 467.

- (Note sur un instrument nouveau destiné au traitement des) récentes, par le docteur Chatolain (gravure), 562 Factus (Extraction du) par les voies

naturelles pendant l'agonie ou après la mort de la femme, 179.

Foie de morue (Note sur l'extrait aqueux de), 545. Fracture avec déplacement de la co-

lonne vertébrale chez un acrobate. Guérison, 59. Fractures des machoires (Appareil en gutta-percha pour les) et pour leur résection par M. le docteur Morel La-

vallée (gravure), 200, 248, 552, 598. - comminutives (Observation de) des maxillaires supéricurs traitées avec succès par un appareil nouveau, par M, le docteur Goffres (gravures),

 de la rotule (Note sur le traitement des) par un nouvel appareil, par M. le doeteur Trélat (gravures), 447. Francis. Traité pratique des mala-

dies du foie (compte rendu), 129. Fueus vesiculosus (Préparation de l'extrait hydru-alcoolique de), par

M. Dannecy, 160.

Galium verum (Etude pharmaccutique sur les), mollugo et palustre, par M. Timbal-Lagrave, pharmacien, 212.

Gangrêne (Sur un nouveau matelas d'eau employé à la Maison de santé pour prévenir la) par compression dans les maladies chroniques (gra-

yure), 225. Gercure du mameion, Traitement prophylactique, 472.

Glace (Emploi local de la) après l'opération de la hernie étranglée, 139, Glaucome (Curabilité du), 138

Glycérine (Sirop d'iodure de fer à la). Glycérolé composé contre le prurit de

la première deutition, par M. le docteur Debout, 510. - (Formule d'un) de sous-nitrate de

de bismuth, 508.

- d'iodure de fer, 72,

Goître (Emploi thérapeutique de l'iodure d'ammonium, spécialement dans le traitement du), 252,

- de sa disparition par le changement de climat, 40. - exophthalmique (De la maladie de

Graves ou) et de son traitement, par M. le docteur L. Gros, 97. - Heureuse influence d'une grossesse

survenue dans le cours de la maladic, 525.

Gravas. Leçons de elinique médicale, traduites et annotées par M. le docteur Jaccoud (compte rendu), 51. Grenouillette congénitale (Remarques pratiques sur les deux senls cas con-

nus de), 516. Grossesse - Goltre exophthalmique. -(Heureuse influence d'une) survenue dans le cours de la maladie, 525.

Gutta - pereka (Appareil en) pour les fractures des machoires et pour leur section et leur résection, par M. le docteur Morel Lavallée (grayure), 200, 248, 552, 598.

11

Hémorrhoïdales procidentes (Nuuveau pessaire-rectal pour maintenir les fumeurs) que l'on ne peut opérer, 525 Hernie incarcérée du trou ovale (Ré-

duction d'une), 576 Hernies étranglées (Du meilleur mode d'emploi de la belladone pour faire

rentrer les), 278. — (Emploi local de la glace après l'opération de la), 159.

Hernies ombilicales (Cautérisation de l'épiploon après l'opération des), inguinales ou crurales, 323

Hoquet accompagné de troubles graves dans la circulation, durant douze jours, et guéri subitement par le valérianate de zinc, 413. rebelle accompagné d'accidents

graves, guéri par l'emploi du sulfato de quinine, 526. Huiler (De l'essai des), 451.

Huile de ricin (Nouveau mode d'administrer I'), par M. Stanislas Martin.

llullis. Mémoire de médecine et de chirurgie pratiques (compte rendu),

Hydarthroses ehroniques (Observations témoignant des bons effets des injections iodées comme traitement des) du genou par N. le doctour Bouchard, 312

Hydrophobie (Curare dans le traite-

. ment de l'), 471. Hygiène de l'Algérie, exposé des

moyeus de conserver la santé et de se préserver des maladies dans les pays chauds et spécialement en Algérie, par M. Marit, mèdeein principal (compte rendu), 566.

Ilystérie (Bains de valériane dans le traitement de l') et de diverses maladies nervenses, 88.

Impuissance (Cas d') guérie par l'électricité, 231.

Incontinence nocturne d'urine (Du traitement de l') au moyen des dragées au fer et à l'ergot de seigle,

par M. le docteur Auguste Millet, 337. Injections iodées (Observations témoignant des bons effets de l'emploi des) comme traitement des hydarthroses chroniques du genou, par M. le docteur Bouchard, 312.

 (Kyste uniloculaire de l'ovairenyant résisté à sept) ; ovariotomie, guérison, 409.

Insuffation (Bous effets de l') dans un cas d'invagination intestinale, 480. Invagination intestinale (Bous effets de l'insuffation dans un cas d'), 180. Iodure d'aumonium (Emploi therapeutique de l'), spécialement dans

le traitement du goître, 252. — de fer (Glycérolé d'), 72. — (Sirop d') à la glycérine, 72.

 (Les préparations ferrugineuses et l') en particulier ne doivent pas toujours être rayés des médications prescrites aux phthisiques, par M. le docteur Putéemat. 75.

- de polassium (De l') dans le traitement de l'anévrysme, par M. le docteur Chuckerbutty, 435.

 (Observations témoignant des bons effets de l') dans le traitement de l'albuminurie récente, par M. le docteur Baudon. 560

Iridectomie employée avec succès dans un cas de cataracte double capsulolenticulaire et pseudo-membraneuse adhérento, compliquée d'iritis chro-

nique, 89.

Iridesis, ou du déplacement pupillaire
par la ligature de l'iris, par le doeteur Weeker (gravures), 552,

#### J

Jaunisse; sa pathologie et son traitement, 278.

#### K

Kyslcs (De l'acupuneturo multiplo comme moyen d'obtenir l'adhérence entro les narois de l'abdomen et les) contenus dans le ventre, 517.

Kyste nuitoculaire de l'ovaire ayant
résisté à sept injections iodées. Guérison par l'ovariotomie, 409.

### L

Lactates alcalins; leur emploi dans le traitement des maladies fonctionnelles de l'apparell digestif, 279. Langue (Observation de bec-de-lievre

médiau de la levre inférieure compliqué de division de l'os maxillaire inférieur et de bifidité de la), par M. le docteur Parise, 260. Laryngite chronique œdémateuse

Laryngile chronique @démateuse (Traitement topique la), 92. Laudanum el opium à haute dose (The l'administration du): nécessité

d'en modèrer les doses dans les pays chauds, 480. Laurier-cerise (Observations pratiques sur l'eau de), 538.

Luxation (Nouvelles recherches sur la) de la máchoire inférieure, 415.

### M

Máchoire inferieure (Nouvelles recherebes sur la luxation de la), 415. — (Immobilité des) traitée avec succès par la création d'une pseudarthrose, 577.

Maladie de Bright (Traitement de la), 92. — du cœur (Recherches cliniques sur

les), d'après les leçons de M. le professeur Bouillaud, par M. le docteur Auburtin (compte rendu), 464. — du foie (Traité pratique des), par

M. le docteur Théodore Frerichs (comple rendu), 129. Mamelon (Gerçure du); traitement

prophylaetique, 472.

Mantr, llygiène de l'Algérie, exposé
des moyens de conserver la santé et
de se préserver des maladies dans
les pays chauds, et spécialement en
Algérie, 506.

Matelas d'eau (Sur un nouveau) employé à la maison de santé pour prévenir la gangrène par compression dans les maladies chroniques (gravure), 225. Maxillaire supérieur (Cas d'ablation

du) et de sa restauration mécanique, par M. le docteur Parise, 457. Médecine (De la) dans nos provinces,

lédecine (De la) dans nos provinces, par M. le docteur Féron, 187.
légale (Traité pratique de), par

M. J. L. Casper (comple rendu), 77.

— et ehirurgie pratiques (Mémoires de), par M. le docteur Hullin (comple rondu), 515.

Médicaments (Application de la dialyse à la préparation des), 557.

Mercure (proto-chlorare de). Bons eflets des insuffations de calomel dans quelques affections oculaires et no-

tamment dans la conjonetivite pustuleuse, 573. Mdtrorrhagie (Note sur l'emploi de

l'alcoolaire d'aconit contre la), par M. le docteur Marotte, 145.

(Emploi de la sabine et de la rue dans le traitement de la), 140.

Morphine (Nouveau cas d'éclampsie puerpérale guérie par l'injection

sous-culanée de), 277. Myrrhe (Remarques sur la poudre d'aloès et de), 359.

#### N

Névralgie lièo-lombaire et erurale accompagnée de contractions choréiformes de la euisse droite (coxalgie liystérique); chloroforme; cessation des accidents choréiques, 41. Neuroses (Noix vomique dans le trai-

tement de certaines; et dans l'albuminurie, 42.

particulière de l'estomae chez les eulants, 414.

New (De la restauration du). Parallèle des procèdés autoplastiques et des pièces de prothèse, par M. le docteur Debout (gravures), 44, 94 et 142. Nicotine (Traitement du tétanos par

Nitrate d'argent (Premier exemple de guérison d'une amblyopie locomotrice ehez un malade affecté d'ataxie locomotrice, traité par l'usage interne du), par M. le docleur llers-

ehell (gravure), 560.
— (Cas d'ataxie locomotrice progressive de forme h\u00e4mipl\u00e4gique et compliqu\u00e9d d'ace\u00e9s \u00e9\u00edlufte\u00e4nit\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mip\u00e4mipl\u00e4mipl\u00e4mip\u00e4mip\u00e4mip\u00e4mip\u00e4mip

Nævi materni. Leur traitement par l'emploi topique du tartre stibié, 41. Noix vomique dans le traitement de certaines névroses et dans l'albuminurie, 42.

#### 0

CEil artificiel. Restauration de l'appareil de la vision (gravures), 417-529. CEnanthe safranée (Empoisonnement par la raeiue d'), 575. Ongle incarné (Nouveau procédé pour

la eure de l'), 472. Ophthatmie (Emplo: de l'arsenie da

Ophthatmie (Emplo: de l'arsenie dans quelques formes d'), spécialement chez les enfants, 45.

- purulente (Du traitement de l') des

enfants par des douches oculaires, par M. le docteur Brieheteau, 459. Ophthalmie purulente. Son traitement par le collyre de Laufranc, 475.

Ophthalmologie. Congres international d'), 527. Opium (Empoisonnement par l'aconit

traité avec succès au moyen de l'), 412.

 et mydriatiques. Leur antagonisme, 232.

 et du laudanum à hautes doses (De l'administration de l'); nécessité d'en modèrer les doses dans les pays chauds, 180.
 Ouariotomic (Observation d'une) pra-

tiquée avec succès à Strasbourg, 82.

— Kyste uniloculaire de l'ovaire ayant résisté à sept injections iodées; gué-

rison, 409. — pratiquée avec succès, l'une à Lyon, l'autre à Strasbourg, 577.

Oxalate de cerium. Ses bons effets dans certains cas particuliers d'épilepsie, 255.

# Þ

Paralysie des membres et de la langue guérie par l'expulsion de vers intestiones 935

tinaux, 255.

Péxand, Guide pratique de l'acconcheur et de la sage-femme (compte rendu), 514.

Perchlorure de fer (Du traitement du zona par l'application topique du), par M. Baudon, 75.

 (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi topique du; comme traitement abortif du zona, par bl. Al. Gressy, docteur médecin, 404.

Pessaires médicamenteux. Médication topique des affections du vagin et du col de la matrice, par M. le docteur Duclos, 497.

 rectat (Nouveau) pour maintenir les tumeurs hémorrhoidales proeidentes que l'on ne peut opèrer, 525.
 Phosphate ferroso cateique (Du sous-) comme succèdané du sous-nitrate de

bismuth, 124.

Phthisie (Nouvelles expériences eliniques sur l'emploi des préparations martiales dans la), 280,

Phthisiques (Les préparations ferrugineuses et l'iodure de fer en partieulier ne doivent pas être toujours rayés des médications prescrites aux), par M. le docteur Putegnat, 75.

Physiologie humaine (Traité élémentaire de), comprenant les principales notions de la physiologie comparée, par M. le professeur Béclard (compte readu), 222, Pitules de Bontius (Sur une prétendue rectification de la formule des), par M. le docteur Al. Colson, 22.

M. le docteur Al. Colsou, 22.
— (Un mot encore sur les) du Codex, par M. M.-G. Favrot, pharmacieu, 127.

Plaies par arme à feu. Nouvelle sonde exploratrico destinée à affirmer la présence de la balle (gravure), 526.

Relation chirurgicale de la visite de M. le professeur Nélaton au général Garibaldi, suivie de la consultation des destaux.

| Company | Comp

des doeteurs Pirogoff et Partridge, 426. - gangréneuses (Emploi de l'extrait de campéche comue désinfectant

des), 159. — du eœur intéressant les deux ventrieules (guèrison), 575.

Plomb (Du traitement de la pneumonie par l'acétate de) à haute dose, par M. le docteur Leudet, 585.

 (Nouveau procédé pour constater la présence du) dans l'urine, 559.

 (Réflexions sur le nouveau procédé

de M. Reeves, pour constater la reeherche du) dans l'organisme, 550. Pneumonie (Du traitement de la) par l'acétate de plomb à haute dose, par

M. le doctour Leudet, 585.
Podophyllum peltatum. Ses propriétés purgatives, 95.

purgatives, 95.

Polype naso-pharyngien enlevé par un nouveau procedé ostéoplastique,

 du reclum (Entérorrhagie, suite de); cause méconnue pendaut un an; guérison par l'ablation de la tumeur,

Ponetion hypogastrique de la vessie pratiquée à sept années de distance sur le même sujet, 526.

sur le même sujet, 526.

Priz (Scance de rentrée de la Faculté
et proclamation des), 477.

(Distribution des) décernés par l'Aeadémie de médecine, 559,

Buthing Restaurties, de l'apparent

Prollèse. Restauration de l'appareil de la vision (gravures), par M. Debout, 417, 529.

 De la restauration artificielle de la cornée, par M. Abate (gravures), 474.
 (De la restauration du nez ; parallèle des procédés antoplastiques et

des pieces de), par M. Dehout (gravures), 44, 94 et 142. — De la restauration mécanique de la mâchoire supérieure (gravures),

par M. Debout, 184, 256, 282, 551, 576.

— Cas d'ablation du maxillaire supé-

rienr et de sa restauration mécanique, par M. Parise, 457.

- Amputation fémoro-tibiale à la suite d'une plaie par arme à feu : résection des nerfs sciatiques poplités interne et externe; guérison; deambulation facile à l'aide du pilon classique, par M. Arlaud, 26.

Pseudarthrose (Immobilité des miehoires traitée avec succes par la eréation d'une), 577.

Puerpérale. Emploi du tannin dans la résorption purulente, 254. Pulvérisateur. (Emploi thérapentique

tle l'appareil), 525.

Pulvérisés (Angines à exeroissances
polypeuses el granulaires dans les

potypeuses et grandarres dans les voies respiratoires, trailement par les liquides), 176. Pupille. De l'iridésis ou du déplace-

ment pupillaire par la ligature de l'iris, par le docteur Weeker (gravures), 552.

# 0

Quinine (De l'emploi du sulfate de) à une certaine période du rhumatisme articulaire aigu, 195.

## n

Rectum (Entérorrhagie, suite de polype du); cause méconnue pendant un an; guérison par l'ablation de la

tumeur, 140.
Respiration artificielle (Nouvelle methode de), 527.

Révulsion. Formule du sparadrap stibié, 400. Rhumatismales (liuile de chanvre in-

dien, topique contre les douleurs), par M. Grimault, 400. Rhumatisme (Valeur relative des divers traitements du), 95.

- articulaire aigu; traitement par les alealius, 182. - (De l'emploi du sulfate de qui-

nine à une certaine période du), 195. — (De la vératrine dans le traitement du) chez les enfants, 55.

Riein (Propriétés galactogogues des feuilles du), 185. Rongcole produite par les cryptogames de la paille de blé, 528.

Rue et sabine; leur emploi dans le traitement de la métrorrhagie, 440. Rugination (Observation de fistule vésico-vaginale guérie par la) des

bords de la fistule, 467. Rupture des parois abdominales; indication de l'emploi d'une ceinture élastique, 578.

# S

Sabine et rue. Leur emploi dans le traitement de la métrorrhagie, 140. Sarracenia purpurea. Premier essai de son emploi contre la variole, 579. Serofule (De l'emplui du sirop de raifort iodé dans la bronchorrhée chronique et dans la), par M. le docteur

A. Charrier, 5H.

— Nute sur l'extrait aqueux de foie de morue, 415.

Scrofuleux (Sur l'emploi de la eigué dans les engorgements chroniques monoarticulaires ehez les), par M. le docteur Laboullône. 289.

Semences de courge (Quelques faits à l'appni de l'emploi de la) (pepo maxima) dans les eas de ténia, par M. le docteur Girard, 402,—Voyez

Citrouille, Serres-fines (De l'opportunité de l'emploi des) dans le traitement des fistules vésico-vaginales réceutes

fistules vésico-vaginales réceutes (gravures), 568. Sirop de raifort iodé (De l'emploi du) dans la bronchorrhée chronique et

dans la scrofule, par M. le docteur A. Charrier, 541. Sirop fébrifuge laxatif, 457.

Soude (Quelques nouveaux faits de listules vésico-vaginales récentes guéries par l'emploi de la) à de-

meure (gravures), 365.

— Plaies par arme à feu. (Nouvelle) exploratrice destinée à affirmer la

presence de la balle (gravure), 526. Sparadrap stibié (Formule du), 400. Staphytôme (Suture de la selérotique

dans l'opération du), 529.

— pellucide traité avec succès, d'après le procédé de Tyrrel modifié, 327.

Sucre. Note sur les deux agents an-

thelmintiques les plus inoffensifs, par M. Debout, 481. — (De l'apparition du) dans les affec-

tions cancéreuses, par M. Danneey, pharmacien, 221.

(De la présence du) dans les urines des malades atteints d'affections cancéreuses; réclamation de priorité, par M. le docteur Putégnal.

Sulfate de quinine (Hoquet rebelle accompagné d'accidents graves, guéri

par l'emploi du), 526. — (Fièvres intermittentes; traitement

par les injections sous-eutanées de), 374. — (Accidents graves produits par und faible dose de), 254.

Surdité (Cas de guèrison d'une) datant de plusieurs années, instaltantment guèrie par une frietion de chière-forme pratiquée sur le chié du configuration de la chief du configura

correspondant à l'oreille malade

- (Coup d'œil rétrospectif sur nos premiers essais des instillations

d'éther dans la), suite d'otorrhée, par M. Berlemont, 268.

Surdité. (Encore un mot sur l'emploi de l'éther et du chloroforme comme traitement de la), 415.

Suture de la selérotique dans l'opération du slaphylòme, 529.

Syphilis, Adhèrènce du voile du palais à la paroi postérieure du pharyux, traitée avec succès par la création d'une ouverture fistuleuse, 580.

### T

Tannin. Son emploi dans la resorption purulente puerpérale, 234.

Tartre stible (Traitement des nævi materni par l'emploi topique du), 41. — Formule d'un sparadrap stiblé, 400.

Ténia (Quelques faits à l'appui de l'emploi de la semence de courge (pepo maxima) dans les cas de), par M. le docteur Girard, 402.

 (Nouveau eas de) expulsé à la suite de l'administration des semences de

eitrouille, 415.

— Un mot sur la conservation des graines de citronille, par M. Sta-

grames de curonine, par al. Sianislas Martin, 162. — (Nouvelle observation à l'appui de l'emploi de la noix d'arec dans le

traitement da), 579.

Ténifuge. Note sur une émulsion, 505.

Tétanos. Traitement par la nicotine.

474.

Thérapoulique. Note sur les deux agents autheimintiques les plus inoffensifs, par M. le docteur De-

hout (gravures), 481. — (Principes de) en matière de puerpéralité, par M. le dueteur Hervieux, 241.

 Emploi du chloroforme comme moyen de modifier la saveur des médicaments, 125.

Tonsure conjonetivale. Son efficacité contre les lèsions panniformes et chroniques de la cornèc, 281.

Trachéotomie (Des canules et des dilatateurs employés dans la), spécialement dans le eas de cronp, par M.le docteur Bouvier (gravures), 200,

 (Végétations polypiformes traehéales), deux opérations pratiquées à un mois de distance sur le même sujet; guérison, 476.

pratiquée avec succès chez un enfant de treize mois affecté de croup, 569.

Avec succes sur de très-jeunes enfants, 571. Traction continue (De la) pour le redressement des ankyloses, par M. le docteur Delore (gravures), 594. Trichina (Traitement de l'affection

produite par le), 282. Tumeur adenoide votumineuse de la région palatine guérie par l'excisiun

et la cautérisation, 141.

— hypertrophiques des glandes lymphatiques du cou (Nouveau mode de traitement des), 576.

### U

Ulcère simple de l'estomac, diagnostic et traitement, 43.

Uréinie (Symptômes de l') pouvant simuler l'empoisonnement par les narcotiques, 576. Urétrotonie périnéale externe nour

Urétrotonie périnéale externe pour une affection complexe des voies urinaires; guérison, 171. Urine (Nouveau procède nour constater

la présence du plomb dans l'), 359. Utérus. Médication topique des affections du vagin et du col de la ma-

# trice, par M. le docteur Duclos, 497. V

Vagin (Médication topique des affections du) et du col de la matrice, par M. le docteur Duclos, 497.
 — (Vice de conformation des organes

génito-urinaires, imperforation du), 415. Valérianate de zinc (Du vertige ner-

veux et de son traitement par le), par M. Delioux de Savignac, 5, 49. (Hoquet accompagné de troubles graves dans la circulation durant douze jours et guéri subitement par le), 413.

Variole (Premier essai de l'emploi de la sarracenia purpurea contre la), 579.

579.

Vératrine (De la) dans le traitement du rhumatisme artienlaire aigu chez les enfants, 35. Vers intestinaux. Note sur les deux agents anthelminthiques les plus inoffensifs, par M. le docteur Debout (gravures), 481.

 (Paralysie des membres et de la langue, guérie par l'expulsion de),

955.

255.

Vertige nerveux (Du) et de son traitement par le valèrianate de zinc, par

M. Delioux de Savignac, 5, 49.
Vessie (Ponction hypogastrique de la) pratiquée à sept années de distance sur le même suiet. 726.

Vices de conformation. Coup d'œil sur une des formes les plus rares du bec-de-lièrere, les isseres horizontales; remarques et observations, par M. le docteur Debout (gravures), 45 et 66.

 Observation d'un bec-de-lièvre, médian de la lèvre inférieure.compliqué de division de l'os maxillaire et de bifidité de ta langue, par M. le docteur Parise. 269.

 Remarques pratiques sur les deux seuls cas connus de grenouillette congénitale, 516.
 des organes génito-urinaires; im-

perforation du vagin, 415.

Voile du palais (Adhérence du) à la paroi postérieure du plaryax à la suite d'utcères sypuilitiques traitée par la création d'une ouverture fis-

Zinc (lloquet accompagné de troubles graves dans la circulation durant douze jours et guéri subitement par le valérianate de), 415.

tuleuse, 580.

Zona (Du traitement du) par l'application topique du perchlorure de ter,

par M. Baudon, 75.

— Nouveaux faits à l'appui de l'emploi topique du perchlorure de fer comme traitement abortif du), par M. Al. Gressy, 404.



PARIS. - TYPOGRAPHIE HENNUYER, RUE DU BOULEVARD, 7.